



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
DAVIS



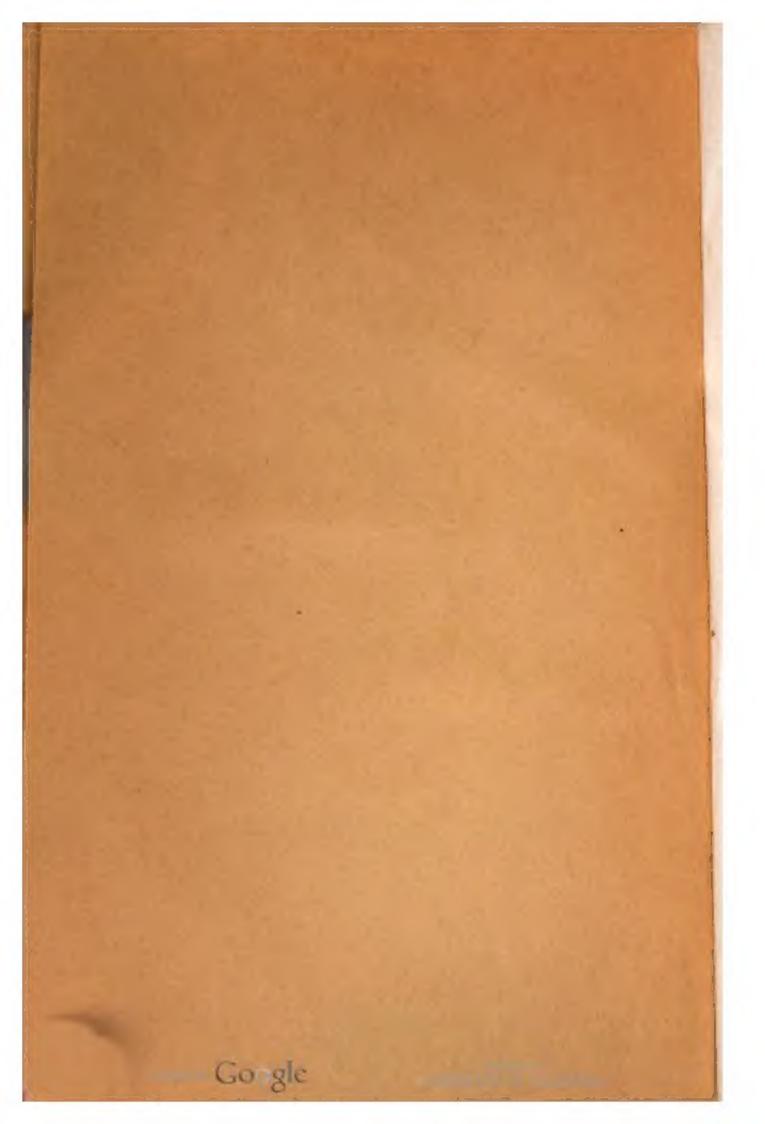

I

HISTOIRE

DE

ROBESPIERRE

2599. — Paris. Imprimerie Poupart-Davyl et Comp., rue du Bac, 30.



# HISTOIRE

DE

# ROBESPIERRE

D'APRÈS DES PAPIERS DE PARILLE
LES SOURCES ORIGINALES ET DES DOCUMENTS ENTIÈREMENT INÉDITS

PAR

## ERNEST HAMEL

Beribeine ad narrandem ar enongeoun

TOME PREMIER

LA CONSTITUANTE

#### PARIS

LIBRAIRIE INTERNATIONALE

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN & C\*, ÉDITEURS

15, BOULEVARD MONTRARTES
Au cola de la rue Viviense
Même maison à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne

1945

Tous droits de traduction et de reproduction réservés

DIBRARY

DIGITIZED BY GO CALLFORNIA UNIVERSITY OF CALIFORNIA

## PRÉFACE

Écrire pour l'enseignement des générations présentes l'histoire des générations disparues; faire revivre, par la pensée, les hommes qui ont occupé la scène du monde; raconter les événements auxquels its ont été mèlés, les actions qu'ils ont accomplies, en montrant les unes comme des exemples à suivre, les autres comme des écoeils à éviter; rappeler les paroles qui tour à tour ont ému, charmé et épouvanté la terre, et, de leur souffle puissant, renversé les vieux préjugés et les vieilles dynasties, comme l'ouragan déracine en un jour les chênes séculaires; peindre les luttes magniliques tentées pour la cause de la justice et du droit, combats de géants livrés pour nous, fils ingrats qui trop souvent lançons l'anathème aux rudes athlètes dont les efforts out ouvert à l'humanité de nouveaux horizons, dont le saug a fécondé les champs de l'avenir; retracer ces douloureux enfantements qu'on appelle des révolutions, et d'où les nations sortent rajeunies, meilleures, transfigurées en un mot; enregistrer d'une main ferme, mais respectueuse et filiale, tous les faits et gestes de nos devanciers dans la vie, c'est assurément une des plus nobles occupations de l'intelli-

Trois conditions me paraissent indispensables pour mener à bonne fin une pareille entreprise, en faire une œuvre utile, lui assurer les



suffrages de tous, et lui mériter la consécration du temps. Il faut d'abord être dégagé complétement de tout esprit de parti; ensuite ne rien dissimuler, ne rien laisser dans l'ombre, mettre toutes choses en lumière, les honnes comme les manyaises; en troisième lieu, n'admettre que des faits rigoureusement démontrés par pièces authentiques, et dont la preuve puisse être placée immédiatement sons les yens du lecteur. Si, à ces conditions réunies, vous joignez, au génie du poëte qui vivific, anime, ément, passionne et prête au récit la magie d'un style éclatant, le talent du peintre qui donne à tout la forme et la couleur; si, de plus, vous pouvez vous féliciter, comme Tacite, du bonbeur de vivre en ces temps heureux et rares où l'on jouit de la liberté pleine et entière de penser et d'exprimer ce qu'on pense, vous parviendrez alors à être un historien accompli. Autrement, vous serez pent-être un conteur agréable, un romancier habile, revêtant de noms historiques les personnages dont votre main ingénieuse trace à sa santaisie les caractères; vous ne serez point un historien. Toutes suppositions, toutes hypothèses sur lesquelles certains écrivains bâtissent un système à leur convenance, bannissez-les sévèrement du domaine de l'histoire, laquelle doit être, de nos jours, une science exacte comme l'algèbre pour ainsi dire.

Loin de moi, d'ailleurs, la pensée d'interdire à l'historien d'avoir une opinion, des préférences, et même de les manifester. Tout écrivain consciencieux a des sentiments, des convictions, des sympathies auxquels il lui est impossible de se soustraire; quiconque, tenant en main une plame, es'imagine en être affranchi complétement, tombe dans une étrange illusion : involontairement, sans y croire même, naïvement, il penche d'un côté, incline vers celui-ci ou celui-là, et met trop souvent dans ses jugements plus d'injustice et de prévention que les écrivains qui, franchement, arborent leur drapeau, et ne se targuent pas de n'avoir point quelque prédilection. L'essentiel est'de ne pas transformer l'histoire en arme de parti; œuvre de vérité, elle est tenue de demeurer calme dans ses enthousiasmes, sercine dans ses indignations, importiale toujours. Mais l'impartialité n'exclut pas les préférences; seulement n'altérez pas les textes au profit de vos éles; ne supprimez rien, ne déguisez rien, et surtout ne vous appuyez jamais sur des documents équivoques, suspects et de mauvaise foi.

Aucune science peut-être, plus que l'histoire, ne réclame aujour-



d'hon le secours de la discussion la plus serree et de la critique la ples sevère. En effet, dans ce nombre muit de documents on elle se trouve en quelque sorte à l'état de chaos; dans cette foule de memoires particuliers où chacua prêche pour son saint, selon ses passions et ses rancunes, et, suivant l'expression d'un publiciste qui s'y connaissant, de Mallet du Pan, ne presente que la portion de vérité pouvant le mieux servir a nouver un adversaire, comment distinguer le vrai du fana, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, si on ne les sourret à l'examen le plus minutieux, si on ne les contrôle en les rapprochant so gneusement des sources originales et authentiques, des matériaux publics et privés, nes, pour aussi dire, avec les evenements, et auxquels il faut toujours en revenir. Prenons pour exemple les Memoires de madame Roland, tout récemment réédites : els lacn ! il est indispensable a l'historien qui les invoque de les disenter de la facon la plus rigoureuse, parce que cette œuvre, si charmante à tant de titres, n'est en définitive qu'une œuvre de passion et de parti, parce qu'en cermant l'apologie de ses auus et la saure de ses acversoires. l'autour n'a pas recule devant certaines altéra ions de la vérité. parce qu'entin il s'y rencontré trop fréquemment les contra lictions les plus grossières. On en pourrait dire autant de tous les mémoires qublies sur la Revolution française du temps de la Restauration, fort. hostiles en général aux grands principes de la démocratie, et sortout aux hommes qui en ont été l'incarration vivante. Mais il est heaucoupplus facile de raconter, d'après ces données toutes faites, si favorables a l'esprit de parti, que de se condamner, durant plusieurs annees, à foudler les milliers de pieces enfoures au fond des archives, et de s'astrendre au labeur péni le et rebutant de parcourir ligne a ligne tous les journaux écrits à l'époque, jour par jour, in coirs fide es et témoins irrécusables des passions qui ont agi é nos pères. C'est en étudiant toutes ces pièces, en comparant les journaux. les brochares, les pamphiets, les libelles même, en les opposant les uns aux autres, en les décomposant na nutieusement, qu'on arrive, par un travail d'analyse et de synthèse, à dégager la vérité, et qu'on parvient au plus hant degré de certitude.

Mais il est une évole d'historieus complaisants dont la méthode fache et commode consiste à écrire pour raconter, acribitur aid mar-randum. Il est usé de comprendre à combien de fables, ce calom-

IS PREFACE

mes, d'inventions puériles mie pareille maxime pent servir de passeport. On supprime les notes, les renvois, les indications de sources, les preuves en un mot, sous pretexte que cela entrave le récit, faugue le lerteur; et la plume docula court sur le papier, retraçant, pour la centieine fois, les plus grossières erreurs et des mensonges odieux; au bien on relègue à la fin du voluine un certain nombre de pieces choisies avec soin, et encore le lecteur est-il tout surpris de conclure logopiement la plupart du temps dans un sens tout contraire à celuide l'ecrivain qui a cru donner ces pièces à l'appui de son texte. De là cette multitude de livres copies les uns sur les autres, variant seulement par le style et quelques artifices de langage; de là ces histoires mincules, à faire peur aux enfants, on toutes les sevérites de la Revolution sont mises en relief, sans qu'on ait en l'impartialité d'offrir ou préolable le récit des causes qui les expliquent; de la cofin des prejugés que les œuvres les plus consciencieuses, fruits de longues et rationtes études, ont toutes les peines du moude à extirper. Lecteurs de bonne for, qui cherchez avant tout à vous instruire, et ne demandez pas à l'historien la satisfaction de vos passions politiques ou les canrunes de votre parti, rejetez donc avec dedam cette vieille maxime de Tite-Live: • On écrit pour raconter; » et partout, et toujours, exigez des preuves. Il importe pen que l'his orien reflete telle ou telle couteur, appartienne à telle ou telle opinion, mais il est de toute necessité qu'il vous mette en état de verifier immediatement par vous-mêmes res faits dont il place le recit sons vos yeux; il faut que vous paissiez remonter tout de suite aux sources où il a puisé; il faut enlig que la conviction penètre dans vos cœurs, non par la seduction du langage et les grâces du style, mais par l'authentiente de documents et de preuves sans réplique. Entre vous et l'auteur il subsistera sans donte des differences de doctrines; vous blâmerez peut-être ce qu'il approuve; peut-être donnerez-vous votre approbation à ce qu'i ne saurait admettre, vons conserverez enlin la pieme liberte de visapprociations, mais au mons vous les appuierez sur des faits rigourensement exacts, dument pronves, of votre conscience anna jour garde et pour flambeau la verité, devant laquelle est tenu de se prosterner quiconque ambitionne le titre d'historien.

Ces reflexions m'etaient venues longtemps avant que je songeasse à raconter moi-même une partie des evenements de notre grand drame



revolutionnaire, et à écrire la vie de quelques uns des acteurs qui y out joné un rôle considérable. Passionné, dès le collège, jour les études historiques, je me complaisais dans la lecture de nos vieux chroniqueurs, me laissant aller au charme de leurs narrations naïves, sans y attacher toutefois d'autre importance que celle que méritent des œuvres très-estimables à coup sur, mais qui n'offraient à mes yeux que le reflet d'impressions toutes personnelles, et où je ne trouvais point la garantie suffisante de l'authenticité des faits dont le récit avait pu in'intéresser. Si ma confiance envers les écrivains dit moven age et de la Renaissance n'était pas absolue, elle n'était gnère moins moderée à l'égard de tous les annalistes de l'antiquite, car leurs assertions ne sauraiei t être acceptées sans beaucoup de réserves. Quant aux œuvres de nos auteurs modernes qui, ayant entrepris de nous raconter des événements à peu près contemporains, ont eu, pour rester dans les voies de la vérité, toutes les commodités possibles, je les frappais d'une réprobation à peu près complète lorsque je ne rencontrais pas en elles les indications de sources et des movens de contrô e uninédiat. Il n'est peut-être pas mutile, à ce propos, de dire par suite de quelles erronstances, a mon tour, j'ai ete agité du démonde l'histoire, comment je suis devenn historien.

Jusqu'en 1857 j'étais resté tout à fait à l'écart de la politique active, partageant mon temps entre le barreau et les lettres, vers lesquelles m'entrainait un irrésistible penchant. Comme beaucoup de debutants dans la vie littéraire, j'avais essayé, sans grand succes, du théâtre, du roman, de la poésie; sans aute, il est vrai, ne voulant pas avoir l'air de trop negliger, aux yeux d'une famille inquête, l'exercice de ma profession. Ce fut un tort; la muse est une maîtresse jalouse, elle ne souffre pas de rivale. Quand on se sent porté vers la vocation des lettres, que d'ailleurs, fort de sa conscience, on est decide à ne jamais fréquenter les sentiers battus par l'intrigue, et qu'on rêve autre chose que des piles d'écus, il faut s'y consacrer tout entier, corps et aine, dedaigner toutes les considerations du monde, laisser parter les uns, ricaner les autres, en combattant bravement, sans se decourager pour quelques échees; la lutte est vive, ardente, le chemin est apre, dur, escarpé; mais allez, allez tonjours : au bout sont la récompense et les palmes; toute victoire est le prix d'un combat. Recevez un dernier salut, ô mes belles années de jeunesse et de travail, si capidement écoulees! Tout n'a pas reussi au gré de mes espérances; j'ai corna bien des désenchantements et des desilhisions, mais les obstacles mêmes m'ont appris la vie; si ,'ai traversé des épreuves parfois douloureuses et sévères, je m'y suis du names trempé pour les luttes futures.

Cependant, pour la seronce fois deprès la mise en vign ur de la constitution sortie des événements de Décembre, renaient d'être convojues les collèges électoraux chargés de non-mer les deputés au Corps legislatif. La fant, isie me prit d'aller soll eiter un mandat de representant dans le pays de ma famille, au fond de la vieille Pierrdie, où je crovais encore trouver ces ho imes de forte race qui, de temps immemorial, surent garder Péronne des étrantes de l'ennena. L'avais alors trente ans . l'age où, arrivé à la pleminde de ses facu tes intellectuelles et physiques, l'homme commence d'être parfaitement a, se aux affaires publiques. Je ne me présentai pas, du reste, en enneur, car, libre d'antécédents politiques, je n'appartenais à aurun parti. Surpris sur les hancs de l'école par la Révolution de 1848, je l'avais, cuipare la plupart des jeunes gens de mon âge, dans l'effervesce ce de la vingtième année, saluee d'un en d'enthousissme; mais divers épisodes, dont alors je demélais mal les causes, m'avaient promptement rejeté dans une sorte de courant réactionnaire au milieu du piel l'avais vecu. Toutefois je tins a me presenter aux suffrages de mes conc tovens, sans aucune espèce d'attache, dans mon independence la plus complete et ma plus entière liberté, malgré les conseils de qualques personnes dont l'amitié dévouée cut bien voulu m'ons ic les portes du succès. Depuis six ans d'aitleurs, dans mon isolement volontaire, j'avais heaucoup étudié, beaucoup refféchi, ap wis bien des choses, de profondes modifications s'etaient produites dans it in esprit, et, je pais le dure, la lumaere s'était faite en moi. Il die para se sait qu'un deputé ne devoit relever que de ses commettants, d'e ix sents, et qu'une recommandation officielle lui utait quelque chose le son independance; il me semilibit surto it qu'il était grand temps le réclamer le couronnement de l'édifice, et je terminai par ces mois, comme resumé de mon programme, ma circulaire aux électeurs : · Dignité au dedans par le leveloppement complet des principes de 1789. » L'administration me combattit à outrance ; je ne ri'en plants sast, je un dois mieme quelque reconnaissance, car elle a achevé mon éducation politique. Elle trouva un puissant renfort dans de basses la ousies de campagne : J'eus contre moi une coalition d'envieux, preferant de beaucoup le triomphe d'un candidat tout à fait étranger à leur département au déplaisir d'avoir pour mandataire un homme tout devoi é et bien désinteresse, mais dont la famille vivait au milieu d'eux. Ah! il comaissant bien le cœur humain, l'aumble et doux reformateur de Nazare, li, quand il disait. Nul n'est prophète en son pays.

So la calonine se unt de la partie, pas n'est besoin de le demander; je pas, à mes depens, faire des lors l'apprentissage de ce qu'il y a de rassesse et de mechanecté chez qualques individus de l'espèce humaine. Sorti d'une famille alliee à un homme qui avait joué dans la Revolution un rôle considerable, jo Jevois m'attendre à me voir attaquer sur ce chapitre : cela ne mangua pas. Comme it était difficile de me remire responsable de faits accompais trente-einq ans avant mapaissance, on s'en prit à mon grand-père, qui de son intimité avec Saint-Just n'avait profité que pour faire le bien, adoucir nom re d infortunes, et dont la men oure fut lachement diffa nee par quelques unscrables. Quant a moi, je passais po ir un descendant de l'illustre et heroique conventionnel, d'un buveur de sang. Un jour, sur le chambranle de la vieille cheminee d'une salle de ferme, je trouvai un livre rem d'un departement voisio. Ce hyre était intitule : Samt-Just et la Terreur; c'etait un ramassis les calomnies, des injures banales, les do Linacious piaises à l'adresse des glorieux l'atteurs de notre hévolo acu, un de ces pamphtets comme il s'en public encore, et dont la conscience purchase faut par faire bonne justice. Voila, done, me d) as je, sur la foi de qui l'on juge trop souvent, dans nos campagnes, les citayens in mortels qui ont sauve la France; voilà les livres servant à former l'opinion de nos villageors sur cenx qui les out affranches et leur ent compos la dignité d'hommes! Une peusée soudame gereia alurs dans infin esprit sije pris avec in omineme dengigement d'actire les biographies des principaux vaincus de Therinter; de permure ces grands athetes de la grande époque revolutionnaire, non d'apres des traditions de convention dans l'eloge on dans le dame, mais d'après des textes posit fs, des documents certains, de façon à restituer tout entiers à l'histoire ces illustres mariyes.

Les études historiques avaient été l'objet de prédifection, la joie de mes premières années, ce rétour vers elles avait donc pour met des

i buru s tout-puissants. N'était-ce pas revenir à de vieux anis un'on embrasse avec d'autant plus d'effision qu'on en a été longten pa separé? Je me remis donc à ces études avec un entrain extraordinaire, une ardeur fievreuse. Les époques les plus tourmentees de l'Histoire des peuples, les efforts gigantesques des opprimés pour secouer l'esclavage hereditaire, efforts arroses de tant de sang, et sa rarement contromés de succès, m'avaient particulièrement aturé. Et ce a étrit naturel. Le sang qui coule dans mes veines ne m'a-t-il pas été transmis par les descendants des vaineur? comme disait M. de Montlausier. Bras , tête et cœur, tout n'est-il pas neuple en moi? Je me souvieus des étonnements profonds où j'étais plonge en voyant tant de midiens d hompus ramper dordement sous le jong, et supporter une servitude dont une partie d'entre eux élaient les propres instruments au profit de quelques milliers de desputes. Aussi quelle admiration ne vous avais-je pas voicée, à vous tous, 6 glorieux ancêtres qui vous êtes dévoués à l'emancipation de vos semblables ; à toi surtout, vieil Étienne Marcel, pere immortel de la démocratie francaise, à toi qui, des l'annee 4357, reclamais toutes les franchises et toutes les libertes conquises seulement plus de quatre cents ans plus tard, à tor dont l'ai commencé d'écrire l'histoire, et dont à l'âge de dix-neuf aux j'avais , à l'instigation de mon cher et rénéré maître Théchose Burette, écrit, dans un drame énergique, la vie austère et la mort tragic ue !

En ronvrant donc d'une, main pieuse, comme celle d'un fils, les annales de notre Revolution, en ressemblant à la saeur de mon front, je puis le dire, les inateriaux épars et enfouis qui m'ont permis d'élever. à la gloire de quelques-uns des hommes de cette Révolution, un monument durable parce qu'il est l'expression de la vérite éternelle et flamboyante, je n'ai fait qu'obéir à un sentiment de mon œur. Car, au m heu de mes tâtourements, de mes incertiti des et de mes hésatations avant de me former un ideal d'organisation politique et sociale, s'il est une chose sur laquelle je n'ai jamais varié, et que j'ai toujours entourée d'un amour et d'une vérération sans bornes, c'est bien toi, à Révolution, mère du monde moderne, alma parens. Et quand nous parlors de la Révolution, nous entendons tous les hienfa ts décretés par elle, et dont sans elle nous n'aurions jamais joui : la liberté, l'éga it's, en un mot ce qu'on appelle les principes de 4789, et nou

nount les excès et les erreurs auxquels elle a pu se laisser entrainer. en defendant ses conquêtes. Prétendre le contraire, comme certains publicistes liberaux, c'est ergoter ou manquer de franchise, Jamais, à Révolution, un mot de blasplième n'est tombé de ma bouche sur tes defenseurs consciencieux et dévoués, qu'ils appartinssent d'ailleurs à la Gironde ou à la Montagne Si, en racontant leurs divisions fatales, p'ai dù rétablir, sur luca des points, la vérité alterée on méconnue, fai, du moins, réconcil é dans la tombe ces glorieux patriotes qui tous ont voulu la petrie honorée, heureuse, libre et forte. Adversaire decide, plus que personne peut-être, de tous les moyens de rigueur, je me suis dit que ce n'était pas à nous, fils des hommes de la Révolution, héritiers des maissons arrosées de leur sang, à apprécier tropsévèrement les mesures terribles que, dans leur bonne for farouche, ils ont jugées indigionsables pour sauver des entreprises de fant d'enneurs la jeune Révolution assait le de toutes parts. Il est assurément fort commode, à plus d'un demi-siècle des evénements, la plume a la main, et assis dans un bon fauteuil, de se couvrir majestacusement la face d'un masque d'indulgence, de se signer au seul mot de Terreur, comme un dévet peureux à l'éclair et au retentissement de la foudre; mais guand on a'a pas traversé la tourmente, quand on a'a pas été mélé aux enivrements de la lutte, quand on n'a pas respite l'odeur de la poudre, pent-on répondre de ce que l'on anrait été soimème, si l'on s'etait trouvé au moben de la fournaise ardente, si l'on avait figuré dans la bataille? Il faut donc se montrer au moins d'une excessive réserve en jugeant les acteurs de ce drame formidable, c'esce que comprennent et admettent tous les hommes de bonne foi et d'intelligence, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions. Un jour, à Saint-Gaudens, dans une réunion assez nombreuse, pérorait un de cesjeunes libéraux qui poursu vent d'une ha ne toute particulière la mémoire des personnages les plus marquants de notre Révolution. Celaici declamant, gesticulart avec foreur; il aurait fait ceci, empêché cela; pas une ride n'eût troublé la surface de l'océan révolutionnaire, s'il cut éte au gouverpail du navire ; et sa verve acrimonieuse s'exerçait principalement contre les hommes fameux immolés en Thermidor, tout cela avec une ignerance parfaite des personnes et des choses Dans un com se tenait, grave et silencieux, un vieillard bien counu de tous; c'était le juge de paix de l'endroit, adoré de son canton, car

depuis longues années il avait exerré cette magistrature comme la flevo u ion elle-même, en la créant, avait entendu qu'elle le fût, en véritable père de famille. Il avait comu et pu apprécier les hommes dont un étourdi faisait si cavalierement le proces : « Jeune homme, » dit-il en se levant et d'un ton qui coupa court tout de siate à des déclamations ridiciles, « ne parlez pas si légèrement de ces grands morts (1). »

Met que depuis l'uit aux bientét vis dans cent compagnie assidne, je puis dire ce qu'als va ent, et leurs qualités éminei les, que ne depacent point des erreurs mséparables de l'immarité. Une fois engrgé dans ces regions de l'instoire, je m'y suis donné corps et auxe; et, n'obeissant qu'aux seules inspira ions de la conscience, n'ayant pour boussole que la verite, j'ai n'arche resolument vers un noule but, celui de mettre en lumère des choses dignes d'être admirecs, et de réparer des injustices criantes. De rette longue frequentation sont résultées pour moi des convictions politiques bien désintéressées, complete pent étraignes à des rancunes de parti, que je ne pouvers avoir, et qui n'etaient point dans mon cœar; convictions d'autant plus solides par conséquent, fruits de l'étude et du misonnement, nées des cotrailles memes de mon sujet.

La prentere œuvre pirement historique sortie de ma plane a éte i lusture de Sain.-Just. On m'a reproché, non sans raison peut-être, d'avoir apporté dans cette œuvre quelques ardeurs de langage. Devant cetta n's exlomnées, pe n'ai pit, je l'avone, maîtriser mon indigitation, et j'ai, d'une plume un peu trop vive, marqué les anteurs de libelles. P'us d'experience et de maturité m'a ren lu plus calme en ces sortes d'appreciation; toutefo s je persiste a penser que, lorsqu'ou rencontre, cha um faisant, une erreur, un mensonge, une calomnie, il est essentiel de les prendre corps à corps, de les refuter, de leur opposer d'arrefragables documents, et d'en signaler les auteurs, vontant, como se dit Tacite au livre IV de ses Annales, confondre les calomnées historiques, et engager le lecteur à preferer des faits vrais à J'absurdes traditions trop souve it reques avec avidité. Je no me suis point presse de dooner un pendant à ma monographie de Saint-Just' un avance péniblement et lentement dans les travaux de ce genre, si l'on tient à

<sup>(</sup>i) Je tiens ee fait de non cher et sa nat aun le oocteur Xivier Biebard.

PREFACE %1

leur assurer un caractère durable. Mon Histoire de la grande Réaction catholique en Angleterre, sous Maris Tudor, a été une halte, un repos, pour aussi dure, su milieu de mes éti des sur la Révolution; repos laborieux et bien rempli du reste, car je l'employai à rassembler, à compulser, à revoir minutieusement les innombrables documents sur lesquels je me proposais d'écrite la vie de Robespierre.

En lisant tous les journaux de l'époque, en étudiant une à une toutes les pièces enfoures au fond des archives, j'ai vu combien l'histoire trais était en opposition avec la plupart de ces mémoires particubers dont j'ai parlé, qui ont servi à la confection de tant d'histoires. de la Révolution; et qu'ind le hasard m'a eu fait mettre la mont sur les preuves materielles des faux commis par les Thermidoriens, je me suis convaincii de la vérite de ces paroles, que jamais, depuis dix-huit cents ans, plus grand calomn é n'avait passé sur la terre. Il m'a paru alors d'une absolue nécessité de ne pas laisser plus longtemps sous le poids d'une reprobation, non point générale, tant s'en faut, mais troprépandue encore, le plus illustre apôtre de la democratie, de peur qu'en presence de cette suprême iniquité et d'une telle ingratitude, les homnies de sa trempe, qui pourraient assurer le triumphe de la liberté, ne dedaignassent désormais de servir l'humanite, et ne fussent tentes, suivant l'expression d'un gran l'poète, de laisser aller le monde à son courant de bone.

On a beaucoup écrit sur Robespierre, on a é misé à son égard toutes les formes du blâme et de l'e oge; sa memoire a des détracteurs acharnes et des adorateurs fervents; mais personne, jusqu'ici, ne l'a suivi jour par jour, heure par heure, pas à pas, dans le cours de son orageuse existence; personne ne s'est livré à cette antopsie historique, et ce a seul cependant pouvait nettre tout lecteur impartial en état de se pronoucer en toute connaissance de cause, et de se former une opinion definitive sur cet bounne extraordinaire qui a été si bien l'incornation vivante de la Revolution, qu'elle a sombré avec un, et qui, ma gré cela, attendait encore son histonen. Ce travail de dissection, pour lequel il fallait toute la patience de l'inatomste, je l'ai tenté; j'ai mis à préparer et à écrire cette histoire émouvante tout ce que la nature m'a départi de force et d'intelligence, j'y ai mis toute ma conscience et tout mon cœur. L'aurais pu généraliser, négliger les points de détail, montrer l'homme dans son ensemble, c'eût été plus



facile, l'inuve eut été plus briliante peut-être, mais cela n'eut pas rempli mon but, je ne l'ai pas voulu. L'ai tenu à ce que le tecteur penetrat avec moi dans les coulisses de l'instoire, touchat du doigt les ressorts cachés qui font mouvoir les acteurs, et qu'ou lui derobe trop souvent; j'ai tout dit, je n'ai vim omis, vien atténué, vien dissimné, même des choses que peut-être j'aurais mieux aimé laisser dans fombre.

Cette manie de refaire l'his oire n'est pas, je le sais, du goût de tout le momie; tant de gens trouvent leur compte à ce qu'on ne vienne pas dérouter des traditions qu'ils appellent complaisamment des traditions populaires. Il est si commode de se décharger sur une seule tate d'une responsabilité qui incombe à toute une assemblée, à une nation tout entière! Comment! tant d'hommes habiles se sont donné une peine infinie pour habiller l'histoire à leur façon, a'ont pas reculé devant des manœuvres dignes de la police correctionnelle et de la cour d'assises, et aujourd'hui, les preuves de leurs supercheries et de leurs fraades à la main, on s'anagme de découer leurs odieux calculs, de restituer crûment à l'histoire l'imposante et réelle physionomic de ce Robespierre, dont, suivant l'heureuse expression de Napoleon, ils avaient fait le bouc émissaire de la Révolution! Sans donte cela est abominable; et que l'ombre de Merlin (de Thionville , qui a si pien travaillé pour sa part à l'entreprise tortueuse des Thermideriers, frémisse par dela le tombeau de voir, après un si long temps, la vérité sortir des profondeurs où ses complices et lui croyaient l'avoir à jamais enfermée, et apparaître ravonnante et terrible, je le comprenes à merveille; mais le droit, la justice ont leur jour névitable, et il n'y a point de prescription contre la vérité eternelle.

On m'a encore adressé, à l'occasion de mon histoire de Saint-Just, un reproche dont je m'aonore en quelque sorte, celui d'avoir écrit une plaidoire. C'est Montaigne, je crois, qui reprochait à lœuvre de Tacite d'être un réquisitoire. Toutes proportions gardées, je maintiens que l'histoire doit être à la fois un plaidoyer et un réquisitoire, parce que l'un et l'autre exigent des preuves probantes, dont se passent, et pour cause, les simples narrateurs. Et si amais l'analyse la plus intitieuse, la discussion la plus serrée ont ête nécessaires en l'istoire, n'est-re point lorsqu'il s'agit d'événements dont nous ressentons encore





les secousses, de faits si souvent falsifiés par l'esprit de parti, les passions, les haines et les rancunes partieul ères ; lorsque surfoit il s'agit d'un homme dont les actes ont été dénaturés, les intentions travesties. la mémoire odieusement calomage? Aujourd'hai, au point ou la sejence Instorique est arrivée, je le répète, tout récit dénué de preuves rigoureuses doit être impuoyablement rejeté. Je me suis, quant à mo . attache à mettre mes lecteurs en état de vérifier tout de suite, de contrôler sérèrement les moindres faits avancés par moi, et je sera s heureux de les voir user sonvent des moyens de controle que je meis entre leurs mains. Je n'ai point voulu, sous prétexte de raconter la vie de Robespierre, refaire une histoire de la Revolution française; tout le monde a eu sous les yeux les écrits des Michelet, des Thiers. des Louis Blane, des Esquiros, des Tissot, des Villaumé et de tant d'a itres, composes à toutes sories de points de vue; se me suis donc borne a rappeler tout ce qui se rattachait de près ou de loin à l'homme cont chaque page de la vie d'auteurs est en même temps une page de L'astoire de la Revolution ; et j'ai pu entrer dans une mo titude de details qui, forcément negligés dans les histoires générales, n'en sont pas moins indispensables pour faire connaitre completen ent Robespierre. Cela même, on le conçoit, m'a mis dans l'obogation le suivre de très-près, de refuter regoureusement ceux de mes devanciers qui, dons feurs parrations et leurs appréciations, m'ont paru s'écarter des vous de la vérité. Je me suis attaqué de préférence aux écrivains les plus. consciencienx et les plus estimés, à qui la notoriété du nom, le talent et d'indépendance du caractère permettent d'exercer sur les lecteurs une influence considérable; réfuter ceux-là, n'était-ce pas en même temns réfuter tous les autres?

La divisé cette histoire en trois parties bien distinctes. La première, intituée la Constituente, comprend la période la moias connue, et non la moins rurieuse de la vie de Robespierre; on verra que la Revolution, avant même qu'elle éclatât, étant tout entière dans la tête du puissant réformateur. La seconde traite de sa grando que relle avec les Girondins, et montrera, par des preuves sons replique, par des revélations inattendues, de quel coté, dans cette lutte à januais regrettable, et qu'il ne tint pas à lui d'étouffer, furent la modération, le hor droit et la justice. La troisième partie enfin peint la grande période revolutionnaire, l'épuque où la France eut à traverser les plus



dures epreaves que jamais nation ait en à solur, et accomplit glorieu sement son colossal effort; epoque terrible où, la patrie sauvée, et la Figure dot le d'one constitution démocratique, libérale et perfect ble, dans laque le se trouvaient plus nettement acceu nes les principes amounels de la Revolution, Robespierre, en succombant sous le poids des facilies, ent la glorie et le malieur d'entrancer dans sa châte les destraces de la République. Chacine de ces part es n'a pas evigé mons d'un volume tout entier; mais j'ai dà sacrifier le desir dêtre bref à la nécessite d'être complet. Je saisis ter l'occasion de remement bien cordiali nent toutes les personnes dont le concours m'a été si unle dans mes longres recherches, et qui, à quelque parti qu'elles appartinessent, out le perdement mis à ma disposition ces doctments partie d'este et res lettres particulaires si propres a jeter un était lumineux sur certains pour sija lis obscurs. Elles out bien compris que l'histoire re doit pas être une affaire d'opinion.

Personne, apres avoir lu ce livre, ne s'itonnera de ma sympathic profunde pour un Hastre malbeureux; ede s'est acerne de tout le degrat que m'on, inspiré les calonimes sans nom dont il a étevictime, et qui ne tiennent pas devant un examen sérieux. Plus d'un lecteur prevenu finira, j'en ai la conviction, par partager cette sympathee et cette admir it.ou dont n'avait pu se defendre un homme tant de fois celebre pour son héroisme, et qu'on ne saurait, par consequent, suspector d'une basse et gratuite adulation, l'illiastre Boissy-d'Anglas, qui, à la veille même du 9 Therm don, comparaît Robespierre à Orphée ense grant aux hommes les premiers principes de la civilisation et de la morale (1). Cette sympathie, vous la partagezez, vous tons, et votre no obre est grand, helas by ii, en ce siècle, avez souffert de la calomnie, et savez avec quelle science infernale elle incrimine les plus pares et les medleures in entions, vous la partagerez, vous, homites de bonne foi, dai ne pensez pas qu'une divergence d'opinion vous dispense de l'obligation d'être justes; vous la partagerez enfin, vous, jeunes gens, qui, plus éloignes des évenements, et moins agites des passions de nos peres, demaradez à l'histoire un enseignement i apartial et fecond, nos la satisfaction des hames et des ranciales d'un artre age.

<sup>(</sup>I) Ever sur let Frits not omies, wheese hills Convention pur Dossy who as a an II, sn-6 do 192 pages.

Pour moi, je le dis bien hai tement, je me sais, en écrivant, senti dégagé de tout esprit de parti; j'ai reponssé dédaigneusement tous les outrages calomnieux qu'on n'a pas épargnés non plus aux adversaires de la Révolution. Si je n'ai pu ménager toutes les susceptibilités, je me suis efforcé, da moins, de ne blesser personne; car je professe le plus entier respect pour toutes les opinions conscienceuses, et volontiers je m'écrierai, avec le grand citoyen dont j'ai écrit l'histoire : « Je seus que partout où l'ou rencontre un homme de bien, en quelque endroit qu'il soit assis, il fint lou tenure la name et le serrer coafre son cœur. »

Sa at-Hubert, James 1864

Digitized by Google

ginar from "MIVERSITY OF CALLE DRINA

### HISTOIRE

DE

# ROBESPIERRE

#### LIVRE PREMIER

MAI 1758 - MAI 1789

Prolegorianos. - La famille de Rollespierre, - En ance de Maxio, lien - Son goat pour es oisen ix. - Hano re du pigeon. - L'abbuye de ba ni-Brast. - bejour au codege de Loan-le-Grand. - Auste de Louis XVI. - Grat fication accord e au jeune Robespierre par l'administration du college. — Etudes de droit. — Visite a lean-Jacques Zoussean. — Robespierre est recu avocat. — Son retour à Arras. — Sa vie pravée. - Ses anna. - La société des Rosats. - Il en est recu membre. -Premieres relations avec Caraot. — Debuts on harreau. — Le testime it du chanome Bengay — Proces contre un menae de l'abbaye de Saint-Snaveur. — L'organ.sation judiciare de l'Artois. — Robemerre juge au tribunal de l'arêque. Promesses d'aloque ics. - Affaire du paratonnerre de M, de Vissery de l'an-Vale, - Une lettre de Lobespierre a propos de serins - Son influence morale. - Madrogul à Opliche. - Essais Internires. - Il est raçu membre de l'Acadérne d'Arras. — Discours de reception. — Analyse de son discours sur les peines infamantes, contronné par la Société royale les orts et des seivinces de Metz. - Robespierce et Lacretelle - Elage de Gresset - Pourques l'Arademie d'Annens n'a pas decome de griz. - Discours que la legislation qui regit l'erat at les droite des labtards. - Mademontelle de Keralio et l'Academia d'Areas. - Reponse de Robespierra. - Il ant nommo présolent de l'Académia. - Presages de la Revolution. -Les stats généraux convoques — Adrosson la nation ariescenne sur la recuse tó de reformer les états d'Artess, par Maxamilien Relicipierre. — Lugue puissante contro las - Sa candulature aux étato generaux. - Latrações de ses concenta pour la fa re échouer, - Procès Dupoud, - Yéhémentes sorues contre les lettres de cochet et tous les abus de l'aucien regime. - Circulaire aux citoyens de l'Arpais. — Opérations électorales. — L'Assemblés du tiers état à Arras. — Apprehensions du due de Cumes — Robespierre est nominé député una états genéraux. — Projets de maringe. — Élige un president Dupaty. — Conclusion de ce hyre.

T. I.

2

П

Ce n'est pas sans une ce tame émotion qu'aux chands ray no du seleit de jui let, je trace aujourd hui les premieres lignes de cette lissterre, destince à réparer une des plus chantes injustices que l'insognnation puisse concevoir.

Il y en ellet somante-huit ans qu'à pared jour, aux applicules me its de tous les ennemis de la Republic ple française, tombasent sous le coutenn de la guillotine cinq des plus glarieux membres de la Convention nation de, les plus purs, les plus de voués, les plus ardents des inseurs de la Revolution qui s'immolait en les tuant Trois d'entre eux faisment partie de ce comité de Salut public à l'énergie duquel la France, s'intent transfigurée d'un amas de ruires, venait de devoir son salut et son triomphe. A chaque anniversaire de co sanglant Thermicor, je ne puis me défendre d'une indéfic issable tristesse. Que d'espérances detru tes! Que d'a lusions perdues dans co mois funeste! Les meilleures printesses de 1789 s'évanourent comme par enchantement à l'houre on cessèrent de battre les cieurs de ces jeunes gens dont l'abbé avait un peu plus de trente-six ans, et le plus jeune un peu moins de vangt-sept.

Avec eux, on peut le dire, auccombait la République elle-même, au moment où, grâce à leurs vigoureux efforts, à teur héroisme et à leur desinturessement, elle allait, fière et victoriseuse, s'affermir à jamais peut-être, et entrer résolument, pour le bonbeur du monde, dans les vuies promises de la liberté, ce rève éternel des grandes àmes, et qui rayonnait dans toute sa mansuétude, dans tout son ébloussement, dans toute sa sincer té, à chacune des pages de leur constitution.

Ces hommes d'une probite à toute epreuve, de mœura irreprochables, d'un caractère doux et tendre dans à interieur, s'etaient devoues, corps et àme, à leur pays. Émus des scandales, des miquites, des hontes de la monarchie, ils réva ent une patrie heureuse, libre et pure. Au regime du bou plaisir ils présentaient substituer le regne impassible des lois, ils voulaient que la France devint la tête et l'avant-parde des nations, non par la force, mais par l'idee; hommes du tiers état, issus de ces classes moyennes, pepui ères de grands hommes, d'où é aient sortis les plus beaux géuies des dernières siècles, races antiques et nevères dans le sein desquelles circulaient encore à pleine seve toutes les vertus publiques et privées, ils travaillaient à l'alliance intime de la

bourgeniste et du proletariat. La Revolution, selon eux, devait profiler. à tous, et non à quelques uns ; et ils n'admotts ent pas que, sur les rumes de la féodalité brisée , s'elevât une autre aristocratie moins genereuse, plus égoiste que la noblesse abattue par eux. Poussés par le destin dans la lutte désespérée entre l'ancien et le nouvel état de closses, luite d'autant plus vive que la résistance des castes privileg ees et de leurs partisans était plus acharnee, ils avaient dû porter de rudes coups à leurs adversaires, consentie à des severités passagères, necessitees par de form dabies circonstances; mais, du moins, ils ne contandatent has les morfierents avec les coupables. la faiblesse ou l'erreur avec le crune. Plus d'une fois en les entendit reclamer au nomde l'humanité et du bon sens ; et le jour où, après avoir essave de rétablir un peu d'ordre dans l'incattable chaos d'une résurrection, ils se dispositiont à proposer à l'Assenthée souveraine de demander à quelques sorierats compte du sang inutionnent repandu, et des persecutions indistinctement prodiguees, ils succombérent sous l'albance impre d'une prignee d'intrigants sanguinaires, de royalistes deguises et de patriotes egarés; et, survant la propre expression de Barère, perirent sur l'echafaud pour avoir voulu arrêter la cours terrible de la Revolution [1].

Je dirai plus tard les consequences desastreuses de leur caute. l'irréparable dommage qu'en a subi notre France, le sang des patriotes versé à flots, la Terreur devenue moderation, et, sous ce masque exprusté, déciment hypogritement le pays; tous les cynismes enfin, toutes les làchetes, toutes les turnitudes des heros de Thermidor, ou, pour me servir de l'expression de Charles Nodier, de ceite hideuse faction thermidorienne qui decapita la Republique, et anéantit presque completement en un jour l'œuvre de cinq ans de luttes gigantesques qu'a last couronner la victoire. Mais avant de remuer cette vase, as ant de montrer à un cette plate pri fonde faite par une reaction effrénce, et dont le pays saignera longiemps, avant d'étaler dans toute leur effrayante horreur les veritables sa urnales de la Révolution, il importe de connaître à fund les causes efficients d'une telle catastrophe, et le rôle des citayens qui un out été victimes, de ces bommes assez grands pour qu'à leur destince at été attachée celle de la Bepublique elle-même.

Je parieral donc présentement des various de Thermidor, car ective l'histoire du plus i untre d'entre eux, c'est aussi raconter la vie de ses compagnons d'armes et de gloire.



<sup>(</sup>b) Dacoure de Parire donn la scance du 10 thermolor. Voyex le Monitoir du 12 thermolor, and 1

Ш

O martyrs! Je vous plains, non pour la mort cruelle que vous avez trouvée dans un odieux guet-apens; qu'importerait cette fin ir, gique, si la postérité eût fait de voire carcan une couronne, et de voire ai pipice un titre de plus à la reconnaissance de vos compatriotes? mais je vous plains d'une pitté bien forte pour cet opprobre immérité dont voire mémoire est encore couverte aux yeux d'une partie du monde aveugle Les malheureux m'attirent, et je ne sache pires jufortunés que ces genereux citoyens qui, en recompense d'une vie toute d'abuegation, de vertir et de dévouement, requeillent les malédictions de ceux dont ils eussent voulu assurer la bonbeur, et, par delà le tombeau, sont encore poursusvis par de stupides anathèmes! Grandos ombres dont mon âme comprend la douleur, je me sens entraîné vers vous par ma haine contre tout ce qui est injuste, par ma sympathie pour tout ce qui souffre!

Et de ces glorieux martyra aucun n'a, au même degré que Maximilien Robes pierre, subi les dores étreintes de la calorinie; non, jamnes, depuis dix-huit cents aus, homme n'a été plus cyniquement caloninié. L'histoire nous apprend que la Grèce pleura longtemps le supplice de Sucrate et la proscription d'Aristide, mais la France n'est pas la Grèce, insulter Robespierre est devenu une affaire de convention. Hier encore, n'entendions nous pas des écrivaires soi-disant democrates a achierner sur sa mémoire, sans prendre la peine de vérifier leurs assertions, et leurs paroles ne semblaient-elles pes, comme un écho projonge, des distribes de Courtois et de Montjoie, deux des plus cyniques barbou l-leurs de papier qui, depuis Gutenberg, ment fait genir la presse? () vérité, quanti donc dessilleras-tu tous les youx?

Les réacteurs de Thermidor ont poussé jusqu'au chef-d'œuvre l'execrable science d'Anitus, et devant le formidable amas de meruoug s et de faux (je dis faux matériels, altérations d'écritures, etc.) entremélés par sux avec un art diabolique, rinn d'étonnant à ce qu'un grand nombre de lecteurs de bonne foi, mais superficiels, se soient laissé prendre au piège. Parmi les contemporains, beaucaup, sans a'immiscar directement dans ces mensonges et dans ces faux, s'en sont rendus les compliées par leur silence, les uns parce qu'ils se sentaient perdus s'ils elevaient la voix en faveur des victimes, les autres parce que, au nioment où soufflait, avec une violence à tout renverser, l'âpre vent de la contre-révolution, ils n'étaient pas fachés de laisser pe, er aut des



innocenta, dont la bouche à jamais fermée ne pouvait protester, la responsabilité des mesures sévères qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Napoléon l'a dit il y a longiemps : « Robespierre a eté le bouc émissaire de la Révolution (1). » Ajoutez à cela les clameurs incessantes des partis intéressés à fletrir cette Révolution dans son plus niègre, son plus dévoué, son plus infatigable représentant, et vous aurez le serret des préventions dont la trace profonde sera longue à effacer.

Toutefois, malgré les efforts des detracteurs, il ne fal ait pas beaucomp d'intellagence à un lecteur attentif pour découvrir la vérite et percer les nueges épais enveloppant l'histoire indignement travestie. Quant à moi, lorsque je me plongeai, bien jeune encore, avec une passion toute filiale, dans l'étude de notre Révolution, je fais tout de suite stupéfait des étonnantes contradictions existant entre les discours, les actes de Robespierre et la reprobation dont son nom m'apparaissait frappé, je ne pouvais concevoir surtout cette incalculable difference de l'opinion de la veille à celle du lendemam.

> Un seul jour se fait pas d'un mortel vertouix. Un periode manages.

Quoi! me disais-je, cat homme vers lequel montaient toutes les benédictions du peuple, cette pierre angulaire de la République, ce pèrede la patrie, cette ancre de salut des patrioles opprimes, ce suprême espoir des prisonniers dans leurs cachots, a pu être transformé subitement, sans transition, en bourreau de son pays, en tigre altéré de sang, que sais je encore? Et pourtant l'ensemble de ses œuvres constituerait, je l'ai écrit quelque part déjà, un admirable cours de morale (1). Qu'il s'y rencontre des pages sombres, inflex bles même, cela est hors de doute ; mais il faudrait n'avoir pas la moindre idee de la situation. des esprits à cet époque, et de l'acharnement des ennemis de la Revolution pour s'en étonner; mais les plus beaux livres n'ont-ils point leurs. taches, et la libble elle-même n'est-elle point largement, cà et là, maculée de sang. « Qui peut dire, » a écrit avec raison un illustre écrivain, qu'il serait reste mebraniable et came, s'il n'a traversé une Terreur (3)? • Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à la veille de la catastrophe dont il fut victime, Bobespierre jouissait d'une réputation sans tache; c'est que, malgré les menées ténébreuses et les diffamations réitérees

<sup>(1)</sup> Voyez la Mémorial de Sainte-Hetese.

<sup>(2)</sup> Layer notes Histoire de Saint Just 2,1 Malling et Come. Revigo les, 1879.

<sup>(3)</sup> Causerree du Landi, par M. Saute-Bouve. Constitutionnel du lunde 15 , au-vior , 862.

des quel pies serterats converts de crimes qui, avant de l'assassibles, appelaient la calonane à l'ai le du poignard, il était encore l'objet du respect, et, je dirac plas, de l'attachement un versel. J'en trouve la preuve u recassible dans un labo le puobe des le rendemani de sa chute, et que n'ont fait que copier, en rend erissant, tous les pampuetaires aux gages de la reaction. Visca en quels termes s'exprimait l'auteur : e Il faliait un Tallien pour rindre la vite a la France aveugire, car la majorité de la France était persuada e des vertus de Robespurre, tant il est difucile a l'honnete hon me de croire que le vice existe dans le cour de ceiu, qui parle le lai gage de la vertu la plus pure le Plus Iom. il dia de la. . « Ce moistre qui friguent de vouloir feire eparguer le siting (1). » Ce qu'il y a de certain envore, c'est qu'à la nouvelle de sa chate, if yeuten France, dans to ites les aines vraiment republicames, une consternation profunite, et qu'ai premier moment les initaers de suspects of fermes dangles prisons, long a espécie un adouctssement à leur sort, craignirent au contraire un redoublement de persécution. He as " se di art-on à mi-vort, qu'alimis-nous devenir! Nos malbeurs. ne sont pas finis, puisqu'il nous reste encore des amis et des parents, et que MM. Il best ierre sont morts 2 » Comment est-on parvenu à tout defigurer? comment a-t-on pu si profondement pervertir les rilées de tout un sieule" on le comprendra de reste après la fecture de cette fustoire; mais, avouons-le, il est souverninement triste de contempier le triomphe de la calomnie depuis tant d'années, car la sinistre. puissance des mechants en reçoit une consceration éclatante.

L'empereur, qui avait été couvert de la protection d'Augustin Robespierre dont le régard penétrant avait deviné le genie du jeune officier d'artiférie, avait sur le compte des deux freres des illees autrement equitables, et probablement il en pensait plus de bien qu'il n'en disait, a avoitant peut-être intérieurement que la chute seule de tels horatues avait rendu son élevation possible. Un jour, au faite de sa grandeur, jetait sur le passé un regard melancolique, et réportant son nouvenir vers ces grandes victimes de l'injustice humaine, il demandait à Cambaceres ce qu'il pensait du 9 Thermitor, « Sire, » répondit l'anciès conventionnel devenu duc et archichanceller, « c'est un proces jugé, mais non plu de (3). « Cambacéres avait de fortes raisons pour s'exprimer aiasi, car il savait le fond des choses, et au avait laissé faire, il n'en avait pas moins connu le secret des infamées de cette journée fatale.

(3) Memorial de Scints-Relègie

<sup>( )</sup> I se secrete publisque et cumense de M. J.-Maximilien Robispierre, pur L. Duperroug, nu 11, 18-33 de 36 pages, p. 12 et 21

<sup>(2)</sup> Sustenira de la Revolution, par Ch. Nolher, t. I. p. 305, Ed. Clurpentier.

C'est un procès jugé, soit; mais en premier ressort, et de l'Inlque sentence rendue par des juges prevancateurs nous venons, pieces en mailles, former appet devant le tribunal de la postérité, dont la miss on sainte est de reparer les erreurs, de juger chaquin suivant ses œuvres et suivant ses merites.

Beranger, qui disait un jour a M. de Lamartine, à l'epoque où ceiuici commençait à rédiger son Histoire des Girondins : « Robespierre est le plus remarquable personnage de la Révolution : » écrivait, il y a quelques agnées, a l'un des panegyristes du glorieux tribun, à proposde ce procès encore pendant devant l'inscoire : « Yous avez exam nécette question, mais l'avez resolue autrement que moi, et j'en suis fiche en voyant combien de maladroites et ridiquies imitations sont venues raviver de grand proces qui ne sera jamais jugé definitivement, parce que, selon moi , l'humanite a'a pas d'intérét à ce qu'il le soit ,1) » Voila certes une abominable doctrine contre laquelle on ne saurait. trop energiquement protester, et que douvent reprouver toutes les àmes bionétes. Quelle est donc la pretendue raison d'É at en vertu de laque le Jesim demeurerait encore fletri du jugement de Pilaie 7 N'estce point là cette fatalité autiène avec liquelle a rompu sans retour la tradition of retienne? Sans doute il est commode, pour ne pas deranger. containes combinaisons, et pour eviter de dresser contre des morts oublies. un acte d'accusation terribie, de laisser, contre toirte équité, que ques tères el argees du poids de la reprobation universelle, et de dire : C'est le destin. Nais de ce làche expedient une action ne saurait être complice. S'il est une idea consolante pour les vicumes, c'est de croire, en mourant, à 1 inévitable justice, à la justice éternelle. Ou elle arrive plus ou mours lentement, peu importe, elle viendrat tot ou tard la verite se fait jour à travers les tenchres. Alors les échafauds se transforment en autels, et les cendres des martyrs, jeters au vent, deviennent autant d'éuner les qui embrasent et éclaireix le monde.

Ce n'est pas la première fois qu'une voix a'eleve afin d'unposer silence au mensonge et de présenter, sous leur jour véritable, les dérostreux événéments de Thérmidor, plusieurs écrivains, guides par le seul amour du vrai, ont éloquemment protesté contre les erreurs invofontaires de certains historieus et les distribes d'ignébles pamphlétures (2), mais aucus n'a entrepris, dans les vastes proportions néces-

Lettre de Béranger a M. Jules Latieu, en date du 26 mars 1850, Voyes Conrespondence de Beranger, monache par M. Paul Boileau, p. IV, p. 13.

co Que d'e la l'Hostoire de la Berelation française, par M. I., Blace, e o moment a l'ave et pri re crace e de la des des besus monuments alsvés à la glore de e the mondrable époque ? Il seriat regalement adjuste d'oublice l'eclatante jusque ran-

sitees par le sujet. La biographie de Maximilian Robespierre. Je fais aujourd'hui, pour ce géant de la Revolution, ce que j'ai tenté, non amis succès il y a quelques années, pour le jeune Saint-Just, son ami, l'héroique associó de sa gioire et de son martyre. En concentrant les recherches sur un neul point, en prenant pour type le persoanage qui a ete l'incamation même de notre Revolution, il était plus facile de saisir corps à corps la calomnie, de degager le vrai du faux, la lumière produite au centre se repand plus aisement et avec plus d'éclat aux extremités. Personne avant moi, d'ailleurs, n'a eu sous les yeux les documents précieux, inconnus completement, qu'une bonne fortune mes précieux, inconnus completement, qu'une bonne fortune noes éree à mis entre mes mains, et dont la révelation sera comme un eblouissement dans l'histoire, et le renversement des idees admises jusqu'à ce jour. Un basard providentiel, nous pot vons le dire, nous est veins en aide dans notre laborieuse entreprise.

Ci ci n'est point une œuvre de parti, c'est une œuvre de justice, morale et sainte par conséquent, a'il en fut jamais. De chera anus m'out crié : Vous na changerez pas le monde ; pourquoi rompte en visière à des préjugés myétérés, et vous exposer inutilement à des recrimmations haineuses, à de désovales insinuations, à des attaques perfides? Ces considérations ne m'ont point arrête. J'eusse envisagé comme un acte d'une làche prudence, ayant la main pieme de vérités, de ne pas l'ouvrir, quand ces verites importent à la rançon d'un juste sacrifie. Drapé dans mon hométeté nauve, je me suis forgé de ma conscience un boucher impériétrable à la calomme; toutes les clameurs de la terre se briseraient comme un voin bruit à mon acuit sans me faire devier de la route ou je crois être engagé par un devoir sacré.

Plem de respect pour toutes les opinions consciencieuses et desintéressées, j'ai gardé moi-même la pureté de ma foi, et n'ai rien abandonné de mes convictions politiques puisées dans l'étude d'abord, puis dans mon amour profond pour le droit, la justice et l'humanité, mais elles n'ont pas été la mobile de ce livre ; encore une fois je ne stipule pas au nom d'un parti. Réfugié dans les régions sereines de l'Instoire, à des hauteurs maccessibles aux passions qui nous agitent, je ne vis que dans le pessé, je suis un citoyen du dermer siècle, et j'écris sous la sauvegarde de Dieu, notre juge suprême, c'ont les bénédictions fimissent toujours par s'étendre sur les œuvres de venté.

lim a Robernarro par M. da Lamartina en muerta endreste do con Histoire des terms deux, et par M. Enquiron dans non électronte Histoire des Hontognandes.



 $\Pi\Pi$ 

A quelques pas de la place de la Comédie, à Arras, dans la rue des Rapporteurs, qui débouche presque en face du théâtre, et au coin de la petite rue des Rapporteurs, on voit encore, gardant fidèlement son aucienne empreinte, une maison bourgeoise, de sévère et coquette apparence. Élevée d'un étage cârré et d'un second étage en mansarde, etle prend jour par aix fenètres sur la rue, nombre et étroite comme presque toutes les rues de ces vieilles villes du moyen âge, dont la physionomie semble être restée immobile au milieu de tant de secousses et de changements.

Vers le milieu du dix-huitieme siècle demeurait dans cette maison un avocat distingué au Conseil provincial d'Artois, nommé Maximilien-Barthélemy-François Derobespierre dont le père, également avocat au même Conseil, s'était établi à Arras vers 1720.

La famille Derobespierre avait eu pour berceau en France le bourg de Carvin, petite ville situee à une vingtaine de kilomètres d'Arras, sur la route de Lille, et où survivent encore aujourd'hui quelques-uns de ses membres. S'il faut en croire une tradition fort répandue, e le serait d'origine friandaise, et serait venue se retirer en Artois dans le courant du seixième niècle, lors des persecutions subles par les catholiques, probablement sous le règne de Henri VIII ou sous celuid'Edouard VI, car, au commencement du siècle saurant, ses branches étaient de à très-nombreuses en Artous. Il nous a été impossible de decouvrir la moindre pièce de nature à étayer cette tradition, quelques personnes donnent même su nom de Bobespierre une étymologie tout anglaise (1). Ce qui probablement a contribué à accrediter la tradition dont nous venons de parler, c'est qu'en 1757 un prince de race royale, proscrit aussi pour cause de religion. Charles-Édouard Stuart, ayant fondé à Arras un chapitre d'Écosse jacobite, sorte de loge. maconnique existant encore aujourd'hui sous le nom de loge de la Constance, en donns la présidence à l'un des membres de la famille Derobespierre, au propre oncle du futur conventionnel (2)

Quoi qu'il en soit, dans la dernière année du seixieme siècle, un des



<sup>1)</sup> Le nom de Robespierre viendrait, mivant ces personnes, de l'anglais Robert a Peter (Pierre fils de Robert) d'on de Robert-Pierre, et par corruption de lisbespierre.

<sup>2)</sup> Biographie de Bolespierre, par M. J. Ledden. Arms, de l'Imprimerio de manance venva Degeorge, 1830. Voyes annu Bagen. Cours interpretatef des suitestions au-

ancêtres de cel ii ci etait notaire au bourg royal de Carvin Pendant plus de cen, ans, de père en fils, les Robespierre ou Derobespierre exercerent le notariat, qu'ils cumiférent quelque fois avec les fonctions de lieutenant de la principanté d'Épinoy. Nous avons sous les yeux un acte du 22 mai 1688, par lequel Pobert de Robespierre, notaire à Carvin, et neutenant de la principanté d'Épinoy, marie son fais Martin de Robespierre à demoise le Antoinette Martin, fi le de Claude Martin, maître de poste (1). De cette union sortit Naxim Den de Robespierre, avocat au Conseil d'Artois, aiení et parroin du depute aux États généraux, et qui le premier fixa sa residence à Arras.

Quelques biographes ont assigne à cette fami le une origine noble; c'est une erreur. Robespierre ne fut point, comme Mirabeau, un transfuge de la noblesse. Ni d'àpres désits de vengence, ni d'immenses ambitions deçues ne le pousserent comme tant d'autres à épouser la cause populaire; nous verrons à quels plus dignes instincts il obrissait. Bras, tête, cœur, nora, tout était people en lui. Son nom, nous l'avons vu écrit dans les nombreux actes de famille que nous avons pu consulter, tantôt en deux mois, tantôt en un seul. La particule même separce n'implique d'ailleurs, en aucune façon, l'idee de noblesse; mais ce que nous pouvois affirmer, c'est que son grand-père et son père signaient l'un et l'autre *Derobespierre*, comme on le peut voir par son acte de naissance. La seconde partie de son nom se grava seule dans la tête et dans le co-ur du peuple; aussi lin-même abandonna-t-il tout a fait la particule, comme fit plus tard l'illustre chansonnier Beranger.

Sa famille, riche en vertus, vivant honorablement, sans fortune, mais entource de l'estime et de la consideration de tous. Son père, homme d'une grande droiture, s'eprit à l'âge de vingt-six fins d'une jeune personne aimable et charmante, nommes Jacqueune Marguerite Carrault, fitte d'un marchand brasseur du faubourg de Rouville, et i) en fut également aimé. Cette union paraît avoir été contrariée d'abord par les parents du jeune homme; mais ils durent ceder à la fin, et consentir, bon gre malgré, au mariage. Quelques mois après haissait, le 6 mai 1758, Maximilien-Marie-l'aidore de Robespierre.



<sup>(1 6</sup> academe de la famille Robesmerre communiquée par M. Alexa le faul u, archiverte en chef du Pas-de-Calais, que nous ne suarions trop remorner de son extreme ou grance. Ou gent y or la generagie de l'obespectre depa si le commencement du dix-lantique secle, dans la preface du t. 1 de l'arméron general de l'entret, par M. borel d'Hanterive, p. xxxnj. Parin, 1856. Un arribre-grand-sucle de l'obespectre. Yves de Robespierre, recovent de la principante d'Espanov avait foit en 1806 e originater ses armouries, lesque lles etalen d'or a une bande de suble, chérged d'un deux cod d'argent. Il ne paract pas que les antres membres de la familla se sou et a con a ton gue le temal Voy. De maring mont et l. 37 a.

La naissance de cel enfant fut sans doute un gage de réconciliation entre le père et le fils, car nous voyons le premier tenir sur les fonts de haptème de nouveau-né, destiné à jouer un si grand rôle dans l'instoire de son pays (1). Le ciel bénit du reste largement cette union : dans l'espace de cinq ansi, deux files et un second fils apporterent auccessivement au jeune menage de nouveaux élements de tendresse et de bonheur. Épouse adorée, mère excellente, madame de Robespierre se devous tout entière à l'éduca ion de ses quatre enfants, qui de leurs premières années embaumées de caresses gardèrent toujours un fond d'excessive bonté. Tandis que la mère veultait avec un soin jaloux sur ces jeunes âmes, précieux fruits d'un immense amour, le père travaillait jour et nuit, et son labeur suffisait amplement aux besoins de cette maison, pleine de joies pures et toute retentissante de douces voix enfantines.

Tout à coup, sur cette famille heureuse, vint fondre un irréparable ma heur. Madame de Robesoierro, l'attente d'une maladie de poitrine. developpée peut-être par quatre enfantements, mourut au moment où ses enfants avaient encore tant besoin de sa tendre sollicitude. L'ainé, Maximilien, n'avait que sept ans : le plus jeune, Augustin-Bon-Joseph, né le 21 janvier 1763, attergnait à peine sa deuxième année. Cette mort eut des conséquences desastreuses : en moins de trois ans elle mit le père lui-même au tornueau. Éperdu, désespéré, ayant au cœurune plaie incurable, la vue des pauvres orphelins, au lieu de retremper. son courage, rendait son chagrin plus cussant encore en lu rappelant sans cesse la chère compagne qu'il avait perdue. Il prit en dégoût ses affaires, cessa de plaider. Ses amis, inquiets, l'engagérent vivenient à chercher dans les distractions d'un voyage une diversion à sa douleur, un remede à sa sante profondement alteree. Il suivit ce conseil, parcourut successivement l'Angleterre et l'Allemagne, puls, sur les instances de sa famille, revint à Arias, où il essaya de reprendre l'exercice de sa profession. Mais, tentative infructueuse! l'infortuné ne put supporter

Marie, Marguerate Count .

d) Extra t du registre aux barrs mes, mara ges et sépult nes de legé se paronsale de la Magdalaure pour l'année 1758;

Le six de may mil sept cent carquente-bart a été baptine par moi, acussiqué, Maximilieri, Marie Isadore, né le même jour, sur les deux heures du matin, en legit me may age de Mr Maximilieri, Barthélemy, François Derobesouvre, avocat au Conseil à Arton, atta demonsie Jacquetine Carrault. Le parrain a etc Mr Maximilier De obequerre, pere grand du cota paternel, avocat au Comed d'Arton, et in marraine demonselle Marie, Marquer la Coran, femme de Jacques, François Carrault, mere grande du côté maternel, insquels out agus

DEROBESPIERRE, (r. M. P. LINGLAST, CURS. DEROBESPIERRE.

le sejour de cette ville où l'assailla ent de trop amere souvenire. En proie à une mélancoite désespérante, il quitta de nouveau le pays natal pour n'y plus revenir, repartit pour l'A lemagne, et mourut peu apres à Munich, dévoré par le chagrin (1).

EV

A l'époque de cette nouvelle catastrophe Maximilien avait un peuplus de neuf ans. C était auparavant un en fant étourdi, turbulent comme on l'est à cet àge ; il devint tout à coup étonnamment sérieux et réfléchi. Si jeune et deja si rudement éprouvé, il semb a comprendre quelle charge immense lui était léguée, se sentit chef de famille, et prit dès lors la résolution de servir de père et de mère en quelque sorte à ses deux sœurs et à son petit frère. Il leur parlait avec une gravité qui leur en imposait, mais les entourait de caresses et veillait sur eux avec la solucitude la plus absolue. Quel quefois aussi il se mélait à leurs jeux pour les diriger (2); le plus souvent il restait à l'ecart, plongé dans ses méditations, et déjà songeant à l'avenir de cette famille qui reposait sur lut. Il n'est pas vrai pourtant que « son cœor ne rit plus jamais, ». comme on l'a écrit quelque part (3) Au contraire, il garda toujours de sa mère un caractère enjoué, affectueux et tendre : cette histoire en fournira plus d'un exemple, et il demeura tel jusqu'à la fin, au milieumême des heures les plus agitées de sa vie, quoi qu'en aient dit ses ennemis et même ses admirateurs.

Certains pamphiétaires, uniquement pour satisfaire le plus vil esprit de parti, ont écrit qu'il s'était toujours montré dur à l'égard de ses sœurs et de son frère, et que jamais il n'avait laissé échapper l'occasion de les mortifier ou de les humilier (4). A cette inutile calomnie il y a deux réponses bien simples et sans réplique à opposer.

<sup>(</sup>It None emprentens ce detail aux Vémoires aporryphes de Robespierre, dont l'auteur, qui a pa couser avec les contemporains, para t souvent assez bien reuse gué des nocueures, publies en 1839 par l'éditeur Morenu-Rosier, et qui sont tout amplement rediges d'après les ueuvres diverses et es discours de Robespierre, sont portes au entalogue de la libbliothèque impériale comme étant de M. Claries Reybaud (d'après Querard, que, du reste, m'a coafirme le fait comme le tenant de M. Claries Reybaud). L'ouvrige devait former quatre voumes, il n'en a jamais para que deux

<sup>(2)</sup> Memoires de Charintie Robespierre, p. 46. Paris, 1835, in-8.

<sup>(3)</sup> Histoire de la Revolution, par Michelet, t. II, p. 316.

<sup>(1)</sup> Voyez entre autres une certaine l'ie de Robespierre, publice a Arras en 1850, et dont nous parlerons hientôt plus au long.

d'une part, les Méraotres al touchants de Charlotte Robespierre, de l'autre, le sublime dévouement d'Augustin dans la séance du 9 Thermider. Longtemps, bien longten pa après ces années d'enfance, quelques nuages s'élevèrent entre la sœur et son jeune frère, comme on le verra plus tard, mais jamais entre elle et Maximilien il n'y eut la moindre brouille, malgré le caractère difficile de Charlotte, ce qui est une preuve de plus de la patience et de la bonté de son frère aino.

M. de Robespierre avant deux sœurs qui se marierent tard; l'une, Eléonore-Eulalie, marraine d'Augustin, épousa en 1776 M. François-Deshorties, ancien notaire, l'autre, Aidegonde-Renriette, devint, l'antice auvante, la femme de M. Gabriel Durut, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier. Au moment où les enfants perdirent leurs parents, elles n'étalent pas encore mariées et vivaient ensemble. Les deux petites fides, Charlotte et Henrietta, celle-ci plus jeune de deux ans, furent d'abord recueillies par leurs tantes. Plus tard, sans doute par la protection de l'évêque d'Arras, M. de Consié, très-ettaché à leur famille, elles entrèrent au couvent des Manarres, à Tournai, et y requent l'instruction fort soignée des jeunes demoiselles nobles de la province. En 1776, elles y étaient encore l'une et l'autre (1).

Les aleux maternels prirent chez eux les deux frères, et se chargèrent. de leur équesuon. Maximilien etait de la en lige d'étudier, on l'envoyanuivre les cours du collège d'Arras, où, grâce à une intelligencé d'élite. et aurtout à une application obstinée au travail, il se trouve bientôt placé à la tête de sa classe. C'etait un écoher doux et timide, affable et poli avec ses matires, serviable avec ses camarades. L'aménite de son caractère se révélait bien dans ses jeux de préduection. Un vieillard de quatre-vingt-seize ans, vivant encore à l'heure où jécris ces lignes, et qui l'a miv. de près au collège d'Arras, se rappelle qu'une de ses distractions principales connistait dans la construction de petites chanel es. Mais sa passion favorite était d'élever des oiseaux. On lui en avant donné de toutes sories, et il leur consacrait tous ses instants de recréation : la maison de son sieul était pleine de voltères où, au grand plaisir de l'enfant, gazouillaient les moineaux et rouçoulaient les pigeons. Cos dernière surtout étaient ses hôtes préféres, et l'on ne peut mer qu'il n'y eût quelque chose de touchant dans ce goût pour ces innocents oiseaux, les plus doux et les plus paisibles de la nature.

Tous les dimanches on amenait les deux sœurs chez les grands-parents, et c'étaient de bienlieureuses journées. Maximi ien s'empressait d'étaler à leurs yeux, de mettre à leur disposition les unages et les



<sup>...</sup> Comptes de la ville de Tourmy

gravures dont il faisait collection, pois il les ineualt aux volières, et tour à tour leur donnait ses oiseaux à embrasser. C'était là surtout l'objet de leur convortise; elles eussent bien voulu posseder un de ces beaux pigeons, souvent elles suppliaient leur frère de leur en donner un. Mais lu , craignant l'étourderie des petites filles, et que l'oiseau ne fût pas convenablement soigné, refusait toujours. Enfin, comme il resistait difficilement à une prière, il se laissa vaincre, et donna l'oiseau, non sans avoir obtenu de ses sœurs la promesse de ne jamais le negliquer Ce les-ci, enchantées, jurérent mil e fois de l'entourer des plus tendres soins, et timent parole durant quelque temps; mais un soir eiles oublièrent la cage dans le jardin, et un orage épouvantable avant éclaté pendant la noit, le malheureux pigeon périt. Grande fut la désolation de Maxumilien lorsqu'il apprit la fatale nouveller; ses larmes coulièrent abondamment, il adressa a ses sours d'amers reproches et refusa désormais de leur confier ses pigeons chèris.

Le caractère de l'homme se revète ainsi dès ses plus tendres années, et dans les plus petites choses. Si nous avoirs rapporté cette anecdote, c'est parce qu'elle peint admirablement, suivant nous, le penchant inné de Robespierre à s'apitoyer sur les faibles et les malheureux. Cette pitié pour un oiseau, il t'étendra plus tard sur toutes les classes souffrantes de l'humanité, sur les désherites de la terre, et sa vie sera une vie toute d'abnégation et de sacrifice en leur faveur.

Somme ans après cet événement, Charlotte ne pouvait se rappeler sans amertume la fin tragique du pauvre pigeon, et son cœur saignant encore de la vive douleur qu'en avait ressentie son frère (1,...

١

Cependant arriva l'heure triste où il fall ut se separer. L'instruction du codege de la ville ne paraissait pas suffisante aux personnes qui s'interessaient au jeune Bobespierre, et qu'émerveillaient ses rapides progrès. Le jugeant digne de figurer avec honneur dans l'I inversité de Paris, elles songèrent à lui en faciliter l'entrée, et soil citèrent pour lui une bourse au co lege de Louis-le-Grand. Comment et sur quelle re-commandation obtint-il cette laveur? c'est ce que pous ailons essayer d'établir d'une façon à peu près péremptoire.

Il y avait alors dans la capitale de l'Artois une abbaye fameuse dont

<sup>(1)</sup> Memoires de Charlotte bolaspierte, p. 19.

le taulaire etait en quelque sorte le seigneur augeran de la valle. La puissance de l'évêque n'était rien comparée à celle du redoutable able de Saint-Waast. Son immense palais écuivrait une partie d'Arras; déponilles du caractère d'omnipotence dont ils semblaient revêtus jadis, ses murs en imposent encore, et par ce qu'ils sont aujourd'hui on peut se rendre compte de ce qu'ils etaient. D'un côté, la renferment l'evècse, les appartements des chapo nes de la cathedrale; de l'autre, les archives du l'ancienne abbave s'étendaient jusqu'en Picardie et en Flandre, et le souvenir z'en est pas entièrement effice; dans certaines communes de noire département de la Somme, les paysans emploient encore pour les terres la mesure de Saint-Waast (1)

uns les premères années du quatorzième sincle, un aobé de Saint-Waast, Nicolas le Candrelier, avoit fonde la Paris et dote un collège. auguel il avait donne le nom de la vole dont il était seigneir. Cet ét tra-soment ayant eté supprime au milieu du siecle dernier, et reuraau collège de Louis-le-Grand, il avait clé supulé, en mariiere de compensition, par une transaction en date du 5 juillet 1761, que le cellege d'Arras agrait désormais la disposition de quatre bourses au collège de Louis-le-Grand (2). Or, comme celte institution était dans la dépendance. de l'abbave al est fort probable qu'à la sollicitation de la famille de Bobespierre, l'exèque, M. de Conzié, demanda au puissant ablic pour le jeune eleve du collège d'Arras une des bourses dont il disposait, et certes l'abbé de Saint Waast ne pouvait l'accorder à un mei leur ni à un plus digne sujet. Il faudra bien en convenir d'ailleurs, si en cifet. Maxes then dut à la protection d'un prêtre son admission au collège le plus renominé de Paris, i) ne se montra pas ingrat : au mil en des orages de la Revolution, quand i y aura quelque péni à élever la vois en faveur des cocléssastiques, nous l'entendrous seut réclamer princetion pour eux, tout en blâmant leurs erreurs, et demander formellement, à plusieurs reprises, la liberté absolue des cultes.

Il avait un peu plus de onze ans quand, pour la première fois, il quitta sa ville natale pour ailler a enfermer dans les tristes murs du collège de Louis-le-Grand, enlèvé aux jesuites depuis quelques années, et devenu le siège de l'Université. C'était au commencement de l'année scolaire 1769-1779. Son plus grand chagrin était d'alsandonner son frère et ses sœurs, aussi leur distribus-t-il de grand œuir toutes ses petites richesses d'enfant, must toutefois ses chers oiseaux, lesqueix



 <sup>(</sup>l'1 Notammenta Pozenia, nette constatut dit estaton de Charlines.
 (2) Andaves de la villa d'Arres.

furent remis à une personne digne de confiance, et vivement recommandés. De part et d'autre on versa bien des larmes en se séparant; mus Maximilien se remit bientôt, convaince lui-même de la nécessite de cette séparation, et pressentant peut-être qu'il allait se preparer à une destince prodigieuse.

Il fut au collége de Louis-le-Grand ce qu'il avait été à celui d'Arras. le plus laborieux des éleves, le plus doctie des écohers. Quelques historiens ont écrit que sa situation de boursier, le consultant en état d'infériorité à l'égard de ses camarades, avait aitere son caractère et. deposé dans son âme des germes de haine et d'envie. Il faut n'avoir intrans passé par cette sombre et monotone existence du cohege du tant de jeunes natures s'imprégnent involontairement d'une suprême mélancolle, cour s'imaginer que la position de boursier est une cause d'inferiorité. Si la liberté ne règne pas positivement dans ces sortes de prisons universitaires, l'égalité y domine en souveraine absolue. La 🔧 😓 s'effacent toutes les différences de moliesses et de rangs. Les fils des plus hauts personnages y font la plus traste figure, s'ils ne s'élèvent d'eux-mêmes par leurs qualités personnelles. Les distinctions (caril y en aj, toutes naturelles, provienpent de deux sources, les unes de la force brutale, les autres de la puissance intellectuelle. Ceux qui l'emportent par une supériorité physique sont quelquefois redoutés, mais souvent aussi hais et mépraés , l'estime de tous au contraire est presque toujours le partage des elèves d'une intelligence d'élate. Outne sait avec queile sorte de respect les écoliers desent d'un de leurs condisciples distingué dans ses études : C'est ses fort, ou s'incline volontiers devant lui, et d'unanimes applaudissements ne manquent jamais de saluer ses triomphes. C'est le culte librement rendu au travail et au mécito.

Qu'avait donc à envier Robespierre? Il était constamment un des premiers de sa classe; son hunieur égale et douce lui avait acquis les sympathies de tous ses camarades, de ses maltres il s'était fait autant d'amis (1). Une chose peut-être assombr ssait parfois ses pensers, le plongeait dans de douloureuses réflexions : d'autres avaient des parents, la maison paternelle, où deux fois par mois ils allaient se retremper au sein de la vie de famille; mais lui, il était à jamais sevré des caresses



et Lors de l'entres de Robespierre un cologe Louis-le-Grand, la principal était Ganlas-Dumesonl, qui fut remplace la même autre docteur en thénel : e loquel ent pout successur un 1778 un autre docteur en thénel : e loquel ent pout successur un 1778 un autre docteur en thénegar, Den a fierre cer qui devent le collègne de son éleve à l'Assemblés constituants, et procedu a la relebration du maringe de Carolle Demondons, dont Bobespierre fut un dan tenegart.

maternelles, de ces puissantes careises si bonnes et d'une si favorable miluence. Il en sentait cruellement la privation, car il se rappelait l'adoration dont, tout enfant, sa mère l'avait entouré ; cela pouvait bien le rendre moins ardent au jeu, jeter un peu de tristesse dans son cœur, mois point de haine ni de basse jalousie, la mélançoite s'empare des ames tendres, elle deserte les fronts envieux.

Dans les premières années de son sejour su collège, un chanoine de la cathédrale de Paris, l'abbé de Laroche, proche parent de sa famille. lui servit en quelque sorte de père. Ce brave homme, touché des rares qualités d'esprit et de cœur du jeune écolier, s'était singulièrement attaché à lui, il l'encourageait en lui procurant quelques distractions, mais à entôt cette sainte amitié vint à manquer à Bobespierre ; il était depuis deux ans seulement au collège quand le digne abbé mourut, le laissant completement seul à Paris. Cette perte l'impressionna heaucoup. S'il était triste, a'il s'isolait, pensif, de ses compagnons à études. on doit le comprendre, cela témoigne au moins de sa reconnaissance envers ses protecteurs et prouve qu'il n'avait point l'indifférence de certaine enfants auprès de qui la mort frappe sans lasser la moindre trace dans le cœur. Mais une affliction plus cuisante encore lui était réservée pendant son séjour au collége : quelques années plus tard it appris la nouvelle imprévae de la mort de sa jeune sœur. Henriette, la plus tendrement aimée, brusquement emportée à l'âge de quinze aux à peine. Il grandissait auxa, initié de bonne heure à toutes les amertumes de la vie.

La piud de ses maîtres et de ses professeurs pour ces douleurs prématurées se changeait en affection plus vive, en intérêt plus puissant, il n'était guern possible, du reste, de mieux su recommander à leur hienveillance : toujours la même aménité de caractère, une persévérance égale dans le travail. C'était l'elève modèle. Chaque année son nom retentissant glorieusement dans les concours universitaires, comment n'aurait-il pas été aimé des chefs d'un collège dont il était l'honneur?

Déjà s'accentuaient ses tendances pour les grandes et nobles choses, son amour pour les malheureux, sa hame vigoureuse de l'injustice. Un de ses professeurs de rhétorique, le doux et savant Hérivaux, dont il était particulièrement appréc é et chéri, ne contribus pas peu à déve topper en lui les idées républicames. Épris des arts et de l'éloquence d'Athènes, enthousissané des hauts faits de Rome, admirateur des mœurs austères de Sparte, le brave homme s'était fait l'apôtre d'un gouvernement idéal, et, en expliquant à ses jeunes auditeurs les meilleurs passages des plus purs auteurs de l'antiquité, il essayait de



T. I



leur souffler le feu de ses ardentes convictions. Robespierre, dont les compositions respiratent toujours une sorte de morale stoicienne et d'enthousiasme sacré de la liberté, avait été surnommé par lui le flomain. L'abbé Royou, son professeur de philosophie, essaya en vain plus tard d'étouffer ces sentiments généreux, spontanément éclos en lui, et developpés par la lecture des ecrits de Jean-Jacques et de Voltaire; en vain il tenta de réagir de ses froids raisonnements contre ces formidables idées nouvelles qui de toutes parts commençaient à faire explosion et qu'avait embrassees son jeune et brillant disciple; le pli était pris ; encore quelques années, et le sevère écolier du collège de Louis-le-Grand deviendra l'apôtre des temps modernes.

On se tromperat fort pourtant si l'on croyait que les opinions de Robespierre furent le résultat de son éducation classique. C'est une erreur généralement répandue que la lecture des auteurs latins et grecs pervertet les idées, et soulève dans les cœurs des jeunes gens ces brûlantes questions politiques et sociales qui, à cette heure, tiennent anxieux le monde tout entier. Rien de moins vrai. Sculement, à un âge où les preoccupations matérielles de la vie sont moins vivés, moins preseantes, où l'âme n'est pas encore déflorée au contact de tous les égoismes, il est plus aisé aux sentiments larges et genéreux de se developper, de prendre possession de cœurs encore maifs et faciles aux nobles aspirations. Heureux ceux qui gardent plus tard l'empreinte de ces premières impressions; mais l'état social des anciens ne saurait être l'ideal rêvé. les républiques de la Grèce ou de Rome a'étaient pas la république de Robespierre.

D'autres que lus récevaient en même temps cette éducation classique et n'ont point senti germer en eux la fievre de patr otisme dont il était devore. Si parmi ses camarades quelques-uns, comme Camille Desmou ins, plus jeune de deux ans, partageaient ses principes, combien d'autres demeuraient at achés aux vieil es idees, et après avoir contraitu avec lus dans ces luttes pacifiques de l'Université, plemes d'emotions cependant, devaient le rencontrer plustand dans la terrible mèlée de la Revolution.

Son sejour au collège de Louis-le-Grand fut marqué par une circonstance assez singulière. L'avait pris fantaisse au jeune roi Louis XVI, le jour de sa rentrée solennelle dans l'aris, lors de son retour de Reims où il venait d'être sacré, de s'arrêter un instant dans la maison qui portait le nom d'un de ses ancêtres, en allant de l'ég ise métropolitaine de Notre-Darse à celle de Sainte-Geneviève. Cette visite, annoncée à l'avance, tenait en émoi toute l'Université. Outre les discours prononces pir les principaux dignitaires, il était d'usage, dans ces sortes de



solennités, de charger le meilleur élève de composer et de prononcer une harangue au nom de ses condisciples. La tâche échut à Naximilien Ribespierre, le ne pouvait trouver une occasion plus favorable d'exercer sa verve et de montrer publiquement son esprit d'indépendance. Son discours, plein d'allusions mordantes, était plus rempt, de rémontrances que de louanges, et signalait vivement au monarque les abus nombreux de son gouvernement. Soumis au principal, il fut, comme on pense, profoudément modifié, et le royal visiteur en parut, dit-on, satisfait, fiizarrerie de la destince qui mettait dès lors en presence Louis IVI et Robespierre et faisait haranguer le jeune roi, au debut de son règne, par celui dont les àprès discours devaient continbuer plus tard à précipiter sa chute!

Aussitöt que Mazimihen eut terminé ses études classiques, il commença son droit, toujours sous le patronage du collège de Louis-le-Grand (1) Étudiant, il ne changes men à ses habitudes d'écolier; austère dans ses mœurs, sobre de plaisirs, il marcha au but d'un pas ferme, sans se laisser detourner par les séductions du monde. En trois ans il conquit tous ses grades.

Cependant le terme de ses études approchait. Depuis douze ans, douze laborieuses années, interrompiles seulement par les vacances qu'il allait régulièrement passer à Arras dans sa famille, jamais il n'avait donné lieu à la moindre plainte, jamais il n'y avait eu dans son travail une heure de relàchement. Dejà, lorsqu'en qu'illant cette patrie du collège nà il avait grandi et appris à devenir homme, il etait alle remercier l'abbé de Saini-Waast, qui n'était autre que ce cardinal de flotian, destiné bientôt à une si triste celebrité, et lui avait demandé la survivance de sa bourse pour son frère Augustin, l'abbe commendataire, après l'avoir comblé de justes éloges, avait pu lui dire avec raison, en lui accordant sa demande, qu'il esperait faire au collège de Louis-le-Grand un nouveau cadeau.

Mais, trois ans plus tard, une autre récompense lui était réservée, plus importante, non à cause de la gratification pécuniaire qui y était attachée, mais en raison de son caractère officiel. En effet, dans le moismème où il achevait ses études, le 19 juillet 1781, l'administration du collège de Louis-le-Grand, voulant lui donner une marque publique de sa profonde estime et de l'interêt qu'elle lui portait, p it la décision autvante : « Sur le compte rendu par M. le Principal des talents emmens du sieur de Robespierre, boursier du collège d'Arras, lequel est sur le point



<sup>(</sup>I) La hourse dont joursout Roberpierre devait de frayer le titulaire pour les hantes findes de théologie, de droit ou de medicane.

de terminez son cours d'etudes; de sa bonne conduite pendant douze années et de ses succès dans le cours de ses classes, tant aux distribetrons de l'Université qu'aux examens de philosophie et de droit, le bareau a unanimement accorde au sieur de Robespierre une gratification de la somme de six cents livres, laquelle lui sera pavee par M. le grand maltre des deriers du collège d'Arras, et la lite somnie sera allosée à M. le grand maitre dans non compte en rapportant expédition. de la presente delibération et la quittance dudit sieur de Robespierre (1). »

(1) Recuell de numes des déliberations importantes priers, depuis 1763, par le horses. distribusivament du collège Louis terrained et des vitrges rennes Paris, elles l'acces-Gallaume Smon, imprincur du Parlement et du cellège Louis-le-Grand MARCE VANG. 1 vol. m-4, p. 211

La 1850, if a para à Arras, closs Therry, linguist, rue Sout-Aubert, sons nom d'au-

teur une pretendue vie de Maximilien Robespierre.

fatte entire de nersonge aid en fat jamas, exhipte minasus des ples miserables life lieu progen sur le maris r de Thermalor, est at reciter a litte ses clauseres de la cathedrale, M. l'abbé Proyard (t ay. Querard). Ce n'est, an reste, qu'une serje de contribution d'appartre l'hoje d'un patre abré l'regard utilités & le ci de crimes de Roberporre, agricamone de Fyron. Augstonieg. 1795, ta-il da 37 h mages, par Lebou d. de Neurogiase (paesas aconse de lable frencard), parcet da clationa actual, et pro- : des études a Louis-10-dirand, lorse de Bobespierre y était, « Divers symptômes, » dit I moteur montyme days una courte preface, a nut fait haitre l'ithèe de remottre ap-Importe dus discusses to spare de stresa cotes, a et a anti-luci garde d'atter clarectur. ees documente dans l'honore, il lui a semode plus ample, pour attendre son hat, ca les promire dans les plus ignobles productions de la baixe et de la calemnia, (\*est ains quadivers reas, grave sits puerdo paraiscent lui venir d'une dame Marchand, proprie aire il un poursal renctionaire, public a Arras à l'epoque de la Mérolotion, et que, pour senserent us clentelé statocratique, comput brus consent sere la familie Robespierre, dont elle avan, été l'inture anne. Voici, en effet, ce que nous lisons dans une latire écrite en 1790 par Charlotte Robespierre à son frère Maximilles , e ... Je no sua se mon frere (Augustin) n'a pas ouoire de vous parler de modame Marcluttu; 2006 solumes broubles, je me atta persula de liti dire co que les bons pa raites desornt penser de m feudle, ce que vois en penser. Je lui ai reprocae son affectation a toujours mottre des notes infomantes pour le peuple. Elle rest tuclese, one soutient qual my avest pur distancements à Armin, qual m'y avest que les têtes raaltees qui trouvoient sa grace le aristorratique, el e une dit un tan de benera, et depice eile ne nom encor plus at feurze » Lette lettre montre uno fois de plus a quel point Chartotte paringonat les sentaisents de sen fevres, et l'un voit du reste à quelle source a primé l'abbe Proyard

Concadant uso cliste lui appartient ou propre, c'est le recit de la vie de Robeipierre un collega (), est definishe de s'asentinepe pour loire dans le menera de la ser la () priteur anonyma, qui cute frequencient cet autre ablé Proyard, nois-principal du eallogs do Louis-Instanted du tompt de Robe pierre, decemb en dermer engage un detectable decilier is I a province do see mattres le fategiant, a etc. (p. 18). Il conmanual permitted areas been que nous la deliberation que nous mone cités dans notes tauts, mass is sest been garde d'en parler c'est ett le mentere separen-

free me

1.7 omeête et véridique écrivaix aveus non aversion pour les jumémates. Cen hommes nusceres dons le memorge ne nouclant pas les feures, ne peucent que veu fémester.



Maximilien Robespierre avait alors vingt-trois ans, il allait être requiavocat. Tout en apportant à ses études de droit la plus conscience ise attention, il n'en avait pas moins suivi le mouvement des esprits, et, au contact d'une société en travail d'émenopation, il avait senti se développer de plus en plus en lui ces larges idees de régénération sociale dont au collège dejà il comprenait la nécessité.

C'était le temps où Voltaire et Rousseau, sur le déclin de leur carnère, tenaient encore le monde attentif il avait pu assister à l'apothéose du premier, et le saluende ses appla idissements enthousiastes le
jour où, au Théâtre-Français, tout un peup le couruma de ses mains le
patriarche de Ferney, comme pour lui donner, deux mois avant qu'on
le menat au tombesu, un avant goût de son immortalité. Digne recompense d'une vie dignement remplie. Tant de services rendus à la cause
de l'humanite, tant d'abus constamment battus en brèche, tant de
réclamations en faveur des faibles et des opprimés, rachetaient suffitamment aux yeux de Maximilien un peu d'encens brûle au pied des
trônes, ou certaines pages adulatrices en l'honneur de quelques grands
du jour. Aussi conserva-t-il toujours pour la memoire de Voltaire un
souvenir plein de respect.

Mais plus haut dans son est me était l'illustre Jean-Jacques. Et puis il se sentait attire vers lui comme par une sorte de confratemité du sang, tant les fibres de son œur repondaient aux sentiments si profondément huma na dont Rousseau avait été l'éloquent interprète. L'auteur du Contrat social hii semblait l'écrivain par excellence. Qui donc avait fait entendre sus monde une parole plus fière et plus d'gne? Qui donc avait mieux réfuté les monstrueuses doctrines de Glotins? Et quels écrits respiraient un plus tendre amour du peuple! Là point de suppliciame, point d'ironie amère, mais l'austère raison empruntant pour convaincre une langue pénetraire et passionnée. N'était-ce pas le veritable revelateur du droit dans sa plus pure expression? Disciple ardent et convaincu, Robespierre s'inspira des œuvres de Rousseau comme du meilleur morièle à suivre, et peut-être dès ors commencèrent de germer en lui comme de vagues des las d'exercer auprès de ses concitoyens un semblable sacerdoce.

Il arrive souvent aux jeunes gens qui déautent dans la profession des lettres d'essayer d'entrer en relation avec les hauts dignitaires de a carrière qu'its ambitionnent de parcourir. On voudrait recevon d'eux comme un baptères littéra re. Il semble qu'une parolé, un bout de lettre de ces princes de la littérature sera une sorte de passe-port pour le succès, et qu'à l'aute de ce talisman un marchera plus réferment dans sa voie. Presque toujours en en reçoit un encouragement banal ou



bien un conseil insolemment protecteur de ne pas tenter une route pleine d'écueils, comme si toute carrière en ce monde n'avait pas ses difficultes et ses périls, mais quelquefois, par compensation, on esobtient un de ces segrements de main où tressaille une fibre même du cœur, et qui ajoute au patronage l'inapprociable prix d'une illustraauntie. Robespierre se sentit saisi de cette ambition de contempler. face à face un grand homme. Un jour donc, emu comme on l'est à rangt and pour un premier rendez-yous, il se rendit à Ermenonville, où, accable de souffrances et despré d'une indefinissable tristesse. Rousseau vivaltuses derniers instants. L'entrevue eut lien saits doute dans le grand parc aux arbres seculaires, muets temoins des promenades sofitaires ou philosophe. Que se passa-t-il entre le maître et le disciple? Nul ne le sait, l'ersonne n'a révelé ce que dit l'immortel Jean-Jacques à ce jeune homme inconnu, appele à mettre en pratique ses théories sociales, et qui peut-être, soupromant l'avenir, venait cherchar des avis sur l'application de ces theories. Il faut croire que le celèbre misanthrope, charmé du juvémile enthousiasme de son admirateur, avait depouillé sa sauvagene habituelle, car de cette visite Robes; ierre emporta un souveme plem d'organt, et probablement elle contri ma à lu, rendre deux fois chère la memo re de Jean-Jacques Bausseau (1).

Toutefois les questions politiques et les grands problèmes sociaire n'occupaient pas seuls sa pensie : la gloreantieraire, aux sed ictions si pinsaintes , l'attirait également, et à l'étice du droit il méluit la culture des lettres de ceité époque datent sans donte quelques essais melits que nous avons sous les jeux. Mais orghelm, sans patrimonie, vivant à l'aris de la modique per sion que loi finsaient ses tantes, il comprenait bien la necessité de se croer au plus vite par son travail une plation indépendante; aussi ses études professor nelles ne souffrairnt-elles en rien de ces nobles distractions de l'esprit dont il était avide, et auxquel es il sacrif ait bien volontiers les divertissements ordinaires et grossiers des jeunes gens de son âge. Afin de se former à la pratique de la procedure, beaucoup plus embrouillée à cette époque qu'elle ne l'est encore a jourd bui, il alfait travailler dans l'enide d'un procureur au Parlemert, nominé Nolieau, où pour camarade de

Charlotte dat anna qu. 52) . A de moment à quelle occasion mon frère n'iné de remmentra evec d'expoducques férmine qui mais en quel y e de certain, c'est quel est une antreces avec tai, o



<sup>(</sup>I) Cette entrevue possit étables par la phrase suivante d'une sorte de dédence adressée par lé despuerre aux manes du l'ed. Roussoun : n du t'en ve dans tes derences jours, et es souveurs est pour moi la source d'une joue expuedieuse » Voyer cette dedience, dont en l'est servi comme d'ouerse pour les monsoures spoeryphes de Robes pourre, à la fin des Mémorres de maneure, y 14%.

cléricature il eut Brissot de Warville (†). Le soir il se rendait chez le purisconsulte Ferrières, proche parent du traducteur des Institutes de Justimen, qui le dirigeait dans ses études de droit. Grâce à un travail obstiné, il termina brillamment ses cours en trois ans; et, dès qu'il fut en possession de ses grades, il se hâta de retourner à Arras, où ses succès universitaires, en le recommandant à l'attention de ses concito) ens, lui avaient frayé la voie et assigné d'avance une place honomable.

VI.

Le jeune avocat au parlement de Paris fut le bienvenu dans sa ville natale. Chacun lui fit fête; son oncle le médecin le reçut comme un tils; sa famille, ses amis saluèrent avec attendrissement son retour; pour tous il était un sujet d'espérance et d'orguell; il ne tarda pas à justifier la haute opinion qu'on avait de sa personne.

La profession d'avocat, qui avait été celle de son père et de son grand-père, lui avait souri des l'enfance Admirable profession eneffet, mais trop ratement exercée comme elle devrait l'être, et qu'embrassa avec amour Robespierre, parce qu'eile convenait merveilleusement au desimeressement de son caractère et à sa tendresse pour l'humanité. Defendre le faible contre le fort, l'opprimé contre l'oppresseur, l'exploité contre l'exploitant, tel était son rêve, rêve ardent d'une àme maccessible à l'égoisme et à la correption.

Dès son arrivée, il s'insta la avec sa sœur dans la petite maison o a s'étaient écoulées ses premières années, unique débrisd'un bien modeste patriziome, s'il n'eût pas en même temps recueilli de l'heritage de ses peres une reputation sans tache, fortune qui en vaut bien une autre, et qu'il devait religieusement sauvegarder. Sa jeunesse fut ce qu'avait éte son enfance, austère et studieuse. Après avoir prêté serment entre les mains des membres du conseil provincia, d'Artois, formalite indispensable, car c'était un privilége de ce conseil, sorte de parlement de



<sup>(!)</sup> Mémoires de Braset, publics par son fils, t. I., p. 160. Ladvocat, 1830. Nous devens dire expendant que, d'une note de M. Devianne ancien procureur, qui nous a eté communiquée à Arras, il rémiterant que, avant de rentrer dans sa vule natale, Robespierre n'avant passes travaillé chez un procureur. De ce M. Devienae ou de Brissot, qui a tort, qui a miscon? Dans cette note écrite a rea Thermidor, très-malventante par conséquent, l'ancien procureur se vante de lui avoir enseigné la procedure

la province, de recevoir les avocats qui voulaient exercer soit à sa barre, soit devant les sièges inferieurs de l'Artois, il se mit courageusement à l'œuvre; en peu de temps, à l'âge où les debutants au barreau s'épuisent en efforts inutiles, il eut conquis, à force de travail, de persévérance et de probité, une nombreuse chentèle.

Sa sœur nous a laissé un tableau exact du genre de vie ou'il avait adopté à cette époque. Presque tout son temps, il le passait dans son cab net d'étade, situé au premier étage, au coin de la petite rue et de In rue des Rapporteurs. Chaque jour il se levait entre six et sept heures du matin, travaillait jusqu'à huit. Il vaquoit alors à sa touette, le confleur venant le raser et le poudrer; on soit qu'il ent toujours le plus grand soin de sa personne. Ce n'était pas, comme on l'a dit, un homme de l'ancien régime sous ce rapport, la propreté et l'elegance sont de tous les regimes, et, en cherchant à inspirer aux classes infer eures. les éternelles idées de morale et de vertu, il était naturel qu'il teur donnat l'exemple de la décince et de la bonne tenue. Il dejeunait ensuite d'une simple tasse de lait, jetait un dernier comp d'œil sur ses dossiers, et à dix heures se rendait au Palais. L'audience fime, il rentrait pour diner. D'une sobrieté rare, il mangrait peu et ne buvoit ordinairement que de l'eau rougie. Il n'avait de greference pour aucune espèce de mets, mais il aimait surtout les fruits, et la seule chose dont il ne pouvait se passer, c'était une tasse de calé. Après son diver, il soriait ordinairement pour faire une promenade ou une visite. Son absence durait en genéral une lieure, au bout de laquelle il rentrait pour travailler jusqu'à la fin du jour. L. passait ses sources chez des amis quelquefois, mais le plus souvent en fami le ; et tandis que chez ses tantes on se livrait à quelque partie de cartes ou qu'on causait de choses insignifiantes, lui, retiré dans un coin du salon, s'ablmait dans ses reflexions, songeant dejà peut-être à l'avénement prochain d'une ère de régénération et de salut (1).

(1) Memoires de Chinelette Robespierre, p. 56 et suiv.

You ut dans la première fuztion de la Biographie universelle l'art, Chorlotte Bobis-

Les redacteurs de la promière écht au de la Rographie mouveelle, qui n'ambarranament fort peu en general de l'auther tierte et de la cert tude des documents qu'ils amployment quand il s'agissant des hommes et des choses de la Révolution, ont conteste, sans preuves. l'auther t'erte des Moments de tandemonselle Rosespacre, tout en convengnt qu'elle sente a par foureur les details intenies qu'on y rencontre Leur prine pale russeu est que mademons de Robespacre etant une personne tout à fait diestres C'est, de leur part, une erreur grossière. C'estante Robespacre uvait, on l'a vu, reçu une éanestion distinguée, et les lettres autographet d'elle que nous acous sous ses yeux prouvent surabondamment qu'alle étant fort enpante d'ecrire elle-memo ses notes prelle a remises « M. Laponiseraye, et qui ont ete puonees par celai-er sons ce titre. Nemoires de Charlotte Robespacre sur ses deux frères.

Ses habitudes méditatives le rendacent sujet à de fréquentes distractions l'evenant un soir, accompagné de sa sœur avec laquelle il était alle rendre visite à l'un de leurs amis, il double tout à comp le pas, obsédé par une idée, et court s'enfermer dans son cabinet. Ouelques momenta après, sa sœur arrive et le trouve, alfublé de sa roba de chambre, piongé delà dans le travail. Étonne, il lui demande d'où elle vient si tard, outliant du'un instant auparavant il l'avait laissée seule dans la rue, presie qu'il était de rentrer pour se mettre à la besogne. Ouelquelois, dans la ville, il passait, sans les voir, auprès de personnes. de sa connaissance, de là cette accusation immerites de fierte, si gratuitement lancee d'ordinaire contre presque tous les gens distraits. Si Robespierre conserva toujours une grande dignité de caractère, il n'eutjamais la sottise de cet orgueil la commensurable que ses ennem a luiont prêté après coup. On ne pouvait avoir moins de fierté ni être plus affable que lui. A cet égard, les temoignages de tous ceux qui l'ont approche, de tous ceux out ont vecu dans son intimite sont unangues. et les souvenirs de la famille Le Bas corroborent exactement sur ce point les mémoires de sa sœur. Il était d'une humeur constaminent agale et d'une amenité de manières dont tout le monde était enchanté. C'est un ange, » disaient de lui ses tantes : « aussi est-il fait pour être. la dupe et la victime des méchanis, » Paroles prophétiques, qui se sont trop isen vérifiées dans l'avenir. Le cercie très-etendu de ses aminprouve suffisamment ces assertions, les personnages les plus distingues. de la valle, les membres les plus éminents de la magistrature et du borreau d'Arras vivaient avec lui dans une sorte d'intimité. De ce nombre étaient Briota de Beaumetz, president du conseil provincial d'Artois, qui depuis...; Foacier de Ruzé, avocat géneral; Buissart, avocat et savant d'un rare mérite, MM Leducq, Langiois, Charamant, Aniait, etc., tous avocats de la est; Dubois de Fosseux (1), et un jeune oficier du

perre, par Michard Jeans. Doons pour être juste que, en donnant su public and acuvella édition de cet important recueil hiographique, le proprietaire actuel, M. Themser-Desplaces dans un esprit d'imparimente que l'honore, a completé les unes menutices au les Robesparre et que ques autres personnages de la Révolution verne spelle sons d'emport de passeun lagrances et injustes, par des art. Les se l'en a est inspiré du seul amour de la vêrite.

 ha 1744, M. Dabos de Foneux, qui fut depuis mare d'Arms, écrivait à Retespeure;

> .... Own not bein tale over moreover, types des meteorems, ousgeer de l'enserment To rie pour lit téries, pour le douve moner, La te pour de mon mor engage le napose.

Ces vers terminent une piece que lui adresea N de Freseux à l'occasion de son Livre de Gressel, et qu'on peut lire tout entière dans les Memoires de Unariette p. 155.



geme nommé Carnot, en garnison à Arras, où il habitait avec son frère, officier comme lui, une petite maison qu'on voit encore, et qui a gardé intacte la physionomie qu'elle avait à cette époque.

Maximilien Robespierre s'était rendu sympathique non-seulement par ses vertus privées, mais aussi par ses élans de franche grieté que n'exclusient ni l'austérité de sa vie ni la nature sérieuse de ses travaux. Il n'etait null'ement morose. Plustard, dans son existence point que, si laborieuse et si tourmentée, la persistance de la calomine et les attaques envenimées de ses envieux purent assombrir son front, donner parfois quelque ameritume à sa parole, mais dans l'intérieur, dans les relations privées, il ne se départit jamais de cette bonne humeur et de cette serénité d'esprit qui, jeune homme, le fa saient partout bien venir.

## VII

Il y avait alors à Arras une société chantante, récemment fou lée, et consacree à Chapelle, à La Fontaine et à Chauseu. C'élait comme une rémanscence des anciens Paus d'Amour; ses membres se considéraient en que'que sorte comme les heritiers des compagnons de la Gaie Science, « Des jeunes gens reuris par l'amibé, par le goût des vers, des roses et du vin. » lisons-nous dans une lettre écrite à l'abré Mérage. s'assemblèrent le 12 juin 1778, sous un berceau, de troene et d'acacia pour celébrer la fête des Roses, et jurerent de se retrouver, cha que année à pareil jour, en l'honneur de la reine des fleurs. De là le nomde Ro ats donné aux membres de cette aimable societé, dans laquelle presque toutes les personnes notoires de l'Artois tinnent à honneur d'être admises. Au sein de cette réunion regnait une égalité parfaite, les grands seigneurs y serraient fraternellement la main aux plus minces littérateurs. On y comptait presque tous les membres de l'Académie des belles lettres d'Arras, entre autres MM. Harduin et Le Gay. connus tous deux par d'estimables travaux scientifiques et lit éra res; des magastrats comme M. Foscier de Ruzé, des prêtres comme les abbés Roman et Berthe; un professeur de theologie du nom de Daubigny, des militaires comme MM. Dumény et de Champmorin, et tant d'autres, amis et contemporains de Robespierre.

Los sorte de fraternité devait her entre eux tous les membres de la société des *Rotali*; c'était forme hément mentionné sur les diplômes de réception. Peut-être est-ce pour cela que quelques écrivains ont cru

voir une certaine analogie entre cette société et la franc-maçonnerie; il nen est rien. Les Rosati, il est vrai, chantaient au bruit de la dislocation du vieux monde s'effondrant de toutes parts sous les coups des philosophes, et plusieurs d'entre eux s'associaient activement au prodigieux mouvement qui poussait les esprits vers l'inconnu; mais dans leurs réunions als ne s'occupaient ni de politique ni d'economie sociale. Tout au plus frondaient-ils dans leurs peuts vers, suivant l'usage immémorial en France, les abus d'un régune désormais frappé au cœur. Mais, cette fois, tout ne devait pas finir par des chansons, et la société des Rosati eut, du moins, la gloire de compter dans son sein deux des plus infatigables pionniers de l'ordre social nouveau, j'ai nommé Carnot et Robespièrre.

Le premier avait été admis dès 1780; le second le fut deux ans plus tard, dans l'année qui suivit celle de son retour à Arras.

Les séances des Rosati se tenaient dans un des faubourgs de la ville, en dehors des fortifications, sur les bords de la Scarpe, sous un bérceau de rosiers. Chaque réception d'un membre nouveau donnait lieu à une réunion générale. La cérénion e avait une simplicité toute pastora e : on offrait une rose au récipiendaire, qui la respirait trois fois, l'attachait à sa boutonnière, vidait d'un trait un verre de vin rosé à la santé des Rosati, puis, au nom de la sociététout entière, était embrassé par un de ses membres. Il recevait ensuite un diplôme en vers auquel il était d'usage de répondre par quelques couplets (1). On a conservé un certain nombre de pièces de Carnot et de Robespierre, chantées par eux au sein de la société des Rosati. Ni l'un ni l'autre, il faut le dire, n'avaient reçu le feu sacré, et s'ils n'avaient que leur bagage poétique pour les recommander à la posterité, leur immortalité serait si igulièrement compromise; mais ils ont d'autres titres plus sérieux à la reconnaissance des hommes.

Robespierre, il paralt, fut reçu avec un véritable entiiousiasine.

Je vos l'épine avec la rose
Dans les houquets que vous m'offres,
Et lorsque vous me célèbrez,
Vos vers décourageut ma prose.
Tout ce qu'on m'a dit de charmant,
Messaure, a droit de me conforage (2).

disait-il, dans sa réponse au confrère chargé de le complimenter.



<sup>(1)</sup> Pour de plus amples revaerguements sur la secreté des flussie, voyes l'intéresmente pouve pur liée par M. Arthur Danaux, dans la trossième série des Arctuves da Nord, à Valenciennes.

<sup>(2)</sup> Voyex ses complets de réception à la suite des Mémoires de Charlots Rober-pecre, p. 157.

C'est qu'en effet dès lors, malgré son extrême jeunesse, il était dejà celebre à Arras; et nous montrerons bientôt par quels travaux importants, par quels succès il avait mérité de conquérir si rapidement l'estime et l'admiration de ses concitoyens.

## TIII

Ses relations avec Carnot datent, onle voit, d'une époque bien anterieure à la Revolution. Et ce n'étaient pas de simples relations du monde, c'étaient des relations tout intimes, tout amicales; nous le prouverons sans peine dans un instant. Aussi avons nous lu avec un profond étonnement, dans des mémoires récemment publiés sur Carnot par son fils, qu'ils étaient à peu près inconnus l'un à l'autre lorsqu'ils se trouvèrent ensemble sur les bancs de la Convention. S'il faut en croire labustre desenseur d'Anvers, il n'aurait eu que deux fois l'occasion de se rencontrer avec Bobespierre avant l'explosion de 1789, la prémière à propos d'un procès dont il le charges; la seconde, lorsqu'ayant été élu membre de l'Académie d'Arras, il fut reçu par Robespierre, aiors directeur de cette Académie.

Quant à la circonstance du proces, voici, en substance, ce que raconte Carnot. Étant en garrison à Calais avec son frère, ils faisaient menage commin et avaient pour servante une vieille femme commée madame Dul amel. Un jour ils lurent, dans un journal de la locaité, qu'une dame portant le même nom venait de mourir en Artois sans aisser d'héritiers directs. Ils eurent alors l'idée de demander à leur servante si par hasard elle ne serait pas parente de cette dame. La vieille domestique leur ayant montré ses papiers, ils les examinerent attentivement, acquirent la preuve qu'en effet elle était de la même famile, l'engagèrent vivement à faire valoir ses trires devais, les tribunaux, « quoique les adversaires qu'ene altait y rencontrer appartinssent à une maison influente dans le pays, » et chargerent Robespierre de soutenir les droits de leur pauvre servante (1).

Il y a là d'abord une premiere erreur evidente. Carnot habitait Calais avant de s'etablir à Arras, où, dès l'année 1789, il était en garn son. Or à cette époque Robespierre était encore étudiant, il acheva ses études

<sup>1)</sup> Memoirer sur Carnot par sor file, t. I. p. 96, 97. Para, Paguerre, 1661.

de droit au mois de juillet de l'année suivante seulement, et ce ne fut que vers la fin de 17\$1, comme on me l'a sans doute pas oublié, qu'ilreviat dans sa ville natale pour y exercer la profession d'avocat. Il n'aurait donc pu souteur les droits de la vieille, comestique des frères. Carnot lorsque ceux-ci vivaient ensemble à Calais. Carnot racontant les circonstances de ce procès longiemps après Lévénement a certaipernent faut confusion. Il est fort probable que ce fut après avoir noue conpaissance avec Robespierre au sein de la société des Résetit, dont les membres s'unissaient entre eux par des liens, en quelque sorte fraternels, qu'ayant apprécié le caractère et le talent de son jeune confrère, il le chargea d'interêts d'autant plus sacrés aux yeux de Maximihen Rubespierre que c'étaient ceux d'une pauvre femme sans influence. et saus protection. La tâche était donc difficile pour un debutant Cependant, malgré la haute position des adversaires contre lesquels il avait a lutter, l'avocat triompha complétement, et sa victoire assula à la vicille servante « l'assance pour le reste de ses jours. »

Carnot ne nous dit pas si Robespierre reçut le payement de sessoins, mais il prétend qu'il plaids en dépit du bon sens, et que son frère Carnot-Feulins, present à l'audience, apostropha vivement l'avocat, malgré le rappe, à l'ordre dont il fut l'objet de la part du président, et lui reprocha de compromettre l'affaire. Là encore, nous nous permettrons de le croire. Carnot a été mai servi par ses souvenirs. Premièrement. l'issue du procès milite en faveur de l'avocat qui, avant à combattre une forte partie, n'en gagna pas moins sa cause, et mit sa chente à l'abri du besoin « pour le reste de ses jours. » Ensuite, quand on sura vu, par une courte analyse des divers plaidoyers prononcés par Rubespierre, quel soin, quelle conscience il apportait à loutes sea affaires, avec quel bonbeur d'expressions il les exposait devant le tribunal, on sera convaincu qu'il n'a pu plaider légèrement un procès confié par un ami et true lui recommandait doublement la detresse de celle dont il avait accepté la défense. On l'appelait desaile sout en des opprimes et le vengeur de l'innocence; beaux titres, et plus précieux pour lui que les bonoraires les plus élevés.

Une autre présomption très-grave que Carnot entretenait à Arras des relations suivies avec Robespierre, c'est qu'il était devenu lui-même l'arm du plus intime, du plus cher ami, du frère de cœur de son futur collègue au comité de Saiut public, M. Bussiart. Nous avons sous les yeux des lettres écrites par lui à cet ami commun, l'une datée de 1793 l'autre d'une époque où Carnot était un des cinq directeurs de la Republique. L'honorable citoyen auquel elles étaient adressees, resté fidèle à la mémoire du marityr de Thermidor, s'étonnait d'asoir

été nommé commissaire du Directoire à Arras, et, au sujet de cette place, Carnot lui répondait : « Yous la devez moins à notre amitié qu'à vos principes republicains et à vos talents (1) » Or n'est-on pas fondé à croire qu'il se rencontrait presque journellement avec Robespierre dans une maison dont celui-ci était l'hôte assidu et dévoué?

Mais de la bonne entente et de l'intianté existant entre eux en ces jours de jeunesse, où ni l'un ni l'autre ne prévoyaient certes qu'ils dussent se trouver associés plus tard pour travailler ensemble à l'œu-vre difficile du salut de la France, nous avons une preuve irrécusable et de nature à dissiper toute incertitude. Parmi les pièces chantées dans les réunions de la société des Rosati, il en est une de Maximilien Robespierre, intitulee la Coupe vide, dont voici le dernier couplet :

Amis, do ce discours usé

t onchions qu'nt faut boire;
Avec le bon ann Russ (2)

Qui n'ametait à boire?

A tami Cornot (3),

A l'amiable Cot

A l'instant je veux boire

A vous, cher Fusseux,

Au groupe joyeux

Je veux encore boire (4)

Il est donc parfaitement établi qu'à l'époque où Carnot se trouvaiten garnison à Arras, il était dans les meilleurs termes avec Robespierre. Plus tard, après Thermidor, quand, à force de calomnies échafaudées avec un art infini et le plus incroyable machiavelisme, on fut parvenu à faire de son ancien confrère dans la société des Rosats le bouc emissaire de la Révolution, il rema cette emitic de sa jeunesse; il agit en cela comme tant d'autres, et nous aurons à citer plus d'un exemple curieux de ces apostasies du cœur.

Nous dirons comment, au sein du comité de Salut public, Robespierre et Carnot en arrivèrent à rompre complétement; nos recherches en effet nous ont mis a même de pouvoir preciser à peu près exacte-

M. Foneter de Ruze, avocal ganeria an consen provincia d'Arteis.

(Memories sur Carnot, t. I. p. 97.)

(I) Voy ex cette chanson, que contamt qualques soi a complete, aux p cres justificatives du premier volume des Mémories apocry ples de Robespierre, p. 293.



Lettre en date du 19 frimaire ar IV, portant en tête « A. Carnot, membre du l'apprione executif, an citoyen Buissart, commissarte a Aures »

<sup>(3)</sup> L'honoruble M. Emproyée Caract s'est mont étrangement troupe lorsque, d'après les souvemes errones de son peré, dont nons aurons des erreurs pais graves à relever, il n'écrit au sujet de Caract et du Lobespærre : a lls se romanssagen à pone lorsqu'ils se remembrerent à la Convention.

ment l'heure et les causes de la scission qui éclata entre eux; scission à jamais déplorable en ce qu'elle fournit à la vile faction des Thermidoriens un immense appui moral; scission déplorable, car, on peut l'affirmer hardiment, l'union de ces deux hommes si granda, si honnètes l'un et l'autre, cût contribué, la tempête passée, à fonder la liberté en France et à affermir la Republique.

1X

Nous venons de voir Robespierre luttant pour une pauvre servante contre des adversaires riches et influents; avocat, il mit constamment son ministère au service des faibles et des opprimés. Il n'acceptait pas indistinctement toutes les affaires, et n'appliquait pas son talent à torturer la loi dans un intérêt contraire à l'équiré, Jamais ses plus violents détracteurs p'out ou l'accuser de s'être chargé d'une cause infuste. Lorsque dans un même procès les deux parties venaient le prier de leur prêter son assistance, il ne cherchait pas à savoir quelle était la plus nche, il se demandant d'abord où était le bon droit; et s'il ne parvenait pas à les concilier, ce qu'il essayait de faire avant tout, il prenait en mains la cause la plus juste, sans considerer si son propre avantage était de ce côté. Ouelquefois on le vit ouvrir sa bourse à des clients au lieud'exiger d'eux des honoraires, quand la pénurie de leurs ressources ne leur permettait pas de subvenir aux frais toujours coûteux d'un procès. En genéral, bien different de ces avocats qui poussent à la lutte quand même, il essayait de retenir ses chents dans cette voie péruleuse des proces, et se gardait bien de les leutrer sur la bonté de leur cause. Nous avons sous les yeux une lettre écrite par lui, en février 1787, à un abbé Touques, alors bénéficiaire en Artois, et depuis curé de Cintheaux, près de Caen, qui l'avait chargé d'une affaire tres-importante. Elle commence ainsi : « La confiance illimitée que vous m'accordez me flatte et m'embarrasse à la fois ; d'un côté, je ne trouve pas votre cause. assez depourvue de moyens pour sacrifier absolument vos pretentions sans aucune réserve, sans aucun dédommagement; de l'autre, je ne la regarde pas comme assez evidente pour vous conner le conseil de la soutenir (1)... » Cette lettre, que sa longueur nous empêche de don-



<sup>(1)</sup> Cette lettre, dent l'original est » l'étranger auxourd'hus, a para dans une brachure publiée à Caes, en 18-4, sous ce ture. L'accaterites retentaures, tire à 25 exemplasses, et dont nous devous la communication à M. Ch. Remard, de Caeu.

ner en entier, témoigne de la conscience et du desinteressement de l'avocat.

Di s'is première année de son exercice. Bobespierre attira sur lui l'atter tion par l'éclat de ses plaufoiries, et bientôt il fut un des niembres
les plus occupés du barreau d'Arras. Ce ne fut donc pas un terne avocat
subitement transforme par la Revolution, élevé par elle à la hauteur des
plus britiants génies, comme l'ont écrit quelques-uns même de ses
apologistes; tout jeune il était marqué au front du sceau divin; l'importance des affaires confires à ses soins atteste suffisamment sa renommée précoce et la position considerable qu'il avait rapidement
acquise dans son pays.

Une des premières causes qui le mirent en lumière fut une quest on de testament tres-curieuse et très-delicate. M Jean-Baptiste de Bougny, habitant de la commune de Pas, dans les environs d'Arras, avait embrassé la religion réformée et entraîne dans sa conversion les enfants d'un de ses frères. Il mourut, laissant une grande fortune, après avoir institué pour ses légalaires ceux de ses heritiers naturels qui, a son exemple, auraient abandonné le culte catholique en faveur du protestantisme. Les heritiers exclus, parmi lesquels se trouvait un chanoine de la cathodrale nommé Jacques-Simon-Joseph de Beugny, résolurent d'attaquer le testament comme fait en haine de la religion de l'Etat; mais avant d'introduire leur demande en annulation, ils s'adressère it à Robespierre, afin d'avoir une consultation sur la matière et de savoir si un pareil acté était susceptible d'être cassé.

Robespierre se proconça résoltment pour l'affirmative, d'où l'on a inféré plus tard qu'avant la Revolution il s'était montré catholique jusqu'à l'intelérance. Mais il suffit de lire son mémoire consultatif pour être convaince au contraire qu'il a été, en le rédigeant, guidé par le plus entier respect de la liberté des cultes, dont il ne manqua jamais d'être l'ardent défenseur. Si le testament lui paraît entache de nullité, c'est précisement à cause de l'intolérance de son auteur, lequel, pour agir sur la conscience de ses béritters, n's pas craint de mettre en jeu le puissant ressort de l'intérêt. « De toutes les passions qui peuvent entralner la volonte de l'homme, » dit l'avocat consulté, » il n'en est pas de plus incomparable avec la raison et la liberté que le fanatisme religieux (1). » Nous le verrons sans cesse rester fidèle aux principes de



<sup>(1)</sup> Consultation en date du 25 mm 1782 le bers par M<sup>a</sup> de Robespierre, et si core par aux de ses confreres, MM. Decembr, Delegorgin attré, Doorlent, Mandart Leducy, Demarca res, Else a etc inscrée dans le nomices du 25 septembre 1956 de l'Impériou de Boningue, auquel elle avocat a Arran.

tolérance universelle émis par lui dans cette consultation. Le fanatisme protestant ne lui semblait pas plus respectable que le fanatisme catholique; et plus tard, à une époque où il y avant quel que courage à défendre la liberté religieuse, nous entendrons le même homme, prenant hardiment à partie les fougueux sectaires du cuite de la déesse Raison, a'ecra r à la tribune des Jacobins : « On a denoncé des prêtres pour avoir dit la messe... Celui qui veut les empêcher est plus fanatique que ceau qui dit la messe...»

Mais si, obeissant à un sentiment d'équité, il n'hésitait pas à rédiger une consultation en faveur de personnes attachées à la communion romaine, il était toujours prêt à entrer en lutte contre les princes mêmes de l'Fghise, quand il pigeait leurs prétentions contraires au bon droit. Aucune considération n'était capable de contre-balancer dans son œur la cause sacrée de la justice. Un jour de simples paysans vincent le prier de se charger d'un procès important; l'adversaire était redoutable. Robespierre examina la cause, la trouva juste, et on le vit, non sans étonnement, soutenir avec une suprême énergie les intérêts de pouvres vassaux contre leur puissant seigneur, qui n'était autre que l'évêque d'Arras.

Une autre fois, dans une circonstance bien autrement grave, il cut le courage de s'attaquer à l'un des moines de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Anchin, dom Brogniart. Une jeune fille nommée Clémentine Deteuf était employée comme lingère dans l'abbaye; le moine, l'ayant trouyée de son goût, mit tout en œuvre pour la séduire. N'avant pu arriver à ses fins. Il réso ut de se venger bassement et eut l'infamie d'accuser la teune fille d'avoir dérobé une somme de deux mile louis. En vain eile protesta de son innocence, en vaia elle affirma que le misérable la denonçait faussement parce qu'elle n'avait pas voulu céder à sespassions brutales, que pouvait-elle, faible jeune fille, contre un m puissant accusateur? Et qui voudrait consentir à la défendre? Car poursunvee dom Brogmart, devoiler la bassesse de son action, le signaler comme un faux dénonciateur au mépris public, c était a attirer l'implacable immitié de toute l'abbave. On sait à quel esprit de corps myétéré obéissent les membres des corporations religieuses. Plutôt que de sacrifier la brebis galeuse, d'abandonner simplement un coupable à la vindicte des lois, ils aiment mieux souvent le couvrir de leur protection et se rendre en quelque sorte solidaires d'un crime. Na heur à qui porte la main sur un des leurs!

Un nomme pourtant est ce courage, ce fut Maximilien Robespierre, a qui s'adressa le père de la victime. Sur de l'innocence de Clementine Deteuf, il se présenta pour este à la barre du tribunal criminel. Dans



une pradeirie saisissante il demontra la forberie de ce mone hoertin, essez i fà ne pour sacrifier l'i mocence done jeune file à une ignoble vergrance. Ses conscience ax efforts furent contonnés d'un plem succes, les piges acquit érent su cliente. Musul ne hai suffit pas de lui acont rendu l'honneur, non content de ce ti iompae, il voil il encore obtaint la reparation du projuince materie, qu'elle avait subil l'in consequence il iotenta en son norme contre dom Brogmart une demande en dominages-intereis devair. È conse li provincial d'Artois. La volumi-neux et remarquable memoire, répandu à profosion, acquit à la joune filse les sympatries de tout le moixle, et son méprisal e accusateur firt condamné envers elle à une forte réparation péc imaire (1)

Cette affaire ent et devait avoir un prodig eux retentissement. Et il est faci e de comprendre combien s'en accrut la renommée du jeune avoitat, assez témmaire pour avoir ose plaider contre l'évêque d'Arras et alfaquer en justice un des puissants momes de l'albaye de Saint-Sauveur d'Ancien.

Х

Commedans toutes les provinces de France avant la Révolution, l'orgamisation judiciaire en Artois était un véritable dedale. Issue de
l'anarchie feodale et des luttes entre l'Églisé et le pouvoir seculier,
elle gardait bien l'empreinte des vic.ssitudes de sa vicieuse or ginc. Il
y avait la justice royale et la justice seigneuriale, et cette dernière se
divisait encore en haute, moyenne et basse justice. Souvent une même
ville était soumise à plusieurs juricictions. C'est ainsi que, sous le rapport judiciaire, Arras était partagé en cité proprement dite et en ville;
la première dependant de l'évêque, la seconde de l'abbé de SaintWaast; l'evêque et l'abbé avaient droit de haute et basse justice.

Au-dessus siégeait, pour toute la province, un conseil superieur, sorte de pariement établi en 1530 par l'empereur Charles Quint. Les charges des officiers attaches à ce conseil étaient héreditaires; en ces temps d'anarchie générale, décemment couverte du manteau du despoti-me, et à laquelle la Révolution vint tardivement mettre bon ordre,



<sup>(</sup>I Message pour Franco) Setrof, demonrant au village de Marchiennes, contre les grand-prieur et religioux de l'abbaye d'Anchin. Arms, G. de la Sablemmere, 1781, in 1º de 21 pages.

la justice, on le soit, était, par un déplorable abus, deverue le patrimonde : u magistrat. A cette règle présque générale il y avait cependant quelques exceptions (ainsi pour les offices de ju licature apparter ant à la jurisfiction de l'évêque ou à celle de l'abbe de Saint-Whist, l'un et l'autre avaient la nomination des juges de leurs différents tradunaire.

M de Corzie, evêque d'Arras, charme des succès du jeu le avocat à la famille duquel il portait un vil interet, avait eu l'idee de se l'attacher comme magnitrat des sa seconde année d'evercée au barreau; et, normé par lui, Robespierre se trouva un jour juge au tribanal e vil et commel du l'evêque (1). Membré de cé petit tribunal, il eut le courage de repousser, au nom des principes et de la sonveraineté du peuple, dont un ne se souc ait guere alors, les edits de Lamoig ion, auxqueis les tribunaux superieurs n'opposaient que des formes (2). Mais ce metier d'inquisiteur ne convenait gière ni a l'independance de son esprit ni à la douceur de son caractère. On soit co qu'étaient les juges

- Il la tradition rapportant e en que Bobespierre avait occupé le sagre de juge au rebinnal de l'exèque d'Arras mais che ne reposa i pioqu'id aux anchire e occur certaine. La decouverte d'une piere capita e qu'une home fort me me perce a more entre noma as, mois met a moise de disoppertonte mearitable a cet que le cet le be set que no le monomant de l'esque en reve moi e mois mot d'un sport a éparat, de s'unique de l'esque au consopristeme de responsablement (mit) si le s'unique et l'esque a armen de l'esque e
- e Louis, François, Marc, Hiladre de Conzul, par la grace de Daca et du Saint-Siège apostolique, cyrque d'Array, à tous const que ces presentes leitres verrant, saint
- e Seavely faisons que, sur le bon rapport qui nove a été fait le la personne de maitre Maxanilleu. Merre, la dere Derobespeerre, attent au conseil d'àriois, de sea sur production, espacite et experience, pour ces couses nons auxons commit et etal mus hon et lace de Mr Delarse, commettons et établisses longue de toit gradue du mège de toitre saux episcopase d'àrras, pour y juger actions les proces, causes et natances, tout envir que criminale, appendances et appendances en pretant sur a l'acronim en tel cas et pus en maiss de noire prevôt and t siège, et co aux somienes, trui s, problis et emolument ordinaires, mais tortefois en penyon prefer les nousses a notre charge; et ouvers me présente commission jusqu'a revente que mais pourrons faire quand il tout paires.
- Donné sous notre seung, unive seul ordinaire et la contressing de secretaire pénerus de notre évêrie, à Paris, le neuf du mois de mars mil sept cent quatreviage leux.

a Locia, dvěpa d'Arma.

### · Par Monseigneur,

## e Delys Signous.

 Fureg stre an groffe de la salle é pascopale d'Arras, le cosq juillet mil sept cent quatre-voga-trois. — Sanon.

Note de vous la communication de cette p éce à l'honomble M. France, libraire, L'en connu de tous les hontinés qui se sont occupés de travaire pur la Revolution.

(2) Voyez a cet eguel les explications nonnées par l'obespierre l'il-même dans sa fopone aux liseaux de Boissot et de tausdet, prononce aux, Jue 1918, la 27 avril 1792.



de l'ancien returne. Il lui repognant d'avoir à pronoucer des seute lets de mort. Impa, en effet, il demai, à la société le divit d'attenter à la vied un de ses nombres, pensant avec raison que la penie capitale n'est ni un frem sufficient pour le come, in un exemple sontaire. Dest on pouvait presser fir l'homme qui, du haut de la tribune de la Constituante, devoit laisser tomber ces paro es : « La nouvelle ayant etc portec à Atheries que des citovers avaiert été condumnés a mort dans la ville. d'Argos, on courut dans les emples, et on conjura les dieux de deterirnet des Athén ens des pensées si cruclics et si funestes. Je viens conparen, non les dieux, mais les législateurs, qui doix ent être les organes et li sun expectes des lois éternelles que la Divirité à dictées aux homnies, d'effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution. nouvelle. Je veux leur prouver que la prine de mort est e-sentie lement injuste, qu'ella n'est pas la plus reprinonte des peines, et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient (1) .» Au reste il résigno, assez peu de temps après, croyons-nous, ses fonctions de juge. Un jour un assassit, comparut devant son tribunal. Les charges les plus acculitantes a elevaient contre l'accuse, la loi etait formete, il fut bien oblige de le condamaer au dernier supplice. Mais l'idee d'avoir dispose lui-même de la vie d'un de ses semblables l'obsédant comme un remords, il rentra chez lui la desespoir au cour: et guand sa sœur entreprenait de le consoler en lui rappelunt l'enormite du crime du condamné, il répetait toujours : « Sans doute c'est un scélerat, mais faire mourit un homme (2)! » Dès le lendemain d' ent ma à l'evéque sa demission de juge, et se consacra tout entier au barreau, preferant à la mission sèvere de poursuivre et de châtier les criminels la mission plus difficile et plus élevée de protéger l'imporent, et d'appeler sur le coupable l'indulgence des hommes.

De là date sans aucun doute son antipati le pour les emplos judiciarres. Appelé longtemps après, en juin 1731, au poste d'accusateur public par les electeurs de Paris, nous le verrons, au bout de quelques mois d'exercice (avril 1792), se demettre egalement de ces functions auxquelles l'avait élevé la confiance de ses conchoyens, et qu'il n'avait acceptées qu'à contre-cœur



<sup>(1)</sup> Decours our Publishers de la perior de moré pronones dans la nome de 1880 toublog patrici des du 30 mm. 1701. Voy: le Mondour du 19 juan. nº 1 d. (2) Memores de Chardotta Robequierre, p. 69.

10

La liberté du barreau, comme plus tard celle de la tribune, convenait mieux à son tempérament. Là il pouvait plus à l'aise battre en brèche les vices et les préjuges de l'ancien régime. Au lieu d'être le defenseur obligé de lois mauvaises, engendrées en des temps d'arbitraire et de despotisme, auivant le bon plaisir de gouvernements sans contrôle, it lui était permis de réclamer hautement, publiquement des reformes devenues indispensables, de travailler activement à la ruine d'un éd fice social vernisulules justement condamné à disparaître.

Il s'était fait un auditoire sympathique, la propart des magistrats accoutumes à l'entendre étaient devenus ses amis. Prusieurs, it est vrai, dans la suite, ne réstérent pas fideies à cette amilié : platoniques adorateurs de la liberte, ils en varient à l'abhorrer des qu'ils furent en possession de la deesse, et ne pardornèrent pas à ceux qui demeurément attaché- à son cu te, mais Robespierre, lui, ne changes point.

Son éloquence avait quelque chose d'entrainant. Sans doute il ne se montra pas tout de suite ce qu'on le vit plus fard à la Constituante, quand il fut parvenu à rompre la glace, ou à la Convention, mais il était facile de deviner, dès ses débuts au barreau, l'irrésistible orateur; d'autant plus irrésistible que ses accents étaient l'echo proford de sa foi, que ses élans partaient du cœur et que, suivant l'expression de Mirabeau, « il croyait tout ce qu'il d'sait. »

Après sa mort on l'a defiguré au physique comme au moral. S'il faut en croire quelques-uns de ses calomaiateurs, il avait la voix en fausset, aigre, criarde et discordante, cet homnie qui si longtemps, sous le charme de sa parole, sus temp attentives la Convention nationale et les assemblées populaires. Nous pouvons affirmer, au contraire, d'après des témoignages non suspects, que sa voix était sonore et penétrante. S'il n'ent na l'ampleur de Mirabeau, ni la fougue de Danton, il possèda pius qu'eux il art de convainure; c'est ce dont le lecteur se rendra parfaitement compte lui-même an le mivant avec nous pas à pas dans les phases diverses de son orageuse existence. Tour à tour froid et airdent, doux et termble, nerveux, concis quand il le fallait, abondant à l'occasion, mamient d'une main également sûre l'arme de la raisos et celle de l'irume, toujours convaincu, toujours maître de lui-même, le geste merveil eusement approprié au discours, il possédait au auprème.

degre to the qui constitue le véritable orateur. Un de ses plus actiones detracteurs, Merhin (de Inional et, dans une lache et rabene broch ne sur laquelle nous aurons l'occasion de nous etradre pais longuement en lemps et heux, veut bien accorder qu'il a montre « des talents oratoires (1) » d'est de dant on ne peut douter à mous de lucr la crarte du jour. Yous revient rons sur de sujet; mais nous tenions à constater des à present la re; i tation d'eloquence dont, jeune avocat i jor sea tlà ses débuts. On ne le comparait a men moins qu'au fils d'Antiope et de Jupiter, dont les touchants accords attendr seaient les pierres el es-mêmes. En faisant la part de l'exageration, il n'en resté pas moins établi que Max n'hen Bobespierre n'avan la voix n'angre ni discirifaite. Voici en quels termes le dépotent un de ses confretes de la sociéte des Bosati ;

An red i les die tention! Tentends in voix de libbispieres, Se jeune évante d'Amylaon Attinument une pandière (2).

### λif

Parmi les causes dont il fut charge tout jeune encore et qui la valurent d'ec atants triomplies, il en est une dont nous devons entre enir le lecteur avec quelques netails, parce qu'elle représentait un veritable interêt social et qu'elle eut un immense retenussement, non-seulement dans la province d'Artois, mais aussi à Paris, en France, et dans toute l'Europe: nous voulons parier de la fameuse affaire du Paratonnerre

Depuis plus de vangt ans la précieuse decouverte de l'in mortel Franklin étai, adoptée par toutes les nations, quand, pour l'étonnement du monde et l'indignation de tous les nonames écharés, échais, non loin d'Arras, le procès le plus singulier. Un avocat de Saint Omer, nomme

<sup>()</sup> Portroit de Robespeers, par Merlin de Thomaille In 8 de 12 pages de 1 inprimerie de la veuve Marat. Meron, du reste, n'est que le manutaire de ce plut libelle.
De feus un antent de la merioure de Pâme du people, Merlin reprocla vaverient a
libele, que recolonge de presider e son anotheme, el nom sus plutes (un de le trainer à la
roure que de le porter un Pantheme, boy, p. 6. Con au figuré, car co no fot qu'opres
le 9 Thermador que le corps de Marat fut transporté au l'anchéen par les Thermadoire as.

<sup>(4)</sup> La Sociité des Bosses d'Arras, par M. Arthur Dinaux, p. 25.

de Vissery de Bois-Vale, possesseur d'une immense fortune et doné d'un goît prononce pour les sex nees, consacrait noblement à des experiences coûteuses ses loisirs et une partie de ses revenus. Il s'occu, in plus spec alement die extricité, aussi, des qu'il se fut convaincu de lut nte les paratonnerres, s'empressa-t-il d'en é ever un sur sa maison, a in de recommander par son exemple à ses compatriotes l'us ge de ces preservatifs salutures. Depris un mois l'ingenier x apparen se li essait aux yeux des lui itants de la valie, qu'ind une dame contre laquelle M de Vissery avant soutemis plusieurs proceson suj tid'un mur m'oven, resolut, dans un esprit de vengeance, de le forcer a renverser le paratoonierre dont clant arme le foite de sa maisen.

Pour attenutre son but elle fit composer une requete, chef-dignate dignorance et de sottise, dans laque le on exposait que le sieur de Vissery ayant ech e une machine sur sa maison alor d'attitur la foutre du ciel, il en resulta t'un dar ger reel pour les propriétes du voisinage en ce qu'elles sera ent consamment exposées aux navages de la findère, qu'en consequence il y avait ungence à ordenact la destruction de ce permicieux appares. Pois et e alla de porte en poir e sodie ter des aubestons. A grand peine elle reunit cinq ou six signatures de voisins complisants ou peu relaires, et deposa l'etrongo ecrit entre les mains des officiers mus impacit de Sanit-Omer. Chi se plus etra i<sub>s</sub>e encore, il se trouva des bomnées pour faire droit a cette requôte.

Que les plus beaux génies aient été persecutes autrefois pour les mvent ons et les decouvertes qui ont immorta se leurs in empires, q funparlement poutinier et barbare a t, par arrêt, ordonne au sang de rester immobile dans les venies et prosent les plus utiles ini ova lois, cola est malacureusement trop year, mais que, dans les deriacres annces du dix-huitieme sicole, apres Voltaire et Jean-Jacques Roussinu, à une epoque où la diffusion des lumières se prodiusa tavec une étonnante rapidité, des magistrats osas-ent vouer à la destriction. un apparoil dont l'utilité était consicrée déjà par une longue experience, c'était à confondre l'imagination, « Tout le monde savant l'aadopte avectransport, a disa t Robespierre dans sa plandome; atoutes les nations eclairees se sont empressees de jouir des avaotages qu'illeur offrait; aucune reclamation n'a trouble ce concert universel de louanges qui d'un bout du monde à l'autre élevais pisqu'aux cient la glorre de son auteur... Je me trompe, il y a eu une reclamation .. Imas ce siècle, au sem des lumières qui nous environnent, au milieu des hommages que la reconnaissance de la societé produgilait au philoso il eà qui elle doit cette sublime invention, on a decide qu'elle était perme. cieuse au genre humain, a En effet, il était réservé aux échevirs de

Saint-Omer de se couvrir de ridicule par une sentence di me des juges grossiers du quinzième siècle. Considerant les paratonnerres a comme perturbateurs du repos des choyens et dangerent pour la sûrete publique, « ils en ordinnèrent le renversement immediat, enjoignant au petit builli, en cas de relard, de requerir des ouvriers et de proce et lui-mome 2 la demostion de la faia e machine (1).

Jusque la les habitants de Saint-Omereta ent demeurés indifférents : mais, en presence de Labsurde sentence de teurs magistrats municipaux, ils crurent à un danger reel et se portèrent en soule à la demeure de M. de Vissery, qui, pour éviter des soènes regiettal es, pent-être le pulage de sa maison, se vit contraint d'enlever, des manouvel ordre, la jointe de son paratonierre. Mais il ne se fint pas pour battu: confiant dans les him eres d'une mygis rature superion e. il charges Maxim hen B. be pierre du soin de defendre devant le conseil. d'Artors les interéts de la sontrice et de la raison. Cette afraire, on peut le dire, nul en emoritout le monde savant, et jamais invention ne fut defendue avec plus d'achains ment et d'enthoususme que cel e de l'idistre Franklin. Aux efforts de Robespierre se joignirent ceux des honones. les plus distingués de l'epoque. Baissart, son intime ami, avocat et savant d'un grand mente, redugea un mêmo re etendu, sorte de tratié complet sur la matière, d'autres avocats d'Arras adherèrent aux solutions de droit conter ues dans ce men oire; enfin nous avons sous les yeux une consultation envoyée de Paris, très singulière en ce que, quomne favorable, elle est excessivement timorde. Les auteurs semblent n'être pas fort et dies bux-mêmes our l'efficacité salutaire des paratornerres: als prévoient que « la sagesse des magistrats ne rendrapas à M de Vissery Lusage de son paratonnerre sans proparer le peuple à cet événement par des lenteurs prudentes » Nous ne signalons, du reste, cette consultation que parce qu'elle est a guer des ponis, devenus celebres, à divers titres, de Torget, de Polverel et de Lacretelie

Autre fut l'opinion de Robespierre, La science, la raison indignement blessées par la sentence des magnifiats de Saint-Omer demandaient, selon lui, une réparation immédiale. Après avoir, avec une remarquable clarié, traité la question scientifique, il montrait le paratonnerre triomphant chez presone tous les peupies du monde et proscrit dans la seule y lle de Saint-Omer. Muis ces lumières, auxquelles



<sup>(1) -</sup> Ordonnous que le present juxement seem exécule mondeblant oppies tien ou appellation qui lesse pire, seus constant affenda qu'il à typt de police, merete el franquellete puòlique, » (a xim tale la neutrine.)

on voulait mettre un obstacle, il les plaçait sous la sauvezarde de la angessa des magistrats du conseil, « Youn yous empresserez, » disait il en terminant, « de casser la sentence que les premiers juges ont rendue contre el es. Out sans doute elle ne peut éviter ce sort, votre sagesse. l'avait de à proscrite avant même que le l'eusse attanuée... Le vérnable objet de tous mes efforts a été de vous engager à la réformer d'une maniere digne d'une pareille cause, à venger avec éclat l'affront qu'elle a fait aux sciences, en un mot à donner au jugement que la cour varendre dans une affaire devenue si célèbre un caractère capible de l'hongrer aux yeux de toute la France, hâtez-vous donc de proscrire une sentence que toutes les autions eclairées vous denoncent; expies le scandale qu'elle leur à donné, effaces la taché qu'elle à l'opprimée à notre patrie, et quand les étrangers voudront la citer pour en tirer des consequences injurier ses à non lumières, faites que nous puissions leurrépondre : Mais ce jugement que vous censurez avec tant de maire, les premiers magistrats de notre province ne l'ont pas piutôt conqui qu'ils se sont empressés de l'anéantir. »

Robespierre trouva dans l'avocat général de Ruzé un contradicteur mattendu; non que ce magistrat demandal le maintien pur et simple de la sentence rendue par les juges de Saint-Omer, mais, doutant lui-même de l'utilité des paratonnerres, il conclusit à ce que la courconsultăt une academie avant de se prononcer definitivement. Tout en rendant justice au mérite d'un magistrat dont il était l'ami, Robespierre n eut pas de peine à refuter victorieusement ses conclusions. Il faut se défier des paratonnerres, avait dit M. de Ruzé, parce que les effets en sont miraculeux. N'auralt-on pas cru entendre les juges de l'inquisition. accusant Galace de sorcellene. Avec une urbanité porfeite l'avocat. démontra qu'il n'y avait pas là plus de miracle que dans la production. de cette foudre, dont, par fiction, les poetes ont arme les mains de l'Éternel. Reprenant l'examen scientifique de la question, il rappelaque l'égreuve demandée par l'avocat genéral avait été faite et bien faite. Toutes les academies, en effet, avaient donné leurs suffrages pour l'établissement des paratonnerres, et l'Académie de Dijon, entre suires, après avoir prescrit la construction d'un de ces appareils sur l'hôtel. où le tenaient ses seances, avait appuyé vivement le projet d'en éditier. un sur le magasin à poudre de la ville. Robespierre put ajouter que, dès l'année 1780, deux membres de cette académie. Guyton-Morveau et Naret, chargés d'exam ner la machine éleves par M. de Vissery sur le tolt de sa maison, avaient, à la suite d'un loi g et minutieux rapport, déclaré que cet appareil avait été construit dans les meilleures conditions et que son efficacise pour préserver de la fou-



dre la demeure « e ce savant et les habitations voisines était incontestable. Aussi le jeune avocat, après avoir rendu un juste nominage à tous les nommes distingués dont les suffrages plavaient pas manque à une si prédicuse decouverte disait-il avec raison en s'adressant aux juges suprêmes appetes à vider ce singulier procès : « Yous avez à venger les sciences dans un stecle qui poi se son amour pour elles jusq d'à l'enth ausiasme, vous avez à difendre une invention sublune qu'il achaire avec transport; les yeux de toute l'Europe fixee sur cette affaire assirent à votre jugement toute la célebrité dont il est susceptible... » Tant d'efforts furent couronnes de succes, et par arrêt du 31 auni 1783, le conseil provincial d'Artois réforma, à la satisfaction le tous les esprits écaires, la minule sentence des échevills de Saint-Omer (1).

Imprimes et repandus parton, les deux plaidnyers de Robespierre donnérent à son nom une sorte de consécration (2), et l'envoye de la jeune république américaine, l'immortel Frankin, dont la présence en France ne contribua peut-être pas peu à developper parmi nous les grandes dees de reforme et de liberte, lut sans nul doute avec un certain attendres ément les pages où de si delicats elogés lut étaient prodigués par ce jeune homme monnu, dont l'éclatante renominée devait plus tand, par delà les mers, retentir à ses proi les; qui comme lui allant bientôt se dévouer à la grandeur, au salut, à la liberté de son pays, mais qui, moins heureux, était destané à perir assassiné, sans avoir vu achevée l'œuvre à laque le it avait consacre sa vie

#### MIII

Mais a ors, depuis les dures épreuves de son énfai ce, la mort de sa mère, le depuit de son père fuyant, éperdu de douleur et de tristesse, les heux qu'avait charmes une compagne adorée, men d'amer n'avait détent sur sa pais ble existence. Tout lui saurant au contraire; aussi

<sup>(1)</sup> Voice le disposatif mome de l'arrôt : « La cour mot l'appellat en et ce au neure gnoudant permet à la partie de M° de Robespe res de reta de ses par a-touneure, »

<sup>(2) 174</sup> limentels d'Artois pour l'anner 1°81 les annen juit en ces termes ; « l'armit les ouvriges nouvreux pu 3 és lans la provière, nous rentarquops . L'aler l'hodogers pour le mour de Ynswery de Boisvale, appelant d'un jugement des échev es de Saent Ornor qui avanent ornoiné la destruction o un para ornorré easye sur sa maisen, par Mi de 1 obespierre, avorat au conseil d'Artois, » Arris, le l'imp. de 60,y de la 56-blonmère, 1783, 14-8° de 100 pages)

ses à spositions naturelles à la méditation et à la melancolie étaientelles temperées par de franches explosions de gaieté, comme nous avons dela eu occasion de le dire. Rien de concentré dans ce caractère. si mai connulà force d'avoir ete caloramé. Les sateliques lettres de cette enogue de sa jeunesse qui ont été conservées, portent bien le cachet de cet abandon et de ces épanchements d'une âme facile et aimante. Elles sont empresntes d'une bonne humeur constante, de la pois vive cordistre, et que quefois d'une naivete singulière, nullement pretentienses du reste, et quelquef its assaisonnees des plus fines ran eries. La plupart temoignent surtout de la bonté le son cœur « Preferez vous les douceurs de la solitude ou le plaistr de faire le charme de la socie e ! » ecrit-il à une dame, « La saluation où vous êtes est tres-indifferente, pourvu que vous soyez heureuse; mais l'étes-vous? J'en doi te un peu, et ce doute mafflige; car lorsqu'on ne possède pas soi-même le bonhour, on voudroit se consoler par colui des autres... » Autre part il ecrit à la même : « L'interêt que je prepris aux personnes n'a point de terme, quand les personnes vous ressemblent.. Ajoutez à cela que la bonte qui a toulours éclaté dans vos procedés à mon égatel m'en fait. en queique sorte un devoir, et que, pour abjurer ce sentiment, il faudroit que je fusse en même temps imposte et ingrat, je ne veux être m Fun ni l'autre, etc. (1). » Quelquefois une simple promenade à travers champ, une excursion dans les environs de la vi le les fournissaient le siget d'une sorte de puenie en prose. Nous savons qu'il existe encore. de ces relations, précieusement gardées par leurs possesseurs, où le geune avocat, un moment arrache à ses travaux sérieux, consignait, dans une forme littéraire très-soignée, les impressions gaies et charmantes de ses promenades

Parmi ces le tres il en est une que nous enterons sout entière dans notre texte, parce qu'elle nous a mble curieuse à plus d'un titre; et, nous le croyons du moins, elle paraltra telle à nos lecteurs. De sen go its d'enfance ai calmes et si doux Robespierre avait conservé celui des oiseaux. Dans une pièce mansardée de la maison, aitueé au-dessus de son cabinei de travail, il y en avait de toutes aortes, seulement, au l'en d'en prendre soin lui-même, comme il faisait judis, il en abandonnaix in charge à sa sœur, qui veillait avec la plus acrupuleuse attention sur ces chers petits bôtes de son fière. Cefut a propos d'un envoi de serins, vanant d'une personna à l'aquelle il portait beaucoup d'affection, qu'en adressant à la donatrice un mémoire important, il écrivit la lettre suivante :

(1) Lettres en dates des 6 et 26 juin 1787.



# Mademoiselfe,

« Jai l'honneur de vous envoyer un mémoire dont l'objet est intéressant. On peut rendre aux Grâces mêmes de semblables hommages, lorsqu'à tous les agréments qui les accompagnent elles savent joindre le don de penser et de sentir et qu'elles sont également dignes de pleurer l'infortune et de donner le borheur.

■ A propos d'un objet si sérieux, mademoiselle, me sera-t-1 permis. de parler de serins? Sans doute, si ces serins sont interessants, et comment ne le serorei t-ils pas puisqu'ils viennent de voirs\* lis sont très-jolis; nous nous attendions qu'étant éleves par vous le seroient encore les plus doux et les plus sociables de tous les serres : quelle (ut. notre surprise, lorsqu'en approchant de leur cage nous les vimes se précipiter contre les barreaux avec une impétuosité qui fa soit craindre pour leurs tours, et voilà le manège qu'ils recommencent toutes les fois qu'ils aperçoivent la main qui les nourrit, Quel plan d'edication avez-vous donc adopté pour eux, et d'où leur vient ce caractère sauvage? Est-ce que la colon be, que les Grâces élévent pour le char de Vénus, montre ce naturel farouche\* Un visage comme le votre n'a-t-il pas dù fami iariser aisément vos serins avec les figures humaines? ou bien seroit-ce qu'après l'avoir vuills ne pourroient plus en supporter d'autrest Explujuez-moi, je vous prie, ce phenoniène. En attendant nous les trouverons toujours aimables avec Jeurs défauts. Na sœur me charge en particulier de vous témoigner sa reconnaissance pour la bonté que vous avez eue de las faire ce présent, et tous les autres senuments que vous lui avez inspirés.

« Je suis avec respect, madernoiselle, votre très-humble et très-obeissant serviteur.

« DE ROSESPIERRE (1).

Arras, le 22 janv.er 1782. »

(1) (En post-arratem.) • Par l'houneur de vous envoyet trois exemplaires, et je vous laisse se soin de faire se medleur consoi passible de ceux que vous so ji gerez pas a propes de conserver. •

Les lettres des personnages célèbres ent parfors des destruées singulieres. Celle que nous venous de cuer appartenant à l'honorante M. Lenglet, avocat à Arras, qui la donna à M. Comule, his c'un des amis de Robespierre et mouen président du ini anal d'Arras lequel, si nous sommes hien informe, en fit donn un de ses parents, afficier mis rour dans l'arraée, hours quelles mains passa-t-elle ensuite à nous l'ignorons. Longours est il que cette lettre fut verdue aux enclores publiques, en mura 1862, moyennant le prix de 363 fr.

Note devous ce rense guerrent à M. Laverdet, qui a bien roulu mettre à notre deposition son exemplaire partieurer de catalogues des ventes d'autographes faites sons sa direction.



Tel il était dans ses lettres, tel il se montrait dans ses relations privées, aimable, enjoué, plein de prévenances et d'attentions. Aussi éta t-il recherché par les premières maisons d'Arras, quoique dejà cependant les mots de liberté, de justice, d'égalité, qu'on entendait sans cesse sortir de sa bouche, commençassent de lui aliéner les principaux personnages de la ville. Il n'avait nulle répugnance pour les plaisirs mondains. « C'était le valseur habituel de ma mère, » me disait i n'y a pas longiemps une vieille dame. « Il avait l'air sérieux, mais il était ben bon, n'avait-elle souvent entendu dire à sa mère, laquelle était morte paus pouvoir comprendre les anathèmes dont une nation aveuglée poursitivait la mémoire de celui qu'elle avait connu maffectueux, si pur et si doux.

On n'ignore pas quelle sorte de fascination il exerça toute sa vie sur les femmes. Ce fut sans doute une des causes de son immense influence morale; par elles il prenait en quelque sorte possession des families. Ses ennemis eux-mêmes ont bien été forcés d'en convenir. « Les regards des femmes n'etaient pas les derniers attraits de son pouvoir suprême, il aimait à les attrer... Il exerçait particulièrement son prest ge sur les imaginations tendres, » lisons-nous dans un atroce libelle dont nous avons déjà parlé (1). Ces aveux sont précieux, et nous ne pouvois manquer de les recueillir, car, on en conviendra, ce ne sont pas précisément les ugres à face humaine qui s'emparent des imaginations tendres et exercent de puissantes seductions sur le cœur des femmes.

Il se sentant attiré vers elles comme vers ce qu'il y a de meilleur, de véntablement divin en ce monde; mais ce penchant n'ôta jamais rien à la réserve et à l'austér té de ses mœurs. Il aimait à composer en leur bonneur de petits vers d'une galanterie parfois un peu fade, mais tou-jours décente, comme cet assez joit madrigal adressé par lui à une dame d'Arras publié pour la première fois en 1790 dans les Actes des Apôtres, et cité depuis par M. de Montlausier, dans ses Mémoires 2:

Cross-moi, jeune et bede Ontrelle,
Quoi qu'en duc le monde et magre ton miroir,
Contente d'être belle et de n'en rien savoir,
(carde toujours ta modestre.
Sur le pouvoir de tes appaia
Demeure toujours plannee.
Tu n'en serm que mieux minée.
Si tu crains de ne l'etre pas.

<sup>(</sup>h) Ves secréte, politique et curieure de M. J. Robenderre, pur L. Duperron, Parin, un II.

<sup>(2)</sup> Tom II, p. 318

La porsie fut une des distractions charmantes de sa jeunesse. Nous pourrions eiler une foine de productions poe igues sorties de sa plume, car au milieu des travaux de sa vie si occur ee, si remble, il tronvait moven de consacrer de temps en temps queliples heures à la laterature, et d'étaient des heures heureuses. Comme tous les esprits delicals, il formait cette langue soncre du vers, cette langue immortelle où la pensee revé, une forme plus saisissante, et, renche en sons métalliques, lansse une est reinte plus durable. Outre les couplets composés pour la société des flosat,, il a laissé q elques productions manuscrites d'une valeur in diocre. Il est à croire toutefois que, s'il se fût completement adonné à ce genre de litterature. il edt reuss, sans s'elever beaucoup, principalement dans le genre de Gresset. Au reste il ne parait pas avoir attainé grande importance à ses compositions poétiques, je ne sache pas que, excepte ce madrigale à Ophehe publie à son meu, aucune pièce de vers de la ait eté imprimée de son vivant, c'était un simple d'lassement, nonl'occupation seneuse de sa vie. Un remerchaent, un compliment à faire, un ridicule à fronder excitaient sa verve facile. La jour il s'en prit à la coquetterie de certains ecclésiastiques de qui l'imique souci à l'autel est de montrer la bague précieuse dont un de leursdoigts est orné, ou leurs fines manchettes de batiste brodee. Sur le mouchoir du prédicateur, qui souvent remplit en chaire un rôle fort important, il écrivit tout un poeme (1).

Mais son œuvre li téraire ne se burna pas à ces légers essais, il a d'autres titres pour figurer avec honneur parmi les gens de lettres de son temps. En dehors de sa profession d'avocat, il traita, non sans socces, presque toutes les questions sociales à l'ordre du jour, il est blen

(1) Le manuscrit de ca poeme, provenant sons aucun donte des délapidaments de conton, figurant dans une vente d'actographes du mois d'avril 1855 (catalogue Laverdet). En verei quesques vers:

tion, tout per dicate up. h l'avage du lin.
N'averant autait member a manager l'haugelle.
Noit qu'il vendle, de fisen rappelant la hanté,
l'a der de sa fa la soute majeste.
Noit qu'il vendle, monorgant des dribbs terribles.
Noin problec des merfants les britisse harribles.
La bejh, sous les paes des pafes cronnels,
Ousper des mors enters les gentfeer eternols.
Il faut qu'un monolour blanc deponé ne la chales.
Bulle asant que l'Apone aut du le la dan mon du l'ere a

Le numerat lout ces vers font partie n'est procadement satre que la pasce de vers mentionnée par Courtois fils dons sa brochese intanlée : Affaire été papiers de serminationnel Courtois, in-8° de 30 p. Voy p. 28. Nous reviendrons sur cette l'rechare, instructive à plus d'un 1 tre.



pen de réformes accompues par la Révolution qu'il n'ait d'avance indiques comme pistes, et par consequent necessaires. De ces œuvres vinles plusieurs ont disparu, et à pe ne en a-t-on conservé le nom; mais qu'iques unes, sauvées par l'impression, subsistent encore que l'histoire et la posserite ne doivent pas dedaigner.

## XIV

A cette époque florissan, à Arras une de ces Académies comment y en avant autrefors dans presque toutes les capitales des provinces de France. Fondee en 1738 par quelques hommes distingués qui sentaient la nécessité de se réunir pour répandre autour deux le goût des sciences et des lettres, elle se trouva dissoute pendant la Revolution, après avoir pendant plus de soixante ans rendu à l'Artois les plus incontestables services. Reconstituée en 1816, elle continue aujourd'hur, sous l'impu sion des personnes d'ente dont elle est composée, son œuvre de moralisation et de propagande littéraire. Il en est de plus brillantes peut-être; il n'en est pas qui soient animées d'un plus vif amour du beau, et qui s'elèvent plus haut dans les régions des vastes pensees.

L'ancienne Académie, obé ssant à cet esprit de progrès qui poussait en avant la plupart des sociétés savantes du temps, aimait à se recruter parmi les talents jeunes et vigoureux. L'éclatant succès de Robespierre dans le procès du sieur de Vissery contre les échevins de Saint-Omer le désignait suffisamment à ses yeux, et le 15 novembre 1783 elle l'admit dans son sein à la place de M. Le Crepieul, chanoine de la ca hedrale Certes, pour un jeune homme de vingt-cinq ans, c'était une flatteuse distinction, mais elle ne pouvait être mieux méritee. Le nouveau membre fut reçu en séance publique le 21 avril de l'année suivante.

Au lieu de se borner, selon la vieille tradition, à prononcer un éloge plus ou moins sincère, plus ou moins vrai de son prédécesseur, il choisit pour texte de son discours un sujet plein d'intérêt et fecond en enseignements, suivant en cela l'exemple donné par Voitaire lors de sa réception à l'Academie française, il voulut que son discours, au lieu d'être une simple harangue de parade, fût une œuvre utile et servit la cause de l'humam é En conséquence il composa et lut une dissertat on approfondie sur l'origine, l'injustice et les inconvenients du prépigé qui faisait re aillir sur les parents des criminels l'infamié attachée.

à leurs supplices. On verra tout à l'heure combien durent paraltre hardies les do trines sonter ues par le récipiendaire au milieu d'une assemblee où l'on comptait quelques magistrats fortement inibus des préjugés de l'ancien régime.

La Société royale des arts et des sciences de Metz avait précisement mis au concours, pour cette même année, les questions suivances :

- 1º Que le est l'origine de l'opinion qui étend sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux prines infamantes que subit un coupable?
  - 20 Cette opinion est-elle plus nuisible qu'utile?
- 3º Dans le cas où l'on se déci terast pour l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvênients qui en résultent?

Ascurement un pareil sujet avait de quoi tenter l'esprit d'un philosophe, une âme éprise de la passion du juste, et que toute imquié revoltait au suprême degré. Robespierre se mit donc sur les rangs, compléta son mémoire en y ajoulant un chapitre sur les moyens de detruire cet abominable prejugé, et, l'année suivante, donna à ses collègues, dont les applaudissements ne lui manquèrent pas, lec ure des additions faites à l'œuvre primitive (1). Cette ovation les etuit bien due en effet, car, au mois d'août précédent, le jour de la Saint-Louis, son discours avait éte couronné par la Société royale de Metz, et il avait obtenu l'une des deux médailles de quatre cents livres destinées à récompenser les lauréats

Paris, M. Lacreteile, signataire d'une des consultations redigees au sujet de l'affaire du paratonnerre, et dont le nom fut prononcé le premier. Pour notre part, nous avoions ne pas trop comprendi e l'espèce de preférence accordée au memoire de Lacreteile. Nous en dirons quelques mots, apres avoir rapidement examiné celui de Maximilien Robespierre (2).



<sup>(1)</sup> Abnanack & Arbus pour l'autree 1785.

<sup>(2)</sup> Vange de x mornores avasent etc envoyes au concours a l'Academia de Metz-Le non meent de Eubespierre, qui portant le numero 17, existe encore aux arel exes de l'Academie de Metz, ou il est classe sous a manero 2 de la 14º linsse. Pub a par Robespierre Ent-nome en 1784 et 1785, a a éte recuté en 1839 dans les Nemiers de L'écudemie de Metz 1 NN p. 389 et seux

Le manuscrit conservement de la main de l'élest erre profession plusieurs returns. C'est un petit cal ler de puper biente, la P de 40 pages, dont 35 convertes d'écriture. A la page 36 est fixée, sons le secan de la Someté, la lettre judis cachetée contenual l'epigraphie et le nom de Roberpierre.

XV

S'il était autrefois un préjugé fatal et cruel, source de malheurs immérités pour une foule d'infortunés, c'était bien, à coup sûr, celui qui foisait rejaillir sur toutes les personnes d'une même fami le le deshonneur attaché aux peines infamantes qu'avait pu mériter un de ses membres. Et ce préjugé était tellement enracine dans les mœurs de l'ancienne société française, qu'une révolution seule fut capable de l'extirper. Aussi, pour entreprendre de prouver combien il était injuste, fallait-il un esprit passionné pour le bien, déc dé à attaquer résolument tous les abus, et Robespierre disait avec raison aux membres de l'Académie de Netz, en leur adressant son mémoire : « C'est le désir d'être utile, c est l'amour de l'humanité qui vous l'offre : il ne sauroit être tout à fait indigne de vous. »

Indiquer avec certitude l'origine et les causes de cette vieille et malencontreuse opinion n'était pas chose ausée. Elle tenait à tant de circonstances inconnues, bizarres, à tant de motifs impénétrables! Tout d'abord alle dut naître de cette sol.danté morale en vartu de laquelle on dit de cet homme : « il est l'honneur de la famille, » et de cet autre : « il en est la honte » Sentiment qui, à toutes les époques et chez tous les peuples, a exercé un puissant empire sur les imaginations. Mais tandis qu'en différents pays il restait circonscrit dans les bornes de la nature et de la reison, il prenaît dans d'autres une extension ridicule. Cette solidanté morale, bonne en soi jusqu'à un certain point, devenait une solidanté réelle, prévalant aur les plus aimples lois de la justice et de l'aumanité, et finissait, suivant notre auteur, par enfanter ce préjugé terrible « qui fiétrit une famille entière pour le crime d'un seu, et ravit l'honneur à l'innocence même. »

Pareille tyrannie de l'optaion ne saurait exister dans les verstables républiques, où chaque catoyen, membre de la souveraineté, n'est responsable que de ses propres actes et ne peut être, par la fauto d'un autre, dépoudlé des prérogatives attachées à son titre de citoyen; où toutes les carrières sont ouvertes à tous; où les distinctions de naissence n'existent pas; où les actions éclatantes, aussi bien que celles ée nature à entacher l'honneur, sont toutes personnelles à leur auteur; où la gloire et le renoca d'un citoyen na sauraient être obscurcis par la bonte d'un de ses parents; où par conséquent les familles puissantes, p'ayant pas à craindre le rejaillessement de l'infa-

moe, na cherchent pas à violer les lois pour sauver un de leurs membres coipable de que que crime, car il est d'une grande àme de sacrifier à la patrie sa fortune, sa vie même, jania s l'honneur. À l'appui de ces assertions, l'auteur citait, entre autres exemples, Brutus immolant ses firs, la famille de Claudius britant d'un eclat plus vif après la mort du decembre Appuis, et Publius Manisus revêtu de la dictature quelques années après le jour où en vertu d'un jugement rendu par les tribins du perple, Manisus Capitolinous avant été précipité du bout de la roche Tarpéienne.

Survant lui, les pays les plus infestes de ce projugé fatal sont les pays. monarchiques, parce que i honneur est le principa, ressort de cessortes de gouvernement; nou pas cet honneur degagé de tout intérêt, e qui a la raison pour base et se confond avec le devoir, qui ex steroit même loin des regards des hommes sans autre temoin que le ciel, et. sans autre juge que la conscience; « mais cet honneur banal, fonde sur les distinctions, et tenant plus à la vainté qu'à la vertu. Chez une nation où la noblesso était un des élements essentiels de la constitution. ou tel homme, sans aucune valeur personnelle, était consideré parce qu'il descendant de parents nobles, et lei autre, marqué au front du scea i lu geme, ctait dedaigne parce qu'il sortait d'une famille obscure et plubéienne, un pareil projugé devait pousser de profondes racines. Et l'esprit d'égalité était si peu dans les minursile l'ancienne société frança se que, tandis que l'infamie atte gnait les familles des roturiers criminels. elle epargnait celles des grands seigneurs condamnes au dernier suppince.

Recherchant ensure si ce préjugé est plus numble qu'utile, Robespierre déclare ne pas comprendre comment les avis pourraient être
partages sur un point si clairement décn'e par l'humanité et la raison
il ne voit pas là, dans les intentions de la compagnie savante qui a
propôse la question, de problème à résoudre, «mais neulement une
erreur funeste à compettre, un usage barbare à detruire, une des plaies
de la sociéte à guérir. » Est-, i besoin de demontrer l'injustice d'un
procédé qui rend l'innocence solidaire du crime? Or, par voie de consequence et au nom de la morale éternelle, s'il est injuste il ne
saur nt être utile. « De toutes les maximes de la morale, » dit-il avec
ce sens droit qui inspir a toujours ses écrits, sis paroles et ses actions,
« la plus profonde, la plus sublime peut-être, et en même temps la
plus certaine, est celle qui dit que rien n'est utile que ce qui est
lionnete, i). » Répondant à ceux qui invoquent comme une garantie

(l) Tel a est point l'aves de l'auteur de cette l'ée de Autespierre publice à Arras



pour la société cette solidarité inique, il demande alors pourquoi nous n'adoptous pas aussi cette ancienne loi de la Chine en vertu de laquelle on condamnait à mort les pères dont les enfants avaient commis un crime capital. Mais il n'a pas de peine à prouver combien est illusoire cette pretendue garantie invoquée pour le maintien d'un prejugé barbare. Les sociétés, selon lui, doivent chercher leur conservation et leur salut dans des lois sages, dans l'ametioration des mœurs, non dans des usages atroces.

Mais si cette coutume d'un autre âge n'offre aucine garantie sérieuse, de combien de maix en revanche n'est-elle pas la source? Que d'infortunés à jamais perdus parce que le hasard, la fatalité les a fait naître d'une famille de laquelle est sorti quelque criminel, qui cependant avaient le cœur bien placé, et méritaient la considération des bommes? les c'est un père vicume de la faute d'un de ses enfants; là ce sont des enfants innocents sur qui rejaillit l'opprobre paternel. Quel abominable et absurde système! N'est-ce pas le moyen de pervertir les meilleures natures? Ne doit-on pas craindre de forcer à devenir meprisables ceux que l'on condamne d'avance au mépris, et de pousser à la révolte contre la société des citovens injustement dépoulles de leur part d'estime et d'honneur? Il faut donc rechercher les moyens d'anéantir au plus vite un si odieux préjugé.

Que ques philanthropes proposent d'en attenuer seniement les effets en le renfermant dans certaines limites; mais cette demi-mesure, impuissante à conjurer le mai, ne convient pas à l'auteur du discours couronné : ses principes le condiusent à demander une destruction totale, definitive. Comment donc extirper cette affreuse opinion, for-tifiée par une longue habitude et depuis tant de siècles enracinée dans le cœur de la nation? Vaincre un monstre par qui tant de fami les ont été et peuvent encore être desolées, c'est rendre un service à l'humanite tout entière. Le moment lui paraît favorable pour remporter une si belle victoire. L'incessant progrès des lumières, les coups portes aux vieilles superatitions, les efforts journe lement tentés pour diminuer les misères humaines et améliorer la condition sociale fin donnest la certitude qu'il est facile d'amener tôt ou tard la ruine d'un préjugé indigne d'une société bien organisée.

Mais il ne veut pour cela ni lois spéciales ni intervention de l'auto-



en 1850, couvre de l'abbé l'enyard. Il ne peut part inner (p. 2% à co seprentier accent, dans un devite duquet, ditail, e un découvre les élements de co système monatrueux d'egalité et de liberté, « d'avoir dénocce à son texte, comme se plus my aterdes prejugée, un mentiment que l'Autour de la nature « » grave dans non couvre, son-timent visuament précesse pour le nocété ... » O charité shrétiumes!

rité, laquelle d'ailleurs à rarement prise sur l'opinion publiqué; il lui suffit d'éclairer le pays, de modifier certaines institutions auxquelles est essenticllement attaché l'abus dont il réclame le retranchement. Alors, avec une surprenante vigueur, il attaque — quel ami de l'humanite ne lui en saurait gre? — une des plus barbares institutions de la monarchie française, la confiscation, cette source impure des fortunes de tant de grandes et anciennes familles, dont nos rois se servicent pour enricher leurs creatures, leurs favoris et leurs maîtresses, et que la Revolution cut l'immense tort de ne pas supprimier avec tout cet arsenal feodal que, dans les premiers mois de son avenement, este a renversé de sa main puissante.

Comment, en effet, une formule ne serait elle pas atteinte dans son honneur quand, pour la faute d'un seul, elle se trouve frappée dans sa fortune et complétement remaré. Et à ce propos, je ne puis m'empêcher de faire une remarque, c'est qu'il n'est pas une amélioration introduite dans nos lois, pendant ou après la Revolution, qui n'ait été d'avance réclamée par Robespierre; c'est qu'il n'est pas un progrès accompli ou dont le temps amenera plus tard la réalisation, qu'il n'ait révé et vivement sollicité, tant il est vra, que cet homme si maisement décrié, si injustement caloniné par tous les partis, portait, dans sa vaste pensée, le nouvel édifice socia, reconstitué sur les fondements de la justice éternelle!

Mais revenons à son discours. Un des plus puissants moyens, suivant lui, d'avoir raison du préjugé qu'il combat, c'est d'établir l'égalité des peines pour tous les citoyens, de ne pas accorder le privilège d'un supplice spécial aux nobles, dont les crimes sont toujours moins excusables que ceux de malheureux poussés au mal par la misère. L'infainte semblait dépendre de la forme du supplice, non du crime. À égaité de forfait on voyait le déshionneur s'attacher aux familles plebéiennes, tandis que certains nobles, se faisant de l'échafaud une sorte de piedestal, laissaient aux leurs tous les avantages d'une réputation non soinliée. Il proposé donc, en premier lieu, qu'on étende à tous les citoyens le genre de supplice réservé jusqu'ici aux seuls nobles, parce qu'il lui paraît plus doux, plus humain et plus équitable.

Il engage fortement ensuite les chefs d'empire à ne pas fermer la voie des honneurs et des charges aux familles dont un membre a pu s'attirer la honte du dernier supplice, lorsque dans ces familles il se rencontre un homme de talent, capable de bien servir l'État. En voyant les souverains eux-mêmes rompre avec un antique préjugé, les peaples finiront par s'en déshabituer et par apprécier chaçun, non en considération de ses parents, mais en raison de ses propres actes et de





son propre mente. L'auteur se flatte que ses voux parviendront jusqu'au trône, et il saisit cette occasion de loiter en termes dignes le monarque qui venait de bannir de nos codes l'atroce emploi de la question, esperant qu'après avoir épargné aux accusés des cruautés limitiles, déshonneur de la justice, il contribuera, pour sa part, à la destruction d'un préjugé tout aussi funeste et aussi injustifiable.

Plusieurs écrivaires ont paru s'etonner des eloges proliques à Louis XVI par Robespierre dans quelques-uns de ses écrits; mais leur étonnement vient certainement de ce qu'ils ont perdu de vue une choss essentielle, à savoir, que le jeune roi marchait alors l'ui-même à la tête des réformateurs; que, jusqu'au jour où, effrayé des sourds grondements de la Ravolution montant vers lui, il se laissa entraîner par le parti de la réaction jusqu'à faire un pacte avec l'étranger il età tiresté honnète homme et animé des meilleures intentions, qu'enfin les éloge de Robespierre, qui n'avaient tien de servite comme tout ce qui s'écrimen ce genre, n'adressaient, non à l'héritier de Louis XIV et de Louis XV, mais au monarque philosophe, au roi réformateur, docile aux inspirations de Turgot et de Necker, au souverain qui pour un moment avait su mériter le glorieux surnom de Juste.

Jamais, jamais sur la question de principes Robespierre ne var a . toutes ses œuvres sont là pour attester cette vérité. C'est dans le discours dont nous venons de presenter une rapide analyse, qu'après avoir fletri le forfait de Cesar s'asseyant victorieux sur le trône de l'un vers, il le condamne à d'eternels remonds pour avoir violé ce précepte : Ce qui n'est point honnète ne saurait être juste. « Cette maxime vraie en morale, » dit-il, « ne l'est pas moins en politique; les hommes isolés et les hommes réunis en corps de nation sont égament soumis à cette loi. La prospertié des États repose nécessairement. sur la base inomuable de l'ordre, de la justice et de la sagesse. To itelot injuste, toute institution cruelle qui offense le droit naturel, contrana ouvertement leur but, qui est la conservation des droits de l'homme, le bonheur et la tranquilliré des citoyens. » Ne crossait-on pas entendre déjà le législateur de la Constituante et de la Convention? Il avait alors vingt-six ans Déjà l'on peut pressenur le réformateur social dans l'auteur du discours sur la honte des peines infamantes (1); et plus nous tross, plus nous verrous su deminer fortement le

1º Quelle est l'origine de l'opinion qui escud sur tons les individus d'une même

<sup>(1)</sup> Co dineaure a ou, payate il, desir éd tions consécutives (Querand). Nous no conmoissies que la commité. C'est aujourd'has une pareté hibliographique. Il a para nous ou titre. D'incoure environne par la Societé suyaée due avie el des aciennes de Meta, sur les questions succentes, proposées pour sujet du prix de l'amoée 1786 :

caractère de l'hon me, dont toutes les peasées allaient si bien au-devant de la Révolution qui s'avançait. '

# WI

Les médailles accordees par l'Academie de Metz aux deux discours couronnés étaient d'une égale valeur, mais, comme nous l'avons dit, Lacrete le avait en l'avantage d'être nommé le premier (i). Pour quoi cette préférence? C'est ce dont j'ai vainement cherché à me rendre compte. L'ai teur était de Metz, peut-être est-ce l'unique raison qui ait fait pencher la balance en sa faveur. Son œuvre assurément n'est pas sans merite, mais elle est loin de valoir celle de Robespierre; elle n'en a m l'ampleur, ni l'énergie, ni l'indignation généreuse.

Cependant elle eut dans le monde un succès plus retentissant. Cela se concort à merveille. Lacretelle vivait à Paris, au milieu des gens de lettres, et la camaraderie ne lui fit pas defaut, bans une lettre où la flatterie dépassait toutes les bornes, le fa se in d'éloges. Toi mas le proclama le plus éloquent des hommes, et le Mercure de France rendit compte de l'ouvrage dans les termes les plus pom seux, anflé de ce concert d'hommages plus ou moins sincères, Lacrete, e se crut

famille une portre de la boute attactée aux pones infamantes que aubit un counaile?

2" Cette opmisu est-elle pars musible qu'ut lo?

3º Dans le cas on l'on se decideron pour l'affonsaire, quels servient les meyens de parer aux qui ouverneuts qui en resultent?

Par M de Robespierre, avoca, en Parlement.

A Austurdam, et se trouve à l'une et ez d'-C. Mongot teure, quai des Augustais, MDC et NNV, mass le 60 pages, avec cette epigraphe

Qual goins has homanime? Quave hunciam barbara morem, Permittit pateia?

r Vice Fo. v

(II Piere-Louis Lacrotel et al Metz en 1751, successeur de La Hurpe à l'Academie francaise, un des requellurs de la Montre, mouvre a Parielle 5 septembre 1924.

Il n'y ent point, a proprement parler, de second prix, man photot deux prix exeque. Voice, à vet égard, des rensemblements traismes par M. Alic., membre de l'Aca émie de Metz. Rodever, consulter au Parlement et membre de la boc de revolte de Metz, avait donné 400 fr. pour récompenser le meilleur memoire sur la necessité de canatiser les cours d'ens de test de la France. Personne a ayant repondu à cette question, Redever consentit à reporter ces 400 fr. sur la question de législation pénule, et la Société pui egalement décenter une medaille d'or à l'auteur qui memoire numero 17. Redever cuit ainsi une medaille égale à celle decernée à Lacretelte, et non te second prix.

Google

une très-grande supériorité sur son rival, dont il entreprit de juger l'œuvre dans ce même Mercure de France où i. venait d'être si magnifiquement traité. Sur un ton protecteur assez déplace, il da gna accorder au discours de Robespierre quelques louanges banales, ajoutant qu'il meritait d'autant plus d'attention que l'auteur vivait loin de Paris, où, disatt-il. « le commerce des gens de lettres développe le talent et perfectionne le goût.»

A cette appréciation au moins singülière dans laquelle le critique, à la fois juge et partie, mettant les deux œuvres en parallèle, se decernait avec un séneux, voisin de l'outrécuidance, la plus grosse part d'eiges, Robespierre répondit par une lettre de rémerciments froide et polie. La se bornèrent, je crois, ses relations avec Lacrelelle L'un et l'autre, d'ailleurs, suivirent une route bien différente. Elu suppléant à la Constituante, et plus tard député à l'Assemblée législative, celui-ci siègea sur les bancs de la droite sans jamais acquerir la moindre influence sur l'opinion publique, que celui-là était appelé à dir ger. Lacretelle avait parié de son concurrent comme d'un si jet domant des espérances; ces espérances dépassèrent largement sa prévision. Des deux lauréats de la Société royale de Metz ce ne fit pas le moins modeste auquel était réservée la plus haute et la plus brillante, mais aussi la plus fatale destinée (1).

# XVII

Encouragé par ce premier succès, Robespierre entra de nouveau, l'année suivante, dans la lice académique. L'éloge de Gresset, proposé comme sujet de prix pour l'année 1785 par l'Académie d'Amiens, le tenta, limitateur du poete picard dans son poème manuscrit sur le Monchoir du Prédicateur, il devait se sent r'tout naturellement disposé à louer sans réserve le gracieux chantre de Vert-Vert. Il composad inc son discours avec une sorte d'entraînement. Rarement une œuvre travaillee avec prédilection n'est pas réussie; cependant celle-ci n'obtint

(l) À propos de ce discours sur l'espences infamantes, M. Dubois de Fosseux desait à. Robespierre, dat s'une piece dont nous avons dejà cité quelques vers.

> Un préjugé cruel s'évanouit à la vois Son peutour fatal cède à de plus douces leis. Va, poursurs te carrières une telle victoire. Le persont de monter nu temple de Mémoire.



pas la récompense qu'en attendant son auteur. Etait-elle dépourvue des qualites requises en géneral dans un concours de ce genre? Nuitement ; elle avait cette juste mesure, cette moderation dans la forme qui convient à de semblables morceaux. A quoi donc attribuer son echec! Peut-être quelques membres de cette Academie, imbus d'un esprit philosophique intolérant, n'entendirent-ils pas sa is colère vai ter la conversion du poète mondain, abjurant solennellement l'art dramatique et condamnant lui-même ses auccès dans ce geore pour se vouer à la retraite et vivre dans une austérité pieuse? Peut-être aussi quelques classiques s'émurent-ils à la lecture de certaines théories littéraires peu propres à gagner les suffrages d'une académie? Quoi qu'il en soit, d'autres concurrents ne furent pas pius l'eureux; personne n'obtint le prix.

Ce dont Robespierre félicita aurtout Gressel, ce fut d'être resté pur et honnète, j'entends au moral, parmi les se luctions de tout genre sollicitant sans cesse à Paris la vie des hommes de lettres. « O Gresset, tu fus un grand poète! Tu fis beaucoup plus, tu fus un homme de bien. En vantant tes ouvrages je ne serai point obligé de détourner mes yeux de la conduite. » Il le loue même d'avoir gardé sa religion, su milieu des sercesmes dont elle était alors poursuivie, réclamant deja pour chacun, comme il le fera plus tard au sein de la Convention, le droit de suivre toujours, en matière religieuse, les inspirations de sa conscience. Il féticite également le poète de siètre conservé charte dans un genre de poésie qui sembla tiètre devenu le domaine exclusif de la licence, et d'avoir su lui donner une décence et une noblesse dont on la croyait à peice susceptible, sans ku ôter aucun de ses agréments naturels.

Etablissant entre Voltaire, dont le grand nom dominait encore tout le monde littéraire, et l'élégant auteur de la Chartreise un parallele très-réussi, il se demande auquel des deux revient de droit la paline de la poésie légère; et, sans oser se prononcer, il entreprend de l'un et de l'autre un éloge d'une incontestable justesse, et signale très-finement les qualites propres à chacun d'eux. Mais où il n'hésite pas à accorder la préeminence à Gresset, c'est dans l'unique comédie qu'il composa, ou plutôt qu'il fit représenter (car il en condamna plusieurs au feu), et où il semble avoir reuni toutes les qualités indispensables à ce genre d'ouvrage. Le Méchant, en effet, consacra la gloire du poète, lui ouvrit les portes de l'Académie et lui donna dans toute l'Europe une réputation certainement supérieure à son talent. Cette pièce fournit à Robespierre l'occasion de se livrer sur Voltaire à une appréciation d'une vérité frappante et digne d'être citée, s Voltaire, a dit-il,



a si leger, si gai, si ingémeux, si agréable même dans les sujets les plus graves, voltaire si habile à mauier la plaisanterie, à saisir et à peindre le ridicule, semble déployer partout le taient comique, excepté dans ses comedies. »

Gresset avait eté moiss heureux en abordant la scène tragique; mais il eut plus ée auccès dans un autre genre récemment mis en honneur par Diderot, non sans avoir rencontré une vive opposition et donné i eu aux disputes les plus animees, nous voulons parier du drame. Robespierre prit resolument parti, pour le nouveau genre dramatique, et les theories émises par lui à ce aujet, en scandalisant l'esprit classique des membres de l'Academie d'Amiens, pe furent peut-être pas étrangères à son échec. Le morceau autyant, sorte de profession de foi litteraire, très-aette, tres-accentuée, nous semble curieux à pius d'un titre. « Nous avons vu de nos jours le domaine du théaire s'agrandir par la naissance de ces productions connues sous le pora de drames. Mais je ne sais quelle mante pousse une foule de critiques à declamer coutre ce genre nouveau avec une sorie de fanatisme. Ces fongueux censeurs, persuadés que la nature se connaissoit que des tragérara et des comédies, prenoient tout ouvrage dramatique qui ne portoit pas l'un de ces deux noms pour un monstre en Litérature, qu'ilfa luit étouffer des sa paissance, comme ai cet inépinsable variété de tableaux intéressants que nous présentent l'homme et la société devoit. être pecessairement renfermee dans des deux cadres : comme si la nature n'avoit que deux tons, et qu'il n'y eût pas de milieu pour nous entre les sailnes de la galeté et les transports des plus furieuses passions. Mais les drames et le bon sens ont triomphé de toutes leurs clameurs. C'est en vain qu'ils ont voulu nous faire honte du plaisir que ces ouvrages nous procuroient, et nous persuader qu'a n'étoit permisde s'attendrir que sur les catastrophes des rois et des héros : tandis qu'i a faisoient des livres contre les drames, nous courrions au theâtre. les voir représenter, et nous éprouvions que nos larmes peuvent couler. avec dosceur pour d'autres malheurs que pour esux d'Oreste et d'Andromaque; nous sentions que plus l'action ressemble, aux événemens. ordinaires de la vie, plus les personnages sont rapprochés de aotrecondition, et plus l'il usion est complete, l'intérêt puissant et l'instruction frappante (1), a Ne crofrait-on pas line une page de la magnifique.



<sup>(</sup>I) Fag 21 et 22. Ce discours à parts en 1785, sous ge titre : Éloque de firemet, Discours que a concesses pour le prix propose par l'Acad-mie d'Americ en l'amiée 1785, par H...... avocant su Parlement, avoc cette épigraphe :

Manie (apliktigan saira bagenti, remerenger publicus, Karl may sa problikant lagarainan-gan starri,

et fameuse préface du *Cromuell* de Victor liugo? En littérature comme en politique Robespierre, on le voit, ne se tenait pas enfermé dans le cercle étroit des idées anciennes : il voulait émanciper la première au profit de l'esprit humain, comme il avait hâte de régénérer la seconde au profit des peuples.

# XVIII

Cet échec académique ne l'empêcha pas de continuer à traiter les grands sujets moraux proposés chaque jour par les diverses sociétes savantes; seulement il renonça désormats à envoyer ses écrits au concours, se contentant de prendre pour confidents et pour juges ses coltègues de l'Académie d'Arras, dont les appla dissements suffisalent à son ambition.

C'est ainsi que, dans la séance du 97 avril 1786, il prononça un dis-

Londres et Paris, Power, 1786, n. 25 no 18 pages

l'imposte arrêt de l'Acad-mire a Amonis indisposa beaucom de monde. Robespierre, lui, a'en garda aucut ressent ment, tenson ces vers que lui adressa M. Duoda de Fosseux un sajet de son discours sur Gresset

there are tanchaut single on the for rente houseburgs, fin in point son expert son style exercises.

A see conclusions paret marile-rat.

On its crackwest que par est ad condre révisée Dephieruse pas la glure à fire-sait preparée.

Que sabbit et de plus pour l'acomeme à co montel? .

Mois contre get afiret ten la que je reclame.

Cet arrêt regentrests in crite pours lost que,

Plementent automa bre a su rescrite.

Ta de vous de vengour que un posè rité .

Si les vers sont mediocres, fis prouvent au mons coutre l'opinion recue que es blessures no l'amour-propre n'attengoment pus Robespierre, et que l'injusace de l'Acordenée d'Ambers n'avant orpose accone blessure dans son cour

Le manuscrit sut agriphe de Robetpierre éxiste dans les archives de l'Academie d'Amieus ; il porte un tête : immere 9, reçu le 20 jani 1785.

I y a outro te discours impreme et le manua rit autographe d'assez noudreuses variantes, suis importance d'adheurs quant au fond metre de l'interre Les personnes curretates de les connaître peuvent consulter l'exemplaire de la hibliothèque du Louvre, or les variantes out été surgionsement parcers en marge, on regard du texte, en 1835, par M de Cayrol, ancien membre de l'Academie d'Atmens (liceuel A., numero 377).

On troi ve dans a même relanse un outre élogé de Gresset attribué à Builly (avec variant a generoment) els ge qui a egalement concents sans plus de ancers, et que M de tavrel met temperapas desqua de l'esque de l'arconi d'Arras. Nous groyess, pour sotre part, qu'i y a beaucoup d'espret de parts dans ce jugement.

7 6 A 1 9 A

cours fort développé sur la législation régiant les droits et l'état des bâtards, législation atroca qui rendait de malheureux enfants responsables et victimes des fautes de leurs parents. La condition des bâtards (on employait alors ce mot jundiquement) était des plus dures avant la Revolution. Il y eut même, dans l'origine, des provinces où ils étaient traites comme serfs, ne pouvant se marier sans le consentément de leurs seigneurs, à qui, en cas de mort, leurs biens étaient dévolus par droit de mainmorte (1). Ils étaient incapables de posséder des bénéfices; enfin, de même que l'infamie rejaillissait sur les familles des criminels, la honte était attachée à la bâtardise. Robespierre s'élevait sirriout contre cette injustice, et proposait de modifier, dans un sens plus conforme à l'humanité, des lois emprenires de la barbarie d'un au re âge.

Entendait-il pour cela porter atteinte au mariage, en relâcher les henssacres! Yord la preuve éclatante du contraire : « Laissons : » a-t-il écrit quel me part, « laissons aux cœurs des citoyens qu'egare l'ivres-e des passions la douleur salutaire de ne pouvoir prodiguer libreme it tonies. les preuves de leur tendresse aux gages d'un amour que la vertu n'approtive pas, ne teur permetions pas de goûter toutes les douceurs attachées au titre de père, s'ils n'ont plié leurs têtes sous le joug sacré. du mariage. » Personne, on peut le dire, n'a mieux que lui et avec une conviction plus austère, défendu la famille, base de toute socié é-A-t-. I voulu donner sux enfants naturels le même rang et les mêmes droits qu'aux enfants legitimes, comme le lui a reproché certain libelhate? Cilona encore . « Je no proposerat per cependant de leur accorder les droits de famille, de les appeier avec les enfants légitimes à la succession de leurs parents, non; pour l'intérêt des mœurs, pour la dignite du lien conjugal, ne souffrons pas que les fruits d'in e umonilluri e viennent partager avec les enfants de la loi les honne irs et le patramoine des families auxquelles ils sont étrangers à ses veix 2), » Il est facile de se rendre compte, par cessimples citations, de la reserve. avec laquelle, obéissant aux sentiments de justice dont son cœur était. remph, il attaquait des lois iniques, d'où il voulait extirper les dispositions contraires à l'humaoité et un préjugé qui n'était dejà ; les dans



<sup>(</sup>l) Contume de Laon.

<sup>(2)</sup> Si l'on veut maintenant juger de l'impadence de quelques fasseurs de libelles, un a qui active à la page 27, crite bie de flabequerre nu dice à l'erre ce lévil, par l'abbé Proyard et en y lune : a Amai d'érigne-t-il en patron de la licence des receirs, jusqu'an point de vouloir autorier en quoique sorte la planel té des femmes, et de pretendre que le bitard toême adultures, devait être admis avec les entents aègannes au partage des biens de ses autories.

nos maeurs. Le qu'il demanda t, du reste, se trouve aujocrd'hui dans nos codes, redigés d'apres les principes énonces par lui sur cette matière, et la comme auleurs il n'a fait que devancer son temps.

Dans une autre séance il s'etendit longuement sur la jurisprudence crimmone et appela également sur cette partie de nos institutions les meditations du législateur. Notre Code penal était encore à cette époque, personne ne l'ignore, un code de sauvages, et non celui d'une nation d'inisce, il appartenant donc à un pur disciple de Voltaire et de Bousseau d'en provoquer energiquement la reforme et de demander la suppression de tant de cruautes mutiles dans la répression des delits et des crimes.

## MΪ

Robespierre était en 1789 directeur de l'Academie d'Arras, après en avoir éte que que temps chancelier, et, comme tel, chargé de répondre à une foule de discours et de communications. Aussi devait-il être prodigicusement occupé. On l'avant entendu dans la même seance, cere du 18 avril 1787, complimenter un açadémicien honoraire nouvellement reçu. M. de Courset, ancien capitaine au régiment de Bourbon, dont on venait de lire le discours de réception; puis repondre à celui d'une dans au sujet de laquelle nous devons dire que ques mots parce que, bien que son nom n'ait pas laissé beaucoup de traces, elle joux un certain rôle dans la Révolution.

Fille d'un littérareur breton. Louise-Felicité Guinement de Keralio, depuis épouse du journaliste Robert, un des plus ardents membres du club des Cordelors, avec qui che redigra le Mercure national, n'était connue alors que par quelques romans médiocres et une Histoire d'Elisabeth, reine d'Angleterre, à laquelle elle dut peut-être son admission au sein de l'Académie d'Arras.

Apres que le secrétaire eut donné lecture de son discours, elle prit elle-même la parole, remercia la compagnie de la faveur quon lui avait accordée, et parla longuement des études instoriques vers lesquelles elle se sentant de préference entraînee. Elle proposa ensuite et traça tout un plan d'une histoire générale des nitrurs de l'homme et des progrès de ses connaissances, se déclarant modestement incapable de le remplir elle-même. Ses paroles, il paralt, obtinrent beaucoup de succès et furent fort applaudiès.



Robespierre répondit à mademoiselle de Réralio en termes d'une convenance parfaite. Il la felicità d'abord d'avoir sappelé dans son discours, d'une znapière auss, poble que touchante, le souvenir de sonpère le littérateuz breton, qui, à cette époque, joi issait encore de quelque réputation. Il saint ensuite cette occasion de rechercher si l'admission des femmes dans les rociétés littéraires présentait quelque utilité. Ce seruit, suivant loi, un moyen d'apputer aux travaux de ces sociétés des charmes jusqui alors inconnus et un intérêt plus puissant, car on ressemblereit aines les dons divers partagés par la nature entre les deux sexes. A la force et à la profundeur du géme de l'homme sa réuniraient l'agrément et la delicatesse de celui de la femme, et de cette réunion résulterait infa lliblement un progres sensible dans les producbons de l'esprit. Nous a'avons pas à examiner ici jusqu'à quel point il pouvait avoir raison, mais, par l'analyse de son curieux discours, on comprend mieux le prestige qu'il exerca toujours sur les femmes, et l'onse rend suffisamment compte de son chaste penchant pour elles.

Quels heureux effets, dit-il encore, quelle émulation salutaire ne doivent pas produire leurs suffrages! N'est-ce pas un de leurs premiers devoirs, une de leurs plus pures joles, une de leurs plus belles prérogatives, d'encourager le talent? Et si l'amour de la gloire nous sollicite, si toutes nos facultés tendent vers ce noble but, n'est-ce pas encore pour attirer leurs regards, mériter leurs applaudissements? La femme enfin n'est-elle pas le ressort le plus acts de nos meitleurs sentiments? Il montre son influence propice encourageant, dans tous les temps. Thomme aux grandes actions. Si Los cherche bies, on verra que c'est à elle que doit remonter l'honneur de tous les genres de merite. Dans les siècles grossiers, « où l'humanité dégradée semblait anéantie. sous l'infâme joug de la tyrannie féodale, » qui encourage de généreux. guerriers à venger l'innocence, à poursuivre les malfaiteurs? la femme. Oui exalte le oœur des héros de la chevalenc ? la femme. C'est. animés par elle que les plus brillants poetes ont ceint la couronne d'immortalité. Par elle s'agrandissent les innes; les plus heaux chefaé œuvre, les plus magnifiques productions du génie sont dus à sou gréssuble empire. Il faut éonc bien se garder de la dédaigner, il faut l'acqueiller avec empressement au sein des Académies, l'adopter, l'encourager à cultiver les lettres, dont elle doit être la projectince natureile, et ne pas perdre de vue que le c.el pous l'a donnée, non pour être un vaia embellissement dans l'univers, « mais pour concourir au bonheur et à la gloire de la société. »

On ne doit pas s'étonner maintenant ai mademoiseile de Kéraho, devenue mademe Robert, roste per la suite une des admirstraces pas-

sionnées de Robespierre, et si, dans le *Mercure national*, elle écrivit sur lui des pages enthousiastes (1).

Dans le mois suivant de cette même année 1787 eurent lieu, à l'Académie d'Arras, la reception de Carnot et celle de Marescot, également officier eu corps royal du geme, et qui devait plus tard, sous les ordres et en compagnie, de Saint-Just, s'illustrer sous les murs de Charleroi. Carnot lut lui-même son discours de reception, dont le sujet était le *Pouroir de l'Adhitude*. Mais ce ne fut point Robespierre qui le complimenta, comme on l'a écrit par erreur; cet honneur échut à M. Ansart, leur ami commen. Le premier se contenta d'applaud r au succès de l'émment collègue qu'il appelait famillerement l'ami Carnot (2).

#### XX

Il ne se passait guère de séances où Robespierre ne prit une part active aux travaux de l'Academie. Il est fâcheux que les nombreux discours qu'il y prononçan'a ent pas été tous completement recueillis, notamment celui dans lequel il demandait une réformation radicale du code criminel en vigueur alors. On y verrait combien cet esprit juste et ferme devançait par ses idées la Revolution française. Et amais il ne manquait l'occasion de les developper. Ayant eté chargé par ses colegues, dans les premiers jours de l'année 1789 de complimenter le

(1) Voy le Mercure notional, on Journal d'Etat et du citogra, devenu nu numéro 22 Revolution de l'Europe et Mercure automat reuns, journal d'incertique, renge par neula de l'object tes-ecutat pro more e d'Europe à, de l'Aradenne d'Erras : mus-lefa troitement fen-devant de Koraho, de l'Aradénne des inscriptions et les sactives, Entonie Tournon, de l'Aradénne d'Arras; Hogen (en decart de Bassecille) de plusieurs Academies, et François Robert, professeur le droit public, tous membres de moscomé des fons de m'Constitution. Prem ere cerse, du 31 décembre 1789 au 29 mars 1791, 54 numeros.

(2) L'outemble M. Carnot s'est dons encore trompe un écrivant r « En 1786, Bobesperre, a ors directour de l'Acad toe d'Aras, fut charge de complamenter Carnot, élu membre de cette Aradémie. Voits les scales relations qu'ils eurent cur semble , » (Vémoires sur Carnot, par sus fils, t. Î, p. 96.

Voici de que nous asons dans l'extrait de la seance profique de l'Academie royale des belles-lettres d'Arras, tenne le 25 ma. 1787 : « M. arrot, officer an corps toyal du génie et nouvel peadémicien ordinaire, lut son discours de réception... Il. Ansart repondit à ce discours, parla des talents de M. Camot, de ses commutances lutera res, de l'et ac a spoo malie qu'il à faite ses mathematiques ... M. At surt termana sa reponse en parlant de coque l'Acadé are avant a atten re de M. de Carnot, et en l'ongageant à lui consacrer ses talents et le temps dont it pourra disposer. »

duc de Guines, récemment appelé au gouvernement de l'Artois, il eut soin de mettre sous ses yeux le tableau des reformes devenues, selon lui, indispensables, et de détail er les avahtages que la province était en droit d'attendre d'un gouverneur citoyen.

Ce langage nouveau alors, et qui retentissait si agreablement aux oreilles de la classe moyenne et du peuple, n'effarouchait pas encore les classes privilegiées. Les opinions libérales é aient de mode parmi les grands seigneurs. Si quelques endurcis deploraient amèrement les coups portes à l'ancien regime dont ils regrettaient jusqu'à la barbarce même, beaucoup applaudissaient aux reformes opèrees ou tentées par Turgot et par Necker. Aussi dans la province d'Artois voyait-on certa ns nobles s'enthousiasmer pour Robespierre, lui faire un cortége d'admirateurs, serrer avec empressement sa main. Nul ne soupçonnait encore la profondeur de vues du hardi reformateur. Il était devenu le personnage le plus important de l'Acadenne, dont un grand nombre de membres appartenaient au corps de la noblesse. Dans la séance du 4 fevrier 1789, ses collègues lui donnèrent un éclatant témoignage de leur estime en le nommant à l'unanimité leur président (1).

Plus tard, il est vrai, quand les rèves devinrent des realités; quand les privilegiés aux apois sentirent s'écrouler jusque dans ses fondements l'édifice vermoulu de la feodalite; quand, à côte de la liberté, à laquelle ils souriaient tout d'abord, ils virent apparaître le fantôme des réformes sociales, et se dresser à leurs yeux cette égalite préchée en vain dix-hint siècles auparavant; quand s'evanouirent tout à coup les monstrueux abus, source impure d'ane partie de leurs revenus, oh i alors la sympathie se changea en hante feroce; aux marques d'estime et d'admiration succédérent les cris de malédiction, les anathèmes sans fin ; et contre ce Robespierre, en qui devait s'incarner la Revolution, ils ne tardérent pas à tourner avec fureur l'arme empoisonnée de la calomnie.

# XXL

La Révolution, elle s'avançait fatalement, poussée par une force présistible, recélant dans ses flancs un ordre de choses tout nouveau,

() Etment présents MM. Binot, Cauvet de Basly, Foucier de Ruzé, de Galametz. Dubois de Fosseux, Russart, Bousquel de la Comté, Le Sage, Le Cay, Lenguet (Archivis du cabinet de M. Billit, avocat à Arras, archiviste de l'Académie.)



et venant de lon mager le monie de quatorze siècles de barbarie, de de spotisme, d'inegrités et d'injustices. Tout contribualt a merve de a accelerer sa morche. Une sorte de fièvre de rénovation sociale semblant s'être in iltree dans les veines de la nation entière. Partout avait passé le souffle puissant de Jean-Jacques Rousseau. Les classes moyennes commençaient à avoir la conscience de leur valeur; et es sentaient qu'en et es étaient les forces vives de la nation et se demandaient pourquo, tant de distinctions injurieuses entre elles et ces ordres priviegles qui, ne produisant men, absorbaient la minilieure part des richesses du pays.

Et puis la vie plus régulière, empreinte d'une certaine austérité, des hommes du tiers etat, formait un contraste francant lavec les deregiements de la poblesse. Les masses étaient deventres prudes. Tandis que les scandules des règnes précedents avaient à peine ému l'opinion publique, on s'indignait hautement des mans aixes mœurs des gens de cour. Le mépris pesait sur eux, avant-coureur d'une chuie prochaine. Le roi .u.-même n'était pas à l'abri de la déconsidération générale. Au milieu de courtisans avi as et corrompus il avait su rester honnéte. garder une âme pure, mais la responsabilité de la licence de son entourage remontant forcement jusqu'à lui. Les plaisirs, les faiblesses même de sa femme lui etaient imputés à crime. On l'accusait d'autoriser, au moins par son silence, les écarts de la reine. Les sarcasmes pieuva ent sur lus, tout l'ancien prestige de la royauté avait disparu, Les attaques contre l'honneur de Manie-Antoinette, parties du seinmême des fam liers du château, se propageaient rapidement dans les provinces, et les dénigrements, les calomn es, comme les fleures qui grossissent en s'éloignant de leurs sources, prenaient, en al aut, d'étranges proportions. Le procès du collier était arrivé tout justo à point pour combler la mesure. Un nuage d'outrages obscurgissant cette majesté royale devant laquelle jadis tous s'inclinaient avec tant de respect, même quand elle se vautrait dans la fange.

D'autre part, les essais de réforme tentés par le roi, qui témoignaient de son incontestable bonne volonté de remédier aux malheurs du peuple, essais avortés pour la plupari, aiguillonnaient l'impalience publique, et ne satisfaisaient personne. Au reste, c'est le propre des petites réformes, régretiées aussitôt qu'accordées, de ne s'accompir qu'imparfaitement quand elles n'échouent pas tout à fait. Quoi qu'en disent les optimistes de la monarchie, les nations ne ne régénérent que par elles-mêmes; à un pays aussi profondément ulcéré que la France, il fait au l'enermoue et infaillible remède de la Révolution.

Il n'etait pas jusqu'à la guerre d'Amerique qui ne concourât, dans

une large mesore, à accelerer le mouvement de l'option. On avait reçu Frankun avec enthousiasme; on se passionnait pour l'in lependance d'un peuple ami, on applaudissait au départ des volontaires qui franchissaient l'Atlantique pour offrir leur sang à la cause sacrée de la l'berté; mais des esprits cl'agrins s'étonnaient, non sans raison, q l'oi s'émût d'une teile p tié pour les souffrances d'une nation e ra la ère langtemps courbée sous le despotisme, tandis qu'en France on supportait si docilement le joug.

Ajoutez à cela le renvoi de Yecker, dont le premier ministère avaitfuit natire des ultisions si vite utsaipers, le scandale des pensions à centidevo lé; la subite convocation des notables; la resistance des grands se goeurs à l'egale répartition des impôts, réclamée par le ministre de Calonne lui-même; l'effrayante appartition du deficit; la luite de la royauté avec les parlements; l'edit d'établissement de la cour plenière accueilli de tous côtés par d'amères pla santéries; les dépenses inco issidérées de la cour en présence de la détresse genérale, et vous comprendrez quelle agitation, s'étendant du centre aux extrémités, devait envahir et bouleverser les têtes. L'air était plein de tempêtes, et bientôt allient se vérifier ces paroles prophétiques de Jean-Jacques Rousseau .

« Nous approchons de l'état de crise et du siècle des revolutions »

## IVI

Tout à coup une nouvelle circule, étrange, inattendue, inespérée : le roi a convoqué les états généraux (1). Ce mot magique, l'effroi des uns, l'espérance des autres, avait déjà été prononcé au sein de l'assemblée des notables. La longue hésitation de Louis XVI à user de ce remède suprème révétait clairement les pressentiments doutoureux qui tourmentaient son âme. Pour quelques—uns de ses conseillers c'était un moyen commode de se décharger du fardeau des embarras financiers, de retremper le despotisme ancien dans une sorte de haptème national. Ils n'avaient point oublié avec quelle facil té on s'était débarrassé des états en 1614, et ils esperaient bien en avoir aussi bon marché cette fois, dans le cas où les prétentions des deputes du tiers parattraient excessives. Mais de plus chairvoyants dans le corps de la noblesse ne s'y trompaient point, et sentaient, au frémissement qui

T. 1

Google

<sup>(1)</sup> Arrêt da Conseil, on date du 9 poût 1788.

ap toit la nation, que la chose ne serait par aussi aisée. Ils se souvean out d'elettis gelérieux de 1457, sur ides aux grands du roy o me; l'ombre d'elicane Marce l'eur apparaissant, les yeux et uce ants de flammes veugeresses et leur demandant compte de toutes les miquités passèls.

Pour se former une idee exacte des craintes d'une partie des nobles, d'Entil re le momore adresse au roi par les praices du sang. C'est un lamentable em de desespoir poussé vers le trône Suivant eux, l'Etatet et en perill: des instituir à is seculaires, reputées sucrees intaient à la ve lle de s'enrouler, « nouvert es en questions problematignes ou même. decribes comme des injustices (1), a Les lois du roynume, les actes du go (vernement livres a ta discussi n publique, la presse I pre catec) isant une nouvelle religion politique, les priviéres des ordres de la noclesse et du clarge mis en ipest en, la demar le de suporession des dents feodoux, « qu'on a l'infame de denoncer comme au reste de barbarie, » le doublement du troisseme ordre aux et la gene aux and imment reclaine, tout cela é ait vivement signale par eux. Mi sicci que jetait lant de terreir, d'effroi et de desolation dans l'aine des gran is sea neurs produsent un leff 4 tout contraire au sein de ce tiers. etat pà signament recruives les plus ec alaptis illustrations de la monarcare, 1, class, his oriens, placisorhes, sevents, et d'observiera sorbs. egmement des generaux du premier ordre ai l'acces des charges militaires he leur cut pas ete forme, et se ane ordennaice toule recente. contrastant, singular count avec l'esprit laborat prese au roi, n'est plas n term la tout routier le droit d'actierer de son sang un grade d'offieier dans l'arrace Ce fut dans touto la France un l'unionse concert. d'acciannations povenses. Et que i dictempart quagrès contid armers de let argie, de nosere et d'o pression, le people sation brisamment son reveil. Pour la première fois il lui était pern sid exprimer librement sa pensoe. Cletart ir re ronaussance à la vie pilotique d'inticilavoir. éte tout à f it excludepuis pres de deux cents aux. Mais sa cooperation aux affores de l'état avoit etc. pous les guisarte, à peu pres nulle ; il. etait a presumer que cette fois il prendrat la chose au sérieux, et l'ondeva tis attendre à une for midable exprosion de colères, de ractines, de recrimonations tenues depuis si longiemps en reserve. En quelques mois. le pays fut lutéralement monde d'un deluge de brochures enumornal toutes, sur un tomphis ou mours hostile, plus ou mons acerbe, les nijustices à reparer, les ameliorations à introduire, les pines à



Oh A wor es Memoire dans i introduction du Monicor (p. 497 de la reimpression) et caus l'Histoire parlementaire de MM, Buchez et hogy (t. 1, p. 256 et mit.).

fermer L'alarme fut au comb e dans le camp de la noblesse, ses publicistes repondaient par des cris de rage aux justes réclamations des écrivaires du tiers; dès lors, avant même l'ouverture des états généraux, commença, à coups de plume d'abord, pour se continuer plus tard dans d'horribles et sanglantes mélées, cette latte desesperée entre les privileg es et les l'étes de l'ancien regime, lutte sainte, d'où sortit, fecondée d'i sang de nos peres, une France plus ra heuse, plus belle, et portant sur sa face ent èrement renouveles l'emerente mélécable de ce dogme afutue par la Revolution . Lass ré, Écouré, beautieurs.

Silétut une âme que l'emotion eût gagnés tout de suite et profindanci tifat tressaillir, c'et at celle de Vaxim una Rabespierre. Le râce arcent de sa jeunesse, cet ideal de jusice dans les lois et dans les rapports sociaux, o get de ses néditations construtes, il é à (pout être à la voibe di le voir se realisir. Un tel homme ne pouvait rester simple specialer riles grances scèles qui allaient s'ouvrir avec une impeste tout a pouvelle. Se soutant fort pour la lutte, comme s'al côt ou la conscience qu'il port et en lite l'arent de la Revolution, il se jeta resi biment dans l'arène. Au premier bruit de la convocation des états ginéraux, il prit la plome, et red gea pour la nation artesience une virulen e adresse sur la necessi é de reformer les états d'irrois.

## XXIII

C'était que la prochame assemblée des députes des trois ordres ne fit pas composée d'hommes l'brement et signar leurs concitoyens. On un rait encore de quelle mamère il serait procédé aux eléctions. On le moment était solennel, car on touchait à l'heure où le pays devait aux der des allierté ou de saiservou le, de son bonheur on de sain sère. Tout, surrait l'ibe spierre, dependant du caractère et des in actions de la patrie, et du zele que momerant le peuple pour recouvrer les droits sacres et in present dont il avant eté dépouille. Il conscilant donc à ses concroyens de secouer l'incolence habituelle, de dérober quelques instants à leurs plusies et à leurs affaires pour reflect in n'ûre ment sur leurs chaix, sur la nature des voux et des démances n

porier dans les comices, « où la France alloit se régenerer ou perir surs retour. »

If y avait, on le sait, dans les pays d'etats, une sorte de représei tation, image au petit pied de ces états generaux dont la prochame reappartition faisait tre-saidir tait de fibres. On avait méaire en récentir ent i de établir dans certaits pays élection, saits le berry parexemille, des a-semblées provinciales. It is la plopart du temps ces assemblées établir tout illusones, en ce sens que les membres dont elles se composaient n'ayant pas elé choisis par les divers ordres de citoyens, en ce ne formitent en définit ve qu'un fautone de représer tation

Un c'eta t la un des princi laux griefs de Rebes heire contre les etass divitoss. Apprehensante que parcil abus nels etan it du particular au general, et que les états generaix ne devinssent égatement une capecae, il proposait de couper le mai dats sa racine, et de communicar par reformer les assemblees provinciales.

Les états d'Artois étaient fictivement com, oses de la reumon des disputes des trois ordres, mais en réalité aucun n'y était serieusent nt réprésente. Ainsi que voyait-on dans la chambre du clerge? deux éveques que personne n'avait choisis, les abbes reguliers des monastères, excipant de leur seine qualité d'albes, et représentant. Leurs benefices; enfin es députes des chapitres, ayant, eux du moins, l'apparence d'un droit delegné. Mais de la classe la plus nombreuse du cierge, la plus précieuse, la plus utile par ses rapports constants avec les masses besonneuses des curés, neant. De menie pour les membres composant la chambre de la noblesse; ils de représentaient nullement leur ordre, car ils iena ent leur mandat, non de l'election directe, mais du plus ou moins de degrés de leur noblesse et de la possession de telle ou tene terre.

La representation du tiers état, poursuit Robespierre, est encore plus illusoire, siclest possible. Par qui, en effet, sont nommés les députes de cetordre? par les corps municipaux des dix villes de la province ; ma siles officiers composant ces corps municipaux, de que le source proviennent-ils? Autrefois les habitants des vules noramaient eux-mêmes leurs administrateurs, comme le voulaient la raison, l'équite, la logique; un simple edit « dicté par le gême itscal d'un ministre abhorie (1) » les a prives de ce droit primordial, incontestable, missi ancien que la monarchie. Au jourd hui les officiers chargés de l'élection des représentants du tiers état de la province sont nommes par les états, ou plutôt par une commission de trois membres chaisis dans



<sup>(</sup>b) I be Territy.

chaçun des trois ordres, il est donc vrai de dire que ni le Lera état. des villes in celui des campagnes ne sont représentes dans , assembice provinciale d'Artois, laquelle n'est plus, à ses yeux, qu'une lique de quelques citovens usurcotrors d'un pouvoir appartenant au people set l. Et usant d'une forum le dont nous l'entendrons se servir plus tant à la tribin è de la Convention nationale, il apute : « Al.! saisissons l'uraque moment que la Providence nous ait reservé dans l'estace des siedies pour recouvrer des droits impreser ptibles et sicrés dont la perteest a la fois un opprobre et une source de calamités. » Les semblants d'el de pationaux se gecrutment par l'utrigue, par la favour, par tours sortes de moyens odieux, aussi voyait-on sen éloigier les me lieurs, enoyens. Dans l'impuissance de remedier à de tels moux, ils se contentaient de gimmen mience sor les malbrurs et la servitude. de la patrie, et « laissoient une libre carrière à l'ambition de miélaues. aristocrates toujours soigneux d'écarter quiconque est soupronné d'avoir une âme, pour établir sans obstacle leur élevation sur la misère et sur l'abaissement de tous.

C'etaient II., i. fain l'avoirer, de nobles accents : Robespierre, on le voit, in a tendait, pas la Revolution pour stigmatiser en traits sanglants. les mille abus qu'elle devait se donner aussion de detruire. Que de fortes pensées, que de vérités françantes dans cette adresse à la nation. artesienne i Si en présence de l'orgueil, de la bassesse, de l'éguisme des classes privitégiées, le peuple laisse le découragement et l'indifference a emparer de lui, « il s'accontumera à gemir en silence sous le po da de l'oppression, et deviendra vil et rampant a mesure qu'il seraplus malheureux - Au contraire, quand il est en possession de choisir lui-même ses représentants, quand il est compté pour quelque chose. il apprend à s'estimer lui-même, ses idées et ses sentiments s'élévent ; il est plus respecté des administrateurs qui lui do vent leur nouvoir... L'abondance et le bonheur renaissent sous les aus ices. d'une administration patriotique, chère à tous les citoyens parce que tous peuvent y être appeles par le choix de tous. La voix des vraisreprésentants du peuple peut arrêter le gamistre le plus audacieux dans ses injustes projets, parce qu'elle est celle des peuples mêmes dont les puissantes récismations peuvent facilement entraîner sa chute. »

Le plus grand inconvénient des assemblées qui ne sont pas issues du libre et consciencieux suffrage de la nation est d'être entre les mains des despotes un instrument docile d'autant plus dangereux qu'il semble donner aux empiétements du pouvoir une apparence de legalité. C'est ainsi, dit encore Robespierre, que les états viciés d'Artois ont, en 1787.

uniquement pour complaire aux ministres, consenti à ajouter aux charges dejà énormes de la province (plus de huit milhons de livres) un ecrasant impôt de trois cent mille livres, sans oser, en compensation, emettre humblement un vœu sur la necessité de convoquer les ces significant, annonces dejà à cette époque par ces mêmes ministres.

Remontant alors le cours des annecs, il denonce la violation des traites en veriu desquels les habitants de l'Artois ne pouvaient é re, sans leur consentement expres, assujettis à aucune taxe, de ces traites qui assiraient à la province l'exemption absolut de la gabelle, de toute imposition sur le sel, de toutes inquisitions de la part des fermiers géneraix, et autorisaient la libre circulation des marcianil ses etranzeres. Il prend vivement à partie ces administrateurs our n'ontpoint su ou voglu faire respecter les capitulations anciennes , jamais les états n'ont, osé résister à une demande flieghte d'impòrs. Les taxes coi sen les pour la guerre terminée deples 1762, c'est-à line depuis vangt-so pt lans, sort encore payees an ourd'hur, toutes les marchand.s. s. tous les produits ont été souplis à de lourdes contribitions, les draus exageres mis sur les greffes ont readu en quelque sorie les frebinaux maccessibles aux pauvres, aux faibles, et encouragé l'in ustice. et la tyrangie des riches. Pas de vexations enfin dont on l'attabreuse. le hers eist. Impôt des casernes, fournitures des fourrages, en retiendes troupes, ingement du gouverneur, de l'intendant, des commandants de livisi in, des ofichers du genie, etc., tout est à sa charge, et encore. r'est-ce la qu'une partie des moux nout il est accal·lé. Cependant à la guine, a la misere generale, à l'epuisement des finances quel cenède, demande Ribespierre, put proposé pos administrateurs? quelle resistance sua dalapidations? Mais que leur importe la detresse du peuple, pourvu que leur fortune soit à l'abri de toute atteinte lifis se soucient bien du désespoir des citoyens, a'ils sont couverts de la prote tion des ministres! Aussi les voit-on a trafiquer avec le gouvernement des droits. de teur pays à condition de jouir eux-mêmes du pouvoir de l'asservar et de le ranconner impunément. »

Alors, des généralites passant aux faits particuliers, il rappe le toutes es libéralités muitles voiées au détriment de la province, et entre autres une soame immense donnée en dot à la fille d'un gouverneur dejà excessivement riche, quand on ne trouvait pas d'argent pour fourier au peuple l'éducation et le pain. On se disait pauvre lorsqu'il s'agissait d'encourager le talent, de soulager l'humanité; mais il semblait que la province foi inépuisable quand il y avait quelque intrigant en crédit, des maîtresses, des valets ou des ministres à acheter Gardez-vous donc de murmurer, maîheureux aux souffrances de qui l'on

reste insensible, cultivateurs dont on déponsile la chausnère, sans se soucier des besoins de l'agriculture, ne faut-il pas menager, c'est-àdure payer les riches et les grands, et pour cela vous extorquer le prix de vos travaux? Aussi quel apectacle presente cette province devolce! Nos campagnes, » s'écrie-t-il, « offrent de toutes parts à nos yeux des infurtunes qui arrosent des larmes du desespoir cette terre que leurs sururs avoientes vam fertilisés : la plus grande partie des hommes dur habitent nos villes et nos campagnes sont abmases par i indigence à cecornier degré de l'avassement où l'homme, absoi bé tout entier par les soms qu'exige la conservation de son existence, est incapable de reflechir sur les causes de ses matheurs et de reconnaitre les éroits que la nature hua donnes. Et nous trouvons encore des sommes immenses pour fournir aux vames dépenses du luxe et à des largesses aussi indecentes que ridicules! Et je pourrois contenir la douleur qui un tel spectai le doit exciter dans l'âme de tous les honnètes gens! Et tandis que tous les emirants du people ont assez d'audace pour le jouer de l'inumanile, je manguerois du courage nécessaire pour reciamer ses droits! Et je garderois devant eux un aighe silence, dans le seul moment olt depairs tant de siècles la voix de la verile ait du se faire entenure avec é icraie, dans le moment où le vice, armé d'un impiste pouvoir, doit apprendre lui-même à trembler devant la justice et la raison triomphantes 1 ... .

A ces figres et rudes parcies de reconnaît-on pas i immortel autour de tant de magnifiques rapports applandas par la France entiere ou ecustera la même verve d'un lignation contre tous les abus, où con retrouvera les mêmes elans de compassion et de tendresse pour les malheureux, la même haune contre les oppresseurs des peuples? Lt lorsqu'il parlait un tel langage, iorsque, s'adressant aux hommes puissants, il leur disait en face d'aussi dures vérités, la France, qu'on su Louble pas, n'était pas encire affranchie, la Bastille n'était pas tombee : il failait un rare courage pour over se poier auxa hautement. en de enseur des classes souftrantes, en adversaire déclaré des puis-Banks du jour. Mais c'est le propre des grandes ârges de se ranger toujours du parti des faibles ; et les plus violents ennemis de Robespierre. seront forces de reconnalire, s'is ont quelque bonne for, que jamais il n'abandonne la cause des malheureux, que jameis si n'heata à a attaquer aux forts quand il les vit égarés par l'injustice. Sa chute, d'ailieurs, sera la medieura démonstration de la vérité de nos assertions.

Si dans cette adresse à la nation artésienne il garde quelque ménagement, d'est pour les employés subalternes, en qui le despoti-me trouve de si complaisants auxiliaires, et auxquels le besoin de vivre peut jusqu'à un certain point servir d'excuse; mais ces administrateurs qui oublient de renore leurs comptes, ces deputés qui trafiquent de leurs ma idais et s'emphissent des deponities d'une province dont les devraient sauveparder les intérêts avec une inflexible probite, il les stipmatise aussi pute, sachant liberi qu'it s'expose à leur ministé formacuble, mais avant conscience de remplit son devoir de citoyen.

Il attaque surtout avec une vehemence justifire par la raison cette moi strucuse inegablé de la repartition des impôts, trep longten par et trop doctément support le par nos peres. Il moin re le moindre manior pavant au lise une contribution trois ou quaire fois plus forte que cet e des plus vastes dominnes; le château superbe afficancia des impôts dont est écrasée la chaum è e, le travauleur indignement sacrifé au fameunt, le vassal immolé au seigneur, le cultivateur utile au moine oisif et op dent; le prêtre modeste au prélat orguei leux, le rotuner au noble. Et si par basard le mameureux infatant, a bout de patience vient à implorer la protection des lois, qui trouve-t-il pour ji ges ? les privilègies éux-mêmes, lesquels, par un renversement moui de tous exprincipes de l'ordre social, se sont arrogé le droit de prononcer sur les reclamations, devenant ainsi legislateurs, juges et parties à la fois.

Passant ensuite à l'historique de cette criante inégalité des impôts qui n'existait pas quand l'Artois était soumis à la domination espagrole, a dépent a l'aide de quelles intrigues la noulesse unie au clergé est parrenue, en 1669, après avoir echoué phisieurs fois grâce à l'épergique résistance du tiers état, à corrompre les officiers municipaux de cet ordre, età obtenir la consécration de ces iniques privileges qu'elle défend aujourd'hui avec une obstination sans égale. Mais ce n'est là que la moindre partie des injustices dont sont victimes les citovens de l'Artois. Les habitan a des campagnes sont impitoyablement soumis aux corvées, sous peine d'amende et de prison, conime s'ils étaient les esclaves des administrateurs, et cependant la devrajent en être exempts en vertu des lois constitutives de la province. Ils sont forces de faire gratintement les charrois et autres travaux nécessaires à la confection des chemins, jadis à la charge du domaine, et cela pour la commodité des députés eux-mêmes, qui la plupart du temps ordonnent la construction de routes, non dans l'intérêt général, mais pour l'amé joration de leurs propriétés, ou dans l'intérêt de tel abbé, de tel évêque, de tel échevin, de tel gentilhomme, de tel commis.

Il s'étonne et s'indigne surtout que enprésence de tant d'insquités, de tant d'exactions et de cette violation constante « des droits de l'homme



et du catoyen, a il ne se soit pas élevé, parqui les députes du ne a état, une seule voix pour defendre les classes oportmees. Naiheur au simple citaren assez hardi pour murmurer! l'Artois a aussi sa Bastille; et sesacministrateurs « ont tro ivé moyen d'encherir sur les horreurs de l'ampaisition et aur l'abonimable système des lettres de cachet, » Dans une parration rapide, coloree, émouvante, il énumère toutes les horreurs commises au nom et par l'ordré des états d'Actois, dévenus pour tous les habitants un objet le terreur et de haine. On avai quelques-uns des chels de ces étaus parcognir a main armée la province, comme un pays ennemi, pour arracher de vive force aux citoyens leur subsistance. et celle de leurs familles. À la lueur des torches et au bruit des tambours, on a vu, dans les bourgades, les malheureux habitants fuyant di sespérés comme dans une vide prise d'assaut, « On les a vus trainés en prison comme des criminels ou bettas comme des esclaves pour avoir osé réclamer les droits sacrés de la proprieté, on a vu les prisons regorger longtemps de citovens de tous les ages et de toutes les conditions, hommes, femmes, enfants entassés péle-mête comme de vi s' animaux : on a vu, juste ciel! on a vu des femmes encrittes enfermés dans ces neut d'horreur, y mettre au monde, y sliaster d'innocentes victimes, dont l'organisation faible et la vie lang assaille rappollent encore aupurd'hur sous quels affreux auspices elles l'ont reque la

Et ce tableau des misères d'une province, c'était l'image en petit des malheurs et des soig istés dont souffrait le royaume entier. Partout régnait la même désolation; portout on retrouvait ces mêmes abusenergiquement dénoncés par Robespierre. Cette adresse, pierre d'effrayantes vérités, est la meilleure réponse à ceux qui prétendent qu'au moment où éciatala Révolution, la plupart des abus avaient disparu. du rol de la France. Mais cette Revolution necessure. Robespierre la pressentait, il l'annonçait bautement comme une échéance fataie : « 🗓 était arrivé, « disait-il, « le moment où les étincelles du feu sacre al loient. rendre à tous la vie, le courage, le bonbeur. » Il engage donc vivement ses conciloyens à renverser ces prétendus états d'Artois, malgréla pretention de leurs membres d'obtenir de l'Assemblée nationale le maintien de leur constitution; car c'est pour les peuples un droit imprescriptible et inaliénable de revoquer leurs mandataires infidèles. Puis il se raille de cette autre prétention des états d'Ariois de nommer eun mêmes les députes aux états généraux, auxquels le clerge de la province, faisant échange de compliments avec la noblesse, recommandait comme un devoir de conserver les priviléges d'un ordre gagdien du bonheur et de la prospérité du pays. « Ah! pertes, » dit avec raison Robespierre, « il faut que l'habitude du despotisme inspire un



mépris bien profond pour les hommes, punqu'on les croit asses stupides pour entendre, de sang-froid, vanter leur bonieur lorsqu'ils gémissent dans l'oppression et qu'ils commencent à s'indigner de leurs fers! » Mais, ajoute-t-il, su peuple seul il appartient de choisir ses représentants avec une entière liberté et surtout avec discernement. Qu'il se garde des piéges grossières que lui tendent certains privilèges qui, sous le masque du patriotisme, cherchent à capter ses suffrages pour le trabur bientôt. Ce n'est pos sur ceux qui sont intéresses à maintenir les abus qu'il peut compter pour en demander la suppression. Qu'il déjoue donc les intrigués et les mences à l'aide desquelles les membres des états d'Artois osent espérer de lui imposer leurs chox; c'est de son propre sem qu'il doit tirer les instruments de son salut.

Telle etait cette ardente plu apparate d'int nous avons rapidement. esquissé les principaux trans. Elle produisit dans la province un effet extraordinaire. La premiere edition fut équisce en peu de tenus, et au bout de quelques semaines parut une nouvelle édition, consilerablement augmentee de faits nouveaux (1). Les impressions, on le coniprend, furent diverses. Si, d'une part, les témoignages de reconnaissance et les applaudissements ne manquerent pas au publiciste assez courageux pour s'attaquer à un corps piassant et aindicatif, il y est dans les rangs des privilégiés des cris de fureur et de haine qui lietardérent pas à se traduire en actes. Dans cede adresse à la nation préssence, Robespierre ne disair pas un mot de sa cars idature aux états generairs, mais elle se posait d'elle-même en que que sorte ; et ui deja il ne songeait a se presenter aux suffrages de ses concitoyens. If y fut naturellement invite par les acciamations qui accuerbirent sa brochure. Des lors commença contre lui, de la port des hommes qu'ilavait pour ainsodire marqués d'un fer rouge, cet in piacable système de calomilie et de diffamation dont, vivant, il trionipha toujours, mais à l'aide (liigue) on est parveille, sinon a fictrir, du moins à faire, dans un certam monde, abhorrer sa memoire. Épouvantable injustice, sans exemple dans l'histoire et dont la reparation est une dette légues à la posterite.

<sup>(</sup>I) Nous gaous sous les yeux cette nouvelle écition. C'est une brochure in-8°, de 83 pages, tres-peu comme et très-mire mjourd'hua

#### XXIV

Il y eut, d'un bout de la France à l'autre, comme une vernable commetion électrique, quand sonna l'heure de proceder à l'election des depités aux états generaux. En ordonnance royale, en date du 1ºº provier 1º80, avait fixe le nombre des députés du tiers à un chiffre gal à cetin des députés de la roblesse et du clergérémis. Aux ens de rage poussés par les meneurs de ces deux ordres à l'apparation de cel arreié, on put juger de son importance, « Qu'est-ce que le tiers état? » avait demande Champfort. Rien hier, it abait devenir tout. La fameuse brochure de Sièyés, entre tout entière sur ce texte gros de tempetes, aftière, incisive, dogmatique, avait jeté les privilègies dans un trouble etrange et porte au plus haut degré le courage et les légitimes pratentions du tiers. Mais hulle part peut-être elle n'avait eu plus de retentissement et rein le plus profondement les cours que dans la province d'Artois.

Là, en effet, florissait encore dans toute sa force l'esprit des temps passes; le pays était écrase sous la double pression de deux enstocraties également tyranniques, celle de la noblesse et celle du clergé; la faodablé y avait subi peu d'atteintes, et l'on devait s'attendre, de la part du peuple des villes et des campagnes, qui avait plus souliert qu'alteurs, à de vives demonstrations. Aussi prêtres et seigneurs s'unirent-ils étroitement pour resister de toutes leurs forces au débordement des passions généreuses qui surgirent tout à coup dans cette maiheureuse province qu'ils consideraient comme un patr moine here-ditaire et que depuis tant de siècles ils traitment en pays conquis.

Un homme avoit surtout contribue à secouer la torpeur des masses, à ressi sciter de tiers état depuisai longtemps mort a la vie politique, c'était Maximilien Robespierre. Ces grands mots de patrie, de liberté, d'égabité, contribélement dans sa bouche, mots étranges et monstrueux pour les una , tout nouveaux pour les autres, avaient fini par troubler la quiétude des privi égiés et par animer les citojens des communes du désir impatient de reconquérir leur place au soleil. Quand on le soupçonna d'aspèrer à représenter ces classes sortant subitement d'une longue léthargie, une lique formidable de prêtres, de nobles et de quelques bourgeois envieux ou intéressés au maintien des abus se forma contre lui, et il commença d'être en butte à ces accusations banales

dont n'ont cossé d'être poursuiv sies hommes qui, cé lant à d'irrosistables convictions, se sont voues à la defense des fables et des desorrites. Il ent pui, comme un autre, vendre sa conscience, met re sa plime et sa parole au service des puissants et s'asseoir. In a issi, ma banquet des heureux. Mats à cette tranquialité, à ce bonheur qu'il ent achetes au prix d'une sorte d'apostasia, il prefera 'ino ement, la latte opinitaire, les obstacles sans cesse remaissants, et, fort de son hométeté, il entra d'un pas résolu dans la voie âpre au bout de laquebe l'attendant le martyre. Amb tieux 'lui crimient ces hommes, si pe faits de voir un simple avocai revendiquer au profit de tous ce qu'ils eta est habitués à consilérer comme leur domaine exclusé. Ambitieux, soit; mus ambitieux sub me, à la mamère de lititus et de Washington. Toutes les attaques la trouvèrent impassible; il s'y retrempa, et desormais devait opposer un cœur d'acier à ses calomniateurs (1).

Aux clameurs que souleya sa candidature, mise en avant par ses amis, il répondit en mars 1789 par une nouvelle adresse au peuple artésien, dans laquelle, sans soiliciter direclement les suffraçes de ses concitoyens, il s'attacl ait à les éclièrer sur leurs choix et definissait les qualites indispensables à un député de ce tiers état, noire envertus et en talents , et aur lequel les autres ordres avaient la prétention de continuer leur injuste domination. S'il ne se croit pas un mérite suffisant pour representer ses compatrioles, il croit pouvoir du moins leur donner de sages conseils et mettre au jour quelques idées utiles dans une aussi grave circonstance : « J'ai un cœur droit, une à ne ferme ; je n'ai jamais su pher sous le jong de la bassessa et de la corruption . Si l'on a un reproche à me faire, c'est cehn de n'avoir jamais au déguiser ma façon, de penser, de n'avoir jamais dit : Om, lorsque ma conscience me crioit de dire : Non...; de n'avoir jornous faut ma cour aux putesances de mon pays, dont je me suis tonjours cru indépendant, quelques efforts que l'on ait tentés pour me persuader qu'il n'en coûte men pour se présenter, en se courbant, dans l'antichambre d'un grand, que particulier l'on n'aime pas, que citoyen on déteste. Voils, mes chers compatrioles, l'homme qui vayous parler. Voici ce qu'il a à vous dire. Yous allez avoir à nommer. des représentants, et sûrement vous y avez déjà pensé. Vous allex



<sup>(1)</sup> En fevrier 1789, il parat une brochure mitulée : servissement à la nation and-senne, a On vous à mainné, dit l'anteur, que vous maviex besoits si d'avocats ni d'orateurs ... ( est à vous de pager s'il convient que von représentants soient des gerouettes et des magots de cheminée, à Cet cert ne m'a para être si dans le tou in caus la mas ête de Robespierre, ma s'il est, à coup sûr d'un de ses amis (Belévahème amperiale, LB<sup>2</sup>, 125)

con ler à un petit nombre d'entre vous vos libertés, vos droits, vos interêts les plus precieux, sans doute vous vous proposez de les remettre en des mains pures; mais quels soms, quelle vigilance vous devez apporter pour apercevoir la plus-egere tacke qui auroit pu les fletru! Prenez-y garde, le choix est difficile; il n'epouvante iorsque l'entrepre ids l'enun cration des vertus que doit avoir un représentant du tiers étatiff), » Suit alors la longue enumeration des qualites regoises, la plus scrupuleuse probité; une élevation d'âme peu commune et r'ayant pas attendu les circonstances presentes pour se developper. tout à coup : une unebranlable fermete; une independance absurun; de grandes vues, un coup a œit penairant, sachant decouvrir dans le liantain les ventes athès; le faient nécessaire pour défendre et faire triompher ces verites, l'eloquence du cœur, sans laquelle on n'arrive. pas à persuader Il faut éofin que l'elu de la nation soit incapable de retrograder, se montre mabordable à toutes les seductions, soit incorruptible, en un mot. Incorruptible! c'est le nom dont lui-n'éme d sora l'ientôt universellement baptisé, et, il faut bien le reconnaître, ces quantes exquises dont il exige qu'un représentant du peuple soit pourvu, il les posseda toutes au plus haut degré.

Thefice-yous, a soutant-il, a du patriotisme de fraiche date, de cens qui vous meprisoient liter et qui vous flattent aujourd hai pour vous trains demain. Interroger la conduite passee des candidats' elle doit être le garant de leur conduite foture. Pour servir dignement son pays, il fant être pur de tout reproche « Quant à lui, s'il n'était besoin que d'être anime du sincère amour du peuble et de la ferme volonte de le defendre, il pourrait aussi aspirer en secret à la gloire de représenter ses concitoyens, mais son insuffisance lui commande la modestie; il se borne donc à former des vœus pour le bonheur de la France Ces vœus, dit-il en terminant par un mot où l'on peut dejà deviner le Robe-pierre de la Convention, ces vœus « l'Étre suprème les entendra, il en connaît la ferveur et la sincerité : je dois esperer qu'il les exalters. »

Cette adresse n'était pas signée, mais le nom de l'auteur ne resta un secret pour personne. Propagée par ses amis, et surtout par son jeune frère, dont le zèle, stimulé par une tendresse profonde, ne conua ssait aucunes bornes, elle avait aop is a Maximilien, malgre les cabales diragées contre lui, de vives et nombreuses sympathies, quand une nouveile cause, empruntant aux circonstances présentes un puissant carac-

<sup>(</sup>I) Au peuple de l'Artou, par un labataut de la province (mars 1789, in-8%,

ti re d'actualité, cause qui fut pour sui l'occasion d'un dernier triomphe devant le conseil d'Artois, vint assurer le succès de sa cand dature.

#### XXY

Or a'a pas oublié ne qu'etaient sous l'aucien resume les emprisonnaments arbitaires. Un cour ce de munistre, une la une de grand sergneur ou de courtisane en favour. La cupi lité d'une famille influente, il pen fait nt pas dayantage pour qu'un croven fût an ve de sa liberte.

Un habitant du village de Mouchel près d'Itesaia, nomme bupond, pour aveir, après vingt-l'uit ans d'absence, ose reclaimer sa part d'heri age l'ins la succession d'un de ses oir es, part doit à maient emptres ses parents, avait été emprisonné en veitu d'une lettre de cachet obtenne de la complaisance d'un ministre. A ses justes reclamations on avuit repont t d'abord par une demande en internouvelle, pais, g'ére q'il l'antes u'il euces, on était parvenu à le faire enformer dans la prison des *Homs Fills* d'Armentières, où il avait été séquestre propant doute aimees. Sont contine par nomble de cette bastille d'un avait pu cramme un moment d'ètre enfermé pour le reste de ses jours, il solhestait en vain depuis dix ans la restitution de la part d'heritage dont il avait été spolie, quand on lui conscilia de s'adresser à Robespière.

Ouelle magnifique occasion, à la veille du jour marque pour l'affranclassement du pays, de fletor l'abominable usage des lettres le cach it, et crite viende habi iide de la monarel le française dincarcerer. sans jugerant les mollers de malbe treux bebespie re ne pouvait la laisser ech ipper; il pri, en main la cause de cui fort me la pond, c'était. celle d'un oper me l'et en laten quelque sorte une affaire personne le Après avoir raconté en termes touch uits, dans un visimme avinen que, Plastoire de son client, il denonca à son tour tout l'odieux de ces lettres de enchet e u, quelques aut ees aut arayant, avaicat inspire à Milabenu coleriné dans le durjon de Vincernes, d'admirables pages, et auxquedes tenait tant la bigote madame de Mainter on, « Ce que vous us nuerez sur les lettres de cachet, « ecrivant-elle au caramal de Naial es, a n'en dimenuera pas la nombra; on est persuadé qu'elles. sout fort necessaires et qu'on a droit de les donner, « La prompte et e mij kee suppression d'un système aussi barbare paraissait d'autint plus desirable à Babespierre qui il n'otait d'aucune unité serieuse pour



le gouvernement et n'était bon qu'à le faire prendre en horreur. Étaitil bien necessaire de repondre aux plaintes les plus legimes par des
emprisonnements arbitraires, et faliait il mettre l'e oquence et la vertu
au rang des crimes d'État pour la plus grande commodite de quelques
intrigants qu'epouvantait la vertte? « On avait vu, dans les aliaires du
jansenisme quatre-vingt mille citoyens incarcérés pour des affaires
prement tricologiques. On avait vu des épouses criminelles conclure
dans les bras d'un amant en cridit l'abominable traite qu'ileur livrait
les népour les et la liberte de le ir époux outrage « Fin quoi ce la importait-i, à l'autorité roy acé demandant en quembre n'hobespière.

- En quoi important-il à l'autorité royale que la corruption et la venabre unssent pour aussi dire des bureaux ouverts où edes trafiquaient de l'existence des citoyens avec la cup dité, avec la vengeance, avec les débauches?
- a taportatent à l'autorité royale que l'un vac parmi nous un evenement nou dons les annues ou genre humain, des part eau es armés de lettres de cacret en blanc' quals pouvaient remplir à leur gre des noms qui leur étaient od éux on suspects, tenant dans leurs portetenntes la destinée de plusieurs la moies, et rapaelant ainsi le souvenir de ces faire ix auteurs de proscriptions dont la mais traijet en se jouant, sur leu s'tablettes sanglantes, ou la vie on la mor, d'ane moition de de Romanas? »

Rap court ensure le récent emprisonnement de quelques mon bresdu par entent de Paris, arbitrairement arrêtes posque dans « le sanctraire de la pistice, « il conjurait le roi, qu'on saluait de à da nois de r 🥯 - ca cor de la liberté, de rompre a jama s'avec le systègle oppressal de ses predecesseurs, de veiar lui-même dat silvis conness plaider. la cause de l'humainte et confondre ces esprits etroits on ces cœurs pervers qui alle guatent pour le maintien des le tres de cachet « le préfexte trop longtemps rebattu de la nécessité de prévenir les et misset. de conserver l'honneur des familles. » Pais, s'abspirant de la situation presente, il tragait un tanicau inognifique de l'avenir re erve à sapatrie si le monarque accomp issait toutes ses promesses et si la France peuvait se garder de l'esprit de dissension. C'et at la tribune transportée à la barre du triounal; jamais les voutes de la grand'chambre du conseil d'Artois n'avaient refenti d'aussi solennelles paroles. Le moment etait venu, suivant l'orateur, de réconciner la politique hamaine avec la moraie et de consairer à jamais, par d'imperissabres institutions, le bonheur et la liberte des peup es. « Si vous portez des âmes enflammees de l'amour de l'humanité, » s'écria t-il dans un moment d'indicible émotion, en s'adressant aux legislateurs qualibits: former la nation, « si vous êtes saisis o une craime religiouse en songeant au redoutable depôt dont vous êtes les gardions, ne balancez pass à vous charger de tout le poids de cette tàcue imposante la Car, dit-il, en ex iquant le souveiur des hommes is ustres de l'antiquite, font toutes les actions tendaient à l'affranchassement et à la prespente de leur pays, il n'y a pris le titre plus auguste, plus goumeix que celui de souveur de la patriciet de difenseur des peuples.

Au rot, dont les intentions paraissiient supures, contre lequel n'ille metion is no a elevant encore, et en qui rissidirienta one touten les espérances de la nation, il trace en quelque sorte sa ligne de consonte. Mittantiscus ses veux les exemples de cet Antonia et de ce Mirc-Ageste qui avaient tenu à honneur de rendre aux Rima na la abre disposition de leurs personnes et le droit de statuer sur leurs propres affi rest ceru de Charlemagne restituant au peuple la puissance le gislative « qu'il avait recue de la nature; » et enhit celui de son g'o icux aieul Henri IV, assassinó au moment où il se disposait à gouverner d après les conseils et les delibérations de la nation assemblee, il le conjure instamment de s'inspirer de ces bienfa teurs du peuple, et de travaciler uniquement en vue de l'égalité, du bouheur, de la liberte à retablir parmi les Franchis. « Oh! quel jour brillait, sire, que celui où ces principes, gravés dans le colur le Votre Mijesié, proclaiges par sa bouche a igniste, recevront la sanction inviviable de la plus belle nation de l'Europe, ce jour où, non content d'assurer ce bienfait à votre mattain, your lui sacrifi rez encore tous les autres abus, source fatale de tant de crimes et de tant de maux! Conduire les hommes au bonheur par la vertu, et à la vertu par une lég slation fondée sur les principes immuables de la morale universelle, et faite pour retablir la nature humaine dans tous ses droits et sa dignité prenuere, renouer la chaine immortel e-qui doit unit i homore à Dieu et à ses serollables. en détruisant toutes les causes de l'oppression et de la tyrannie qui sement sur la terre la crainte, la deliance, l'orgueil, la bassesse, l'egoisme, la hame, la cup dite et lous les vices qui entrait ent l'hom ne foin du but que le législateur éternel avait aisigné à la société, voita, aire, la glorieuse entreprise à laque le il vous a appelé (1) »

Cleraient là certes de magnifiques paroles, et les magistrats de l'an-



Messoire pour le tient Louis-Marie-Hyacaithe Diquad, contre le sie in Lerouquie. Atess, 1209, and by do 93 pages.

On a one-print 'complete, comme cruves judiciary, Meagine particially pour Francies Page, prievre à Béthune, et Marie-Al-g-topie Provest, sa ferime. Arras, conc. M. Nician, 1706, me-trute 79 pages. Il s'y rouve mie caracuse discussion sur le d'intere,

cien regime n'étaient pas habitués à entendre un pareil langage. Nous les avons citées, et nous avons donné quelques extraits des principaux platdoyers de Robespierre pour prouver, contrairement à une opinion admise même chez quelques-uns de ses admirateurs, que ce n'etait point un avocat médiocre, et qu'il n'avait pas attendu la Révolution pour développer dans son àme les principes et les idées qui immortaliseront sa mémo re. La Révolution ne le transforma point: il en avait l'intuition, il la portait en lui tout entière, dans ses écrits anterieurs à 1789 on trouve en germe toute la déclaration des droits de 1 homme. Les privilègies et les gens attachés à l'ancien état de choses n'eussent pas aussi vivement combattu sa cand dature aux états géneraux, s'ils n'avaient pas eu la conscience de sa force. Mais sa dernière plaidoirie, couronnee d'ua plem succes, car son chent gagna compiétement sa cause, porta de rudes coups à la cabale sous le pouls de laquelle son élection avait paru un instant compromise. Presque de toutes parts on le félicità de son courage à reclamer impérieusement la réforme des abus : on entendit partout des murmures d'admiration s'élever autour du jeune et brillant orateur qui, donnant à ses concitoyens un avant-goût de la tribune, avait osé demander à la barre d'un tribunal l'égalité, le bonheur, la liberté pour tous les Français, nombre d'électeurs qu'on était parvenu à égarer sur son compte se ralbèrent à cette candidature dont s'épouvantaient d'avance tous les privilégiés et tous les supendiés de l'ancien régime, et quand, au mois d'avril 1789, s'ouvrirent les colléges électoraux, son élection était à peu près assurée (I)

#### XXVI

Le 24 janvier avait été publié le règlement relatif aux opérations électorales. Il était loin d'être umforme pour toute la France, et se ressentant de la confusion existant alors dans notre organisation administrative. L'élection était tantôt directe, tantôt à deux et à trois degrés. Ce n'était pas encore le suffrage universel établ par la Constitution de 1793 et qui a été réalisé seulement de nos jours par la révolu-

Google

- 7

<sup>(1.</sup> Parmi ces brochures sans nom, œuvres de calomnie et de haine, engendrées par la rage des parties durant es luttes électorales, il y en eut une principa ement dirigée contre Robospierre, et que les privilégoes de l'Artois distribuérent à profusion dans la province. Elle était intitulée : La Sentinelle arteneme, on lleve d'un vieux soldist d'Arras critique des candidats qui se présentent pour être députés à l'Assomblee nationale.

tion de 1848; mais. à l'exclusion des domestiques, presque tout le monde, de près ou de loin, participait à l'élection , il suffi-ait en effet d être inscrit au rôle des impositions (1). Your comment on procédait. pour l'ordre du tiers état dans les villes denommées en l'état annexé au reglement. Les corporations d'arts et métiers nommaient un deputé à raison de cent individus, deux au-dessus de cent, et ainsi de sinte : les corporations d'arts libéraux et autres, ainsi que les membres du tiers état, non compris dans augun corps, nommaient deux dé sutés à raison de cent individus, quatre à raison de deux cents, six pour quatre cents, et ainsi de suite. Quant aux députés des paroisses et communautés de campagnes, ils étaient choisis à raison de deux pour cent feux, trois au-desaus de deux cents feux, quatre au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite. Les deputés ainsi désignés devaient se réunir au chef-heu du bailhage en assemblée preliminaire électorale. réduire en un seul les cahiers de doléances des différentes assemblées. et nommer le quart, d'entre oux pour concourr avec les députés des autres bai liages à la nomination des deputes aux états généraix (2). C'était, comme on le voit, une élection à trois degrés.

La première réunion électorale du tiers état de la ville d'Arras eut lieu le lundi 27 mars. Elle fut très-orageuse. Les officiers municipaux qui étaient présents, et dont les pouvoirs avaient été vivement contestés, donnérent leur démission dans la sourée. On s'était plaint surtout de ce que quelques-uns d'entre eux avaient penétré dans l'assemblée, quoique appartenant à l'ordre de la noblesse. Le duc de Guines, gouverneur de la province, arrêta, afin de calmer l'effervescence des esprits, que les seuls membres de l'échevinage, faisant partie du tiers état, gura est droit d'assister sux réunions su vantes. La séance du lendemain fut plus paisible; mais, sur la motion d'un membre, on décida qu'on demanderait une loi aux étots géneraux, afin que les officiers municipaux fussent désormats nominés directement par les communes. L'assemblée électorale du tiers état de la viile d'Arras termina. ses operations le 30 mars, fort avant dans la nuit, par la nomination. de vingt-quatre députés ou plutôt électeurs du second degré, au nombre desquela figurant Robespierre, qui parla plusieura foia, pendant ces quatre jours, avec une energie extraordinaire (3).

(f) Art. 25 du Réglement-

el com ce l'eglement dans le volume d'introduction du Monteur, p. 357 de la term pression l



<sup>(2)</sup> Art. 33 du Reglement. Cette visuetion, det l'art. 35, a été décidée afin de préverir des résissants trop nombreuses et d'éviter les permes et les fran de voyage d'un trop grand nombre d'électores.

<sup>3</sup> Robespierra a raconto lui-même toutes les scenes dont certe amembioe fat le

A la rétinion de tous les députés des différentes villes, bourgs, parousses et communautés du builtage principal de l'Artois, il fat un des quaranté-neul commissaires nommés pour rédiger en un seul les cabiers de ces différentes villes, bourgs, parousses et communautes (1). On lui attribue généralement la redaction de cet important travail, où en effet il est facile de reconnaître sa main, car c'est le resume de tous les principes emis par lui pendant ces dernières années. Vote utre et annuel de l'impôt; admission de tous les citoyens aux charges publiques sans autres distinctions que ce les des vertus et du talent, garante de la liberté individuelle; entière libertó de la presse et des cittes; proportionnaîté de l'impôt; destruction de tous les privileges et abus; responsabilité des agents du gouvernement; restriction de l'immense autorité dont jouissait le pouvoir executé; vouà ce qu'il demindaitau nom de son bail agé et ce qu'il réclamera bientôt pais impérieusement à la tribune de l'Assemblée nationale.

Le 3 avril al fut procedé à la réduction at quart de tous les deputés du ba luige. Sur cent quatre-vingt-quatre electeurs choisis. Rubes-pierre passa le treizième. Un autre de Robespierre (de Meurchin) fut également désigne. La masse des deputés des bail lages d'Arras, de Saint-Omer, de Bethune, d'Aire, de Lens, de Bapaume, d'Heidin et de la sénéchaussée de Saint-Pol, ainsi réduite au moyen d'une seconde élection, forma le veritable corps électoral du tiers état pour la province d'Artois

L'assemblée générale des trois ordres s'ouvrit le 20 avril, dans la cathédrale, par un discours de l'évêque d'Arras, M. de Conzié. En terminant, le prelat déclara noblement que son ordre entendait remettre à la nation assemblée l'exercice de celles de ses exemptions et immunités qui pourraient être onéreuses aux autres classes de la societé, et supporter dans la juste et égale proportion de ses proprietes les

thésites, dans une brochere intitulée. Les Encouse de la patrie, démonqués par la recit de ce qui a est pases dans les assemblées du tiers état de la ville d'Arma. In-sede 58 pages. C'est le recit de toutes les intrigues dont inérent les gens de la nobleme-pour exclure les cas diuncs démocrat ques. On y lit et treautres closes aingulierement, productiones a O et ou ou la patrie est en danger; des enneignaues est ques part reductables que les armos étrangères trainent en secret as mune. Y otons u son secours, et rédiens tons les défensents au cés de l'hombeur, de la raison et de l'hombeurs, et rédiens tons les défensents au leur montande on sur leurs intrigues l'expoèr de nous réponger dans tous les mants dont nous voulons nous delivéer, ils médiens et de la de charger en martires tons les défenseurs du peuple l'hossitéris assez pous une de charger en martires tons les défenseurs du peuple l'hossitéris assez pous une que j'arrait vouln faire?, , s

(1) Tous cos removigaciments sont extracts des pieces originales et des procha-verabaux envoyes pour la verification des pouvoirs, et qui se trouvent au ourallois quie Archives.



charges et impositions publiques librement consenties par les trois cières. La noblesse, entraînee par cet exemple, fit la même déclaration. Le tiers état répondit par des app audissements auxquels se méterent les acclamations du peuple, venu en foule pour assister à cette imposante cérémonie si nouveile pour lui. Le temps de la justice était proche, les deux premiers ordres le sentaient parfintement, en se resignant d'avance à la perte de celles de leurs exemptions et immunites ouéreuses aux autres classes de la société, ils cierchaient, comme on dit vulgairement, à faire la part du feu. Mais ce qu'ils pretendaient abandonner comme un don pur, les hommes du tiers état se disposaient à le réclamer comme un droit, et les scènes dont presque toutes les assemblées électorales de France furent le théatre presageaient assez aux esprits prévoyants les formidables commotions qui devaient celater au sein des états généraux.

Lorsqu'à Arras, après la ceremonia d'ouverture, les trois ordres se furent reurés séparément dans les sailes de l'hôpital général de la ville, ou avait été établi le siège du bailhage principal pour qu'il y fût procede aux operations électorales, le lieutenant general de la gouvernance, chargéde presider le troisième ordre, invita les e ecteurs du bers à envoyer. aux ordres de la noblesse et du clergé une députation afin de leur ténicigner une entière grafitude. Nais des murmures desapprobateurs accueilirent cette motion. « Un avocat. » écrivit sèchement le duc de Guines, « s'est levé et a dit qu'on ne devoit point de remercimens à des gens qui n'avoient fait que de renoncer à des abus 1). « Cet avocat, c était vraisemblablement Maximilien Hobespierre, Son avis fut, il parait, partagé par tous ses collègues du tiers, « Cet ordre étant genépalement mai composé, » poursuit le grand seigneur que la fermeté de ce tiers ai dedaigné jadis plonge dans un etonnement profond, et. comme écasifé desh sur le prochain abansement de la noblesse et du clergé, tardicement puais é avoir tant abusé de la patience et de la longanimite du tiers, al ajoute avec une sorte de tristesses : « Un présume qu'il apportera des obstacles à l'anion destrable, et que l'assembles sera de longue durée. » Mois cette union si désirable, c'était, auivant le gouverneur de l'Artois, celle qu'il eût failuaclieter au prix de l'abandon des droits du peuple foules aux pieds. Repuis tant de siècles, et qui commençaient à apparaitre menaçants aux yeux des privilegiés pleins d'anxiete, conime les trois mots mysterieux. et fatishques graves par une main invisible aur les murs du pasais de



Introduction de la la contente de l'elledond, en unte du 20 avrà 1789, obvelorer B, 11, 7 ;

Balthazar. Or la seule umon possible désormais, celle rèvée par Robespierre et le plus grand nombre des députés du tiers, c'était l'umon fondée sur la liberte et l'égable, œuvre sainte à laquelle, a travers mille obstacles, à travers mille périls, ils allment travailler avec un dévouement sans exemple jusque-là dans l'histoire du monde.

Le scrutin pour l'election des députés du tiers aux étais genéraux fut ouvert le vendred! 26 avril, à midiprécis. Les électeurs, au nombre de douze cents environ, avaient huit deputes à élire. Les opérations électorales durérent assez longtemps. Jusqu'au 28', parce qu'il n'était procedé qu'à la nomination d'un deputé à la fois, par voie d'un seul scrutin. Les trois premiers noms sortis de l'arne furent ceux de Marie Payen, fermier à Boury-Becquerelle, de Brassart, avocat à Arras, et de Célestin Fleury, fermier à Coupelle-Vielle. Au quatrième tour de scrutin il n'y eut pas de résultat, Robespierre et Vaillant, ancien garde des sceaux de la chance lerie d'Artois, qui avaient obtenu le plus de suffrages, n'ayant pas réuni la pluranté voulue. Le second l'emports au scrutin de ballottage. Robespierre fut élu le lendemain dimanche 26; il venest le cinquierne. Après lui furent nommés, dans les deux jours suivants, Petit, fermier à Magnicourt-sur-Caache; Boucher, negociant à Arras, et Dubuisson, fermier à Jachy.

Les ordres de la nublesse et du clergé, de leur côté, avaient éluchacum quatre députes; ce qui portant à seus membres la representation complète de la province d'Artois (1).

Le 1<sup>st</sup> mai, les trois ordres réunis s'assemblérent de nouveau dans la grande salle de l'hôpital général, sous la présidence du duc de Gumes. Après un long discours du gouverneur, dans lequel il conseillant fortement aux états généraux de ne men changer à ce qu'il appellant les anciennes constitutions du royanne, comparurent les seus députés de la province, ils declarerent solennellement qu'its acceptaient le mandat dont ils venaient d'être revêtus, et prêtèrent serment de remplir avec fidenté et exacutude la commission qui leur était confice auprès des étais généraux. Pour ceux de la nublesse et du clergé, de serment, c'était celui de maintenir de tout leur pouvoir l'ancien régime dans son intégrite; mais pour Robespierre, pour les deputés du tiers qui révment comme lui l'affranchissement de la nation, c'était comme un serment enticipé du jeu de paume.



<sup>(</sup>l) Avaient dié nommés, pour le clergé. Le Roulz, curé de Saint-Pot ; Bondart, cure de la touture; Behou, cure d'Hermpetou igny ; Biot, cure de Ligny ; l'ar la molneme . Briois de Braumetz ; le comte Clauses de Lametle, le comte de trois ; Lesergeant d'Isbergues.

### XXVII

Ripespierre avait alors trente et un ans moins cin-t jours. Il était de table moyenne et d'apparence assez dencate. Son visage n'était pasregulierement beau, mais il respirait un grand air de douceur et de books, exerçait une certaine attraction. Il playait donc pas à vaincre une playsionomie ingrate, ainsi qu'on l'a trop souvent écrit. Nais sur se personne, comme sur son caractère, le monde a été étrangement trompé par les vainqueurs de Thormidor et le meprisable cortège d'ecrivains et d'artistes mercenaires largement atipendiés par eux. Au pliysique comme au moral il a'est pas d'homme qui ait éte plus odicusement di figuré. Merlin (de Thionville) avant écrit, dans cette inimende brochure à laquelle nous avons dejà fait allusion, qu'il avait une figure. de chat-tigre, tous les courtisans des bourreaux de Thermidoi repriterent à l'envi le mot d'un des seules de la fact on victorieuse (1). De là ces ignobles charges dans les juelles on s'est plu à conner une expression feroce à ses traits, qui respiraient pourtant la mansuetude et la bienveillance. Yous avons sous les yeux un certain nombre de portraits. authenriques, peints ou dessinés d'ap ès nature entre les années 1788. et 1794 : nous pourrons donc retablir la verité à cet égard, autant qu'il est possible de le faire par écrit, mais ce n'est pas ençore ici le lieu de peindre exactement cette importante figure.

Il fal ait assurément qu'elle ne fût pas tout à fait depourvue de charmes pour évenier de tendres impressions longièmps avant que tobespierre eût acquis cette immense popular te et cette maçie du pouvoir si propres à toucher le cour des femmes. Jeune nomine, il cut de ces attachements sur lesquels une discrétion facile à a precier nous commande de jeter un voile, et qui, du reste, n'interessent en rien l'histoire. Il en est un cependant que nous signa erons parce qu'il



<sup>(1)</sup> Nous devous dres que Merlin n'a été que l'en losseur de ce portrait de Roberperre, la paternité en revient de droit à Roderer, en les esteur des grands peut cque ce la Romant en En general, parait-al, à il finant suggerer ses peutecs à Tamen et à Dorlin de Thomade, a en fourmesses le croquis, qu'ils armagnement a lours mepere, en me n'égligemet pas auritous d'y prodigner les ornements de leur nyée revolution mère, « Quant au contract de Robespierre, il s'a pas été retouche par le signataire, e est le fils de Roctorer lui-même qui nous l'apprend. Le agrantaire n'es est pas un « s complable devant l'histoire (V. 15 seres de Roctore, publices par non fils. l'aris, Farmir Didut, 1854, t. 3, p. 266).

demeura constamment pur, et que celle qui en était l'objet fut à la veulle de devenir sa femme.

En ancien notaire, M. Robert Deshorties, avait épousé en secondes noces une des tantes de Robespierre, Mario Én onore Eulane. D'un trem er mariace il avait eu une file nommee Anais. Tendrement aimée do sa belle-mère, cette enfant fut pour ainsi dire élevée sous les yeux du jeune avocat, devenu par amance le neveu de son père, el qui, toute petite, la prit en grande affection. L'enfant se para, en gra idissant, de toutes les grâces, de toutes les seductions de la jeunesse, et l'amité de celui qu'elle avait coutume d'appeler son cousin. ancerut bientôt d'un sentiment plus tendra. Elle méme, il parait, y renomint avec l'élan d'une ame seune et naive, et tous deux connurent la douceur de cet amour evempt de tout calcul d'interêt. Reclierche par les premières maisons d'Arras, lancé dans un monde où abondaieix. les dignites et les honneurs, Robespierre eut pu prétendre à une pais ra lie heritière; ma a cette considération de la fortune, ai puissante chez d'autres, ne pouvait entrer en baiance à ses yeux avec les charmes du visage, les qualités du cœur, les grâces de l'espat que mademoiselle Deshorties réunissait au plus haut degre. C'était Lépouse accompile, entrevue dans tout rêve de jeune homme. A une sorte de perfection morale elle joignalt la galeté d'un enfant; vive, esjouce, radieuse, e le remplissant de joie la maison paternelle, comme elle e0t. apporte le borheur au fover domestique. Plusieurs fois entre sa famille et l'obespierre il fut question de mariage, et vraisemblablement elle scrait devenue sa femme, si la nom nation de son cousin comme députe aux états généraux n'eût pas engage de dernier à renoncer, momentacient du moins, aux douceurs et aussi nux exigences de la vie privée.

S'il faut en croire la sœur de Robespierre, mademoiselle Desborties avait juré de ne jamais appartemn à un autre que lui 1. Mais d'autres renseignements, de source tout aussi certaine, nous permettent d'afformer qu'il n'y à jamais eu de promesse de mariage échangee. On en parla quelquefois, voilà tout. Et si mademoiser e Anais Deshorties put voir s'eloigner avec regret celui dont elle cût désiré d'être la femme, elle ne traint aucunement la foi jurée quand, que que temps apres, elle consent à donner sa main à un avocat distingué. M. Leducq, lié lui-même avec Maximilien Robespierre, homme universeilement considéré et d'un véritable mérité (2).

<sup>[1]</sup> Mémoires de Charlotte Robesporret, p. 30,

<sup>(2)</sup> Devenue madame Leducq, medemenelle Desberties perest, jeune encore, la gueré et l'enjouvment de ses premieres années, La mort permetures d'un main qu'alle

Mais avant de autvre Robespierre dans l'orageuse carrière où l'appelait sa destinee, il convient de dire quelques mots de sa dernière production littéraire, publiée en cette a mée 1789, juste tribut d'éloges payé à la mémoire d'un magistrat ém nent, dont jeune homme it avait ete l'hôte et l'ami.

## XXVIII

L'appée précédente avait vu mourir, tout jeune encore, un des magistrats les plus recommandables de l'ancien régime, Mercier Dupaty, président à mortier au parlement de Bordeaux (1). C'était un caractère singulièrement énergique. Dans l'affaire de La Chalotais il n'avait pas craint de prendre parti contre les cours souveraines et de critiquer vivement les lettres patentes en vertu desquel es un accusé etait soustrait à ses ji ges ordinaires. Une assez longue détention au ché eaude Pierre en C se, à Lyon, avait pum son audace. Quand plus tard, après quatre années de prison et d'exil, il fut pourvu d'une charge de president à mortier, les vieux conseillers du parlement de Bordeaux, imbus des plus absurdes préjugés, s'opposèrent longtemps à son admission, lui reprochant d'être un ennemi de l'État et de la religion, trouvant d'ailleurs sa noblesse de trop fraiche date, et l'accusant enfin d'être... philosophe, crime impardonnable à leurs yeux. Écarté par trente-six voix contre vingt, il fa lut, pour le faire recevoir. l'intervention même de l'autorné royale.

Il se vengea d'gnement des tracasseries dont il avait été l'objet de la part de ses collègues en luttant avec une infatigable activité contre le déplorable esprit de corps du parlement, et en prénant lu-même en main la défense de ma heureux injustement accusés. Bientôt, pousse à bout par des attaques incessamment renouvelées, par les injusices dont il était et aque jour le témoin, il quitta Bordeaux, vint à Paris, où il se ha avec d'Alembert, et continua de battre, en brèche les criants



enéréssait, les colomnies répardices sur la mémoire du citoven illustre dont elle ar elt prouve la sainte et pure affect on, le sour : de plus enfants a elever, controus rout le reste à repardre sur son existence une temte d'ameriaine et de tristesse. I emp u un plus grand mente, reagnée en toutes closes, elle supports couragensement de dout-ourenses épreuves, et mouvet dans un fige assez avancé, le 28 avril 1847, avec la couract ner d'une vie dignément remplie. Ille emit in mère de M. Leducq, avocat a Arres, dont ou connaît l'honormolité et la rave fermete de cursetere.

de l'apaty est mort a Paris, le 17 septembre 1768, a l'age de quarm te-deux non

abus du système judiciaire, en écrivant ses réflexions sur la législation crimine le, si défectueuxe encore de nos jours, et sur laquelle un nouveau Dupaty et-un nouveau Robespierre devraient bien appeler les méditations du législateur.

Robespierre était bien à même d'apprécier un tel magistrat. Étant étudiant à Paris, al avent eu le bonheur de lui être présente, et en avent reçu les marques de la plus cordiale bienveillance. Aussi, à la nouvelle de sa mort prématuree, s'empressa-t-i, de composer son éloge. Et, en retraçant les vertus de ce sage, cet homme si maisement accusé d'ingratitude, sans qu'on ait jamais administré la moindre preuve de cette accusation, ne songra « qu'à satisfaire un besoin de son cœur, criui de la reconnaissance (1). »

Jadis, en frequentant la maison hospitalière du président, il se sentait en pays ami, en famille pour ainsi dire, car son hôte était comme lui un fervent discipie de Rousseau. « Il meditoit les ouvrages immortels de cet écrivain célèbre, dont les jumières ont tant influé sur celles. de son siècle, et qui a si bien saisi la chaîne par où sont hés les sojets. avec les souverains, et les nations avec les nations. • Ce dont le loue principalement Robespièrre, c'est de s'être toujours montré, dans sa carrière de magistrat, le souven et le vengeur des malheureux et d'avoir constamment tourné des régards pleins de sollicitude « sur cette classe de citoyena qui n'est comptre pour rien dans la sociéte, tandis qu'elle, lui prodigue ses peines et ses sueurs, que l'opulence regarde avec dedain, que l'orgueil appelle la 1e du peuple, mais à qui la justice doit une protection d'autant plus spéciale qu'elle est son seulscutien et son umque appui -> [l] le fe icité surtout d'avoir 1/iljours laisse aux accuses la plus grande latatude pour leur défense, à une epoque où une procé lure anique, secrète et barbare offrait bien peude place à la justification des prevenus, et favorisait tout au plus les compables adroits et puissants. Robespierre ne manque pas de saisir cetta occasion de déplorer éloquemment la légèrate et l'imperitie avec lesqueiles on s'est servi des loss romaines dont on a pris les petitesses et les subtilités, au lieu des grands principes d'humanité, des sublimes leçons d'équité et de douceur auxquels elles ont dù de survivre à l'aneantissement de l'empire. Vient ensuite un nouvel éloge.

Matrix ille bonn flebolar escédic Nulls febolar ginn maha (Mengen)

1789, in # de 46 pages.



<sup>(</sup>I) Elose de messire Charles-Margnerite Mercier-Dupaty, president a nortier au parlement de Bankenur, par M. R. ..., avocat de parlement, avec éstit opigraphe

du roi, qui cherche dans une assemblee auguste le remède aux maux dont la France est de toutes parts accablee. Mais, a-t-il soin d'ajouter, a c'est le moment de mettre sous ses yeux tous les vices dont nos lois er minibles sont infectees, tous les pleurs qu'elles ont arraches à l'innocence, tout le sang qu'elles ont injustement répandu sur les reliafands. Alors, s'inspirant du souvenir de Calas et de taut d'autres victimes. Il rappet e avec quelle fermete héroique l'illustre président es pa veux à sauver trois innocents au moment où ils al aient être avec au bourreau.

De nos jours encore nous sommes trop souvent témoins de denlorables erreurs judiciaires, mais ches claient bien plus frequentes autréfois : it faudrait tout un volume enorme pour en dresser le sanglant catalogue. Trois habitants de Chaumont avaient été condannes à la roue, sur la déposition de guelques soldats de la maréchaussee. Or les coupables étaient les dénoncrateurs eux-mêmes. On eut l'ides de s'adresser au président Dupaty, et l'on parvint à faire pénètrer dans sa conscience la conviction de l'innocence des condiminés. Le président voulut voir les victimes : il descend t dans leur cachot, les interrogea, leur rendit l'esperance; et parfaitement renscigne sur les véritables aute ars du crame, il publia des memoires touchants et à jamais. criences où la pure venté se revélait dans tout son jour. S'attaquer a l infa lul ibité judiciaire était un acte d'une haute terrérité, certains magistrate madmettant pas que la justice puisse se tromper, commes il y avait quelque part ici-bas des hommes complétement à l'abn de l'erreur. Denonces au parlement de Paris, les memoires justificatifs furent condamnés à être lacérés et brûles par la main du bourreau : mais cette un que sentence n'empécha pas Dupaty de sortir victomeux du debat dans lequel il s'était engagé, tant les preuves fournies. par lui eta ent nettes et concluantes. Decharges de toute condamnation, ses trois cuents virent a ouvrir les portes de leur prison, et purent rentrer, le front haut, au sem de leurs families. « Jamais peut-étre, » s'eune avec raison Robespierre, « l'humanité n'obunt un plus besutricinglie. » Helas ' combien d'autres innocents, victimes d'un injuste. arrêt, n'ont pas eu le même bonheur!

Comme son panégyriste, le président Dupaty sentait la nécessité des réformes sociales; il y poussoit fortement les esprits, et présageait aussi le prochain triomplie du tiers état, « se consolant de l'injustice des hommes et de la haine des méchants en remplissent ses devoirs de citoyen. » Mais il y avait encore entre eux d'autres points de ressemblance : l'un et l'autre aimment et cultivaient les lettres, s'honorant tous deux par un goût éclairé pour les productions de l'esprit. Robes-

pierre n'oublie pas de féliciter l'illustre président d'avoir consacré ses rares loisirs à la pratique des sciences et des lettres; mais en écrivant, d'une piume élégante et correcte, l'éloge de l'ingémeux auteur des Lettres sur l'Itatie, il ne se doutait guère que lui-même se livrait pour la dernière fois à cette pure culture des belles-lettres qui avaient été le charme et le délassement de sa jeunesse. L'heure est venue, en effet, où les terribles luttes de la tribune vont remplacer pour lui les pacifiques arènes académiques. Dans ses innombrables discours on sentira bien le littérateur épris de la forme et du beau langage, mais plus encore le dieu agité, semant ses paroles ardentes à la lueur des éclairs et au bruit du tonnerre.

## XIXX

Ici finit son existence calme et heureuse. Désormais sa vie sera une inte incessante, mêlée de revers et d'éclatants triomphes, mais glorieuse toujours, glorieuse surtout en sa tragique issue. Avant de parcourr avec lui cette longue période de cinq années, cinq siècles! qu'il traversera impassible au milieu des flammes, opposant une àme stoique et dedaigneuse à toutes les coalitions de l'envie, à toutes les calomnies auxquelles nous le verrons se heurter, arrêtons-nous un moment, et contempions-le tel qu'il nous apparaît au senil de cette Révolution qui pour lui se résumers en ce seul mot : Justice.

Formé de bonne heure à la rude école du malheur, orphelm à l'àge où les paternels avis et les tendres soms de la mère sont si nécessaires à l'enfant, il comprend tout de suite que, plus qu'un autre, il a besoin de s'armer d'une instruction solide, et subit victorieusement la difficie épreuve du collège. Écolier, on le cite comme un modèle, et l'affection de ses maîtres est une des plus douces récompenses de ses laborieux efforts.

Sorti du collége le front ceint de ces couronnes universitaires, promesses d'avenir qui ne se réalisent pas toujours, il était devenu immédiatement un bomme séneux, n'avait pas eu de jeunesse, comme on dit; et, se sentant chef de famille à l'âge où d'autres ne songent qu'aux plaisirs et aux délassements frivoles, il s'était attaché à remplir dignement cette sorte de sacerdoce dont l'avait investi le malheur. A peine rentré dans sa ville natale, il se place d'un bond au premier rang des avocats au conseil d'Artols; une cause heureuse, plaidée avec éclat,



le désigne à l'attention de ses concitoyens ; et, maître de sa destinée. desormais, le avec les plus notables personnes d'Arras, recherché par un monde riche et influent, il n'a qu'à faire cause commune avec les paissants du jour, et las ausa sera un des favorises de la fortune. Mais la richesse. Il la dédaigne; non qu'il se complaise à étaler dyniquement, comme le philosophie ancien, une pauvreté d'apparat ; il aime au crintraire un certain décorum : élégant, recherché même dans sa toilette. il a l'horreur du debrailé; homme de goût, il apprécie les belles choses, seulement, la médiocrité du poete lui suffit. Il sait trop de quelle source impure proviennent la plupart des grandes fortunes de aon temps. Aussi, bien avant de prévoir le profond ébranlement de 1789, declare-t-il une guerre acharmée à l'ancien récime. Pas un de ses discours et de ses écrits où na reviennent, sans cesse plus ardentes. d'imprioyables critiques contre un état social devenu intolérable. Et quand il s'exprime avec tant de hardiesse sur ces questions brûlantes, ce n'est pas le rhéteur qui parle, chaque mot tombé de sa bouche ou de sa plume répond aux tressaillements des fibres de son cœur. On sent bien qu'il souffre de toutes les souffrances d'autrus.

Il ne faut donc par s'étonner si, à l'heure des déchirements suprêmes, il se jeta en svant, prophète unspiré, resolu à faire triomplier. la sainte cause de la justice ou à périr à l'œuvre. Qui donc le poussai dans cette mèles sanglante où, du choc des idées et des glaives, jaillirent de soudanies Illuminations et d'impérissables principes? Est-ce le froid aigi illon d'une ambition vulgaire? Est-ce le demon de l'orgueil? Our i s'écrient ses calorants eurs et la servile troupeau des agnorants, habitités à se former une op mon d'après je ne sais quelle voix publique. faite de mensonge et d'hypocrisie ; non! répondent tous ceux qui, lui étant d'ailleurs plus ou moins sympathiques, ont pris la peine de l'étadier consciencieusement, Robespierre, on l'a dit justement, c'était é principe fait bomme, ce qui était loin d'exclute chez lui, comme on l'atrop souvent repeté. l'indulgence et la bonté; or l'ambition et l'orgicil. n'unt rien de contamin avec les principes. Apre fut parfois son langage, mais combien plus acerbes furent ses agresseurs! Si, en ces temps de bèvre et d'aratetion, on entendit des voix adoucies et cherchant à rassérèner les àmes, ce fut surtout la sienne, il ne sacrifia point comme turit d'autres au dieu inconna : le désir d'amélierer la condition des hommes, d'enfermer la nociété dans les atrictes règles du éroit et de l'équité diriges seul ses actes; il ne parut si grand jusqu'au moment de sa chute que parce qu'on sentait bien respirer en lu un immense amour de l'humanité

Jumpi'ici cet homme extraordinaire a eu des detracteurs et des ad-



mirateurs passionnés, j'ose dire qu'il n'a point eu d'historien. Les premiers, égarés par l'esprit de parti, et sur la foi des déclamations thermidoriennes, persistent à le rendre responsable de tous les malheurs de la Révolution ; les seconds répondent par sa vie entière. si pure, si noble, si desintéressée, par ses discours d'une admirable. pureté, par ses constants efforts, infructueux, hélas! pour diriger la Republique naissante entre ces deux écuers également lunestes : la reaction et l'exagnitation. Nul a'a sonde encore la profondeur de soélératesse de ceux qui se sont appelés eux-mêmes les conjurés de Thermidor (1) On était bien échfié sur la moralité de ces hommes, on savait leurs mensonges, mais personne n'avait la certitude que, pour noircir leur victime, ils avaient eu l'infamie de commettre des faux, de véritables faux matériels : cette certitude, elle est désormais acquise à l'histoire. Une decouverte mespérée, providentielle, je puis le dire, a mis entre mes mains les preuves de faits dont je métais toujours douté, mais qui dans mon esprit n'avaient été jusqu'à présent qu'à l'etat d'hypothèse, résultant, il est vrai, d'un ensemble de circonstances à peu près concluant.

Devant mes yeux ont comparu les témoins vivants des machinations de ces prétendus sauveurs de la France, et, en présence d'accabiantes tévelations, doivent s'evanouir les erreurs étayées depuis soixante-buit ans sur des pièces falsifiers. Je ne me flatte pas de faire disparaître tout d'un coup un prejugé invêtere, car c'est comme l'hydre à cont têtes; le temps seul en aura raison. Mais la vénte à d'irrésait bles puissances; on a beau la combattre, l'envelopper de sophiames, comme le soiell, elle finit par percer tous les nuages et par éclairer le monde.

Ce n'est donc pas ici un panégyrique, c'est l'étude la plus impartiale et la plus approfondie. J'ai la conscience de n'avoir point écrit une ligne en desaccord avec les principes de la plus pure morale, et je n'ai rien avancé de grave qui se s'appropht sur des pièces officielles ou d'irrécusables preuves. Je ne me defends pas d'ailleurs, je le répète, d'une grande sympathie pour l'illustre victime dont je raconte la vie, en cela, j'ai céde à mon entrainement naturel pour les infortunes imméritées; les cœurs genéreux me comprendront.

Du livre qu'on vient de lire il résulte qu'au moment où s'ouvrirent les états généraux Robespierre était bon et doux, dévoué aux siens,



<sup>(</sup>b) Lavou très-précions out de Laurent Lecoutre lus-même. Vovez en brochite l'organisme formes des le 5 prouvait par neuf representants du puiple contre Muzimilien Robinspierre, de l'imprimerse de BOUGYFF.

affable envers tous, toujours à la disposition des malheureux, universellement aimé, et déjà répandant par sa parole et par sa plume les vériables principes sociaux dont il devait contribuer à assurer le triomi he. Or les horimes d'un mérite réel se démentent rarement. Mirabeau aborde, corrompu et débauché, la scène de la Révolution, il en sortira les mains tachées des largesses de la cour, in ayant pas de trop, pour défendre sa mémoire, de toute l'immensité de son genie d'orateur. Tel on a vu Robespierre dans sa jeunesse et dans sa vie privée, tel on le retrouvera dans son existence politique, inaccessible à toutes les corruptions, et se consacrant uniquement aux intérêts de la patrie. Est-ce à dire pour cela qu'il n'ait pas failli quelquefois, qu'au milieu des convulsions d'un peuple dans l'enfantement de sa grandeur et de sa liberté, il n'ait pas eu sa part inévitable d'erreur? Certes, il serait uneusé de le souteur; mais que celu, qui ne s'est jamais trompé lu, jette la première pierre!

# LIVRE DEUXIÈME

## MAI 4780 - DÉCEMBRE 4780

La mosse du Saint Faint à Versa lles. — Ouverbres des elatites de raos. — Las communes de France. — Seasion entre les treis ordres. — Proposition de Robespierre, — Les communes se constituent en Assemble nationale — Opir ian de Robespierre sur queiques membres de l'Assembles, lettre à son san Banssart,  $\rightarrow$  °s reponse à Larches eque d.A.z. — Seance du 20 jum, serment du Jen de Paurne — L'ecustion de 23 juin, - M de Brêzé at Mirabeau - La nobleme et la clorge se rosse magont aux communes. — Monvements, dans Paris. — Les débuts de Robespierre à la tribune, - Il set nomine manifer d'une députation envoyee au rei pour semander l'elogenement des troupes. Renyos de Necker. — L'Assemblée se dectare en permanence, --- Price de la Bast. ie. -- Consternation à Versailles. -- Premier convol de l'emigration. - Robest terre accompagne Louis XVI à Paris. - Réception faite an monarque, - Visite à la Bastille. - Robespierre atimule le sele de gen correctoyens a Arma,  $\rightarrow 11$  combat uncorrections proposed par Ladly-Tode todal, - Se pronence pour l'ouverture des lettres antées sur Castelusu. -- Retour de Necker, — Robespierre appure la proposition de M rabeau concernant Besenval. — Sa motion sur les troubles des provinces. — Next du 4 août. — Lincours en faveur de la l'herte mid viguest, ill de la literté de la preme 🕳 Il érmande qui a la nation touce appartments le droit d'étable : l'impet - les mation pour que chacur puoiss s'exprence en toute liberte sur la forme du gouvernement, - Son deu sur le veto roval - Il demande que chaque législature seit fixée à un un - Son opinion sur la procto ristion des cierro sidu è aix t. — Il attaque la réponse du roi. — Juirnees des 5 et 6 octobre. - Stamsim Maillard et les femmes à l'Assembles. - Robespierre combat les forms et auricanes des arrets du amiseu et des declarations reviere. — L'Assembles a Paris. — Processe de Robert erre contra la los martia e Il seclaree l'application du azffrage universel, — S'elève contre l'exception propopos qui flaveur det fits de farmille. — Les parlements anapordus. — Jagoment de Robertowers and differential. — Il demands l'impression d'un discours du vicours Incolorses de es demiser. Reponse de Robespieres à l'abbé Maury as rojet des class du t ambet us « Nouvelle organisation du royaume. — Avis propeels par hobespierre. Son opinion sur la sonduite des mitoyous de Toulon et cello do M. de Riora. — Discours en faveur des non-entholiques et des comédiques. Premiere démôles avec M. de Peatimete. — La club des Anna de la Constitution, -Robespierre rue de Saintonge, un Maraia.

1

Le 5 mai 1789, jour d'eternelle mémoire, fut celébrée en grande pompe, à Versailles, la messe d'inauguration des états generaux. Ce jour-là battit plus fort que de coutume le cœur de la France entiere, et presque tout Paris se donna rendez-vous dans la ville de Louis XIV, afin d'assister à l'installation d'une assemblée appelée à consacrer une Revolution qui était dejà dans toutes les idees. Ah! ne l'oubi ons jamais, cette journée mémorable, cur c'est la date de notre affranchissement; et si nous n'avons pas encore vu se realiser toutes les espérances de cette année feconde, le pur symbole de la liberté sainte est resté en nous comme un esprit vivifiant, et nous rattache à jamais au souvenir de cette glorieuse époque.

Barement plus imposant speciacle avait frappé les regards d'un peuple. Les états s'etate it assemblés le matin dans l'égitse de Notre-Dame, où, en présence de toute la cour, on chanta le Veni é rentor. Cette prière terminée, les deputés se rendirent, entre deux haies de gardes-françaises et de Suisses, à l'église de Saint-Louis; mais, au lieu de se grouper par bailliages, ils s'avancèrent par ordres; ce qui mecontenta beaucoip de monde, taut de à commençaient à paraître choquantes ces inégalités sociales formant entre les citoyens d'un même pays de ai profondes lignes de demarcation. Les représentants du tiers état, au nombre de près de six cents, vêtus de noir, les épaules couvertes d'un leger manteau de soie, marchaient les premiers, graves et fiers dans leurs modestes costumes, comme s'ils se fussent sents charges du poids de l'avenir de la France.

Aux acclamations enthousiastes qu., à leur passage, sortirent de toutes les poitrines, et dont les echos prolongés devaient retentir aux deux extrémités de cette patric retrempée dans le haptème des élections populaires, Robespierre put se convaincre qu'il n'était pas le seul à considérer le tiers état comme l'ancre de salut du pays, et que, d'accord avec lui, l'immense majorité des citoyens mettait tout son espoir dans un ordre où résidaient en effet les forces vitales de la nation. Incomu alors, on ne le montrait pas comme ce birabeau dont la tête puissante et superbement portes attirait tous les yeux; nul parmi cette foule ne soupçonnaît encore le prestige qu'exercerait sur et e l'obscur avocat d'Arras; mais lui, sentant le peuple au diapason de sa pensée, avait dejà sans doute une sorte d'intuition de sa puissance future sur l'opinion.

Venant ensuite la troupe brillante des députés de la noblesse avec leurs habits tout chamarrés d'or, et le chapeau à plumes retroussé à la Henri IV (1). Un silence glacial et de mauvais augure accueillit ces



<sup>(</sup>I) Vovez pour ces details les Memorre de Ferrieres, t. I. p. 18 et suiv.; et les Sourature d'Etaine Diament.

représentants d'un ordre qui, sans s'en douter, menant pour sinsi dure ses propres funérailles (1). Le seut duc d'Orléans fut salué de quelques vivat, mais cette passagère ovation lui porta un coup fatal en le designant d'avance aux vengearces de la cour et aux soupçons du parti populaire. Le bas clergé, en soutaire et en bonnet carré, les évêques, revêtus de leurs robes violettes, et portant leurs rochets, furent reçus avec le même silence. Au passage du roi les fronts semblérent se deri-der, d'assez vifs applaudissements éclatèrent; c'était un hommage de reconnaissance montant vers le monarque qu'on croyait disposé sincèrement à ouvrir à la France l'ère des libertés publiques; mais, es revanche, pas un murmure de faveur ne s'éteva sur les pas de la reine, et, devant ce froid accueil, la pauvre Marie-Antoinette, depuis long-temps dejà en butte aux calomoies des siens, et voyant combien la multitude lati était bostile, faillit s'évanouir (2).

Arrives dans l'église de Saint-Louis, les trois ordres prirent place sur des banquettes disposees dans la nef. Après, qu'au son d'une musique. harmonisuso et expressive un chœur eut entonné l'hymne O saluteris Aostia, l'évêque de Napoy. M. de la Fare, monta en chair et développa. longuement ce thème use : « La religion fait la force des empires et le bonheur des peuples. » Un tel discours sortant de la bouche d'un ecclé» stastique n'avait zien que de très-naturel ; mais on n'entendit pas sans étonnement un prince de l'Église dresser en bonne forme l'acte d'accusation de l'ancien regime, se récrier amèrement contre les violences, les barbaries des agenta fiscaux, et raconter avec une éloquence toute chrétienne les misères infligées aux campagnes par une administration. sans petió. On était dans une église, le Saint-Sacrement exposé, le roiet la reine présents, devant qui, même au speciacle, il élait interdit d'applaudit ; mais, à puissance des vérités éternelles l'ai la majesté du lieu, ni le présence des personnes royales ne purent contenir l'enthousiasme dont furent ausis les cœurs aux paroles de l'évêque, et presque de toutes parts des applaudissements retentirent (3). Schoe vraiment imposante, speciacle plem de grandeur qui permit aux esprits clairvoyants de deviner avec quelle facilité une partie des membres des ordres privalégiés allaient se laisser aller eux-mémes à l'irresistible entraînement de la Révolution.

<sup>(1)</sup> Cost os que l'ermeres appelle complausament un adrece respecturez

<sup>[2]</sup> Memaires de madama Catepan, t. II., ch. 2013.

<sup>(3)</sup> Mémoirre de Forrières, note de la p. 22. Voy ames la premier numero du Journal des étais géneraux, par Miribons.

II.

Le lendemain, 3 mai, eut heu dans la salle des menus l'ouverture de la session des états generaux. Un sait comment, des le sécond jour, à propos de la vérification des pouvoirs, une acission profonde se produisit entre la noblesse et le clergé d'une part, et le ners etat de l'antre. De à la venire s'etaient elairement manifestées les in entions du tiers, et la résolution bien arrêtée de ses membres de faire respecter. dans leurs personnes la digrate de la nation, dont ils étaient en definiuve les véritables representants, quand, après le discours du rol, voyant les deputes de la moblesse et du clergé se couvrir, ils avaient au vi leur exemple. Et tout cela sans entente préalable, tellement etait grande a ora la communaute de sentiments. On esait iom du temps où le tiers se soumettait à l'humi rant usage d'entendre à genoux les paroles. du prince. Et cette servite habitude, les fanatiques de la poblesse et Li cour elle-même la regrettaient ; car, il faut bien se le rappe er, les états géréraux avaient été convoqués par le gouvernement pour se procurer de l'argent, non pour porter atteinte à la hiérarchie des ordres et aux privileges de la poblesse et du clergé que, jusqu'au deraier moinent. Louis XVI défendit comme la base essentielle de la monarchie en France (1).

Dans les questions sociales il n'y a pan de petites choses, tout se tient, tout s'enchaîne, tout se deroule logiquement; les questions en apparence les plus futiles premient tout à coup, sous l'empire des événements, des proportions mattendites. Les deputés du tiers s'etaient montres choqués de la différence des costumes assignes à la noblesse et à rux. Ce fut bien autre chose quand, le 6 mai, reusis dans la grande au le des Menus, qu'on leur avait laisser pour leurs assemblées particulières, ils apparent vers deux heures et demie, après avoir mutilement attendu juiqu'à ce moment leurs collègues de la noblesse et du clergé, que ces deux derniers ordres, réunis de leur côte dans des sa les distinctes, venaient de se prononcer pour la vérification séparée des pouvoirs. À cette nouvelle, de violents murmures de désapprobation éclatèrent; quelques membres impatients voulaient même que, sans attendre les deux ordres dissidents, le tiers état se constituit en



<sup>(1)</sup> Ferrières no flut mille difficulté d'en convenir, « Le gouvernement ne veulent pou d'états, mais il avant besoin d'argent, » dit-il. Voy, ses Messoires, t. I, p. 24.

Assemblée nationale. Tiers état!... ce titre avait été répudié déià comme impropre, comme n'indiquant pas suffisamment que les deputes de cet ordre représentaient en realité à eux seuls les neuf dixiemes de la nation franca se. En consequence, ses trembres a étaient. Dérement intitu es Béputes des Communes, ténioignant par la qu'il s resmiscitaient en que lique sorte ces vivilles communes de França organisees Jadas pour resister à la tyrannie feudale, et qu'ils entenda ent bien détruire à tout jamais les derniers vestiges de l'oppression. « Le mot de tiers etal est :ci proscrit comme un morument de l'aucienne servitude, » ecrivait Bobespierre, le 2s mai 1789, à l'un de ses pius chers et de ses plus anciens amis, en lui donnant de curieux détails sur tout ce qui s etat passé à Versailles dépuis l'ouverture des états générains (1). Cette nouvelle denomination choqua au dernier point les privil-més; elle excita dans la chambre de la noblesse les plus vives rumeurs ; d'Epremestal, ce transfuge empresse de la cause liberale du moment on la liberté ne servait plus à ses interêt propres, la qualita d'inconstitutionnelle (2), et elle fut repousaée par la cour et par les ministres. · On ne voulait pas la recornaître, dit Bailly dans ses memoires, et nons seula nous nous en servions (3) » Mais les masses l'adoptérent avec empressement, et, malgre l'opposition ma natérielle, les députes du tiers elat n'en demeurérent pas moins les Communes de France.

La persistance de la noblesse et du cloggé à vouloir delibérer à part et vérifier aeparément leurs pouvoirs empéciait l'assemblée de commincer ses travaux. Les privilégiés, en effet, se acutaient vaincus d'avance du jour où ils se reuniraient au tiers, égal en nombre au clerge et à la roblesse réunis, comme on sait, et ou, au lieu de voter par ordre comme autrefois, on voterait par tête, ainsi que l'exigeaient la raison, la justice et le bon sens. Les communes, au contraire, imbues des veritables principes, et convaincurs que la represei tation devaitêtre une, voulaient que tous les deputés, à quelque ordre qu'ils appartinasent y enssent la même part d'influence. En conséque ice ses membres, au jugeant d'autant plus forts que, si la noblesse et le clerge avaient pour eux le roi et la cour, ils s'appuyment, eux, sur le peuple entier, résolurent de passer outre et de se constituer en véritables representants du pays dans le cas où la noblesse et le clergé s'obstinerment à ne pas

<sup>1)</sup> Note evens sous les youx les originaires de cette lettre et de planeure univerlettres rempertement medités, d'une amportance capitale, advances por Materiales. Relieureure nature aux Bursants Nous en devens le communication à l'obligance de l'honorable M. Lenglet, avocat à Arma.

<sup>(2)</sup> Mémoires du Ferrières, t. I, p. 41

<sup>(3)</sup> Mémoiree de Builly, t. I, p. 95.

se joindre à exix. • Mais avant de prendre ce parti, • ecrit el core Robespierre, a ils grurent qu'il falloit faire quelques demarches pour zamener, a il étoit possible, les deux classes privilégiées à l'union et a l'unité desirees, de fa la patience avec laquelle on les attendit durant. quelques jours dans la sa le destinée aux étais généraux : de là l'Invitation qu'on leur fit ensuite de se réunir au corps national pour procéder. à la vérification des pouvoirs (1) > On sait à combien d'allees et de venues, de pourparlers, de discussions commencées, interromoues et reprises, donna lieu cette quest on de la réunion des trois ordres, esticontenait implicitement toutes les autres questions. La noblesse, en réponse aux premières propositions des communes, s'élait tout d'abard consuluée en chambre séparee, mais le clergé, « plus cauté eux que la noblesse (2), a avait répondu a l'invitation du tiers par une deputation chargee de lui porter de vagues protestations de zèle et d'attacheme it. et d'annoncer qu'il allait travailler activement à la promote concil ation des trois ordres.

Les colombnes avaient sur les privilégies un immense availlage : outre qu'elles repré entaient récliement presque toute la France, e. es se trouvaient en poisession de la grande salle des états generaux, delibérment on public, et, sux yeux de la foule, passaient pour la véritable assemblée nationale. Plusieurs avis avaient deja été ouverts dans leur sem afin de provoquer le terme d'une scusson dont souffrait l'interêt. général. Le 12 mai, Rapaut S. nt-Étienne proposa à ses collègues de choisir un certain nombre d'entre eux et de les charges de conférer. avec les commissaires de la noblesse et du clergé, à l'effet de réunir. tous les députés dans la sale commune, sans qu'il leur fot permis. toutefois de le départir en aucune façon du principe de l'opinion par tête et de l'indivisibilité des états genéraux. Le breton Le Chape ler repoussa cette motion comine inuula et dangereuse. Suivant iui, les communes devaient envoyer à la noblesse et au clergé une adresse. dans laquelle, après avoir rappelé la conduite respective des trois ordres jusqu'au moment actuel, elles déclareraient qu'elles ne reconnattraient desormais pour représentants légaux que ceux dont les pouvoirs aurajent été examinés par des commissaires nommés en commun. chaque député n'étant plus, après l'ouverture des états genéraux, le député d'un ordre ou d'une province, mais bien celui de la nation.

(1) Lettre manuscrite de Robespierre, en date du 24 mais



<sup>(2)</sup> C'est la propre expression de Roberpierre. C'est aussi colle dont se seri Forriores a a Lo slurge plut enuteleux... prosque entièrement composé de cinés, detestait également les évêques et la moblesse, et descraft en socret s'amir au tiens, a Voys ses Mémorres, t. I, p. 40.

 principe, » ajoutait-il, « qui doit être accueilli avec enthousiasme. par les députes des classes privilégiées, puisqu'il agrandit leurs fonctions la Tel était aussi l'avis de Robesquerre, à qui la motion de Rabaut. Saint Étienne, que l'assemblée adopta pour aut à une grande majorité, ne paraissait pas non plus devoir amener le résultat desiré « Je souhaite, a écrit-il à propos de ces conferences et de la proposition de Le Chapelier, « que lorsqu'e les seront finies il reste encare aux communes assez de fermeté pour y revenir; je souhaite que les aristogrates ne profitent pas de ces conférences qui n'ont aucun objet, puis me fii la noblesse ni les communes ne peuvent se relacher de leurs pretentions. la noblesse parce qu'il foudroit sacrifier son orgueil et ses impostices les communes parce qu'il faudroit sacrifier la raison et la pairie ; je souhaite, dis-je, que ces aristecrates ne profitent pas de ces conferences pour remuer tous les ressorts de l'intrigué, pour énerver toute vigueur, pour nous diviser, pour semer dans l'assemblée et dans la nation. le découragement et la défiance... »

Lui aussi s'était vivement élevé contre la motion de Rabaut Saint-Étienne, mais étant un des derniers à parier, et convaince, d'après les avis exprimés par les précedents orateurs, qu'il était imposs ble de la combattre avec auccès en lui opposant la proposition energique et vigoureuse de Le Chapelier, il avait donne à ses collègues le conseil d'adresser au clergé seulement une invitation fraternelle de se reunir au corpa national, et de joindre ensuite ses instances à celles les communes. pour decider la noble-se à suivre cet exemple, auquel il lui efit ete difficile de résister sans traiter contre elle l'opinion publique, « qu'il n'est. plus permis, a écrit-il encore, « de braver impurement dans les circonstances où nous sommes. » Robespierre commissait assez les dispositions. et les intérêts des curés pour être assuré que le plus grand nombre ne balanceraient pas à se réunir aux communes. Une partie des nobles, pensari-il, « les plus distingués par leurs vertus et le irs mérites, » ne tarderaient pas à les imiter et à « s'immortainer par cet exemple de patriotisme et de magnanimité. » Quelques aristocrates » voués à la hame publique » seraient seuls restés dans le camp opposé, et leur ab-ence a'aurant pui mettre aucun obstacle à la constitution des états genéralix en assemblée nationale. La proposition de Robespierre était de nature à rainer up grand nombre de voix, et beaucoup de membres l'en feticitérent en lui déclarant qu'ils auraient de preie ence vote pour elle, ai elle avait été faite tout d'abord. [] l'avait cependant rédiges par ecrit et déposée sur le bureau ; mais si inconnu était encore le députe d tress, sa bornée son influence, et as pregulier aussi était alors le mode de procéder de l'assemblee, que l'on ne crut pas devoir aoumettre à la discussion la motion de Robespierre, parce que la de ibération n'avait roulé pisque-là que sur les propositions de Ribaut Saint-Éuenne et de Le Chapelier (1). Quelques jours après, Mirabeau reprit dans un discours, la motion de Robespierre « Laissons disait-il, la noblesse continuer sa marche usurpatrice et orginalleuse, et invitois le clergé à se joindre à nous.» Malgré ce pui saant appul, l'avis de Robespierre ne prévalut pau, et le 18, l'assemblée nomina, pour s'enten ire avec ceux de la noblesse et du clergé, seize commissaires, au nombre resquels figuraient Ribaut Saint-Étienne, Le Chapelier, Moumer, Target, Yolney, Garat, Bergasse et Barnave (2).

Comme le présumait Robespierre, e mauvais vouloir de la noblesse rendit des conferences stériles; elles fonctionnaient depuis buit jours que la question n'avait point avancé d'un pas. Un moment interrompues, elles avaient été reprises, par ordonnance du roi, sous la présidence de Yecker. Mais la noblesse ayant décidé, dans la séance du jeudi 28 mai, que la delibération par ordres et la faculté d'empécher appartenant à chacun d'eux étaient constitutives de la monarchie. on agita le lendemain, au sein des communes, la question de savoir sa l'on devait continuer ou cesser les conférences Robespierre reprit la parole et essava de pouveau de prouver l'imitalité de ces conférences, condamnées maintenant par une première experience (3). Suivant lui, une seconde ne devait pas amener de meilleurs résultats, à cause de l'entétement des pobles, qui tenaient plus à une question de forme capable de leur assurer une part d'influence supérleure à celle du tiers qu'à l'intérêt général (4). Mais son avis, soutenu cette fois encore par Mirabeau, ne fut pas écouté , les communes, voulant donner au roi ui epreuve de leur déférence et de leur respect, votèrent la reprise des

(2) Procès-verbaux ma usemts de l'Assemblée nationale etn heer, c. 3, 181-2101
 (3) Le Monitoir se contente de dire : « Les diputes d'Artois... : Or, comme le

remarque malignement une brochure de l'epoque, a Rabespierre actiet charge de parler pour tous les autres, a Alimenich des deputes de l'Assemblee notionale, 1790,

p. 22 j

<sup>(1)</sup> Toutes on circonstances nons sont révélées par la lettre manuscrite de liabespierre du 24 mai 1789. Sur sa participation éans la discussion mintre à la réunion des trois ordres, comme sur la plupart de ses premiers casas a la tribune, le Mandres et les journaux du temps gardent un silence a peu pres complet.

<sup>(4)</sup> La nobleme et le clerge voulaient absolument qu'il y cût une différence quelconque entre eux et le tiers dans laurs manures respectives de s'exprimer devant le
con Bailly, recenament au ministre Barentie que les communes ne souffranceit
aucuse différence, « the voit, dit il, la futilité des pretentions des deux ordres; on
voit quelle vanité personnelle les occupait dans le moment ou il augustait du sort de
la France, et par quelles hauteurs déplacées ils semaient l'agreur et provoquaient
l'animalversion des communes... » Builly d'exprime comme Robespierre. (Voy. ses
\*\*Homeres\*\*, p. 105, t. I.)

conférences. Cependant leur patience finit par se lasser. Le 10 juin, sur la proposition de Sieyès, elles prirent une détermination très-grave en adressant aux deux ordres dissidents une sommation énergique par laquelle elles les invitaient à se réunir immédiatement à elles, en les prévenant que dans une heure il serait procédé à l'appel des bailliages, et que défaut serait donné contre les non-comparants. La noblesse et le clergé n'ayant pas obtempéré à cette sommation, excepté quelques ecclésiastiques, parmi lesquels l'illustre abbé Grégoire, les communes procédèrent à la vérification des pouvoirs, et le 17, après des discussions à jamais fameuses, elles se constituèrent définitivement en Assemblés nationale

Ш

Jusqu'à ce jour l'immense majorité des députés du tiers avait paru parfaitement unie; cependant il etait facile de distinguer déjà ceux qui devaient défendre jusqu'au bout la cause populaire et ceux qui se disposaient à la trahir. Il est assez curieux de connaître sur ce point l'opinion intime de Robespierre. Au milieu de tant d'incertitudes, de mécomples, d'agitations, une chose le consolait et le rassurait en même temps, c'etait de voir dans l'Assemblée « plus de cent citoyens capables de mourle pour la patrie. » En général, il trouvait à ses collègues · des lumières et des intentions droites, » et leur savait un gré infini de la fermeté avec laquelle ils avaient adopté les motions les plus patriotiques. Il était surtout heureux d'entendre citer comme « des patriotes decides » les membres de la députation du tiers état d'Artois, et entre autres les quatre cultivateurs qui en faisaient partie, ce dont il paraît se féliciter d'autant plus que quelques personnes à Arras avaient blàmé ce choix (1). Il vivait, du reste, dans la plus parfaite union avec ses collègues de l'Artois, et demeurait avec eux à Versailles, rue Sainte-Éasabeth, à l'hôtellerie du Renard (2).

Les députés de la Bretagne, quatre au moins (il ne les nomine pas, mais il y comprenait sans aucun doute Le Chapelier, qui avait combattu avec lui la proposition de Rabaut Saint-Étienne relative aux conférences) sont à ses yeux pleins de courage et de talent. Il leur serait

<sup>(!)</sup> Lettre manuscrite du 24 mai.

<sup>(2)</sup> La rue Sainte-Elizabeth qui, en 1793, prit le nom de rue Voltaire, fest aujour-N'un partie de la rue Duplessis.

difficile d'ailleurs, pense toil, de faire un faux pas sans être victimes du peuple qui les avait choisis. Ovant aux deputés du Dauphiné, ceux surtout dont une grande célébrité avait précédé l'arrivée à Versailles. ils ne lui inspirent pas à beaucoup près la même confiance. C'était une a usion directe à cet ardent agrialeur des états de Grenoble, qui plus tand devait avoir l'idee de soulever le Dauphiné pour soutenir la cause du roi « M. Moimier, » écrit-il, « pe jouers pas ici un aussi grand rôle. que dans sa province, parce qu'en lus soupe asse des prétentions et des liaisons avec le ministère : il est loin d'ab eurs d'être un homme éloquent. » Son opinion n'est pas non plus favorable à Malouet, dont il semble prévoir également les haisons avec la cour et toutes les motions bostiles à la Revolution. « Cet homme armé d'impudence et pétrid'artifices a fait mouvoir tous les ressorts de l'intrigue pour faire prévaloir le part, aristocratique parmi nous. Un jour qu'il proposa une motion maidieuse et digne de son âme servile, un murmure géneral s'eleva, et les députés d'Auvergne s'ecrièrent ; « Nous desavouons ce « que vient de dire M. Malouet; al cat deputé du bailinge de Biom, mais la province d'auvergne ne le reconnaît pas pour son représentant ». Plusieurs fois, en effet, il arriva au député de Riom d'étre désayoué par ses collègues. Le 28 mai, au moment où l'Assemblée agitait de nouveau la question des conferencies, il avait demandé, attende la nature et l'importance de l'objet soumis à la discussion, que l'on deliberåt en secret et que les étrangers fussent invités à se retirer « li n'y a point d'étrangers parmi nous, « s'était écrie impetueusement à olney . « il n'y a que des concitoyens et des frères ; » et la proposition de Malouet avait été enterrée sous le dédain cenéral.

Dans la lettre où nous trouvons ces intéressants détails, Robespierre apprécie Mirabesu en quelques mots seulement, mais de la facon la plus sévère. « Il est nul, » dit-ti, « parce que son caractère moral u a ôté toute confiance » L'immortel orateur, on le soit, avait, en entrant aux états géneraux, à porter le poids d'une lourde réputation. Son passé décousu, ses aventures scandaleuses, sa plume vénate, n'étaient pas de nature à disposer l'Assemblee en sa faveur, et, à cette époque, il n'avait pas encore eu le temps de s'imposer a ses collègues par la puissance de son genie. Co n'est point là, du reste, l'opinion définitive de Hobespierre, et nous l'entendrons bientôt, subjugué l'ui-mêtire, s'exprimer tout autrement au sujet du comte plebeien, comme on appelant alors le député de Provence.

Mais si, dans un remarquable esprit d'impartialité, il crut dévoir révenir sur sa première appreciation de Mirabeau, il n'en fut pas de même à l'égard de Target, dont il jugea bien tout de suite le caractère



indécia et sans consistence. « J'ai vu, » écrit-il, « Target arriver précéde d'une grande réputation; il a ouvert la bouche pour donner son avis sur la motion dont je vous ai perlé; on s'est apprêté à l'écouter avec le plus grand intérêt. Il a dit des choses communes avec beaucoup d'emphase pour se ranger de l'avis qui avoit dejà reum la piuralité des voix, il a cependant été applaudi. Aujourd'hui i est presque entièrement hors de combat; on s'est apèrçu que son merite étoit beaucoup au-dessous de cette première prevention, on lui a reconnu des principes versatiles, » Target avant été envoyé aux états généraux par la vicomte de Paris (extra mares), et il ne parvint jamais à acquérir une grande influence dans l'Assemblée.

la moins ingénieures, ni monis visies ne sont les appréciations de Robespierre aur le clergé et aur la noblesse. Il ne manque pan de monator tous les artifices employés par les prélats pour séduire les curés et leur persuader qu'on voulait porter atteinte à la religion catholique. Bailly, dans ses Mémoires, parle ausai de ces intrigues et de cet evêque e qui mangeait tous les jours un curé (1). » Cependant les curés semblent à Robespierre très-disposés à se réunir aux communes à la première invitation solennelle. A l'égard des nobles, il se montre beaucoup plus sévère. « Je ne vous ai point parié de la chambre de la nobleme particulièrement, elle mérite à peine cet honneur. Elle est partagée en trois partis : le parti parlementaire, qui innmoleroit le geure humain tout entier à la conservation des pouvoirs des parlements; le parti des grands seigneurs de la cour, qui ont tous les sentiments que supposent l'orgueil des aristocrates et la bassesse. servite des courtisans, calui des hommes faisonnables, qui sont en très-petit nombre, et qui ne sont pas tous exempts des préjugés de la noblesse (2)... Parmi cea derniera il range La Fayette et le due d'Orléans ; mais, en general, il y a, seion lui, dans l'ordre de la noblesse. peu d'hommes de talent et animés d'un aincère patrictisme. Rappelant avec que, emportement d'éprémesnil avait protesté contre la qualification de communes prise par le tiers élat et s'était opposé à la renondiation des priviléges pécuniaires que la plupart des membres de la noblesse se montraient disposés à abandonner de bonne volonté, il le peint « entassant tous les jours extravagances sur extravagances, au point de détruire son credit, même dans son parti(3), a Quantau desin-

<sup>(</sup>l) Memoires de Bail v. t. I. p. 177.

<sup>(2)</sup> Lettro marinscrite du 24 mai, sée supré,

<sup>(3)</sup> C'est préc sement ce que let le marques le Ferrierre lus-même : « D'Éprément il, Bostisber, Lacquemille se chargement de condume la chambre du la sobiesse de l'engagement sons pour à commettre ses sott sus auxquelles son la destront. — Dis-

téressement de la noblesse, il le tient pour fort suspect. Si les nobles paraissent vouloir renoncer de bon gré à leurs priviléges pécunia res, ce n'est pas, dit-il, dans des vues patriotiques, « mais dans l'espérance de négoc er avec plus de succès avec nous aux dépens des droits de la nation, lorsqu'ils auront fait ce sacrifice illusoire qui ne dépend plus de leur volonté, et qui ne doit pas être un don du corps de la noblesse, mais une loi constitutive que les états généraux seus doivent porter, » Dans l'Assemblée du tiers, à Arras, il avait à peu près tenu le même langage.

Sous le gouvernement de Juillet, la lettre dont nous avons extrait ces curieuses appréciations sur quelques-uns des membres de l'Assemblée constituante circula pendant plusieurs jours sur les bancs de la chambre des députés. Louis-Philippe, en ayant entendu parler, témoigna le désir de la lire, et elle lui fut apportée, si nos renseignements sont exacts, par M. Martin (du Nord). Le roi, dans sa jeunesse, avait été fort activement mélé aux hommes et aux choses de la Révolution; il les connaissant bien, et sa prodigieuse memoire les lui retraçait tels qu'il les avait vus au début de sa carrière, quand, saisi d'enthousiasme, il avait applaudi, lui fils de privilègié, aux coups qui sapaient le vieil éd fice social et frappaient en même temps sa maison. « C'est parfaitement exact, « dit-il, après avoir lu la lettre du grand citoyen dont il avait été le collègue au club des Jacobins; et il ne put s'empêcher de s'emerveiller sur la ressemblance des portraits.

3V

Jusqu'au jour où, prenant un parti suprême et se constituant en Assemblée nationale, après avoir, au préalable, sommé la noblesse et le clergé de se réunir à eux, les députés des communes s'étaient déclarés les représentants légaux de la France, ils avaient persisté dans un système de complète inertie pour ne pas avoir l'air, en délibérant sur que que motion d'intérêt général, de reconnaître implicitement la séparation des ordres Cela s'était bien vu lorsque, au commencement du mois de juin, l'archevêque d'Aix était vonu dans la saile du tiers s'api

primesnil et Cazales s'emparment de la parole, trastaient avec une hauteur insultante écux que n'adoptaient pas leurs opinions, proposition les arrêts les plus faus... » (Voy. 501 Memoires, t. I. p. 37 et 45 )



toyer sur les malbeurs du peuple, les misères des campagnes, et, montrant un morceau de pain noir, avait prié les communes de désigner que ques-uns de leurs membres pour conferer avec ceux de la noblesse et du clergé sur les moyens de remedier aux calamités publiques. Ce discours, comme on s'y attendant, n'avait pas manqué de produire un certain effet. Mais un deputé, renchérissant adroncement sur tous les sentiments de pitié étalés par la prélat en faveur des classes souffrantes, répondit que, et le clergé songeait sincèrement à soulager les mains du peuple, il n'avait qu'à venir se joindre aux communes afin de s'enten ire avec elles sur les mesures à prendre à cet egird. Ce député, c'était Maximilien Robespierre.

Aliez, s'écria-t-il, en s'adressant à l'archevêque, allez dire à vos co lègues qu'ils ne retardent pas plus longtemps nos déliberations par des delais affectés. Ministres d'une religion aublime, fondée sur le mepris des richesses, qu'ils imitent leur divis Maître et renoncent à un étalage de luxo blessant pour l'indigence. Les anciens canons portent que l'on pourra vendre les vases sacrés pour soulager les pauvres, mais il n'est pas besoin d'en venir à une si triste ressource : renvoyez vos laquais orgueilleux, vendez vos équipages superbes, vos membres somptueux, et de ce superflu, contraire aux traditions des premiers chrétiens, faites aux malheureux d'immenses aumônes. » Tel fait le sens de son discours, qui obtint un très-grand succès et détermina l'Assemblée à repousser les propositions insidieuses du clergé.

C'etait la troisieme fois que Robespierre parlait à la tribune. Dans ses précedentes tentatives oratoires, il avait été à peine écouté; cette fois, ses paroles furent accueillies avec un murmure flatteur. De toutes parts en se demandait quel était on jeune homme dont le discours répondait si bien au sentiment public, et son nom, presque entièrement monnu quelques minutes auparavant, circula bientôt de rang en rang dans la salte et dans les galeries où se tenait tout ému un nombreux auditoire (1).

Aussitét qu'elles se furent constituées en Assemblée nationale, les communes se mirent en devoir de remplir leur mandat. Le 18, % a'y eut pas de séance parce qu'une partie des députés, leur président en tête, assistèrent à la procession du Saint-Sacrement; mais, des le 19,



<sup>(</sup>i) Tous les journaux du temps, qui reproduisent avec un lacon une déplocable les premières debats de l'Assemblée constituents, sont très-solece de details sur cette séance pleires d'intérêt pourtant. Le Monteur, rédigé agrès comp, se contents d'unadyes en hait lignes le discours de Robers erre, mus nommer l'orateur (Romers du 6 au 10 juin 1789, numéro 6). Etienne Dumont, qui était présent à cette séance, nous fourpit heusemement des renscignements plus complets. (Nov. un Source sur Minières, 2-édit., p. 60 et 61. Paris, chez Gosselin, 1832, in-8-.)

l'Assemblée s'occupa de l'organisation de ses bureaux et de ses comites et prit des mesures pour l'impression de ses arrêtés et leur envoi dans toutes les provinces. Robespierre, ainsi que Le Chapelier, fit partie du quinzième bureau (1).

Grande fut l'alarme parmi les privilégiés quand ils virent le tiers état decidé à se passer d'enx : divers moyens d'entraverilles travaux de l'Assemblée furent immediatement auggérés à la cour. Lorsque, le samedi 20 juin, date immortelle dans l'histoire de notre pays, les députes des communes se présenterent à la porte de leur salle, ils la trouverent fermée et gardee par des soldats. Une affiche toule sèche leur apprenait seulement qu'une séance royale devant avoir lieu le surlendemain, les preparatifs nécessaires pour cette séance exigealent la suspension des assemblées des trois ordres jusqu'après sa tenue. A cette nouvelle, une sourde rumeur circula, comme une commotion electrique, au milieu des députés réunis dans l'avenue ; ce fut un long frémissement d'indignation. Ces hommes qu'on voyait debout, entassés, sous le ciel pluvieux, à quelques pas du château, où, sans do ite, on riait de leur deconvenue, et qu'on mettait ainsi à la porte comme. des vagabonds, c'était le pays assemblé. Mais de cette immense injuré allait surgir un prodimeux événement.

Et d'abord la séance indiquée pour ce jour par le doyen des communes aurait neu quand même; c'est decide d'une voix unanime. Mais ou ! A Marty! s'écrient quelques membres, au pied même du château, afin de porter dans le cœur de nos ennemis l'effroi qu'ils voudraient nous inspirer. Louis XVI était aile à Marty ce jour-là. Adopter un tel avis, c'était rompre tout à fait avec le ro ; il est donc écarté comme extrême. Enfin, sur le proposition du médecin Guillotin, on se porte en foute rue Saint-François, à la salle du jeu de paume, dont le maître, charme d'un tel honneur, accueillit avec joie ces representants d'une grande nation réduits à chercher un asile (2).

Les voici dans cette grande salle, triste, froide et nue, sans autres meubles que quelques bancs et une table prélée par leur hôle, mais la pasivrelé du lieu émprunte à ces visages rayonnants d'enthousia-mé et d'espoir une magnificence inconnue. Après quelques motions jugees intempestives, comme celle de transporter à Paris les séances de l'Assembles, un membre à l'idea de proposer à sos collegues de s'engager, par un serment solennel, à ne pas se separer avant que la constitution du royaume sit eté achevée et étables sur des fondements solutes.



<sup>(1)</sup> Or groung des motions, arrêtes et discours relatif- aux proces-verbaux de l'Assemblée constituante (Archives), c. 0, § 1, 21d.

<sup>(2)</sup> Monocrea de Bailly, t. I, p. 187.

Alors se passa une scène d'une incomparable grandeur : les murs du jeu de paume al aient être le berceau de la liberté. Debout sur une table, le doven des communes, Bailly, calme, impassible, lit la formule d'une voix si haute et si intelligible, que ses paroles furent entendues de la foule qui stationnait au dehors. En sa qualité de doven, il demande à prêter le premier le serment (1). Après lui jurent en foule tous les députés saisis d'une commune et sainte ivresse. Qui n'a vo le splendide dessin de David représentant cette scène impérissable? Là, c'est Barère de Vieuzac, un crayon à la main, prêt à noter pour son purnal le Point du Jour les faits de cette imposante séance ; ici, c'est Mirabeau, bien reconnaissable à sa tête léonine. Sur le premier plan. quels sont ces trois hommes au visage austère et mélancolique, qui, entrelaces, sembient se tenir una dans une fraternelle embrassade? C'est dom Gerle, un moine chartreux, Rabaut Saint-Étienne, un ministre protestant, et le curé d'Embermesnil, Grégoire. Un peu plus loin, à droite, un député tout jeune encore écoute, avec une indéfinissable émotion, la lecture de la formule du serment, c'est Robespierre Regardez-le bien : la tête inspirée , il lève vers le doyen des communes des regards attendris, et presse fortement des deux mains sa pottrine, comme s'il avait deux cœurs pour la liberté (2).

Après la prestation du serment, on procéda à l'appel des baillages, sénéchaussées, provinces et villes; chaque député, à tour de rôle, s'approcha du bureau pour signer. La signature de Robespierre, sur le registre, vient la quarante-cinquième. Durant ce temps, de frénétiques applaudissements retentissaient au dehors; c'était le peuple qui, attaché aux fenêtres de la salie et répandu dans les rues, ratifiait le serment de ses députés (3).

٧

Les communes, en se séparant, s'etaient ajournées au lundi 22 juin, jour où devait se tenir la séance royale; mais, dans la nuit du dimanche, un billet très-laconique de M. de Brézé informa le président du tiers qu'elle était remise au lendemain, à dix heures du matin, et que

<sup>(1)</sup> Mémoires de Builly, t. I, p. 190.

<sup>(2)</sup> C'est la propre explication donnée par David lus-même Voy. l'Hutoire de la Récolution, par M. Louis Blanc, t. II, p. 297

<sup>(3)</sup> Mémoires de Ferrières, t. 1, p. 56.

les portes de la salle ne seraient ouvertes que pour ce moment. Les communes, persistant dans neur arrêté de l'avant-veille, se rassemblément dans l'eglise de Saint-Louis; là viorent bientôt les rejoindre l'immense majorité du clergé et deux membres de la noblesse, afin de soume tre leurs pouvoirs à la verification en commun. C'était un indice de la réunion prochaine des trois ordres, avantée peut-être par les imprudences mêmes de la cour.

Le lendemain, la seauce royale debuta par une inconvenance que senurent vivement les diputés du tiers. Tandis que ceux de la noblesse et du clergé penetraient dans la salle par la porte donnant sur l'avenue, ils attendirent long emps, par un temps plevieux, à une petite perte de derrière, et lorsqu'enfin, sur les vives reclamations de leur pressiont, elle leur fut puverte, ils trouvèrent les deux prenaers ordres installes dejà, comme si l'on avait craint que les communes, constituées dejà en Assemblee nationale, n'eussent voulu s'emparer des premières places (1) (hielques murmures, aussitôt réprimés, éclaterent dans leurs range; mais que leur important ! de cette humiliation passagère allait sortir leur triomphe definitif. Ce jour était destiné à les grandir encore, et pour elles devaient se vérifier les paroies de l'Évangile : « Les dernièrs seront les premièrs. »

On remarqua avec étonnement l'absence de Vecker. Son projet de déclaration aux états géneraux, jugé trop liberal, n'ayant pas été adopté, il s'était abstenu ; d'où l'on concluait assez logiquement qu'il blamait d'avance la déclaration royale, œuvre de conseillers dangureux et notoirement hostiles à la Révolution. Quelle fut, en effet, l'attitude du roi? Parla-t-il à la nation assemblee le langage de la liberte? Souscrivit-il benevolement aux reformes sociales indiquées par la justice, par le bou seus, par l'humanite et imperieusement reclamées? C'est ce que n'ont pas craint d'affirmer quelques écravains qui, contrairement à toule verité, ont soutenu que la Revolution n'avait pas en sa raison d'être, et que tous ses bienfoits avaient été spontanement et liberale ment accordés par Louis XVI.

Examinons donc rapidement cette double declaration du 23 juin, première tentative sérieuse de résistance à la volonté nationale, et qui jeta dans le creur des patriotes d'ineffaçables sompçons. Et d'abord elle cassait comme illégaux les arrêtés du 17, par lesquels le tiers s'était constitué en Assemblée nationale; elle maintenait formellement la distinction des trois ordres, sépares en trois chambres, et exceptait des futures délibérations des états genéraux tout ce qui concernant « les

Go gle

<sup>(1)</sup> Wewerer de Bailly, t. I, p. 208.

droits antiques et constitutionnels des trois ordres, a tels que la forme de la constitution, les propriétes féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives des deux premiers ordres. Le roi, il est vrai, « dargnait accorder à ses peuples » le vote de l'impôt. l'abalition de grieliques vieux abus, la suppression da nom de ta lle, l'abolition des lettres de cachet, avec modification, ce qui équivalant à leur retablissement sous d'autres formes, mais il conservait pour les deux preniers profes de l'État l'exemption des charges personnilles, et recommandait expressément comme des proprietes sacrées les dimes. eine, rentes, droits et decoirs feodaux et sciencuriaux. Tout cela dit roidement, en termes absolus et blessants pour les communes. « Le roi, » a écrit un membre de la noblesse peu suspect de partialité en faveur. de la Revolution, « parla piutôt en despote qui commande qu'en monarque qui discute, avec les représentants du peuple, les uncrèts d'une grande nation. Des je ceux souvent repotes éleiquèrent des hommes fatigues de la servitude, impatients de conquérir la liberté (1). » Après avoir menacé les états de se considérer « comme le seul représentant de ses peuples » dans le cas où ils l'abondonnerment dans l'entreprise des reformes dont l'exposé venait d'être lu par un des secretaires dibiat, il leur ordonna de se separer tout de suite, et de se reunir le lendemain dans leurs chambres respectives pour y continuer leurs travaux. Puis il sortit.

Sur ses pas se retirèrent également l'ordre de la noblesse tout entier et une partie du clergé, mais les députés des communes, calmes et silencieux, demeurèrent à leur place, se disent tous, sous l'empire d'un même sentiment que là où ils étaient, là était l'Assemblée nationale. Et en effet, quand M de Brezé rentra dans la salie et dit au président : « Vous avez entendu l'ordre du roi, » Mirabeau se chargea de zépondre pour tous : « Oui, mons eur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi, et vous qu'i ne sauriez être son organe auprès des états genéraux, vous qu'in'avez ici ni place, ni voix, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter toute équivoque et tout delai, je vous déclare que, si l'on vois a chargé de nous faire sortir d'ic , vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance de la baionnette, 2). » M, de Brézé se retira

(1) Memoure de Ferrières, t. I. p. 50.



<sup>(2)</sup> Telle est la seule version vrait, celle donnée par Mirabena lui-même. Quant à la farreum apostrophe. Alex direct voire mattre que nous sommes ses per la volonte du propie, repésée par trop discrivaire, elle est texte de 3 aventues. (Voy la 19 Lette de Mirabena à ses commettants.)

tout interdit. L'Assemblée, après avoir déclaré qu'elle persistait dans ses précédents arrêtés, consacra sa souveraineté en décrétant l'invio-labilité de ses membres.

Le lendemain commença la procession des membres du clergé et de la noblesse qui venaient se réunir aux députés du tiers, en adoptant le principe de la vérification en commun et du vote par tête. Le 26, on vit arriver quarante-sept membres de la noblesse, ayant à leur tête le duc d'Orléans (1) Le branle était donné; tous suivirent. Le 28 juin, vers cinq heures du soir, la réunion était consommée. Les communes avaient vaincu.

A cette nouvelle, il y eut dans Versailles une véritable explosion de joie; le soir, l'allégresse publique se traduisit par des illuminations générales et des réjouissances sur toutes les places.

M

Tandis qu'à Paris l'enthousiasme excité par le triomphe des communes dominait les inquietudes causées par la rareté des subsistances, la mauvoise qualité du pain et les souffrances populaires; tandis que les électeurs, se constituant en assemblée politique, demandaient l'organisation d'une garde bourgeoise et rédigeaient des adresses pour l'éloignement des troupes; tandis que le peuple courait delivrer quelques soldats des gardes françaises incarcérés à l'Abbaye pour avoir juré hautement de ne jama's exécuter d'ordres contraires aux décrets de l'Assemblée, et fraternisait avec eux, la cour songeait à prendre sa revanche des défaites de la noblesse et du clergé, qu'eile considérait comme un échec personnel.

L'Assemblée n'était pas indifférente à tous ces mouvements de la capitale, et quand une députation de jeunes gens vint la prier d'intercéder en faveur des gardes françaises, elle consacra toute une séance à l'examen de cette question, et finit par rédiger une adresse au roi pour obtenir sa clémence. Quelques membres eussent certainement désiré plus. « Yous savez, » écrivait Robespierre à son confident d'Arres, « yous savez quelle preuve de patriotisme les gardes françoises ont donnée à la nation, non-seulement en refusant de servir la tyrannie.



<sup>(</sup>I) On peut lire leurs noms dans le journal de Barère. (Voy. le Point du jour, numero 9, p. 60.)

mais en faisant souscrire à d'autres corps militaires l'engagement de me jan ais tourner leurs armes contre le peuple (1). » Les formes de respect dont l'Assemblée prenait soin d'entourer ses rélations avec la personne du roifear presque tout entière elle était sincèrement royaliste). ne suffisaient pas à desarmer un parti violemment irrité, qui ne révait men moins que le renvoi pur et simple des états. La reine le comte d'actors, les courtisans, la plupart des ministres, encouragés par la résistance d'une partie de la noblesse, qui, réume chez le due de Luxembourg, a amusait à protester contre les décrets de l'Assemblée nationale, essaya ent de porter Louis XVI aux résolutions extrêmes. Et comme tout ce qu'on tramait dans les conculiabules de la cour ne taniait pas à transpirer au dehors, des bruits sinistres se répandaient, auximels l'incessante arrivée de nouvelles troupes donnait une certaine consistance « Il y a quelques Jours, » écrivait encore Robesparre, « le despotisme et l'aristogratie, déconcertés par la fermeté polit-être inattendue de six cents representants du tiers état, réunissoient tous leurs efforts pour éch pper par les derniers atten ats à la rume dont ils se croient menaces (2). De là cette multitude de troupes. rassemblées autour de Paris et de Versuilles. Trente regiments, en effet, marchaient sur la capitale. On prenait bien pour prétexte la néce-sité de rétablir la tranquil ité publique ébranice, mais le véritable motif, c'était la d ssolution des états (3).

Toutefois l'Assemblée avait slors une telle puissance, elle s'était si bien identifiée avec la nation dont elle était l'àrae en que que sorte, qu'il en été difficile d'y porter atteinte sans exposer le pays à toutes les calamités d'une guerre civile. Elle ne manquait pas, d'ailleurs, de veiller sur elle-même avec un soin jaloux. Dans la séance du 8 juillet, Mirabeau, après avoir tracé un sombre tableau des menées contre-révolutionnaires et dénoncé cet appareil militaire plus imposant qu'il ne faudrait même si d'on était menacé d'une invasion ennemie, pri posa d'adresser au roi des représentations respectueuses pour lui demander le prompt renvoi des troupes. On accueillit sa motion par les plus vifs applaudissements, et lui-même fut chargé de la rédaction de cette adresse.

Le lendemain il présenta son projet, que l'Assemblée adopta sans

T. 1



<sup>(1)</sup> Lettre manuscrite de Robespierre a son ami Buissert, en date du 23 juillet 1769. Cette lettre n'est pas dutée. Main, ésseme elle n'être certre le leutemain de la mort de l'enfon, nous svons ern pouvoir lui maigner sette date du 23 juillet.

<sup>(2)</sup> Physic.

<sup>(3)</sup> C'est un roya mie lui-même qui le dit. (Voy. les Memor cede Ferricres, t. I, p. 72)

discussion. C'était une invitation très-polle, obséquieuse même, mais ferme en même temps, au roi de renvoyer dans leurs garnisons les régiments récemment arrives sous les raurs de Paris et de Versailles. Il rabeau n'accusait pas le roi, il s'en prenaît seulement à ces courtisans dangereux qui osaient assiègen le trône de leurs réclamations égoistes et abuser le meilleur des princes. Puis, après avoir signalé le danger de mettre aux prises des acklais français et le peuple, il conpirait le monarque d'eloigner suctout les troupes étrangères payées pour de foi dre et non pour traubler le pays. Cette adresse eut l'antière approbation de Robespierre, dont l'opinion sur Mirabeau sembla s'etre sensiblement modifice vers cette époque a Vous connaissez sans donte, a ferit—il à son anni Binssart; « une adresse au roi présentée de la pirit de l'Assemblée nationale et reinger par le comte de Mirabeiu, qui, depuis quelque temps, s'est très-ben montré, ouvrage vrainent sublime et plein de majosté, de vente et d'énergie (1) ».»

Bien que nous n'avons aucunement i intention de refaire, à proposde Robespierre, l'Estoire complète de la Révolution française, ce qui nois entraînerait à des développements benicoup trop étendus pour le cadre que nous nous sommes trace et d'ait nous ne voulons pas sortir, il nous a bien fallu jadaquer sommarrment, avec le plus de conc sion possible, les évenements qui se sont passés pisqu'à ce jour, parceque d'abord c'etait indispensable pour la clarté de notre rect, parce que ensulte Robespierre a du prendre aux premières de ibérations. de l'A semblée une part beaucoup plus active qu'on ne pourrait le croire en lisant le Montteur ou les autres journaux de l'époque, qui, la plupart du temis, ne rapportent même pas ses paroles let, lorsqu'ils les mentionne at très-brièvement, se contentent de designer ainsi l'orateur : Un membre des communes, on M... (2). C'est qu'en effet, au debut de la Constituante, il était à peine écouté de ses collègues, son role fut modeste et un peu effacé. Ce n'était pas le talent qui lus manquait, mais il n'arrivast pas, comme d'autres, précédé d'une réputation bruvante : sa renommée n'avait guère dépassé les limites de l'Artois. rieg en lui n'évediait encore la curiosité. Camille Desmoulins, son camarade de collège, qui bientôt devait le porter aux nues, ne le signale. même pas, dans sa France libre, parmi « ces tribuna éloquesta, » aintquels il attribue l'honneur de l'affranchissement du pays. Lui-même, p'étant pas encourage par cette attention bienveillante que les assers -



<sup>(</sup>i) Lettre manuscrite de Robespierre en date du 23 juillet. → Pailly est du même avis : « On ne peut due rien de plus grand, de plus fort, de peut digue en mêma temps que ce morrenu. » (Voy ses Memoirre, t. I, p. 303.)

<sup>(2)</sup> Voir notamment la Mendrer du 6 au 10 juin 1789, numéro 6.

blées accordent à ceux qui s'imposent à elles par une grande notoriété, se trouvait singulièrement géné dans les premiers temps. Il avousit à l'un des secrétaires de Mirabeau qu'il tremblait toujours en abordant la tribune, et qu'il ne se sentait plus au moment où il commençant à parler (1).

Cependant, on s'en souvient, sa verta réponse à l'archevêque d'Aix avait été écoutee avec une faveur marquée, et dès le commencement du mois de juillet il était sans donte parvenu à se faire remarquer de ses collègues, puisque nous le voyons figurer su nombre des vingt-quatre deputes choisis pour aller présenter au roi l'adresse rédigée par Mirabeau (2). Du reste, il etait tellement inconnu que la plupart des femilles publiques et même les secrétaires de l'Assemblée estropiaient indignament son nom (3). Il eut donc une peine infinie à rompre la glace ; mais il était de la trempe des forts ; soutenu par un patriotisme invincible, il ne se rebuts point, et si ses premiers discours, dont la trace a été à peine gardée par les journaux du temps, produisirent peu d'effet, le temps n'était pas très-éloigné où toutes ses paroles devaient être requellités comme des oracles.

Le vendredi 10 juillet, dans la soirée, il alla avec ses collègnes faire entendre au monarque, suivant l'expression de Mirabeau, « le langage des hommes libres dans ce palais souillé des viles adulations de Louis XIV, » et où, en comoment même, se trouvaient « les conspirateurs qui voulaient armer Louis XVI contre son peuple (4). » La réponse du roi, vague, sèche et menaçante, ne satisfit ni la deputation, ni l'assemblée, dont une partie se montra profondément affligée (5) « C'étoit, » écrivait Rubespierre, « l'œuvre de ces perfides conseillers qui, dans des concinabiles tenus chez le comte d'Artois, chez madame de Polignac et leurs adhérents, ne cessoient de tramer la perte de l'Assemblée nationale (6). » La cour semblait ne men négliger pour justifier les craintes universétement répandues. On cût dit qu'un vaste camp a'étendait de Pans à Versai les. Partout des soldats, écrit encore Robespierre, un train d'artilierie considérable avait été déposé jusque dans

<sup>(1)</sup> Somenier aus Mirabors, par Etienne Damont, p. 251

<sup>(2)</sup> Les doute députés des communes étaient Mimbeau, Coroller, Regnand, Robespierre, Marquis, Buréra du Viculais, Deseau, Dalaunay, Petion du Vilieneure, Bazot, de hervelegan, Tronchet, (Procès-verbaux manuscrits de l'Assemblée manonale, Archives C. J. 1, 224, carton 15.)

<sup>(3)</sup> Mirabeau, dans ses Leures à ses commentants (n° 18). Barers, dans le Point de jour, naméro 20, p. 151, l'appellent Robert-Pierre.

<sup>(4)</sup> Die huittime betre de Mirateou à ses commettants.

<sup>(5)</sup> Memoiree der Bailly, t. I, p. 312.

<sup>(6)</sup> Lettre manuscrite de Robespierre, en dute du 23 juillet 1789.

ovaquer des régiments allemands « caresses, regales par le comte d'Artois, par la Polignac et par la reine (1). » L'Assemblee nationale, ajoute-t-il, opposa une fermeté intrepide à l'audace et à la violence dont elle était menacée. Ca me au milieu du danger, elle écoutait tranquillement la lecture d'un projet de déclaration des droits de l'homme, proposée par La Fayette.

Tout à coup on apprend le renvoi brutal de Necker, le ministre cher au peuple, et le remplacement des autres ministres par les hommes les plus impopulaires, tels que Breteuil, de Broglie et Foi lon. On sait de quelle exaspération tous les esprits furent saisis à cette nouvelle, et les résultats graves qui s'ensuivirent dans Paris. Le 13 juillet, l'Assemblée, tout émue, prit les resolutions les plus énergiques. Invité à occuper le fauteuit en l'absence du president, l'abbé Grégoire, qui plus tard devait avoir l'honneur de provoquer l'abolition de la royauté, improvisa un discours violent sur les tentatives de la tyrannie, rappela à ses collègues leur serment du leu de Paume, et, par une allusion à la tranquillité courageuse avec laquelle l'Assemblée se montrait disposée à braver les périls, il termina par cette citation du vers d'Horace :

a Si fractus illabatur orbis, impaviduca feriorit ruma: (2)

Au récit des événements dont Paris était le théâtre, l'Assemblee nat onale decide l'envoi immediat d'une nouve le deputation au roi pour lui demander iterativement le renvoi des troupes et L'établissement d'une garde bourgeoise. La reponse de Louis XVI ne lui ayant pas parusatisfaisante, elle declara solennel ement qu'elle ne cesseralt d'insister. sur l'éloignement des troupes et l'institution d'une garde bourgeoise; qu'entre elle et le rou il pe saurant exister d'intermembire ; que les ministres, conseils de Sa Majesté, de quelque gang qu'ils fusient : (n'etait-ce pas désigner la reine et les princes?) et tous agents de l'autorité civile et militaire, étaient personnelleme it responsables de toute. entreprise contraire aux droits de la nation, sux decrets de J'Assemblee, et des malbeurs presents ou de coux qui pourraient survenir; que la dette publique ctait misé sous la garde de l'honneur et de la loyauté française : enfin qu'elle persistrit dans ses precédents arrêtés, notamment ceux des 17, 20 et 23 juin, trois dates immortelles à inscrire au panthéon de l'histoire.



<sup>(1)</sup> For Hy diff a c. Les officiers, les sol lats même avaient êté caressés; la duclieuse avant ramené es officiers chez elle,... v (Memorra L. I., p. 361.)

<sup>(2)</sup> Messacer da Grégoure, t. ., p. 383.

On décréta ensuite que la séance serait permanente. « Dans ces circonstances critiques, » écrit Robespièrre, « nous restâmes assemblés trois jours et trois nuits pour être en état de prendre promptement les délibérations que les événements pouvoient précipiter (1). »

#### VII.

Tandis que l'Assemblée votait ces vigoureuses résolutions, les événements se précipitaient à Paris avec une célérité prodigieuse. Le 13, un comité permanent, établi à l'hôtel de ville, organisait la garde nationale, et pour signe de ralhement adoptait cette cocarde rouge et blanche qui, transformée quelques jours après en cocarde tricolore, devait, suivant la prophétie de La Fayette, faire le tour du monde, une armée patriotique s'improvisait comme par enchantement; le 14, lu Bastille tomhait au pouvoir du peuple; et MV. de Launay et Fiesselles payaient de leur vie l'irréparable faute, le premier, d'avoir tourne contre les Parisiens les canons de l'antique forteresse de Charles V; le second, d'avoir fait croire par des tergiversations fatales qu'il était de connivence avec la cour.

A cette nouvelle, parvenue à Versailles dans la soirée, l'Assemblée dépécha au roi une députation de cinquante membres. Cette fois la réponse fut un peu plus satisfaisante. Et cependant, dans cette nuit suprême où les acènes sanglantes de la journée, chassaient le somme L de tous les yeux, la cour songeaut encore à se débarrasser des états Les régiments étrangers, ranges sur la terrasse de l'Orangerie, recurent la visite des princes et des princesses, burent et dansèrent en présence « d'une troupe de femmes, de courtisans, d'hommes vendus au despotisme (2) » et entonnèrent des chants insultants pour la nation. Ce fut ce qui donna lieu le lendemain à la fameuse apostrophe de Mirabeau, au moment où une autre députation sa disposait à se rendre au château : « Dites au roi que les hordes étrangères dont nous sommes investis ont reçu hier la visite des princes, des princesses, des favoris, des favorites.. . Les membres de la deputation allaient partir quand on annonça l'arrivée de Louis XVI, qui, par un mouvement apontane, s'était dec.dé à une démarche habile, dont l'issue pouvait lui être très-

<sup>(</sup>l) Lettre manuscrita on date du 23 juillet 1799.

<sup>(2)</sup> Memoura de Eurrierut, t. I. p. 132.

favorable. Ses paroles, en effet très-ressurantes, furent accueilite avec des marques non équivoques d'enthousiasme et d'affection. « C'es moi qui nie fie à vous, » dit-il aux représentants de la nation, et pour la première fois il donna à l'assemblée le nom d'Assemblée nationale qu'il lui avait refusé jusqu'à ce jour Alors des transports de joie éclaterent de toutes parts (1). En présence du monarque abaissant son orgueil devant la nation représentée, Robespierre ne peut se défendre d'un certain attendrissement; voici en quels termes il raconte cette visite : « Le roi vint tout à coup à l'Assemblée nationale, sans gardes, accompagné de ses deux frères, lui declarer qu'il se fioit à elle, et qu'il venoit invoquer ses conse ls dans la crise funeste où se trouvoit l'État. Cette declaration fut reçue avec des applaudissements incroyables, et le monarque fut reconduit de la salle nationale à son château avec des demoistrations d'enthousiasme et d'ivresse qu'il est impossible d'unaginer (2). »

Ouel speciacle, en effet, que celui d'un roi de France, d'un descendant de l'orgueilleux Louis XIV, se retirant à pied et sons gardes, au milieu d'une immense cohue de peuple emp issant les rues et garnissant les arbres, les grilles et jusqu'aux statues ! « Le salence des peuples est la leçon des rois, » s'était écrié un membre de l'Assemblee, au moment où l'on annonçait la visite royale 3'; mais ses applaudissements sont leur récompense, et ce jour-là Louis XVI se trouve largement pavé de sa condescendance envers l'Assemblee nationale. La joie se pergnait sur tous les visages; partout on criait; Vive le roil Vive la nation ! et quand, à l'arrivée de son mari, la reine parut avec lui sur le grand balcon, tenant le petit dauphin dans ses bras et sa fi le par la main, mille cris d'amour et de bénédiction montérent vers le groupe royal. Helas! ce furent les derniers murmures de tendresse qui resonpérent aux oreilles de Marie-Antoinette, et ils furent impulssants à rattacher à la cause de la Révolution l'alt ère fule de Marie-Therese. Étrangère desormais à ce peuple que peut-être elle eût pu flechir, elle va bientift devenir l'objet de l'animadversion publique, et n'entendraplus retentir au-dessous d'elle que des explosions de fureur et de haine.

(2) Leure manuscrate en date du 23 juillet 1789.

<sup>(1)</sup> Memoires de Bailly, t. II, p 5

<sup>(3)</sup> On ne sant pas au juste par un ces parosca ont eté prononées ; les uns, comme Fermores, les attribuents l'évêque de Chartres ; les autres, comme bailly, à M rabeau ; d'autres, comme Barere, ne nomment personne. {Voy. le Paint du jour, numero 25, p. 201.)

## VIII

Cependant des bruits alarmants se repandaient au château. Les Parisons armes alfaient, disait-on, arriver à Versailles pour inviter le roi à venir visiter sa capitale Louis XVI, inquiet, pria aussilôt, por un message, l'Assemblée d'envoyer des députes au-devant des Parisons, afin de les engager à retourner sur leurs pas, en leur promettant que le roi au-même se rendrait le endemain, de sa personne, dans sa capitale (1).

Les députés partirent vers trois heures au nombre de cent et ne rencontrêrent personne. Ils furent assez étounés, en entrant dans Poris, de voir cette ville, d'apparence si pa sible d'ordinaire, transformée en un vaste camp et comme couverte d'une forêt de fusils (2). La réception qu'on leur fit fut toute triomphale, depuis la barrière jusqu'à l'hôtel de ville. Là le conseil permanent nomma tout d'une voix. La Fayette commandant général de la mil ce parisienne, et Bailly prévôt des marchands, ou plusôt maire de Paris, nouveau titre donné au premier magistrat de la grande cité. Les députés revirrent dans la nuit à versailles, emportant le vœu des habitants de voir bientôt le roi dans seurs murs et Necker rappelé. Mais quand le nouveau maire, mandé au château pour rendre compte des dispositions de la capitale, transmit à la cour les desirs exprimés par les Parisiens, le voirge du roi était deja une chose convenue; il fut différé d'un jour, voità tout [3].

Le lendemain 16, vers dix heures, l'Assemblée apprit avec la plus vive satisfaction que le roi, se rendant au vœu papulaire, renvoyait ses ministres, rappelait Necker et se disposait à al er visiter sa capi-



<sup>(</sup>I) Lettre manuscrite de Robespierre, en date du 20 judiet Jusqua co jour pretours, nous le croyens, n'a revele cette erroustance, que co fut sur une nemando offceouse du ros que l'Assemblee envoya dans la sorrée du 15 une deputation à l'ar s. Mais cels ressort assex clairement de la narrasion de Badly. Il du ca effet que le repdee vota etas, sun freres de Voiswar, et que les deputes par neu, tells de la avec un grand nombre de voitures précédées des gardes à cheval le la prevote de l'hotel. (Nemocres, t. II, p. 11.)

<sup>(2)</sup> Memoirer de Bandy, L. 11, p. 20.

on a remort également du récit de Bailly. Apres avoir un le ro., à se retrent quai du fait rappele par M. de Bretenil, qui la du que le ror altait le lendemant matri à l'aris. e Il fut étonné que le ror ne me l'eut pas du « (Vemorrs, t. .), p. 43)

tale. Doute membres partirent aussitöt pour Paris afin d'annoncer cette bonne nouvelle aux habitants, qui se préparèrent à recevoir dignement le monarque. L'espérance emphissait alors tous les cœurs, nul ne soupconnaît encore les défaillances, les trahisons futures qui devaient allumer tant d'ardentes colères. On ne songeait qu'à la paix et à la concorde scellées sur les ruines de la Bastille. L'ovation du lendemain aliant être en quelque sorte la consécration de la nouvelle royauté constitutionnelle. Une seule chose aurait pu assombrir la joie publique si tout d'abord on y avait attaché quelque importance. Au moment où le ro, se préparait à resserrer les liens d'intimité qui doivent unir un chef d'État aux citoyens qu'il a l'honneur de gouverner, le comte d'Artois, les princes de Condé et de Conti, la famille Polignac, le mai echalde Broglie, le prince de Lambesc, Lenoir, de Villedeuil et que ques courtisans quittaient la cour pour se rendre en pays etranger et susciter à la Révolution d'implacables ennemis. C'était le premier convoi de l'emigration.

Cent membres furent désignés pour accompagner le roi [1]. Robespierre en était Mais, en dehors de la députation officielle, une partie de l'As-emblee, entraînée par la cumosité, avide d'un spectacle mour jusqu'ici, s'unit au cortége royal. On connaît toutes les relations publiées de ce voyage, mais celle de Robespierre, que nous avons manuscrite sous les yeux, est completement ignoree. Temoin oculaire et acteur lui-même dans cet important événement, il en a minuticusement noté et décrit toutes les scenes; et, seduit par la grandeur du spectacle, il s'est laissé ailer à des é ans d'enthousiasme que nous ne saurions passer sous silence. Suivons donc avec lui le roi à Paris. Aussi bien ce voyage de Louis XVI, raconté par Robespierre, est assez curieux pour qu'on s'y arrête un instant.

Le roi était monté dans une voiture très-simple où se trouvaient avec lui les ducs de Villeroi et de Villequier. Elle s'avançait lentement au milieu de deux files de députés, escortée seulement par un détachement de la garde bourgeoise de Versail es. A Sèvres le cortège s'accrut d'une masse considerable de citoyens venus à sa rencontre et faisant partie de la garde nationale. (C'était le nom nouveau, consacré désormals, dont avait été baptisée la milie parisleme.) Arrivé à la porte de la Conference (barrière de Passy), le roi fut reçu par La Payette et par Bailly, lequel, en lui remettant les clefs de la ville, commença sa harangue par cette phrase restée célèbre : « Ce





 <sup>(</sup>I) C'est le chiffre domné par le Nondeux (numero 19), et par Bailly (Nemoures, t. II, p. 45.)

sont les mêmes qui ont été présentées à Henri IV. Il avait reconguis son peuple ; ici c'est le peuple qui a reconguis son roi la L'affluence. des citoyens armés et non armés, amoncerés sur tous les points, couvrant les faites des maisons, les moindres éminences, les arbres même, et surtout « ces femmes qui décoroient les fenêtres des édifices, et dont les battements de mains et les transports patnotiques ajouteient autant de douceur que d'éclat à cette fête nationale » impressignièrent singulièrement Nobespierre. Il ne put se défendre d'une profonde émotion en rencontrant des moines revêtus des couleurs nationales, et en voyant sur le portait des églises les prêtres en costurse portant sur leurs étoles la cocarde tricolore. Mais ce qui émerveillait le député d'Arras devait moins plaire à Louis XVI, et pour le roi la première parbe de ce voyage fut assez triste : car, si les acclamations de l'innombrable foule etaient vives, elles n'avaient rien de sympatrique à sa personne; et la scène, pour être grandiose, n'était pas de nature à offrir beaucoup d'attraits à un cour habitué aux adulations des courtisans. « Il est impossible, » écrit Robespierre, « d'imaginer un spectacle aussi auguste et aussi sublime, et encore plus les acusations qu'il excitoit dans les âmes capables de sentir. Figuretyour un rot au nom duquel on faisoit trembler la veille toute la capitale. et toute la nation, traversant dans l'espace de deux heues une nuée de citoyena ranges sur trois files dans toute l'etendue de cette route, parmilesquels il pouvoit reconnaltre ses soldats, entendant partout le peuple. criant : Yive la nation : vive la liberté : cri qui frappart pour la première fore ses occilles (1). .

Lorsqu'à la porte de l'hôter de vitte le roi descendit de voiture, « le nouveau prévôt des marchands, M. Bailly, à qui ses convitoyens ve-noient de déferer cette charge, à laqueile le gouvernement nommoit auparavant, » continue hobespierre, lui adressa encore quelques mois en lui offrant la cocarde tricolore, que Louis XVI s'empressa d'attacher à son chapeau. Alors les cœurs semblèrent s'ouver pour lui, et de bruyantes acclamations éclatèrent. Ému et raisaré, il mosta, toujours accompagné de la députation de l'Assemblée nationale, et sous un ber-ceau d'épees entrelacees, l'esca ser de l'hotel de ville. Dans la grande saile l'attendant le corps electoral, dont le président, Morcau de Saint-



<sup>(</sup>i) Ha Ex n'est donc pas exact lorsque, dans ses Nomeres (t. II), n. 63, il fait poumer le cri de a bise de rea mont l'arrives de Louis X à la l'hetel de vi le. Sur ce point les relations fournées par l'Amis de vis de cabine, ch. 537, p. 391 et les Briss Amis de la fébrer, autours d'ann minimum names pour respectuale du la Révolution, confirment la lettre du Roberpierre, a On répétuit auns course le cri de : Vive se mémon? Mars on n'y journet pas ce tribut accontamé d'amour et d'affection que les Français niment tau à payer à hour sourcemen, etc. »

Meri, lui adressa « ces paroles abres dans un discours flatteur » : «Vous deviez vetre couronne à la naissance, vous ne la devez plus qu'à vos vertus et à la fide até de vos sujets (1), » D unanimes appliautissements retentirent alors, et Louis XVI devint l'objet des démonstrations les plus expressives de joie et de tendresse. Timide de son naturel, trop émotionné pour parier, il pria le maire de répondre en son nom, et ajouta seulement ces mots : « Vous pouvez toujours compter sur mon amour (2), » En revenant, il trouva sur son passage la population beaucoup mieux disposée ; la cocarde nationale lui tint lieu de talisman. « En le voyant decoré de ce signe de la liberté, le peuple cria à son retour ; Vive le roi et la nation (3)! » Grande était l'inquiétude à Versailles. Aussi, quand vers neuf heures du soir Louis XVI arriva au château, la reine, à qui ses ménances inspirèrent tant de dépiorables resolutions, le serra-t-elle avec emportement dans ses bras, comme s'il venait d'échapper à de terribles dangers.

13.

Robespierre n'était pas retourné à Versailles avec le roi. Emerveillé du spectacle étrange qu'offrait cette population parissenne, transformée subitement en armée, et qui, au milieu du désordre présent, savait si bien maintenir la tranquillité et la securité dans la vide, il avait voulu visiter le Palais-Royal, devenu le forum du Paris de 1789, et surtout la prison célèbre où, trois jours auparavant, la Révolution s'était décidément affirmée, et qu'on venait de livrer à la pioche des démoi sseurs. « J'ai vu la Basti le, » écrit-il; « j'y ai été conduit par un détachement de cette bonne mi ice bourgeoise qui l'avoit prise, car après que l'on fut sorti de l'hôtel de ville, le jour du voiage du roi, les citoiens armes se fesquent un plaisir d'escorter par honneur les députés qu'ils rencontroient, et ils ne pouvoient marcher qu'aux acclamations du peuple. Oue la Bastille est un sejour déncieux, depuis qu'elle est au pouvoir du peuple, que ses cachots sont vuides, et qu'une mult tude d'ouvriers travail ent sans relàche à démolir ce monument odieux de la tirannie! Je ne pouvois m'arracher de ce hen, dont la vue ne donne plus que des

(2) Memorres de Bail y, t. 11, p. 68

<sup>(</sup>l) Lettre manuscrite de Robespierre, du 23 juniet. l'oi signé.

<sup>(3)</sup> Lettre manuscrite de Robespierre. L'orsupra.

sensations de plaisir et des idées de liberté à tous les citoieus (1). » L'institution de la garde nationale lui paraissait surfout admirable. L'idée d'un grand peuple se gardant per lui-même, toujours prêt à maintenir l'ordre dans son sein, sans le secours de soldats au service. d interêts particuliers, souriait à cet esprit animé d'un in sincère patriotisme, et, sans aucun doute, il fut du nombre des députés qu., je 18. demandèrent l'organisation immédiate des milices bourgeoises lieja, du reste, un certain nombre de villes, Versailles et Saint-Germain entre autres, sans attendre le decret de l'Assembles, avaient établiune garde citoyenne à l'instar de celle de Paris. Robespierre le constate avec plaisir, et il espere que la France entière ne tardera pas à adopter cette institution nécessaire, « non-seulement pour assurer la tranquillité publique, mais pour défendre la liberté de la riation contre les entreprises qu'elle peut craindre encore de la part du despotisme. et de l'aristocratie, qui se sont, dit-il, étroitement alites dans le temps ou nous sommes. » Il engage donc vivement l'ami auquel il écrit à provoquer dans leur cité natale l'etablissement d'une pareille inatitution.

A cette époque, beaucoup de vides, pour témoigner leur reconnaissance à l'Assemblée nationale, ha avaient de jà fait parvenir des adresses d'adhés.on à tous ses decrets, empreintes du patriotisme le plus ardent. Lyon, Grenoble, Nantes, avaient donné l'exemple; et dans d'éloquentes protestations de dévouement aux representants de la nation, les citoyens de ces grandes cités s'etaient declarés préta à se sacrifier. aussi pour la cause de la pairie et de la liberté. À Angers se passa une arène qui prouve avec quel empressement de peuple français, déshabitié depuis tant de siecles de la vie politique, s'y façonnait à présent. Les échovins avaient, au nom de la ville, envoyé une adresse. à l'Assemblee constituante sans consulter les habitants ; ceux-ci alors s'étaient reunis spontanément, et après avoir protesté contre la condutte de leurs magistrats municipaux, ils avaient eux-mêmes rédigé une autre adresse que les députés de la province d'Anjou avaient prié l'Assemblée de considerer comme le vœu officiel de la ville d'Angers. Ni Arras ni les autres villes de l'Artois n'avaient encore suivi ces patriotiques exemples. Robespierre s'en plaint d'autant plus amèrement que, selon lui, leur proximité les mettait à même de devancer. le zèle de toutes les provinces du royaume. « Serions-nous donc forcés de rougir ici pour notre pays et de le voir seul garder le sience? » s'ecrie-t-il. Si les échevirs d'Arras refusent de réunir leurs concitoyens.



<sup>(1)</sup> Lettre manuscrite du 23 juillet 1789. Elé sepré

pour statuer avec eux sur les adhésions qu'il convient d'envoyer à l'Assemblée, poursuit-il, c'est aux habitants à imiter ceux d'Angers et à se réunir eux-mêmes, surs qu'on ne leur contentera pas un droit qui, au besoin, leur serait garanti par l'Assemblée nationale.

Robespierre envisageau la garde nationale, dont il recommandait l'institution à ses concitovens, comme le meilleur moyen de remédier. pacifiquement aux agitations qui de proche en proche gagnaient toutes les provinces. La cherté des subsistances, la crainte de la disette avaient occasionné sur quelques points du royaume d'assez graves désordres. Dans la séance du 20 juillet, Lally-Tolendal se leva tout ému, et, après avoir dénoncé les scènes de violence dont plusieurs provinces avaient été le théâtre, il proposa à ses collègues d'adresser aupeuple une proclamation énergique pour lui rappeter tous les bienfaits du roi et l'inviter à ne plus troubler la paix publique. Ce projet d'adresse, lu à la tribune, reçut l'approbation d'un grand nombre de membres, mais quelques-uns y trouvèrent des expressions hasardées et des dispositions contraires aux principes (1). En effet, les termes en étatent d'une, elasticité dangereuse et pouvaient aisément donner prise à l'arbitraire. Etait-ce bien le moment de réclamer la répression sevère d'ag tations inseparables de la crise presente, et redoutables au seuldespotisme? Et quand on pouvait craindre de sa part des retours offeq. sifs, etait-il bien opportun de déclarer mauvais citayens ceux qui a armaient pour la défense de la cause nationale? C'est ce que comprit très-bien Robespierre. « Il faut aigner la paix, » dit-il, « mais ainssi il faut aimer la liberté! On parle d'emeute! mais, avant lout, examinous la motion de M. Lally. Je la trouve déplacée, parce qu'elle est dans le cas de faire sonner le tocsin. Declarer d'avance que des hommes sont coupsbles, qu'ils sont rebelles, est une injustice. Elle présente des dispositions facilement applicables à ceux qui ont servi la liberte et qui se sont souleves pour repousser une terrible conjuration de la cour. » Puis, après avoir montré à côté de Poissy, troublé par la faute des accapareurs, la Bretagne en paix, la Bourgogne tranquille, il engagea l'Assemblée à repousser les mesures precipitées et à ne pas adopter une proclamation de nature à porter l'alarme dans le cœurdes bons citoyens, au moment où les intrigues des ennemis de la Révolution pouvaient rendre nécessairs encore l'énergie de tous les patriotes (2).

(1) Voy, la Point de jour, numéro 28, p. 214.



<sup>2)</sup> Voy, le Peat de poet, numero 28, le tourrer de Termilles e Peris, numero 18, p. 305, et le Mondeur du 20 au 23 jud et numero 21. Tout cela combine. C'est la pre-naux fois qu'au Mondeur il est fait mention de Robespierre, dont les premorts dus

Soutem e par de Gleizes et Buzot, son opinion triompha ce jour-là, et la motion de Lally-To'en la fut renvoyée à l'examen des bureaux. Si, quelques jours après, le 23, l'Assemblée constituente se decida à la voter, ce fut avec de profondes modifications, et sous l'impression d'un double meurtre accompli la veille en place de Grève.

· Foulon a été pendu hier par arrêt du peuple ; » tels sont les derniera mota de la longue lettre de Robespierre, qui nous a permis de preuser son rôle pendant les quelques jours antérieurs, et posténeurs. à la prise de la Bastille. Affreuses sans doute ont été les executions populaires dont Fouron et Berthier furent les victimes ; mais il s'en faut de beaucoup qu'elles aient excité à cette époque les répugnances avec lesquelles nous les envisageons aujourd'hui. « Le sang qui coule est-il. donc si pur ? » n'avait pas craiat de s'écrier Barnave. C'est qu'en effet. de bouc le en bouche circulaient ces mots féroces attribués à Foulon. par presque tous les écrits du temps . « Si j'étais ministre, je ferals manger du foin aux Français! » et il avait été ministre. La Fayette luimême, en essayant de le sauver, déclarait hautement qu'il le considerait comme un grand scéléra! (1). Enha, lorsque Larly-Toiendal reprodusait sa motion, il avait soin de dire que les coups terribles portes par un ministère coupable avaient amené des catastrophes effrayantes (2) Pour nous qui, profitant de l'œuvre de nos pères, avons le bonheur de vivre dans un temps où les mœurs plus douces ne permettraient sans doute pas le retour de pareilles scênes, nous avons rasson de deployer ces immolations inuities; mais n'oublions jamais qu'a l'heure où elles se commettaient, sous le règne même de l'Assemblee nationnie, la torture et le supplice de la roue étaient encore usites pour des faits moins graves que ceux reprochés à Foulon; n'oublions par surtout que quelques jours auparavant, en comparant les soudaines vengeances de la mu traide avec les inéprises et les sangulna res mayames, des tribunaux d'alors, Mirabeau, venant d'écrire 🖰 « Sila colere du peuple est terrible, c'est le sang-froid du de-polisme qui est atroce : ses cruautes systématiques font plus de malin ureux en un jour que les insurrections populaires n'immolent de victimes pendant des années (3), a

cours, comme nous l'avons déjà fact observer, ent été singul érement écourtés dans tous les journaux du temps



Discours de La Payette à l'hoter de villo, repporte par les Deux Ames de la liberte, curves réactionnaire, ne l'orbitoire pas.

<sup>(2)</sup> Moniteur qu 23 juilles 1789, u- 23

<sup>(</sup>b) His-neurieme lattry de Mirabeau à sea commettants

Х

(mand, le 23 juillet, à la nouvelle des meurtres qui avaient ensanplante la capitale, Lally-Tolendul eut de nouveau presente sa motion, Niratieur repondit en proposant comme remede suprême la reorganisition de la municipalité parisienne. Barnave trouva qu'on était hieri prompt à s'alarmer pour des orages dont les revolutions sont rarement exemptes. Les fureurs du pemple venaient, suivant liu, de l'impunité dont se targuaient de grands crimine s'envers la nation. Il failait instituer une justire légale pour la repression des crimes d'état, alors le peuple s'apaiserait de lui-même et rentrerait dans l'ordre. C'était aussi l'avis de Robespierre.

Le même jour, dans la séapce du soir, la motion de Lally fut reprise. et discutée. Aux yeux d'un grand nombre de membres, e..e avait le tort de ne pas offrir assez de garanties aux citoyens contre les entreprises du gauvernement. L'Assemblee leur donna satisfaction en decidant, en principe, la poursuite des agents de l'autorité coupables du enme de lèse nation, et la creation d'un comité desuré à recevoir les dénonciations contre les auteurs des mallieurs publics. Il était une heure du matin quand la commission de rédaction, charges de modifler le projet de Lally dans le sens des amendements acceptes par l'Assemblée, vont donnér lecture de son travail. La proclamation fut enfin votée, non toutefois sans avoir subi de nouvelles modifications proposees par Robespierre (1). D'après ces modifications, l'adresse portait que tous les depositaires du pouvoir convaincis d'attentat envers le peuple serment punis, mais seulement suivant les formes prescrites par la los: qu'en consequence, dans la nouvelle consutution dont elle s'occupait sans relache, i Assemblée autait soin d'indiquer le tribunal. devant leguel serment trachuta les criminels de lèse-pation, afin qu'ils y fussent juges selon la lor, et après une instruction publique.

C'était assurement d'une bonne précaution, car le peuple commençait à devenir terriblement soupçonneux, et lorsque de jour en jour on voyait s'expatrier les principaux personnages de la cour, tout concoutait, il faut le dire, à exciter ses défiances. Dans la soirée du 25, le baron de Castelnau, ministre de France à Genève, fut trouve porteur

<sup>4)</sup> Vav. le Pout du jour, naue re 32. Le Monteur est complétement much.

de plusieurs lettres, dont l'une était à l'adresse du comte d'Artols. Alors tout était suspect, tout exigeait la plus grande direonspection, ». dit Bailly (1). Le moire de Paris s'empressa donc d'envoyer ces lettres au president de l'Assemblée nationale. On était en ce moment sous l'impre-aion d'une catastrophe récemment arrivée cliez un ancien consciller au parlement de Besançon, M. de Mesmais, qui, ayant engagé les habitants de son canton à venir se régaler dans son château, y avait, disant-on alors, fait journ une mine pour se vencer de l'esprit revolution naire de ses invites et cause la mort d'un certain nombre d'entre eux. Les menagements paraissaient donc hors de saison. Plusieurs membres, paron lesquels le comte de Chatenay, Benbel et Gouy d'Arcy, demandèrent l'ouverture des lettres saisies sur M. de Castelnau, bous tous les gouvernements, avant comme après la Revolution, le secret des lettres, on le sait, n'a jamais été une chose bien. sacrée, et à aucure époque, même dans les temps les plus calmes, on ne s'est fait faute d'ouvrir des correspondances reputées suspectes (2). Or, au mois de jui let 1789, quoi de plus propre à éverher les soupçons. qu'une lettre adressee à un prince notoirement linstife à la Revolution, et qui venait de quitter la Fance avec éclat pour lui chercher des er nemis?

« Nous sommes comme dans un état de guerre, où l'on arrête tout ce qui est suspect. » disait Gouy d'Arcy. Cependant l'inviolabilité du secret des lettres fut vivement defendue, non-seulement par litrateau et Camis, mais encore par de fougueux partisans de cet ancien regime sous leque! la liberté individuelle était soumisé à tous les capitées du despotisme. L'evêque de Langres cita l'exemp e de Pompée

(1) Memoirer de Bailly, t. II, p. 140.



<sup>2)</sup> Quarte contrait le finneux arrêt de la Cont de gaussion du 21 novembre 1955. renta, frates chambres rannes, som la presidence de M. Troplong / Toutes lettres minutes at account to poste our l'ordre du prefet de police poyvent legalement, d'après cet arrêt, servir du base à la preuve shi évat impute is un préviane, cattendu, e y estil cit entre autres considérants, « qu'en autorisant le prefet de police à rechercher, en pel pre from the economic happened des hermanisations et les preces par visat servor à convirtion, la loi n'a fait monine except on a Logard descettres déposses à la poste ot présum our constituer sort frantrument on in preuve, not be corpured an delety que le strate pe incontestable de l'inv olabil, le des lettres n'est pas applical le en pareil cas, que les correspondantes par lesquelles s'ourdissent ou se commettent les attentats portes a la paix paloigne, a la proper te et à la séreté des esteyes asont une violation du droit, et iorient de la classe de culles qui doix ent être protégées par la loi , qu'il a est pas possible d'admettre, sans blesser les principes de la morale et de la raison. qui 1 au a matration des postes nerve à convert de l'un paraité den facts postassablet est à soustrore un corps de delit aux recherches de la jouties, etc... e Un verra plus land par quela abimes l'opision de Robespierre, en pareille matière, élait séparse de cette doctrine.

tetant au feu sans les lire les lettres écrites à Sertorius et fombres entre ses mains. Mais Robespierre, suivant l'expression de Gorsiis. « foudroy à l'argument de l'evêque (1). » « Sans dont e, » dit-il en se tournant vers le prélat, « les lettres sont inviolables, je le sais, f'enaus convaincu, mais lorsque toute une nation est en danger, lorsquion trame contre sa liberte, lorsqu'on pro-crit les têtes respectables des citavers, ce qui est un crime dans un autre temps devient une action. locable. Eh! que m'importe qu'on cite Cesar ou Pompee! Outile comparaison peut-il y avoir entre un tyran qui avait opprime la liberte publique et les représentants d'une nation libre, charges de la rétublir ! Vous avez vou u par votre proclamation apaiser le peuple en lui promettant la punition de ses ennemis, il faut donc conserger les preuves de leurs crimes , je vous laisse le soin de peser des considérations 😢 🤊 Malgre l'impression très-vive causée par le discours de Rubespierre. l Assemblée déclara par dans et levé qu'il n'y avait pas heu à deliberer. nur le rapport des papiers saisis, et cette décision rendit quelque audace. aux partisans de la cour, a aguaièrement intimides depuis la chute de la Basulle. Ouelques jours après, il est vrai elle consacra, par un vote solennel, sur la proposition de Doport, l'étab issement d'un comité de recherches chargé de recevoir toutes les dénoncia ions contre les dépositaires du pouvoir compables d'entreprises contraires aux inferêts du peuple. Quant au socret des lettres, il devrait toujours demeurer inviolable, selon nous, bien que de ce temps-ci l'opinion contraire ait recu una sorto de sanction. Nota verrons du resteque si, dans cette circonstance particulière, Robespierre crut devoir, par exception, demander, lui aussi, qu'on prit connaissance des papiers salsis sur un émissaire des princes émigrés, ce qui n'a aucune espece d'analogie avec l'ouverture de lettres confiées à la poste, il defendit plus tard avec une extrême énergie le principe de l'inviolabilité du secret des lettres.

Necker venant d'être rappelé. Au moment où il rentrait au mains è re, comme un gage de paix entre le peuple et le rot, quelques personnes, profitant de son retour, essayèrent de sonstraire à la vindicte des lois M. de Besenval, ce genéral sur lequel on avant compté pour soumettre la capitale, et récemment arrêté dans sa faite. A l'hôtel de ville, Necker, dans une heure d'enthousiasme et d'expansion sentimentale, avant obtenu la promesse de son elarge-sement. Mais l'assemblée na-



<sup>(1)</sup> Le Courrier de Versailles à Paris, zaméro 21, p. 7.

<sup>(2)</sup> Voy le Vonteur du 25 au 26 ju liet 1769, numero 25, complete par le Pourt la jour, numero 24 et 25, p. 299, 310 et surv., et le Louerure de Vermilles, numero 21, lequel apare, entre parenthese, que la discoura de Robers erre fat ort appara la

tionale s'éleva vivement contre ce qui lui parut une usurpation de la part de la municipalité parisienne. Il faut, s'érria Camus, apprendre à l'hôtel de ville à se renfermer dans les limites de son devoir et à ne pas rendre d'arrêtés de nature à exaspérer la population. Les électeurs, ajouta Mirabeau, n'ont pas le droit d'amnistie. M. de besenval doit être détenu, il n'est même pas au pouvoir de l'Assemblée de l'innocenter arbitrairement. Et Robespierre : « Voulez-vous calmer le peuple! parlez-lui le langage de la justice et de la ra son. Qu'il soit sûr que ses ennemis n'échapperont pas à la vengeance des lois, et les sentiments de justice succéderont à ceux de la haine (3). » Volney, Pénon, Bouche, Barnave, Revibell, parlèrent également dans ce sens, et l'Assemblée decida que Besenval seront traduit en jugement.

Le temps n'était plus où les influences de cour pouvaient mettre à l'abri de la loi les coupables privilégiés. Ainsi poussée en avant par Robespierre et les hommes qui, de plus ou moins près, suivaient sa ligne, la Revolution s'avançait, irrés suble comme une marée montante. Encore quelques jours, et tout i échafaudage de la vieille société française allait être anéanti complétement dans une muit dont la memoire des hommes ne perdra jamais le souvenir.

XI.

Il y a dans la vie des peuples, comme dans celle des individus, des moments d'indescriptible élan, de désintéressement sublime. Alors disparaissent les passions mauvaises, les cœurs palpitent d'une émotion délicieuse, l'humanité se révèle sous ses aspects vraiment divins. Helas! vous êtes quelquefois bien courtes, heures des passions généreuses! mais n'importe, vous n'avez pas sonne en vair, et l'on ne saurait vous évoquer trop souvent; car vous rappeler aux générations qui grandissent, c'est le meilleur moven de les encourager aux devoucments magnantines.

Depuis quelques jours, de sinistres nouvelles arrivaient des provinces; des troupes d'hommes inconnus parcouraient les campagnes, préchant partout l'abolition du système feodal et le refus de payement des rentes, dirnes et redevances seigneuria es. Ils entraient dans les châteaux, s'emparaient de tous les papiers, titres et parchemins et en

T. I

10



<sup>(1)</sup> Moniteur, mambro 30; Point du jour, numéro 39, p. 305.

faisa ent des feux de jote dans les cours, étranges incendies dont les lueurs allaient echarer la nuit du à août. Il y avait entant de vexations com a ses au nom des seigneurs, il y avait taut de hames accumulées dans le cœur de ces malheureux paysans, tailiables et convéables à merci, qu'il ne faut pas s'étonner outre mesure si, sur quelques points du royaume, on ne se contenta pas de s'en prendre aux choses. Le recit de ces evénements, denoncés à l'Assemblee nationale au moment où avaient fleu les debats sur la déclaration des droits de l'homme et du c toyen, avait produit une vive fermentation. Un assez grand nombre de députés considéraient encore les droits fédéraux comme sacrés. Le 3 août, dans la séance du soir, le comité des rapports proposa un projet de déclaration pour le respect et la conservation des propriétés, un membre de la noblesse mainua même qu'il faliait bien se garder de toucher à la féodatité jusqu'a l'entier acai vement de la Constitution.

Desmeumers ayant para révoquer en doute les faits révélés, Robespierre prit la parole. Assurément, selon lui, il fallait devant les tribunaux une certitude absolue, non équivoque; mais, devant le corpe législatif, de simples allégations par lettres étaient suffisantes pour que l'Assemblée prit tout de suite les mesures les plus propres à prévenir les désordres publics (1).

Ces mesures quelles étaient-elles? Le Moniteur ne le dit pas. Seulement, quelques instants après, lorsqu'ou reprit le discussion relative au projet de déclaration des droits, presenté par le comité des rapports, et que plusieurs membres trouvaient peu convenable, un député, peutêtre était-ce Robespierre (2), s'écria : « Il ne faut pas appeler droits légitin es des droits injustes et pour la plupart fondés sur la violence. Il ne faut pas parler des droits féodaux ; les habitants des campagnes en attendent la suppression, la demandent dans les calners, et ce serait les irriter que de faire une pareille déclaration. » Ces observations, fortement appuyées par un député breton, impressionnèrent vivement l'Assemblée.

Le lendemain, à l'ouverture de la séance du soir, deux membres de la noblesse, le vicomte de Voanles et le duc d'Aiguillon, proposerent l'abolition complète du système feodal comme le meilleur remode à opposer aux insurrections qui éclataient sur tous les points du ros aume. Le ne sont point des brigands, toujours prêts à profiter des calamités



<sup>(1)</sup> Le Sonteur après avoir douté huit lignes du discours de Robespierre, s'arrête tout evartet termine par un « etc. » You le numere 32

<sup>(2)</sup> Nom avons dejà fast remarquer que dans les premiers temps le Montres le des past quelquefois sonn : Nova. Noy. le numero 32.

publiques pour s'enrichir, qui dévistent les propriétés, détruisent les châteaux et brûlest les utres et parchemins, dit le second, c'est le peuple tout entier s'insurgeant contre la tyrannie féodale, et cherchant à briser le joug insupportable pesant depuis tant de siècles sur su tête.

Une fois l'é au donné, il y eut entre les privilegés comme un assent de générosité et de sacrifices. En quelques heures on vit disparaître, emportée dans l'irresistible élan, une institution dont pendant plus de dix siècles nos pères avaient supporté la dure étreinte. Tous les droits feodaux abolis, les une sans indemnité, les autres moyennant rachat; suppression des justices seigneuriales, de la vénalité des offices ; abolition du droit exclusif de chasse et de pêche, de toutes les dimes eccléniastiques, laiques et infeudées, de tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, villes, corporations et communautés ; admission de tous les citoyens, sans distinction de naissance, à tous les emplois et dignités ecclesiastiques, civils et militaires, tout cela fut voté avec un merveilleux empressement, comme si chacun eut en hâte d'abandonner des privilèges flétris désormais comme de monstrueuses usurpations.

Sans doute, à la veille du à soût, le système féodal était d'avance frappé de mort; sans doute, en en provoquant la destruction au nom du droit et de la justice, les grands seigneurs de l'Assemblée ne firent, pour aussi dire, que demander la sanction d'une chose inevitable et déjà réalisée en fait, mais il serait injuste de ne pas leur tenir compte des sacrifices et des renonciations consentis par eux dans une heure de généreux entralnement. Sachors donc honorer les membres de cette noblesse expirante, dont la ruine a été marquée d'un tel cachet de grandeur Assextôt, d'ailleurs, nous aurons à maudire ceux qui, regrettant leurs privilèges perdus, essayeront de les ressaisir par les armes, et, après avoir appelé l'étranger à leur aide, contribueront à déchirer le sein de la patrie.

Tout alors était joie, concorde, espérance. Dans cette même nuit du à soût, sur la proposition de Lally-Tolendal, l'Assembles décerne à Louis XVI le titre de Restaurateur de la liberté. Ainsi se réalisaient les paroles de Robespierre lorsque, dans son ploidoyer pour un homme injustement détenu, il prononçait, après avoir conseilé au roi de travailler uniquement en vue de l'égalité, du bonheur et de la liberté à rétablir parmi les Français, ces paroles déjà citées : « Oh ! quel jour brillant, sire, que celui où ces principes, gravés dans le ceur de Votre Majesté, recevront la sauction inviolable de la plus belle nation de l'Europe, ce jour où, non content d'assurer ce bienfait à votre nation,



vous lui sacrifierez encore tous les autres abus, source fatale de tant de crimes et de tant de maux (1)... »

Les principes étaient proclamés, il s'agissait maintenant de passer à l'application.

XII

La réalisation de ces principes, qui paraissait à beaucoup de gens une chimère, Robespierre n'allait pas tarder à la poursuivre avec une volonté, une persévérance que rien ne devait lasser. Chaque fois qu'une motion menaçante pour la liberté se produisait au sein de l'Assemblée, soudain on le voyait apparaître à la tribune. Imperturbable, opposant aux rires et aux moqueries dont il était l'objet de la part du côté droit une indifférence méprisante, ne prenant conseil que de son cœur, il luttait avec une obstination sans égale contre les menées réactionnaires d'une partie des membres de l'Assemblée.

Après le mélange des trois ordres, les royalistes purs s'étaient placés à la droite du président, tandis qu'à sa gauche siégeaient les partisans des idees nouvelles; au centre était la masse des députés flottant entre l'un et l'autre côté. Assis sur les bancs de l'extrême gauche, Robespierre avait alors suprès de lui les Pétron, les Barnave, les Lameth et les Duport. En aucune occasion on ne le vit transiger avec sa conscience; toutes les tentatives faites, je ne dirai pas pour le corrompre, mais pour l'amener à une concession, demeurèrent infructueuses; et pendant que quelques-uns de ses collègues, qui tout d'abord avaient paru attachés comme lui à la cause populaire, passaient dans le parti de la cour, entraînés par la séduction des dignités et des nchesses, il demeurant immuable, isolé, digne élève de Rousseau, se couvrant de sa foi comme d'un boucher impénétrable. Certains de ses collègues, no soupçonnant ni la hauteur de sea vues, ni la profondeur de sea pensées, pouvaient sourire à ses motions inattendues; mais d'autres, plus clairvoyants, semblaient dé,à deviner en lui le futur régulateur de la Révolution. C'est ce que ne manqua pas d'apercevoir le regard percant de Micabeau. Assez grand lui-même pour rendre justice à un collègue, dans lequel il rencontra plus d'une fois un adversaire, il s'expri-



<sup>1)</sup> Privileger pour le mear Dupond. Voir le livre precedent,

mart à son égard en ces termes, que nous devons encore rappeler : « Cet homme ira loin, car il croit tout ce qu'il dit (f), »

La liberté individuelle était, aux yeux de Robestierre, la liberté par excellence, et, selon lui, on ne saurait. l'entourer de troo minutieuses geranties. L'arrestation illégale d'un estoyen, en temps ordinaire, lui paraissait un attentat contre la nation, tout le corps social étant frappé guand un de ses membres l'était. Aussi, dans la seance du 21 soût, ééfendit-il résolument quatre citoyens de Marienbourg arrêtés par les ordres du comto d'Esterhazy et deferes au prévôt d'Avesnes, pour avoir concours à l'élection de nouveaux officiers mun cipaux à la place des anciens. Le député. Salomon, chargé de présenter le rapport sur l'atrestation de ces quatre personnes, ayant proposé le renvoi au posvour exécutif. Robespierro s'elança à la tribuse, et combattit vivement cet avis. Il regardait cette détention comme un crime national ; en conséquence il etail, selon lui, du devoir de l'Assemblée d'ordonner l'elargissement immédiat des quatre citoyens arbitrairement arrêtés, et d'infliger un blâme sévère au comte d'Esterhazy L'Assemblée nauonale décida qu'elle demanderait au garde des sceaux de surseoir à tout juge nent jusqu'à ca qu'elle eut elle-même examiné les faits relevés à la charge des personnes détenues (2).

En même temps Robespierre insistait fortement pour que, dans l'article de la declaration des droits, concernant la liberté individuelle, on introduisit une disposition sévère contre coux qui rendraient ou exécuteraient des ordres arbitraires. Cette motion fut adoptée [3].

Une autre question de liberté, non moins importante, soulevée dans la discussion sur la déclaration des droits, le raménait, trois jours après, à la tribime il s'agissait, cette fois, de la liberté de la presse, à la quelle, même aux plus mauvais jours de la Révolution, nous le verrons demeurer fidèle. C'était le lundi 25 août. Déjà, la veille, il avait, avec Mirabeau, combattu toute restriction en matière religieuse et contribué à faire rejeter comme contraire à la liberte de conscience l'article XVIII du projet de déclaration du aixième bureau, dans lequel il était question de culte étaés. Malheureusement ses paroles n'ont pas été recueillies (à). La liberté de la presse ne lus semblait pas moins sacrée que la liberté religieuse. Elle importe, en effet, à la diginié de

<sup>(1. )</sup> by in Biographic university, a Particle Mirebran, 1, XXVIII de la neuvelle en fait.

<sup>(2)</sup> Voy le Print de jour numéro 61 p. 100. Le Mentrer ne me d'anne même pas le proposition de Roberqueres

<sup>(3)</sup> Voy. le Coursier de Prosence, par Marabata, asymtes 31,

<sup>(</sup>le Le Point de jour reul l'imbique parmi les nombreux austeurs qui ent conduite. l'article 10 du accident bareau. (Voy., le numére 52 p. 201.)

l'homme et à la sécur té du choyen; il est donc d'une importance capitale que dans une constitution ou une declaration de droits el e soit bien exactement definie. Le projet du sixième bureau était vague, insignifiant, par conséquent dangereux. La Rochefoucauld, après avoir démontré les avantages de la presse, à laquelle on devait la destruction du fanatisme et du despotisme, proposa de substituer au projet du comité un artic e conforme aux plus larges principes de la liberté. Soutenue par Rabaut Saint-Etienne, dont le discours plein de vues profondes impressionna beaucoup l'Assemblee, sa motion fut combattue par Target. Celui-ci prit la parole pour soumettre un nouveau projet, en termes à double sens, enveloppé dans ces restrictions banales où le despotisme trouve toujours à valonté une arme prête à frapper. Alors Robespierre, indigné : « Yous ne devez pas balancer à declarer. franchement la liberté de la presse, il n'est jamais permis à des hommes libres de prononcer leurs droks d'une manière ambigué, toute modification doit être renvoyee dans la constitution. Le despotisme seul a imaginé des restrictions, c'est ainsi qu'il est parveau à atténuer tous les droits. Il n'y a pas de tyran sur la terre qui ne signàt un article aussi modifié que celui qu'on vous propose. La liberte de la presse est une partie inseparable de celle de communiquer ses pensées (1)... » Après ces observations et celles de quelques sutres membres, l'Assemblée décida, conformémentà l'avis de Robespierre, que, la libre communication des pensées et des opinions étant un des droits les plus précieux de l'homme, il était loisible à tout citoven de parler. d'écrire, d'imprimer librement, sauf à repondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (2).

Le même jour Robespierre reprit la parole pour discuter les articles du projet de déclaration où il était question de la force publique. Ni son discours ai la redaction proposée par un n'ontété conservés, nous savois sculement qu'il voulait fondre en un seul plusieurs articles du projet du sixieme bureau, ce qui fut adopté. Rien de plus liberal, du reste, que l'article voté par l'Assemblée : La force publique, y était-il dit, nécessaire pour la garantie des droits de l'homme et du citoyen, est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxque,s elle est confiée.

Monitour muméro 46. — Point du jour, numéro 53, p. 208.



Le lendemain s'ouvrit la discussion sur l'importante question des impôts. La projet du sixième bureau portait que, la contribution publique étant une portion retranci és de la propriété de tous les citoyens. chacun avait le droit de la consentir librement. Robespierre attaqua cette rédaction comme vicieuse. Parler du droit de consentir, c'etait, suivant lui, altérer le principe, donner à la nation un simple voto au lieu de lui laisser l'initiative de la loi en matière de contribution publique et l'entière disposition de l'impôt. La véritable expression était établir. Il soutint ensuite que, join d'être une portion retranchée de la propriété des citoyens, l'impôt était une portion de cette propriété trase en commun entre les mains de Ladministrateur public, simple dépositaire des contributions, et sans cesse obligé d'en rendre compte à la nation. « M. Robert-Pierre, » dit un journal du temps, « a representé avec énergie des principes très vrais sur le droit qu'a la nation de faire seule la loi de l'impôt (1).» Au projet du sixième bureau il proposade substituer l'article suivant : «Toute contribution publique étant une portion des biens des citoyens mise en commun pour subvenir aux dépenses de la súreté publique, la nation seule à le droit défablir. l'impôt, d'en régler la nature, la quotité, l'emploi et la durce. « L'Assemblée n'adopta pas cette rédaction, mais elle modifia profondement celle du satième bureau, et, dans la suite, nous la verrons, en motière d'impôts, se laisser constamment diriger d'après les principes exprimés par Robespierra.

L'avant-dernier article de la déclaration consacrait la sépara lon des pouvoirs ; il essaya de le faire rejeter en demandant la question préalable, parce que le principe de la séparation des pouvoirs lui semblait complétement étrauger à une déclaration de droits; mais l'Assemblée n'admit pas ses idées à cet égard. Le même jour, le projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut adopté dans son ensemble.

Certes, en relisant cette déclaration, imposant manifeste d'une société affranchie de la veille, et s'élançant à travers es obstacles vers des horizons meconnus, nous avons droit d'être fiers de nos pères. Ce n'est pas encore le dernier terme de la Révolution; ce ne sont pas des d'oits aussi impérieusement affirmés que dans la fameuse déclaration nationale que à la Convention par Maximilien Robespierre, mais quelle route parcourue en trois mois! La féoda ité anéantie, le despotisme déraciné, les droits des peuples révélés au monde dans une sorte de cutéchime national, suivant l'expression de Barnave! Comme celle de la





the Point de jase, nomero 61, p. 215.

Convention, qui ne sera que son développement logique, la déclaration de la Constituante se trouve placée sous l'invocation de la Providence. Avant l'ouverture de la discussion, plusieurs membres avaient insiste pour que, dans le preambule, on mit sous les auspices du Créateur éternel l'œuvre à laquelle allaient être attachées les destinées d'un grand peuple; d'autres, comme plus tard les Gironeins, jugeaient inuble toute intervention religieuse (1). L'Assemblée donna raison aux premiers, et les droits de l'homme et du citoyen furent solennellement énoncés par elle sous les auspices de l'*Etre suprême*. Cela dit pour qu'il soit bien entendu qu'en pareille matière Robespierre ne fit que suivre, sous la Convention, les traditions de l'Assemblée nations e

## 3111

Mais déjà entre les divers membres du côté gauche se manifestaient des dissentiments, avant-coureurs de déchirements profonds.

L'Assemblée tout entière, nous l'avons dit, était royaliste, et Robespierre lui-même, en ce sens qu'il admettait parfaitement bien un roi
entouré des institutions les plus libérales et les plus democratiques.

Le mot monarchie, » écrivait-il alors, « dans sa véritable signification, exprime uniquement un État où le pouvoir exécutif est confié à un
seul. Il faut se rappeler que les gouvernements, quels qu'ils soient,
sont établis par le peuple et pour le peuple; que tous ceux qui gouvernent, et par conséquent les rois eux-mêmes, ne sont que les mandataires et les délégués du peuple (2) » Aussi, à la difference de quelques-uns de ses collègues pour qui la royauté était l'arche sainte à
laquelle il n'était pas permis de toucher, il lui semblait naturel, au
moment où l'on allait préciser la forme du gouvernement, que chacun
pût s'exprimer librement sur cette question.

Le vendredi 28 août s'ouvrirent les débats touchant la Constitution. Mounier venait d'en lire les premiers articles, relatifs au gouvernement, quand plusieurs membres s'élancèrent à la tribune pour proposer des modifications au projet du comité. Les idees exprimées par quelques-uns d'entre eux ayant causé du tumulte, Robespierre demanda



<sup>(1)</sup> Point du jour, muméro 50, p. 177,

<sup>(2)</sup> Dere de M. de Robesperre, a quite de la province d'Artois à l'Assem des nationale, contre le erio roya , 1789, m-8".

la parole : « D'aussi granda intérêts que ceux qui nous agitent, » dit-il . « me donnent le courage de vous proposer une réflexion que je cross nécessaire, » Suivant lui il fallait, avant de continuer la délibération. laisser à tous les deputés le droit de parlet d'après les inspirations de leur conscience, et introduire dans la règlement quelques articles de nature à ansurer le caltae de la discussion; cat il est important, ajoutat-i. « que chacus puisse, sans crainte de murmures, offre a l'Assemblee le tribut de ses opinions. » A ces mots, comme si I on y eût vu une attaque contre le principe monarchique, une formidable tempéte éclate, et les cris répétés : A l'ordre ( à l'ordre / interrompent 1 orateur. Le président lui fait observer qu'il ne s'agit pas de règlement. Robespierre veut répondre, de nouvelles clameurs s'élèvent et étouffent sa vois. Il prend alors le parti de descendre de la tribine. Ausurôt quelques membres protestent contre un pareil despotisme et reclament. énergiquement la liberté de la parole. L'ordre s'étant peu à peu rétabli, il remonta à la tribune et essays de nouveau de démontrer à l'Assemblee la nécessité d'assurer la tranquilité des déliberations au moyen. de quelques articles agoutés ou règlement. Mais sa motion, bien que Vivement appuyée par Mirabeau, ne fut pau prise en considération (1).

D'accord avec l'immoriel orateur sur la question de l'unité du pouvoir régislatif, votée dans la séance du 10 septembre par huit cent quarante-neuf voix contre quatre-vingt-neuf, après des débats orageux (2), il se sépara comprétement de lui sur celle de la ametica royale. Serant-ella admise ou non? Et, dans le premier cas, serant-elle seulement suspensive ou pure et ample? Telles étaient les deux propositions soumises à la delibération de l'Assemblée. Cette question

(2) At non-per cinq conta, comme le dit M. Michalet, trompé par le Monteur (Michaelet de descritore, t. I. p. 248). Voy. le Peint du jour, hemmens plus exact que le Mondeur peur cotte époque, numéro 76, p. 345.



c) Vey le Mestiere, annoire 41, combine, avec le Possi de jour, aumére 66 p. 237 et le courrer de Ferri le « Perra, manero dé, p. déd-ré). Veux en quele tetraciere dervier journel meste la même a M. de Rebetz-Pierre (sé) intervirspe l'ordre pour faire une relieu et qui intervisée at le fil observe que cet absolutionet souvet que les dédimentaires aussi parables at propose auriques articles a gouter un règle ment, cur il se raspelle que certivire incui es laisser a ex réglement out fait prévid bien un clorge la dimentele processent. Un le cappelle al ordre, mais le mée qui l'antoire l'angue à pourseuvre il que encore intervoupe. Enfin, vorant qu'il n'étoet pan toujours permis a avoir de boutes vues, et qu'on pouvoit depanée au les expressant, il sort de la tre une Le pressent de peut n'emperier du resontrer à l'assention que extre confinte ment pas équatoble. U de labers-Pierre est unité à remontre à la tribune II av ressé, mans quelques thous excellentes qu'il disse, in équipment à la tribune qu'il avoit éprouvie avoit bennesse détrait de son energie. — M. de Miraboux répands event que perfected que event à tout que M. Robers-Pière a parle du réplement avoit à tout pas M. Robers-Pières en après du réglement en controlle de partie de maneraire en ét qu'il approve dans en réglement a rapport à la question »

du veto, on le sait, jeta toute la France dans une sorte de perturhation, comme si les destinées du pays y eussent été irrévocablement attachées. A Paris, la fermentation fut extrême; à aucun prix on n'y voulait du veto. Peu s'en fallut que le peup e en masse. ayant à sa tête le fameux marquis de Saint-Huruge, ne c'en allât lui-même à Versailles signifier sa volonté. Deux citoyens partirent, porteurs d'une lettre rédigée au Palais-Royal; et, s'étant adressés. à Lally-Tolendal, ils lui declarèrent, au nom du peuple, que l'onconsidererait comme traîtres les députes qui se prononcerment pour le veto. « Car., disait l'adresse, il n'appartient pas à un seulhomme, mais à vingt-cinq millions. » L'Assemblée, après l'avoir écoutée au milieu des cris d'indignation se croisant dans tous les sens, décida qu'il n'y avait heu à délibérer. Cette fin de non-recevoir fut loin de calmer l'ag tation. Ceca se passait le 31 août. Quelques jours après. Loustalot écrivait dans les Révolutions de Parus, dont la vogue était immense : « Nous avons passé rap dement de l'esclavage à la L'berté ; nous marchons plus rapidement encore de la liberté à l'esclavage. On endort le peup e au bruit des louanges qu'on lut prod que aux ses exploits; on l'amuse par des fêtes, des processions et des épau ettes. » Puis, s'étonnant de l'importance qu'avait donnée l'Assembice nationale à une adresse faits par quelques extoyens, et qui exprimait les vœux légitimes de la capitale, il ne proposait rien moins, dans le cas où le terrible veto serait prononcé, que de briser les députés votants et d'en nommer d'autres sur-le-champ (1), tant l'idée qu'un seul homme pourrait suspendre et enchaîner la voionté nationale exaspérant alors les esprits.

On comprend avec quelle faveur devaient être accueillis les discours des deputes hostiles à toute espèce de sanction royale. Aussi, dans ces débats importants, vit-on chanceler un mement la popularité de Mirabeau, tandis qu'au contraire ceile de Robespierre commença à s'é ever. Cependant il ne lui fut pas permis d'exprimer son opinion à la tribune. La discussion, qui avait duré longtemps, avant été close avant que son tour de parole fût venu, il prit le parti de livrer son discours à l'impression, afin de faire connaître à ses commettants son avec sur une matière aussi délicate.

Trois systèmes a étaient trouvés en présence : celui du veto absolu, énergiquement appuyé par l'abbé Maury, de Liancourt, d'Antragues, Mounier, Desèze, de Virieu et de Cuatine ; celui du veto suspensif, auquel s'était rallié Mirabeau, et que dix-sept orateurs avaient



<sup>(</sup>l) Serolutions de Faris, numero &

soutenu avec ku, enfin sept membres avaient parlé contre toets espèce de veto, parmi lesquels Sieyès, dont on n'a pas aublié l'ingénie les definition : « Absolu ou suspensif, le veto n'est qu'une lettre de cichet contre la volonté générale. » C'était un mot heureux, mais ce n'était pas une réponse suffisante aux arguments invoqués en faveur du veto.

Robespierre se prononça également contre toute espèce de veto-Les Jois, disalt-il, doivent être l'expression de la volonté générale, mais comme il est impossible à une nation d'exercer en corps la puissance législative, elle la délègue à des représentants depositaires de son pouvoir, et dont l'autorité ne saurait être entravée par aucune volonté particulière, sens quoi la souveraineté nationale serait une pure fiction, « Celui qui dit qu'un homme a le droit de s'opposer à la loi dit que la volonté d'un seul est su-dessus de la volonté de tous Il dit que la nation n'est rien, et qu'un seul homme est tout. S'il ajoute que ce droit appartient à celu, qui est revêtu du pouvoir exécutif, il dit que l'homme établi par la nation pour faire exécuter les volontes de la nation a le droit de contrarier et d'enchaîner les volontés de la nation : il a creé un monstre inconcevable en morale et en politique, et co monstre n'est autre chose que le veto royal. » Suivant lui, en érigrant continuellement en principe que la France est un État monarchique, on a eu le tort de subordonner les droits des peuples à ceux des rois, qui, simples mandatures, n'ont que des devoirs à remplir, Déclarer les gouvernants supérieurs aux gouvernés, c'est altérer une constitution « qui sembloit devoir être le chef-d'œuvre des lumières de ce siècle. » Il engage donc fortement l'Assemblée à ne pas se lausser entrafoer dans cette voie funeste.

Parmi les arguments développes en faveur du veto, un seul lui semble de sature à causer quelque impression : c'est la crainte de voir les représentants du peuple se transformer en assemblée tyranique, et abuser de l'autorité dont ils sont revêtus. Sans doute il est d'une sage politique de prévenir par de justes précautions les abus de tous les pouvoirs ; mais est-il bien sensé d'augmenter la force du plus redoutable aux dépens du plus faible et du plus salutaire? Qu'est-ce qu'une assemblée législative composée de députés élus pour un temps lui té, qui rentrent dans la foile, à l'experation de leur magnérature temporaire, pour se soumettre au jugement du peuple qui les a nominés, et dont l'intérêt même garantit la fidélité, auprès d'un monarque investi d'une puissance énorme, ayant dans ses mains les finances, les tribunaux, la force publique, la libre disposition des faveurs, c'est-à-dire, tous les moyens d'oppression et de séduction? Et peut-on com-



parer l'ambition d'un corps électif à celle d'un roi héréditaire, et par cela même toujours enclin à étendre un pouvoir qu'il considère comme son patrimoine? Telles sont les principales objections soulevées par Robespierre. «Parcourez l'histoire, » poursuit-il, « quel spectacle vous présente-t-e le? Les nations depouillées partout de la puissance leg s-lative devenues le jouet et la prote des monarques absolus qui les oppriment et les avilissent, tant il est difficile que la liberté se défende longiemps contre le pouvoir des rois. Et nous qui sommes à peins échappés au même malheur, nous dont la reunion actuelle est peut-être le plus échatant térsoignage des attentats du pouvoir ministériel devant lequel son anciennes assemblées nationales avoient disparu, à peine les avons-nous recouvrées que nous voulons les remettre encore sous sa tutelle et sous sa dépendance! »

Quant au veto suspensif, auquet beaucoup de ses collègues lui avaient avoié s'être ralliés uniquement pour échapper au voto absolu que paraissait vouloir adopter une partie de l'Assemblée, il le repousse aussi parce qu'il ne voit entre eux qu'une différence âlusoire. En vain lui objecte-t-on l'exemple de l'Angleterre. La nation française, au moment où elle accomplit son œuvre de régeneration, se doit à ellemème de ne pas copier servitement une nation vouine dont le caractère est d'ailleurs d'une nature tout à fait distincte. Les lois civiles des ânglais, n'ayant pas été comme les nôtres enfantées par le génie du despotisme, lui semblent, jusqu'à un certain point, obvier aux inconvénients de leurs lois politiques. De plus, il les voit dispensés, grâce à la situation geographique de leur pays, d'entretemir ces forces militures immenses, si terribles à la liberté, et auxquelles nous sommes comme fatalement voués.

Une excellente constitution, dit-il en terminant, peut en assez peu de temps conduire le peuple français à la liberté, « mais une constitution vicieuse, une seule porte ouverte au despotisme et à l'aristocratie doit nécessairement le replonger dans un enclavage d'autant plus indestructible qu'il sera cimente par la constitution même (1). » L'opinion de Robespierre, si elle prévalut tout entière au debors, ne l'emporta qu'en partie dans l'Assemblée : le veto suspensif fut adopté par six cent soixante-treize vois contre trois cent quirisé.



d) Der de M de Résipteres, députe du la presence d'Artois à l'Assemblée entronale, contre le reis royal, soit absolu, soit suspensif. À Versailles, de l'imprimere de la close mi-65 de l'épit à discours ne nous paraît un avoir été remandes paracteurs historieus de la Revolution : auenn, du moint, na la agualé.

### XIY

Dans la soirée du même jour Lepeletier de Saint-Fargeau, ou'une étroite amusé commençant d'unir à Robespierre, monta à la tribune, et dit qu'au moment où c'on allast décider pendant combien de législatures. le veto auspendrait la loi, il était essentiel de fixer la durée de chaque législature. Suivant lui, les pouvoirs des représentants du people ne devaient pas excéder une sanée. En effet, leur mission consistait à faire la loi, non à en suivre l'exécution. D'autre part, en bornant à un an l'exercice de la legislature, on avait l'avantage d'abreger le veto, dont la prolongation ne pouvait qu'irriter le peuple. Il ne fattuit pasnon plus accorder au roi le droit de dissoudre l'Assemblée législative. car ce serait mettre à sa discrétion les élus du peuple, lui donner les movens de se passer de surveillants et de contrôle. En outre, le renouvellement fréquent du Corpa legislatif, en amenant plus souvent les citoyens dans les réunions électorales, devait avoir pour effet de les instruire, de les former à la vie politique, et, à ses yeux, cela méritait considération. Il conclut donc en demandant que les assemblees législatives fussent renouvelées en totalité chaque année, et que les pouvoirs des députés actuels expirassent au mois de mai prochain.

Les sentiments exprimés par l'orateur étaient trop bien ceux de Robespierre pour qu'à se les appuyêt pas de se parole. Le peuple, dit-il, ne pouvant, dans une grande monarchie, exercer lui-même la toute-puissance, doit renouve er souvent ses recrésentants, afind'être à même de leur donner la tresure de sa confiance, de faire connaître son opinion et d'exprimer ses vœux. C'est dans le frequent exercice de ses droits qu'il trouvers l'énergie nécessaire pour conserver cette liberté recemment conquise. Ce discours, dont nous ne pouvons offrir que cette analyse fort incomplète, produisit que que impression sur l'Assemblée, à en juger per cette courte appréciation du Monteur « M. Robespierre parle avec beaucoup de force et d'eloquence en faveur de la motion de M. de Saint-Fargeau (1) . Combattue par l'abbé Maury, son opinion, que plus tard devait adopter la Convention nationale, ne triompha pas entièrement devant l'Assemblée constituente, qui prit un moyen terme proposé par Buzot, et fixa à deux ans la durée des législatures.

Moniteur du 14 au 15 septembre 1789, numéro 56.



Le 14 septembre, on allast reprendre la discussion relative à la question du veto suspensif, quand tout à coup Barnave déve oppa une motion tendant à ce qu'il fot sursis à l'ordre du jour jusqu'à ce que le roi eût promulgué les arrêtes du à soût, lesque s, ayant été rendus anterieurement à la loi du veto, ite devaient pas être, su vant lui, soumis à la sanction du roi, mois simplement à la promulgation. C'etait aussi l'avis de Mirabeau. Les decrets du à soût, dit-il, ne sont pas des lois, mais des principes, les bases essentielles de la Constitution, et il eût été impossible à l'Assemblée de remplié son mandat sans déblayer le terrain sur lequel elle était appelée à constituire.

Plusieurs membres, entre autres Cazalès et l'abbé Maury, réclamèrent vivement l'ordre du jour, en se fondant sur ce que les arrêtes du à étaient purement législatifs et, comme tels, devaient être revêtus de la sanction royale. Robespierre prit alors la parole, et, dans une rapide improvisation, il n'eut pas de peine à demontrer que, en soumettant ces decrets au bon plaisir du roi, on compromettait la Revolution elle-même dont ils étaient le véritable point de départ. Et pour prouver la mauvaise volonté de la cour à l'égard de ces arrêtés, il fit remarquer, comme un fait extraordinaire et significatif, que le gouvernement en retardait indéfiniment la promulgation, tandis qu'il s'était empressé de sanctionner et de publier le décret relatif à la tranquillité publique, envoyé au roi le même jour. Il était donc indispensable, selon lu , de repousser la question préalable et de délibérer sur la motion de Barnave (1). L'Assemblée se rendit à ces observations et decida que le veto suspensif ne pourrait être opposé aux decrets de l'Assemblee qu'après l'acceptation définitive des arrêtés readus dans la nuit du 4 août (2).

Les craintes de Robespierre étaient bien fondées, comme le prouva l'événement. Au lieu d'une sanction ou d'une promulgation, le roi adressa, le 18, à l'Assemblée une sorte de mémoire dans li quel il declarait que, tout en acceptant les dispositions générales des arrêtes du à soût, il ne pouvait donner à certains articles qu'une adhésion conditionnelle. La lecture de ce memoire souleva de violents murmures. Le roi, disait-on, n'est pas juge des mesures constitutionnelles prises par l'Assemblée nationale dans la suit du 4 soût. Comme chaf du pouvoir exécutif l'a le devoir de les promulgaers, voità tout. En les envoyant à sa sanction, on avait entendu la promulgaerse, et il ne s'agissait nuilement d'obtenir un consentement; autrement c'eût été.



<sup>(1</sup> Voy. le Point du jour munéeo 79, p. 376.

<sup>(2)</sup> Bistoire de la Recolution, par Jean A ais de la liberté, L III, ch. 1

pier, anéantir le pouvoir constituant de l'Assemblée, et violer, dès le début, le serment du Jeu de Paume. Ce fut ce que soutinrent avec une grande énergie de langage Mirabeau. Le Chapeher et Robespierre. L'Assemblée, dit impétueusement ce dernier, a simplement attaché au mot sanction, dans cette circonstance, l'idée de l'authenticité donnée par le souverain aux décrets émanés d'eile. Si elle eût prévu l'interprétation prétée à ce mot par quelques-uns de ses membres et par le pouvoir exécutif, elle n'eût pas permis qu'il pût y avoir d'équivoques. sur ses déclarations. « La nation, » s'écria-t-il, en terminant, « a-t-elledonc besoin, pour la Constitution, d'une autre volonté que la sienne (1)? » Malgré une longue réfutation de Lally-Tolendal, l'Assemblée decréta que son president se rendrait au château pour suppher le roi de promulguer immédiatement ses arrêtés du 4 août, en l'assurant qu'il serait scrupuleusement tenu compte de ses observations quand on s'occuperait des lois de détail. Le lendemain, Louis XVI répondit qu'il allait s'empresser d'ordonner la promulgation des arrêtés, et, le même jour, en reconnaissance, l'Assemblée vota pour deux législatures le veto suspensif.

### XΥ

Sur les grandes questions intéressant la liberté ou le principe de la souveraineté du peuple, Robespierre ne gardait jamais le silence. Dans d'autres occasions, quand la discussion lui semblait d'un moindre intérêt, il se tenait assez volontiers à l'écart. On ne l'entendit pas repondre au vicomte de Mirabeau lorsque celui-ci, à propos d'une motion de Volney, demanda insidieusement qu'aucun membre de l'Assemblée ne pût être réélu à la prochaîne législature. Plus tard, au moment où son influence aura acquis un immense accroissement, nous le verrons reprendre, au nom des intérêts populaires alors, cette proposition du frère de Mirabeau, et la faire adopter par ses collègues, maigré la vive opposition des royalistes constitutionnels. Il ne se mêta non plus en rien, que nous sachions, aux importantes discussions auxqueiles donna lieu la demande d'emprunt soumise à l'Assemblée par le premier ministre en personne, discussions à jamais célèbres, où le génie de Mirabeau s'éleva à de si prodigieuses hauteurs. Seulement le 2 octobre,

(1) Poiss du jour, numéro 80, p. 31 et 39.



après avoir accepté le projet de décret sur la taxe patriotique, il insista fortement pour qu'on exigeât, avant de le convertir en lor, la sanction ro-ale de la déclaration des droits et des articles de la Constitution déjà votes.

Mais quand, trois jours plus tard, on vint lire la réponse ambigue du rot, il éclata. Mai servi par ses conseillers, Louis XVI ne pouvait se résoudre à adopter une determination; or, dans les circonstances graves, on se perd par les hésitations. Deux partis se présentaient à lui : declarer résolument la guerre à la Revolution, et tenter de l'emporter de haute lutte ; ou bien se mettre lui-même franchement à la tête. de cette Revolution, l'incamer en quelque sorte en sa personne, aller spontanément au-devant de sea legitimes exigences. Dans le premier cas il ent été brisé sans nul doute, mais il serait tombé noblement, sur un champ de betaille, pour la défense d'intérêts que son originé et son éducation pouvaient rendre sacres à ses yeux : dans le second, il se fût acquas des titres immortels à la reconnaissance des peuples; et la gioire d'être à la tête d'une grande nation libre eut largement compensé celle de commander à des esclaves. Mais à une postique ferme, nettement accentuée, il préféra une politique de faux-fuyants et de petits moyens, s'égara jusqu'à placer dans l'etranger l'espoir du salut de sa couronne, et se laissa fatalement entrainer dans une voie au boutde laquelle il devait trébucher sur l'échafaud.

Au lieu d'accorder franchement se sanction à la declaration des diroits et aux articles de la constitution déjà votés, il parla simplement d'accession, trouvant dans la déclaration des principes suscepubles d'explication, et remettant pour l'accepter ou la répudier définitivement au jour où l'Assemblée se serait prononcée sur l'ensemble de la Constitution. « La réponse du roi, » dit Robespierre, « est destructive, nonseulement de toute constitution, mais encore du droit national à avoir une constitution. On n'adopte les articles constitutionnels qu'à une condition positive! Celui qui peut imposer une condition à une constitution a le droit d'empêcher cette constitution, il met sa volonté audessus du droit de la nation... Est-ce au pouvoir exécutif à critiquer le pouvoir constituant de qui il émane? Il n'appartient à aucune pussance de la terre d'expliquer des principes, de s'élever au-dessus d'une nation et de censurer ses volontés. Je considère donc la réponse du roi. comme contraire aux principes, aux droits de la nation et comme opponee à la constitution. » Puis, examinant la conduite des ministres, il les montrait essayant de rival ser d'autorité avec l'Assemblée et faisant précéder les arrêtés et décrets dejà sanctionnés de l'ancienne formule du despotisme : car tel est notre bon platoir. Il fallait donc su



plus vite briser les obstacles, déchirer le voile religieux dont on voulait convert les premiers droits de la nation, et prendre des mesures. énergiques pour qu'aucun empéchement ne pût desormais entraver la constitution (1). Il déposa ensuite sur le bureau du président une motion ainsi conque : « le demande : 1º que l'Assemblée nationale décide que la constitution ne peut être soumise, au refus du ponyonexécutif, que tous les actes émanés de toute Convention sont egalement indépendants de la volonté du pouvoir execut f, et que le veto suspensif ne peut être accordé qu'aux decrets des législatures ordinaires : 2º que l'Assemblée nationale determine d'une manière précise la fornie dans laquelle la constitution doit être promulguée, et celle de la sanction (2). » Il proposa enfin à l'Assemblée de charger son président de porter au roi sa motion formulee en decret, et de lui demander une réponse conforme. Plusieurs membres, parmi lesquels Duport, l'abbé-Gregoire, Mirabeau, parlèrent dans le même sens, et l'Assemblée decida que son président, à la tête d'une députation, se rendrait caez le roi pour le prier d'accorder son acceptation pure et simple de la déclaration des droits et des articles de la constitution déta votés. Louis XXII finit par se rendre; le jour même, ilacquiesca au vœu si formelleme; i exprimé des representants de la nation.

## XVI

Une pression formidable, il est vrai, avait à point nommé contrebalancé la mauvaise volonté des conseillers royaux, et en particular celle de la reme, contre laquelle Mirabeau avait fait entendre une menace indirecte lorsqu'à propos de cris séditieux prononces dans un repas donné peu de jours auparavant aux regiments de la garde et aux dragons, cris dénoncés à la tribune par Pétion, il s'était déclaré prêt à désigner lui-même les coupables, si l'Assemblée voulait prealablement décreter que la personne du roi était seule inv olable. Tout le monde connaît les détails des orageuses journées d'octobre. La rareté et la cherté des subsistances, les menées contre-revolutionnaires, les bruits alarmants incessamment répandus, et surtout le récit de la fameuse

DIGIT ZEED BY GOUGLE

Co4 181

Voy, le Monteur du 5 au 6 netobre 1789, et le Point du jour, innière 99.
 Munic de la main de Jose spierre : Originaux des motions, arrêtés et discours relatifs must proces verbans le l'Assemblée autronde. \*\* \*\*rehires C<sub>1</sub> § 1, 200,

orgie où la cocur le tricolore avait été foulée aux pieds, avaient porte au plus haut degré l'effervescence de la population parisienne.

Poussers par la crainte de la famme, huit à dix malle femmes, accompagnées des vainqueurs de la Bastille, et bientôt suivies d'une partie de la garde nationale, inondérent tout à coup Versaines dans la nurnee du 5, résolues à ramener le roi avec elles, dans la pensee que, une fois Louis XVI à Paris, lei re mallieurs seraient finis et le pain assure. Vers trois beures, au moment où 1 on venait de voter l'envoid'une deputation chargée d'obtenir la sanction royale, un certain nomtire d'entre elles, avant à leur tête Stamslas Madlard, pénétrèrent dans la salle et se présentèrent à la barre de l'Assemblée, Orcape de la bande, Maillard exposa la triste situation de la capitale, denonça les accapareurs comme les principaux auteurs des calamites publiques, et sur la foi de plusieurs personnes qu'il avait rencontrees en chemin, dans une voiture de la cour, deciara pu'un ecclesiastique attaclié à l'Assemblée avait promis deux cents livres par semaine à un meunier pour l'empêcher de moudre. Aussi ôt quelques deputés demandèrent le nom de cet ecclesiastique. Maillard liesstait, ne voutaut, disant-il, compromettre personne. L'Assemblée persistant de son côte à vouloir connaître le membre dénoncé, Bobespierre prit la paro e, r. poela que dans la matinée Grégoire a vait exactement ar i quie le même fait à la tribune, et ajouta qu'en conséquence ce député pourrait fouri in tous les éclairessements désirés. Son discours, plein de patriotisme, calma comme par enchantement l'effervescence des femnies. et fit cesser leurs murmures (1). Muillard so plaignit vivement ensuite de l'oi trage dont la cocarde nationale avait été l'objet. Une cocarde tricolore apportée au même instant de la part des gardes du corps produisit un excellent effet sur les femmes. Enfin la décision prise par l'Assemblee d'envoyer au roi une nouvelle députation pour lus présenter le tableau de la position malheureuse de la capitale, et ludemander l'execution immediate du decret rendu sur la libre circulation des grants, acheva d'apriser leur colere, et eine d'entre elles pecompagnèrent au chateau le président Mourier et les autres membres de la députation.

Nous n'avons point à l'etracer les diverses scenes dont le palais de Vers alles fui le thefire dans la sorree du 5 et dans la mut du Sau-



<sup>(</sup>Il Deposition de Stanislas Marilard, dans la première partir de la procedure infranctio instructe un Charlet nur les evenements du 6 octobre, è ovi aussi, en françoire en en energie L. I., p. 318, et les betances montes la suite des Memorra de Landy, t. III, p. 419.

6, nous les indiquons seulement pour mémoire, et afin de bien marquer le point de départ de la nouvelle phase dans laquelle allait entrer à pleines voiles la Révolution. Désormais le peuple se mettait décidement de la partie. C'était la seconde fois qu'il apparaissait sur la scène; mais comme son intervention accélérait le drame! En prenant la Bastille, il avait décapité la monarchie, en ramenant le roi à Paris, il mettait en quelque sorte la royauté sous sa tutelle. C'est pourquoi il ne faut pas s'étourer si Louis XVI liésita avant de se rendre à l'impérieuse invitation populaire

Necker lui conseillant d'accèder au vœu du peuple, de se confier à lui, d'accepter la Révolution sans arrière-pensée; mais tel n'était pas l'avis des courtisans. Si vous qu'ittez Versailles, vous êtes perdu, lui criaient les uns ; d'autres lui montraient Metz comme un refuge assuré Mais fuir, c'était abdiquer, pensait, non sans que que raison, le monarque anxieux. Et d'ailleurs, dans la matinée du 6, toute fuite était devenue impossible. Il fallut bien se résoudre à partir pour Paris. Les applaudissements, dont la foule houieuse qui remplissait la cour salua le roi et la reine à leur balcon, donnèrent à la famille royale un peu d'espoir et de courage. Il était midi environ quand elle quitta, pour n'y plus revenir, la somptueuse demeure de Louis XIV. Aux yeux de nombre de gens cette translation de la cour de Versailles à Paris c'était la réconculiation de la royauté avec le peuple, mais combien eurent déjà le pressentiment que c'était la fin de la monarchie!

#### XVII

Lorsqu'elle commut la résolution de Louis XVI, l'Assemblée, sur la motion de Barnave, se declara inséparable du roi pendant toute la curée de sa session; et, en attendant que les mesures nécessaires pour son installation à l'aris fussent prises, e le continua paisiblement ses travaux.

Le 7 octobre, l'importante question de l'impôt éta t à l'ordre du jour. L'article 5 du comité, ayant trait à la proportionna ité, passa sans difficulte aucune; mais l'article 6, qui n'accordait l'impôt que jusqu'à l'expiration de la législature suivante, donna heu à une longue discussion. Les uns, pour assurer le payement de la dette publique et celui de la liste civile, voulaient l'impôt perpétuel. En lumiter la durée à un an, disait Mirabeau, c'était donner au Corps législatif le droit de mettre



tena it au plan du counté. Su vant Robespierre, le principe établiques l'article (lu'était contraire quaix engagements envers les creanciers de , était nu à la dignite du trône, parce qu'il augissait simplement d'un article constitutionnel, et non d'une disposition de finances sur la detac et sur la liste civile; mais il fallait avant tout laisser au pouvoir legistat f'sa pleine liberté d'action sur ces deux objets. Conformément à ces observations, l'Assemblée décreta le renouvellement annuel de l'impôt, et décida que chaque le paslature voterait de la manière qui lui paraltrait le plus convenable les sommes destinées à l'acquitement de la dette et au payement de la liste civile.

Au commencement de cette seau e on avait lu une lettre de de la languais respirant les senuments les plus devoués pour les membres de l'assemblée, et toute pleme de protestations elugieuses en faveur de la Revolution française. Le lendemain Robespierre proposa à l'assemblée de voter la traduction et l'ampression de cette lettre : « Cir., » dit-il, « c'est un spectacle digne d'être mis sous les yeux du people que celui d'une grande nation applaudissant à nos efforts pour conquerir la l'berte, et c'est par de tels exemples qu'on verra les rivalites nationales disparaître devant le grand intérêt de l'humanite. » La motion fut a l'instant convertie en decret (1).

Immediatement après cet incident on passa à la discussion des termes dans lesquels seraient promulgués les actes sanctionnes par le roi. Appele a parler le premiersi ricette matière, Robespierre s'eleva viveine it contre les formules asitées pour les arrèls du conseil et les anciennes declarations royales. « Hest impossible, » dit-il. « de concilier le di oit national avec les formes employées jusqu'à ce moment : de notre pleme puerance; car tel est notre platur. Je voudrais que tous les d'orets du pouvoir legislatif fussent exprimés par le terme uniforme de lor; que les formules usitées jusqu'à present dans la promulgation. des lots fassent aboltes; qu'etles fassent remplacees par une fornic nuble et simple, qui amnoaçat le droit national et le caractère sacro de la loi Je propose qu'apres ces mots : Louis, roi des Français, on transcrive littéralement le decret de l'Assemblée nationale terminé par ces mots : Que cette los soit inviolable et sainte pour tour ; il sera scelle d'un aceau uniforme, acressé aux tribunaux, aux assembices administratives et aux municipalités, pour être la, publié et eve**c**ate (2), w

<sup>(1.</sup> Pour du jour, manéro 102, p. 353; Mondeur du 5 au 8 octobre 1769, 194-

<sup>,</sup> i la Jenetiur, manaro tel prote a holosparre, dons cette seance une attitude

Mirabeau convint aussi qu'il faliant effacer des formes de la promulgation les expressions surannées condamnées par Robespierre, mais
il insista, et plusieurs membres appuyèrent son avis, sur la conservation de la formule: Par la grâce de Deu. Il y avait là, disait-on, une
sorte d'intervention religieuse nécessaire à présenter au peuple, et
l'idee de la justice divine devait figurer en tête des lois. Ce système,
tres en harmonie du reste avec les sentiments du jour, obt ni les prélérences de l'Assemblée. Nais pour Robespierre et pour Petion, qui
n'admettaient qu'un contrat purement civil entre la nation et le roi,
c'etait a ler trop loin que de donner à un homme, même au premier
ci syen de l'État, une consécration d'vine en vertu de laquelle il deveno t en quelque sorte un être superieur, et se trouvait en dehors du
droit commun.

## XVIII

Le copart du ror mit la perturbation dans une partie de l'Assemblee, il y eut comme une véritable désertion. Un des premiers Mounter al indonna son poste; il se retira d'abord en Dauplane, où a essaya de sonlever les habitants, mais ayant échoué dans sa criminelle teatative, il quita la France. Lally-Tolendal partit également. L'exemple menaçant de devenir contagieux : trois cents passe ports avaient eté uchivrés dar s l'espace de deux jours, le 9 il en fut encore demande deux cents au président. Pour remed er à un tel état de choses, on fut oblige de décreter qu'il n'en serait accordé désormais que sur des monfs expisses publiquement au sein de l'Assemblee Le lendemain, plusieurs

tout a fact reducile et invrassemblat le. Vous avons du profèrer la version du Pounde pour, monero 102, p. 251, pour trois in sons 1º paires que, rédige au far et a mésuire des sentress par l'arere, asséz favorable alors que intérêts monarchiques, il presents un resume, sinon tres-complet, au moins tres-exact des debats de l'Assembles, 2º parce qu'il y a dans le Nouveur, à l'occasion de Roberpierre, dans cette séance, un double emploi mexpleobles 3º parce qu'enfin le Nouveur de cette égoque n'a etc rege que plus tard d'après des versions plus ou moins server ses, plus ou moins complètes.

Fait ant le journal de Mirabeau, un député gascon se semitécrié, après avoir entendu la formule proposée par Robespièrre : « Il ne nous faut point de camuques » (V oy. le Courrier de Protence, numéro 41). Basilir, dans ses Memorrs, i' a fait que copier le journal de Mirabeau. (V oy. t. 111, p. 129.) Peut-ètre le réducteur du Mondeur ma-t-à fait que parapiraser ce passage. Dans tous les cas, les conscienceux auteurs da l'Histoire partementaire de la Revolutes ont en tort à accepter sans examen la version du Mondeur.

Google

deputés ayant fait valoir des raisons de santé pour obtenir des congés : « Il est plaisant, » ne put s'empécher de s'écrier un membre, « de considérer combien la residence procliaine de l'Assemblée à Paris a residui malade. »

Et cepéndant une réaction violente se manifestait dans la capitale contre l'effervescence populaire. La bourgeoise s'était emparce du pouvoir; satisfaite de la destruction de la feodalité et des restrictions apportées à l'exercice de la royauté, il lui sembiait que tout était pour le mieux, et que la Revourion était fine. Ses deux chiefs, Bailly et la Fayette, étaient litert faits pour la comprendre, et son espirit se personnifiant admirablement en eux.

Pour l'intel igence des evenements qui vont suivre, il nous est indispensable de tracer en quelques l'gues le tableau de l'organisation. communale de la ville de Paris à cet e epoque. Au lieu de se significaaprès avoir nomme les deputés aux états genéraux, les electeurs, se resant en repres atants legaux des soixante districts de la capitale. s'éta ent attramé toute l'autorite municipale. Ils avaient, il est vrai, institue la garde nationale, mais ils en lava ent banni l'element populaire, les ouvriers. Micontents de la grâce accordee par les électeurs à M. de Besenval, les districts éluient, vers la fin du mois de juidet, cent vingt deputes qu'on designa sous le nom de représentants de la commune. Des additions success ves portèrent bientôt à trus cerats le chiffre des membres de la commune, ce qui la fit surnommet le Conseri des Trois Cents. Elle se decomposa en municipalité, véritable ponvoir exécutif forme du maire, du commandant genéral de la git de pationale et de soixante administrateurs, et en assemblée del berante, formée de deux cent quarante deputes exercant la puissance le, slative (11 C'était un gouvernement dans toutes les règles, mois un gouvernement usurpé, dont Loustalot, dans son Journal, déun çavivement l'organisation tyranoique 9). Il n'y eut pas, en effet, d'admonistration plus tracassière. À chaque instant elle prenait des arrèles arbitraires, et. à une epoque où il n'y avait nullement peril en la demeure, les arrestations étaient multipliées à l'occasion des faits les phis insignifiants. Deplorable exemple pour l'avenir, et dont on ne des aut pas manquer de s'autoriser à l'heure des périts réels.

La municipalité parisience destrait vivement être armée d'ine loi qui lui permit de répousser par les armés les attroupements provo-ques, la phipart du temps, par le chômage et la crainte de la oiseite,

(2) Revolutione de Paria, t. II. mimero 14, p. 15.

Vey, dans l'Histoire prefessentaire, par MM. Buel es et Bonx, t. IV, p. 88, le plan de la municipalité de l'avis tel qu'il excitaut au 31 decembre 1789.

et, dès le 14 octobre. Mirabeau s'était fait son interprète dans l'Assemblée en déposant une motion à ce sujet. Il n'y avait, du reste, alors aucun sentiment de haine contre le roi; les Parisiens l'avaient accueilli avec amour et reconnaissance, et Brissol, l'un des trois cents, écrivait dans une adresse aux provinces : « Les représentants de la communs de Paris s'engagent à une fidélité una terable pour la personne du roi, » Louis XVI était devenu le véritable monarque de la bourgeoisie, dont les chefs allaient essayer, par tous les moyens possibles, de comprimer l'enthousiasme et l'elan populaires. Un évenement tragique les r fourmit hientôt l'occasion de réclamer les mesures nécessaires à la réalisation de leura projets. Et cependant un membre de l'Assemblée, M. Mart neau, avait pu dire dans la scance du 15 : « Il y a à Paris phis d prêre, de petice que partout ailleurs. » Personne ne l'avait dements.

Le 19 o tabre, après une suspension de seances de quelques jours, l'Assequalee vint sinstaller à Paris, dans une des salles de l'archeveché, en attendant que la salle du Nanége des Turleries foit disposes pour la recevoir. Des le 20 on reprenait la discussion relative à la contribution, et l'on s'occupait des conditions requises pour l'engibilité, quand un deputé de Bretagne demanda qu'en interrompit la discussion pour la lecture d'un rapport sur le mandement, incendante de l'evêque de Treguier. M. de Clermont-Tonnerre, réclamant l'ordre du plur, proposait à l'Assemblee de remettre à un jour determiné l'examen des affaires de la nature de ce le dont il venait d'être question. Bobespierre répondit aussitôt qu'il était impossible d'assigner un jour fixe à des affaires surgissant chaque jour des événements. Quand le feu de la guerre civile est allumé dans un diocèse, dit-il, quand la ville de Rouen est exposée aux plus grands périls, est-il pernis de differer un instant de statuer sur leurs effaires? Suivant lui, on etait enveloppé dans les trames d'une vaste conspiration, et il serait témeraire, en de pareilles circonstances, de se résoudre à des delais de nature à amener le bouleversement de l'ordre public. M. de Clermont-Tonnerre essaya en vain de repondre, sa motion fut ajournéc (1.

Le lendemain, dans la matinée, un boulanger de la rue du Marché-Palu, nommé François, accusé par une femme d'avoir caché un certain nombre de pains, fut arrache de son magasin, trainé à l'hôtet de ville, et, un moment après, mis à mort par quelques forcenés. Les auteurs de ce meurtre, hâtous-nous de le dire, ne tardèrent pas à être punis du dermer supplice; mais les membres de la commune profité-

<sup>(1)</sup> Point du jour, rimitero 112, p. 389, t. 111.

i et de ce deplorable évenement pour depêcher à l'assemble nationale deux deputes, avec mission de la prier de vouloir bien decreter immédiatement la loi martiale.

In tel crime, commis à quelques pas de l'Assemblee, ne pouvait monquer de l'impressionner doulours usement! Barnave, denonçant, taraussi, es trames aux quelles, a venie, avait fait allusion Robespierre, attribus ce meurtre à des mouvements contre-révolutionnaires. De partir effet, certains hommes avaient anaginé de tuer la Bevolution par ses propres excès. Effrayer le peuple et l'imiter, au beu de le calmer par des lois sages et douces n'etait pas, selon Buzot, d'une politique habile. Repoussant énergiquement l'idée d'une loi martiale, il se rangea à l'avis d'un membre qui avoit demande la formation d'un tribunal destine a pour autre à la fois les fauteurs de desordre et a punir les crimes de contre-révolution.

Robespierre prit la parole, à son tour, pour appayer cette motion. Il facial se garder, suivant lui, de prendre des mesures précipitées. Dans son opinion, les ennemis de la Revolution avaient prevu le cas où, les subsistances renantà manquer par sinte de menees com nelles, on pourrait reduire la peuple aux dermères extremites, et le raniener focilement à l'ancien regime, « Ils ont prevu, » dit-il, « que les subsistances manqueratent, qu'on vous montrerait au peuple comme sa seule ressource, ils ont prévu que des situations terribles engageraient à yous demander des mesures y olerites, afin d'immoler à la fois et vous et la aberte. On demande du pain et des soldats ; c'est-à-dire : le people attravipé veut du pain; donnez-nous des soldats pour immoler le pouple. On your dit que les soldats refusent de marcher... En ! peuvent-ils se jeter sur un peuple malheureux dont ils partagent le malheur? Ce ne sont donc pas des mesures violentes qu'il faut prendre. mais des décrets sages pour decouvrir la source de nos maux, pour déconcerter la conspiration qui peut-être, dans le moment où je parle. pe nous laisse plus d'autre ressource qu'un dévouement il ustre. Il faut nommer un tribural vraiment national, a

Ce tribunal, destiné à réprimer les crimes le lèse-nation, il fallat, selon lui, le composer de membres pris dans le sein même de l'Assembre nationale, et, surtout, ne pas laisser le produreur du roi du Châtelet repiplir les fonctions de produceur general de la nation. Il fallait sommer la municipalité de remettre toutes les pièces qu'elle avait entre les mains, lesquelles pouvaient jeter un grand jour sur les menées crimitée les, et ne pas perdre un instant pour de suer tous les complots out-des contre la chose publique et la hi erre. « loi, » s'ecma-t-il, « ce sont des evé pies qui donnent des mandements incendia res, la ce sont des evé pies qui donnent des mandements incendia res, la ce sont des

commandante de provinces frontières qui loissent passer les grains dans des pays étrangers. » Puis, apres avoir engagé le comité des recherches et celui des rapports à dénoncer à l'Assemblee tous les faits parvenus à leur connaissance, il invitait ses collègues à ne pas se laisser endormir par le mot de constitution que, dans une intention suspecte, certaines gens avaient toujours à la bouche, et à songer avant tout à assurer la subsistance du peup e « Souvenez-vous, » dit-il en terminant, « que pendant que l'on se préparait à faire avorter la liberté dans son berceau, on ne cessait de nous parler de constitution, qui ne sirait qu'une chimère si nous ne portions remède aux maux actaels (1). »

La voix puissante de Mirabeau se fit également entendre en cette occasion. Il voulait à la fois et la loi martiale et un tribunal national, mais il demandait aussi qu'avant tout on s'occupât d'assurer les subsistances de la capitale. Car. disait-il, « que serait une loi martiale, si le peuple attroupé s'écrie : Il n'y a pas de pain chez les boulangers?» Mais l'Assemblee avant hête de forufier le pouvoir exécutif, d'assurer sa propre tranquill té, et, maigré les énergiques protestations de Robespierre, elle vota la loi martiale que, dans la même scance, Target vint un lire au nom du comité de constitution. C'était le projet de Mirabeau, legèrement modifié.

Terribie était cette loi et désastreuses étaient destinées à en être les consequences Dans le cas où la tranquilité publique se trouverait en péril le drapeau rouge devait être bissé à la principale fenêtre de l'hôtel de ville et promené dans les rues. À la troisieme sommation adressée par les officiers municipaux, les attroupements étaient teaus de se dissondre immédiatement, sous peine d'être disperses par le feu. Il est alsé de comprendre combien pouvait être dangeroux l'exercice d'une loi si vague, si élastique, entre les mains d'un pouvoir hostile à la Revolution et juge lui-même des cas où la tranquillité publique serait menacée. Il a'était pas impossible de prévoir dès lors qu'un jour ou l'autre ce drapeau rouge ferait le tour du Champ de Mars, baigné dans le sang du peuple; et lorsque, quatre aus plus tard, le chef de la municipalité qui avait réclamé une telle loi. I' llustre et malheureux Pailly, monta sur l'échafaud, une voix secrète, mêlée sun clameurs de la foule, lui cria sans doute : « Souvieus-toi de la loi martiale! »



<sup>(1)</sup> Les discours de Robespierre sont, encore à cette époque, singulièrement écourtes dans les poursons du temps. Aous se un resque relus-ce d'après les remons donc ces par le Robespi, parier 70, et le Pous sie pour, numero 1.3, p. 179, Yea, ques le pariere 17 des Resolutions de Parie, et le numéro 56 du Courser de Provence, p. 5, 6 et 7.

#### XIX

C'est le propre de la tyranme de profiter des meidents particuliers. pour étendre, sa domination et attenier à la bherté de tout un neun.c. Et c'est parce que la loi martiale pouvait etre d'un grand secours au despitisme que sa promulgation fut diversement accueillae. Les partisans de la cour, tous les ennemis de la Revolution la regurent avec joie, mais elle excita parmi les patriotes beautout de mecontent menti-Onelines-uns des districts de Paris s'elevèrent vivement contre ses dispositions, et celui de Saint-Martin-des-Champs alla jusqu'à coiet rela proposition d'une resistance à force ouverte. Des royalistes euxmémes trouverent excessive la rigueur de co decret. « Il conficait à la commune un droit de vie et de mort bien capable d'alarmer de boiscitayens, a a cent, depuis, le marquis de Ferrières (1). Tano a 3 le dans. son purnal le Patriote françois, - etceci n'est pas a cublier, - finssot defendant avec acharmement toutes for mesures compressives prises. par l'hôtel de ville, les sentinches avancres de la Revolution, su vantl'expression de Bailly (2), se repandaient en plaintes an eres contre la loi martiale et ceux qui l'avaiert provoqui e. « Cette loi, » echivait l'oustalat, • dont le nom seul dévait choquer des homaies qui viennent d'eprouver toutes les horreurs du gouvernement malataire, à paru destance à favoriser les menées, les projets des aristocrates, et à forcer je periole à tendre ses mains à de nouveaux fers (3 » En même temps commença t à grandic singulièrement dans l'opinion l'homnie qui, en ternies st fermes et su opevair dus la vait essoyé d'arrêter. l'Assemblée dans les voies où quelques meneurs semblatent vouloir la jeter. Hfaut, en effet, assignez au discours sur la loi martiale le point de départ de l'immense faveur dont le deguté d'Arras n'ailant pas tarder à jour param le peuple. « La motion de M. Robespierre m a frappe ; » écrivait au reducteur des Revolutions de Paris un citoven du district de Saint Jacques la Boucherie, « ses cris n'ont point ele écoutes; l'eloquence fastueuse l'a emporté sur l'eloquence de la raison, et son énergie a été quali see d'irascibilité, d'amour-propre. Qui, proclamer la los martiale avant d'avoirétaba un tribunal pour les criminels de lèse-nation est un acte angioli-

<sup>(1)</sup> Memores de Ferneres, t. 1, p. 351.

<sup>(2)</sup> Memorer de Bour, t. III, p. 222

<sup>(3)</sup> Recolutions de Paris, numero 16

tique ou un coup de despotisme rigoureux. « L'auteur de celte lettre ne manquait pas de faire remarquer que, depuis le vote de la loi martisale, l'abondance étant revenue comme par enchantement, jusqu'au jour où l'on crotrait nécessaire de provoquer une nouvelle disette. « Si je m'egare, detrompes-moi, » disait-il en terminant. Mais, loin de le detromper, le redacteur des *Révolutions de Paris* trouvait les dispositions effro; ablement vagues de la loi besucoup trop favorables au despoissant ministériel et à l'anstocratie municipale, et il emettant le vou qu'elle fût revisce dans un moment plus ca me, où les esprits ne seraie it pius troubles par le spectacle sanglant d'un innocert mas-sacré (1).

Il ne faut pas lasser le procureur du roi du Châtelet faire les fonctions de procureur gei éral de la nation, » s'était écrié Robespierre dans la séance du 21 octobre, en demandant la circation d'un tribunal national. Tout en chargeant son comité de constitution de lui présenter très-proclamement un projet de tribunal appele à statuer sur les crimes de lese-nation, l'Assemblée n'en avait pas moins décidé que jusqu'à nouvel ordre le Châtelet connaîtrait de ces sortes d'attentats. Centier le soin de reprimer les enneum de la Revolution à des juges qui avaient été si longtemps les executeurs dociles des riqueurs de l'ancien regime, d'était le con ble de l'imprudence. La manière dont ce tribunal s'acquitta des redoutables fonctions dont il venait d'être investi ne justifia que trop les craintes manifestées par Robespierre, et sa profondeur de vue lité vatut de nouveaux éloges de la part du journal le plus accrédité de la capitale (2).

Il us ce qui le grandissant dans l'opinion publique acl arnait contre lui les défenseurs de l'ancien ordre de choses et les principa ix chefs de la haute bourgeoiste, laquelle ne demandait en définitive qu'à asseoir irrevocablement sa puissance sur les ruines de la feodalité. On pouvait dejà prévoir l'heure où La Fayette, Bailly, Barnave, Mirabeau inclineraient vers la cour et te iteraient d'entaver la itevolution. Mais itobespièrre, lui, immuable dans ses principes, la vousiit complete, logique et profitable au pays tout entier. Il ne fa it donc pas s'étonner s'il devient dès lors le point de mire des attaques les plus passionnées, d's diatribes les plus ineptes, des caloniries les plus saugrenues (3) Na

Ill Voy le remarquable article de Loustalet, dans le numero 16 des Breshitos de Porqu.

<sup>(2</sup> Les Revolutions de Paris étaient tirées à un nombre presque fabuleux d'exemplaires. Voy le numéro 17 p. 24

<sup>3.</sup> Vi de Mantiannier raconte seriennement qu'étant may un addier chez le minuten directeur genéral des finances, dans les premiers temps de l'Assemblée intionale, à vit

résistance aux tendances réactionnaires d'une partie de l'Assemblee est taxee d'exagération, d'amour-propre; sa perspicacité, hélas! si clarryoyante à prévoir les trames des ennemis de la Revolution, n'est qu'une trascibilité sombre et soupronneuse. Sa haine de la tyrannie, son amour pour l'égalité se transforment en basse jalousie, en envie coatre les nobles et contre les riches. C'est ainsi qu'on parvient à dénaturer les plus genereux sentiments. Mais, à puissance de la vérité i les écrivains royalistes mai lui sont le plus hostiles, tout en accumulant contre lui les accusations les plus mensongères, se trouvent comme forces de rendre hommage à l'austérité de ses mœurs, à son désintéressement, à sa foi absolue. L'un d'eux écrit, après avoir dépeint son attitude dans la discussion relative à la loi martiale : « Tandis que les députés nobles. ecclésiastiques et riches des communes se vendaient à la cour ou se rallaient au peuple, gagnaient et perdaient la faveur populaire. Robespierre se maintint sur cette mer orageuse, et demeura invio ablement attaché aux principes qu'il avait adoptés (1). « On lui reprochait de flatter le peuple, d'être un ambrueux. C'est la tacuque ordinaire des partis de jeter ce reproche d'ambition et de flatterie à la tête de tous les hommes dévoués aux intéré s démocratiques. Cette histoire prouvera par d'irrefragables preuves que jamais personne ne fut moins ambitieux que Robespierre (l'entends ambitieux d'honneurs, d'emplois ou de richesses) et ne flatta le peuple moins que lui. Car, le servir au nomdes principes de l'éternelle : listice, ce n'était point le flatter. Jamais on ne vit Robespierre faire à sa popularité le sacrifice de sa dignité personnelle ou d'une de ses idées. Ah! certes, il aurait été moins calomnié si, confondu parmi les adulateurs ordinaires de la multitude, il avait mis toutes ses facultés au service des caprices et des passions du peuple. On ne l'a tant attaqué que parce qu'il est véritablement la pierre ancu-Laire de la Revolution

# XX

I aurent-il encore dans la France nouvelle des parias politiques, c'est-à-dire des hommes déclarés incapables à priori de prendre la

un intante à figure chafance, qu'on lui dit ê re un n embre du tiers, de pute l'Arranomme Robespierre, s'approcher de madame Nocker et solberter maplice l'econome dans la dec héplique qu'elle d'rigent. Est ce asserbete! Voy, les Venoces de M de Monthauser, t. 1, p. 187)

O Warmer de Fere eres, t. l. p 352



moindre part aux affaires du pays, ou bien tous les citoyens exerceraient-ils les mêmes droits en vertu de leur seule qualité de Français? Telle était l'importante question soumise aux déliberations de l'Assemblée le lendemain du jour où elle avait décrété a loi martia e.

Il s'agissait des conditions requises pour être électeur et éligible dans les assemblées primaires. Sur les trois premieres les debats n'avaient pas été longs, et l'on avait rapidement décidé qu'il falait être Français, âgó de vingt-cinq ans et domicilie depuis un an au meins dans l'arrondissement; mais la quatrième condition proposée par le comité de constitution et consistant dans le payement d'une contribution directe de la valeur de trois journées de travail souleva une très-vive discussion. Les uns, comme Blin et Desmeun ers, comme Lanjumais, qui voulait qu'on ne pût être électeur à moins d'être porte au rôle des contributions, trouva ent dans la condition exigee par le comité une garantie contre la corruption des suffrages. Garantie bienillusoire, car il n'y avait pas de raison pour que les citovens payant. une contribution égale à la valeur de trois journées de travail fuscent moins accessibles à la corruption que œux qui ne payaient rien du tout. L'expérience l'a prouvé d'auleurs, la vénalité des hommes n'est pas en raison directe de leur position de fortune, et puis les consciences ne s'achètent pas toujours à prix d'or. Les riches se laissent trop souvent tenter par la séduction des dignités et des honneurs, comme les malheureux par l'appat d'une modique somme d'argent. Or les plus coupables ac sont pasces derniers. Le mieux est donc de s'en tenir aux principes, tout en faisant la part des faiblesses humaines.

Au nom de ces prisc pes quelques membres combattirent sins peine les arguments spécieux invoqués en faveur du projet du comité. Grégoire trouva des paroles touchantes pour plaider la cause des pauvres. Duport s'eleva aussi contre cette megalité des droits fondés sur la fortune; la qualité de citoyen actif devait être, selon lui, mile; endante de toute contribution.

Dans une quest on où les droits primordiaux des citoyens étaient menacés, Robespierre ne pouvoit demeurer neutre : il prit la parole a son four pour réclamer... le suffrage universel. « Tous les citoyens, quels qu'ils soient,» dit-il, « ont droit de prétendre à tous les degrés de représentation. » Faire dépendre l'exercice des droits politiques du payement d'un impôt quelconque, c était, à ses yeux, anéantir la liberté individuelle, déchirer la déclaration des droits et violer la constitution, qui plaçait la souveraineté dans le peuple. Tous les individus, sans distinction, devaient donc concourir à la formation de la loi. « Sinon, a poursuivait-il, «il n'est pas vrai que tous les hommes sont égaux en



droits, que tout homme est citoyen. Si celui qui ne paye qu'une impossition equivalente à une journées de travail, a moins de droits que celui qui paye la valeur de trois journées de travail, celui qui paye celle de dix journées à plus de droits que celui dont l'imposition équivaut seu-lement à la valeur de trois, dès lors, celui qui a cent mille livres de rentes à cent fois autant de droits que celui qui n'a que mille livres de revenus. I resulte de tous vos decrets que chaque choyen à le droit de concourse à la loi et, dès lors, celui d'être électeur ou éligible, bans distinction de fortune (1).

Mais malgré cette viguureuse argumentation, et par une étrange inconséquence. l'Assemblée, se mettant en contradiction avec les principes poses par elle dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adopta l'article proposé par son comité. Cela seul servira tau moins à prouver, contre une opin on trop repand le, que, au moment ou l'Assemblée nationale se sépara, la Revolution n'était pas complète encore. On ne saurait admettre en effet dans un pays de liberté et d'égalite cette outrageuse division d'un peuple en citoyens actifs et en citoyens passifs.

S les paroles de Robespierre n'exercèrent aucuse influence sur la détermination de ses collègues, trop defiants à l'egard du peuple, elles retentirent profondement dans le cœur des masses, dont une partie se trouvaient exclues de la vie politique. En peu plus de trois ans après, la Convention répara l'injustice de la Constituante, mais la réaction de Therma or, en brisant la constitution de 1793, vint encore une fois violer le droit affirmé dès 1789 par Robespierre. Il a fallu arriver jusqu'à nos jours pour le triomphe complet du suffrage universel, sortivictorieux des barnoides de fevrier 1868. Aujourd'hui même nous voyons un certoin nombre de personnes, raccontentes de la facon dont il fonctionne, le contester et réagir contre lui au moyen d'une foule d'arguments plus spécieux que solides au fond; on airra beau entosser. tous les sophismes du monde, on ne parviendra jamais à prouver qu'une partie de la nation, se declarant plus instrude et plus indépendante, ait le droit de confisquer, au détriment de l'aitre, la part de légitime influence qu'il appartient a chacun d'exercer sur les affaires de sen pays, c'est-a-dire sur sea propres affaires. Echirez le suffrage universel par la presse abre, par les réunions publiques, par l'instruction obligatoire et gratuite, cetto dette dont toute societé est tenue envers les generations à venir, soit ; mais ne touchez pas au principe ; il n'y a point de droit contre le droit.





<sup>(1)</sup> Noy, le Mondeur du 22 au 26 octobre 1789, numero 77. Voy, aussi le Foint du 3000, numero 114, p. 415.

Quelques jours après, l'Assemblee, décidée à consacrer l'aristocratie des richesses, exigea comme condition d'éligibilité à la représentation nationale le payement d'une contribution d'un marc d'argent au moins. C'était priver plus d'un tiers des citoyens, et même une partie des députes actuels, de la faculté de représenter leurs concitoyens. Quelques membres ayant réclamé une exception en faveur des fils dont les pères payaient la contribution exigée, Robespierre la repoussa comme n'étant pas justifiée. « Cette exception,» dit-il, « serait odieuse et injuneuse à une grande partie des habitants du royaume. » La discussion étant devenue tumultueuse, on ajourna la question au mardi suivant. Ce jourlà, 3 novembre, Robespierre demanda si, oui ou non, tout était jugé pour les fils de famille comme pour les autres citoyens (i). L'Assemblée, au milieu du bruit, décida qu'il n'y aurait pas d'exception pour les fils de famille.

Le décret du marc d'argent excita dans le public d'amères récriminations. « Le patriotisme expirera donc dans son berceau? » s'écria Lousta ot. « On rira peut-être de ma prédiction; la voici toutefois : Avant dix ans, cet article nous ramèners sous le joug du despotisme, ou il causera une révolution qui aura pour objet des lois agraires [2,. » C était en effet créer un déplorable antagonisme entre ceux qui possédaient et ceux qui ne possedaient pas. Véritable interprète des sentiments populaires, Robespierre comprensit bien ce danger. Le seul titre à l'eligibilité était, à ses yeux, la confiance de ceux qui doivent être représentés, et nous l'entendrons plus d'une fois attaquer à la trabune, avec une impérieuse éloquence, un décret si contraire aux principes de la Révolution.

### XX1

De toutes les institutions de l'ancien régime celle des parlements n'étant pas une des moins en harmonie avec le nouvel ordre social auquel travaillait l'Assemblée constituante. Corps politiques, avaient-ils servi, comme on l'a dit trop complaisamment, de contre-poids au desponsme royal, de frein à ses emportements? L'impartiale histoire est tenue de répondre : Non.



A CONTRACTOR

<sup>(1)</sup> Proces-verbaux manuscrits de l'Assemble autionale, (Archors C, § 1, 276, carton 19.

<sup>(2)</sup> Recombour de Paris, numero 17, t. II p. 10.

Ont-ils jamais opposé une rés stance sérieuse à toutes les in quites qui resteront comme d'eternels stigmates au front de la monarchie française! Et ne sait-on pas qu'il suffisait d'un lit de justice pour avoir raison de leurs remontrances? Quelques grands caractères, se deta chant en relief sur le fond commun, se suffisent pas à couvrir et a racheter le servilisme général.

Corps judiciaires, avaient-ils mieux mérité du pays ? Hélas! leur histoire n'est que le martycologe du peuple; il faudrait l'ecrire en lettres de sang. Out d'es jamais le nombre des malheureux que, doctles instruments des vengeances royales ou des colères de l'Eglise, ils ontensorés au bûcher et au gibet? L'a'est pas jusqu'aux criminels sur qui leurs arrêts feroces ne soient parvenus à faire descendre la pilié. On ne lira jamais la description de l'effroyable supplice de Damiens saps mau line les juges qui l'ont ordonné. Ni les progrès de la philosophie, m la douceur des mœurs du jour ne semblaient avoir prise sur le cœur des magistrats. Ajoutez à cela leur corruption dénoncée au monde entier par la plume incisive de Beaumarchais, corruption d'autant plus funeste que la justice entre les mains des titulaires giait devenue un véritable patrimoine, transmissible par héritage ou par vente. Or, du moment où les fonctions judiciaires, cette chase reputre mante, pouvaient être ver dues comme un fonds de commerce, la justice perdant aux yeux du peuple son caractère auguste et sacré.

La cause des parlements était donc perdue d'avance quand éclata la Revolution. Eux n'en jugeaient pas ainsi ils le prirent même avec l'Assemblee constituante aur un ton de houteur qui indisposa vivement contre eux les representants de la nation. Celui de Paris avant un jour adressé à l'Assemblée un acte d'adhésion par un mot trèslaconique, elle se fàcha. Voici comment Robespierre raconte l'aventure : . . . Un membre fit l'observation que le parlement, n'étant dans .'État qu'un corps particulier, ne pouvoit traiter de corps à corps avec l'assemblee genérale qui represente la nation dont il n'est qu'une infiniment peute partie, et qu'il auroit pu se donner la peine de lui adresser. directement ses hommages. Le duc d'Aiginllon se leva et déclara ques qualité de membre du parlement il adhéroit à la réflexion du preopinant; le duc de Lacochefoucauld dit la même chose, un conseiller du pirlement d'Aix, qui n'est pas du toit parlementaire, M. Dandrets, dit . 5 1 etoit permis à un chetif conseiller de province de s'expliquer sur cet objet, je dirois que je suis du mên e avis. l'i fiq. M. d'Eprémesmil, le plus ardent desenseur de toutes les sot ises parlementaires, et qui n'avoit pes encore ouvert la bouche dans l'Assemble e nationale, prit la parole pour dire qu'il adhéron à tout ce qui veroit



d'être dit. Je préfère à ce procédé lâche et hypocrite la conduite de M. Fretrau, qui essaya de proposer queique excuse en favour de ce corps (1). »

Les parlements en étaient venus à favoriser eux-mêmes les régistances aux decrets de l'Assemblée, au heu d'aider à la marche pacifique de la Revolution. Suspendus jusqu'à nouvel ordre, sur la motion. d'Alexaprire de Lameth, dans la séance du 3 novembre, le jour même où les biers du clerge avaient été mis à la disposition de la nation, ils se montrèrent profondément armiés. On connaît les arrêtés seditieux des partements de Normandie et de Metz. Le dernier, tout en enrezistrant le décret du 3, déclara nottement que ai l'Assemblée ai le roin'étaient libres, appelant en guelque sorte ouvertement le peup e a la revolte, comme la dit tres-bien Rœderer, un de ses propres giembres Cassé immédiatement par le roi, cet arrêt du parlement de Metz n'en occasionne pas moins une tempéte dans l'Assemblee, Denoncé comme attentatoire aux droits de la nation, il trouva dans le vicomte de Mirabeau un defenseur plus funeste qu'utile. Les paroles peu mesurces de l'orateur, qui conclusit à ce que l'Assemblee reconstit e lemême sa liberte par un décret, augmentérent encore le tumu te, i ne foule de membres demanderent aussitôt son rappel a l'ordre : les una voulaient que la paroie lui fût interdite pour trois mois, les autres se contentaient de reclamer la question préalable.

Robespierre, repoussant et la motion du viconité de Mirabeau et la question préslable, monta à la tribune pour invoquer les grands principes de la liberté. Il demanda l'impression du discours irrespectueux qu'on venuit d'entendre, comme la meilleure preuve de la liberté dont joinssait l'Assemblée. Le député Lavie, qui avant réclamé coutre l'orateur la mesure de la suspension, se l'allia tout de suite à la proposition de Robespierre, jugeant que l'impression d'un tel discours était une peine suffisante (2)

L'Assemblee, pour en finir, décida, après une assez longue d'actission, que les membres du parlement de Metz, signataires de la deliberation seditieuse, paraltraient à la barre afin d'y rendre compte de leur conduite. Une supplique de la municipalité de Metz sauva les parlementaires de cette humiliation, et, quelques jours apres, l'Assemblée, deférant au vœu de leurs concitoyens, les dispensa, par une dédaigneuse indulgence, de comparaître à sa barre.

Le mois suivant, l'affaire du parlement de Rennes, dont les arrêtes



T 1

<sup>(</sup>I) Let re manuscrite de Robespierre, en duté de 23 pais et 1769

<sup>(</sup>d) Forst du pour, numére 138, p. 203.

contre-revolutionnaires avaient été également denouces, mit encore en presence Robestierre et le viconite de Mirabeau. Les conseillers bretons avaient refusé d'enregistrer le décret du 3 novembre, et déclare quals ne rendra ent plus la justice. Que ques membres, Le Chape seret Rig and ( is Sir t-Jean d'Angely), entre autres, proposèrent à l'Assemblee de di creter immediatement d'accu ation le parlement de Bretagne. D'autres conser laient la temporisation et l'indulgence. Mais, sulvant Robespierre, de telies mesures ne convenaient plus a la digrate de l'Assemblee nationale, « Non seulement,» dit il, « le parlement de honnes a offensé la nation en refusant la justice au peuple, mais l'a ou l'au lace d'ecrire des lettres au pouvoir executif, » A ces mots une voix s'ecria : « Non, cela n'est pas vrai! » Cette voix, c était celle du vicointe de Micabeau. Bobespierre, sans repondre à l'interrupteur, continua d'exposer son plan, declara qu'il adoptait la motion de Le-Chapelier concernant l'établissement d'un trabunal provisoire à la place du parlement de Rennes, et demanda seulement, en plus, que les nouveaux ruges fussent elus par le libre choix du peuple (1). L'était le principe de l'ejection des magistrats nettement posé devant l'Assemblée nationale. Ce principe était destiné à triompher dans la Constitution.

Le viconite de Mirabeau ayant continue ses invectives, l'Assemblee, instiltée dans un de ses membres, décida qu'il serait rappele a l'ordre. avec mention au proces-verbal. Quelques deputes avaient reclame une punition plus sévère; mais M. de Menou mit tout le monde d'accord en s'ecrient que la plus belle grâce qu'on pût faire au vicomte de Mirabeau etait de croire qu'il n'était pas de sang-froid (2). Le fait s clait passé à une seance du soir. Canulle Desmoulins ne manqua pas de flettir dans son quatrième numero des Revolutions de France et de Brabant I insulte faite à Robespierre, « cet excellent citoyen, l'ornement de la représentation nationale, » Faisant allusion au banquet des apôtres, le jour de la Pentecôte, l'enfant terrible de la Revolution, après avoir prété à saint Pierre ces paroles irreligieuses : « Messieurs, nous ne sommes point ivres, car il n'est que neul heures du matin et le cabaret n'est point encore ouvert, a ajoutait : « Si mon cher camarade de collège Bobespierre avait dit la meme chose au vicomte. celui ci n'eût pu répondre comme saint Pierre, car il étoit neuf fieures du soir, et il avait dine chez Mars (3). » C'était la paraphrase un peu-

<sup>(1)</sup> Point de jour, numéro 169, p. 193.

<sup>(2)</sup> Monteur du 16 decembre 1789, numero 116

<sup>(3)</sup> Recolutions de France se de Brobant, numéro 4, t. I. p. 163.

brutale du mot de M. de Menou; mais l'article de Camille indique déjà la faveur croissante du député d'Arras dans l'opinion publique.

Il aurait failu aux parlements de meilleurs défenseurs que le vicomte de Mirabeau; ils étaient dès lors abolis de fait, et l'on peut dire qu'ils tomberent sans exciter le moindre regret dans la nation, tant ils éta ent parvenus eux-mêmes à se frapper de discrédit. On sait avec quelle ameriume, au mois de janvier suivant, les conseillers du parlement de Bretagne furent censurés à la barre de l'Assemblée nationale.

### XXII

Il n'y avait pas que les parlements dont les foreurs se trouvassent excitees par la dislocation de l'ancien regime, certains pays d'états n'avaient pas vu sans colère la destruction des priviléges provinciaux. Ceux du Cambrésis, notamment, renforces de quelques nobles et de quelques ecc ésiast ques, veraient de prendre un arrêté séditieux par lequel ils révoquaient les députés de la province et invitaient clairement les citoyens à resister aux décrets de l'Assemblée. Dénoncés par Treilliard et par Merlin, qui demandèrent la traduction de leurs membres à la barre, les états du Can brésis eurent dans l'abbé Maury, fougueux defenseur de tous les vieux abus, un apologiste passionné.

Robespierre se leva pour repondre a l'abbé. Il l'accusa d'avoir déplacé la question en mettant en cause la province de Cambrésis, a tandis qu'il s'agissait sculement d'examiner et de juger une simple denhération, un acte de fone d'une commission inconstitutionnelle et vraiment aristocratique... » Cette dernière expression souleva dans l'Assemblée une double émotion : d'une part, des murmures violents, car beaucoup de membres du côté droit étaient trop attachés au parti ar stocratique pour demeurer de sang-froid en l'entendant attaquer ; de l'autre, des applaudissements frénétiques. Deux fois l'orateur fut interrompu. Quand le président eut enfin obtenu la cessation du désordre, qu'un journaliste du temps attribua principalement aux aristocrates des galeries, se refusant à croire « que l'Assemblée fût encore infectée de cette engeance (1), » Robespierre reprit : « On ne peut se defendre

Gorsas, Voy, son Construer de Lersanties à Paris et de Paris à Versanties, t. VI, manuera 6

d'un mouvement d'indignation contre ces hommes qui, sans qualité légale, ont ose attaquer vos decrets. Ce corps aristocratique a pousse le delire jusqu'à vouloir révoguer des deputés qu'il n'a point nommes, et les revoquer sans l'avis des peuples qui ont charge ces mêmes deputés de détruire le régime actuel des états, mais tant d'absurdité fait changer l'indignation en pitié » Combattant ensuite es mesures de righeut proposees contre les états incriminés, que, avec que pitié dedaigneuse, il présentait comme plus ignorants que coupables. l'orateur poursuivait ainsi : « Ils n'ont pu se dépouiller encore des préjuses gothiques dans lesquels ils ont vécu ; les sentiments de justice et d'honneur, la raison et le patriotisme n'ont pas encore pénetré jusqu'à eux. Ce sont des orgueilleux qu'il faut humilier, des ignorants qu'il faut instruire. Je vous propose donc d'inviter les députés des communes du Cambrésis, ses vér tables défenseurs, à écrire aux membres des états une lettre capable de dissiper leur ignorance, de les rappeler aux sentiments patriotiques et aux idées raisonnables (1), a

Mirabrau ne trouva pas que Robespierre se fût montré assez sévère « Nous avons vu, » écrivit-il dans son journal, « se résoudre en trouve les traits terribles qu'on s'attendant à lui voir lancer contre les étais. Cet arrête, a-t-i, dit, vient d'un excès de folie ou d'un excès d'ignorance. M. de Robespierre ne pensont pas que la maladie de l'ignorance est incur ible quand elle se complique avec l'orgueil et l'interêt (2). »

Moins indulgents que Robespierre, quelques dépités, comme Barnave, Alexandre Lameth et Le Chapelier, voulaient qu'on déferât à la justice l'arrêté séditieux et les membres qui y avaient concouru Ajournée à cause de la divergence des opinions, la question fut reprise quelques jours plus tard, le 24 novembre ; et l'Assemblée, s'inspirant de cette indulgence recommandée par Robespierre, décida, après avoir annulé la delibération des états du Cambresie comme attentatoire aux droits de la nation, que le roi serait supplie de donner les ordres nécessaires pour faire rentrer les membres des états dans le devoir et les forcer a exécuter les decrets de l'Assemblée.



<sup>(1)</sup> You, le Mondeur du 18 au 20 novembre 1789, numéro 92; le Paris de jour, numero 110, p. 226, et le Concrer de Levantes a Paris, C. VI, numero 8, combines.

<sup>(2)</sup> Course de Proceses, manero 68, p. 21

### XXIII

On d scutait alors la nouvelle organisation du royaume, et c'étaient précisement les bases posées par l'Assemblée qua irritment si vivement dans les provinces un certain nombre d'individus attachés par routine, et surtout par interêt, à l'ancien étaitée choses. En anéantissant le despotisme royal et celui de la féodalite, l'Assemblée constituante avait accompli une grande œuvre, et ce sera son éternel honneur; mais ce n'était là que la mo tié de sa tâche. Ses principaux membres comprenaient très-bien que, après avoir brisé cette double tyrantile, il leur fatlait encore dissoudre les éléments divers et multiples dont elle se composait, et reconstruire à la place du vieil édifice en ruines un nouvel edifice social mieux entendu, plus en rapport avec l'égilite recemment conquise, plus digne enfin de cette liberté qu'on venut de proclamer à la face du monde énierveillé.

Mais que d'obstacles à surmonter pour édifier un pareil monument! On se rappeile l'inexprimable confusion existant sous tous les rapports dans l'ancienne organisation de la France. Nulle homogénéré, vingt nationalités dans une , là c'étaient les pays d'états; iel les pays d'états des pays d'états des pays d'états; iel les pays d'états de l'au de la province à la juridiction du droit romain et des provinces de droit coutumier; ce qui était erreur d'un côte était vérité de l'autre. Finances, justice, langue, tout était disparate. C'était la tour de Babel. Telle province avait des privilèges et des immunités dont telle autre était entierement privée. L'Artois avait conservé cortains droits soigneusement stipules dans sa capitulation, mais dans aucuné province peut-être le joug féodal ne pesait d'un poids plus, ouril que dans la patrie de Robespierre. La ville d'Artas et particulier était, on s'en souvient, comme enlacee dans la suze-raineté de l'abbé de Saint-Waast et celle de l'évêque.

Il fallant mettre de l'ordre dans on chaos, de tant de nations diverses faire une sation une, forte et compacte. Ce fut ce qu'entreprit victorieusement l'Assemblée nationale. L'unité française, c'est son œuvre imperissable, un de ses plus beaux titres à notre reconnaissance. Gloire donc à tous ceux de ses membres qui y concoururent, qu'ils s'appellent Robespierre, Larochefoucauid, Thouret, Barnave ou Mirabeau!

Mais en toutes choses nous verrons toujours le premier devancer singulièrement ses collègues et émettre des propositions qui, jugges



iriéalisables sur le noment, ont éte realisées depuis, ou seront adoptres plus tard, tant elles sont cans la logique des progrès de l'humanue il avant demande que tous les citoyens fassent électeurs et admis à tous les degres d'élection, son système, repoussé par l'Assembles constituante, momentainement sanctionné par la Convention, est en pleine y gueur aujourd'hui.

Apres avoir decrete la division du royaume en departements, cede des departements en districts, et celle des districts en cantons, l'Asseinblée avait décidé que dans les assemblées prititures de chaque canton les électeurs nommeraient un electeur du second degré à raison de cent e tryens actifs préserts ou non présents à la réunion, que les électeurs nommes par les assemblées primaires se réimiralent en une seule assemblée de département pour eure les députés à l'Assemblée nationale, et que le nombre de ces députes serait determine selon la triple proportion du territoire, de la population et de la contribution directe. Dans la discussion préa able, Robespierre n'avait pas manqué de s'eiever contre les chiffres trop restreints, suivant lui, proposes par le comité de constitution, il aurait voulu que le nombre des el cteurs du second degre fût au moins de trois cents par assemblee electorale, et que l'on portat à naite celui des députés aux Assemoiees nationales. « Car.» disait-il. « n us ces assemblees seront nombreuses, thus l'intrigue aura de puine à s'y introduire, et plus la verilé parsitre avec éciat. La vertu n'a pas besoin d'être entourée de témoins, mais la corruption à besoin d'un grand nonibre de surveillants (1). » Nalgré ses observations, le plan du comité passa avec cette modifica ion antilibérale et restrictive du droit électoral, proposée par M. d'Ambli, que les deputés devraient être choisis parmi les eligibles du departement électeur.

En vertu des mégres principes il demandant, quelques jours phistand, que le nombre des membres de l'assemblee administrative de claque département foit porté à quatre-vingts au heu de trente six, chilire proposé par le comité de constitution, « In peuple qui veut se regenérer, » disart-il, « et qui veut fonder sa liberré sur les ruines de toutes les aristocratles, doit avoir des assemblées nombreuses pour que ses representants soient plus impartiaux » Comme il était question d'altouer une rétribution aux administrateurs du département, quelques députés proposèrent de réduire leur nombre à vingt-quatre, en my oquant la nécessité de l'economie, cachant peut-être sous ce préteute leur desir de voir les administrations départementales se trans-



<sup>[1]</sup> Forst du Jour, 129, p. 216, Monteur du 17 qu. 18 novembre 1789, combines.

former en oligarchies aristocrat ques. Suivant Robespierre, la considéderation de l'économie devait céder à l'avantage plus essentiel de multiplier es soutiens et les defenseurs du people (1). Barnave aussi voulait des assemblées nombreuses, comme étant moins exposées à l'esprit de part et de faveur, mais il jugeait suffisant le chiffre fixé par le comité; l'Assemblée constituante fut de son avis.

Aux assemblées départementales, ressortissant à l'Assemblée nationale législative, firent subordonnées les assemblées de district et les municipalités. Ainsi se trouva constituée en partie cette puissante unité à laquelle, quelques années après, la France fut redevable de ne pas succomber sous e poids de l'Europe coalisée. Pout-être l'Assemblée constituante ne laissa-t-e le pas la colonium vivre assez de sa propré vie, muis la Constitution de 1793 eut soin de remeuler à cet inconvenient; et si plus tard, le jour où le principe d'autorité prit d'éfficayantes proportions, la centralisa ion française fut portes à un point excessif et fatal, il n'en faut pas rej ter la faute sur la Revolution. Il y a d'ailleurs une distinction fondamentale à étabur entre la centralisation administrative et la centralisation politique. Yous aurons à revenir sur ce sujet; disons seulement tout de suite qu'autant Robespierre était partisan de celle-ci, autant il était hostile à la première dans son exagération.

### VIZZ

Depuis l'ouverture de ses seances. L'Assemblee nationale avait presque complétement renouvelé la France. Un est stupciait quand un considere le pas franchi et les travaux accomplis par elle en quelques mois. Et ce bouleversement de l'ancien état social était acquilit avec un enthousiasme bien naturel par l'immense majorité de la population. Souvent même on se plaig aut au érement de ce que les decrets luérateurs ne fassent pas assez promptement mis à exécut in. Dans la scance du 21 novembre, lect tre fut donnée de plusieurs auresses par lesquelles un certain nombre d'electeurs de bailliges reclamaient contre le retard apporte dans que ques localités à la promulgation des arrêtés rendus le 4 août et les jours suivants. Si le gouvernement se hutait de publier dans tout le royaume les décrets favorables au pou voir exécutif, tels que ceux relatifs à la contribution du quart des re-



Point du jour, 139, p. 220; Vandeur Je 1789, numéro 92.

venus et à la loi martiale, il mettait bel ucoup moins d'empréssement à faire parvenir aux municipalités les arrêtés destructifs des privileges de la noblesse et du clergé, arrêtés qu'il n'avait sauctionnés qu'à contre-cœur. Ce fut ce que ne manqua pas de signaler Bobespierre. Quelques jours auparavant, une lettre de sa sœur lui avait annoincé en ces termes la promitigation à Arras d'un decret qu'il avait vivement combatta : « On vient de publier aujourd'hui dimanche la loi n'artiale. J'at marqué mon étornement d'entendre immediatement après la lecture de cette loi déclarer que la garde nationale étoit toujours libre (1). » Il supplies donc l'Assemblée de prendre les mesures les plus efficaces pour la prompte et exacte publication de tous les decrets dans chacune des municipalités du royaume. Conformément à ses observations, on década immediatement que quatre commissaires spéciaux seraient chargés de s'assurer de l'envoi et de la réception de tous les deu els sanctionnes ou acceptés par le roi (2).

Il arrivait ainsi qu'à chaque instant l'Assemblée était obligée d'interrompre les debats relatifs à la constitution, à l'organisa ion du royaume et aux grandes mesures financières, pour statuer sur des questions incidentes dont la décision n'admettait pas de relard. Taniôt c'étaient des parlements en révolte dont il fallait châtier l'insi lence, tantôt des municipantés dont il etait nécessaire de soutenir le patriotisme contre les reactions aristocra iques. On était sûr alors de voir aux prises les membres qui, dans la salle du Manége, n'il l'Assemblée était venue s'installer depuis peu, à quelques pas du château des Trisleries, siegeaient à la doite du president, et ceux qui alegeaient à la gauche. Nous avons récemment montré Rohespierre luitant contre l'abbé Maury à propos d'une dél bération seditieuse des étais du Cambrésis; nous allons l'entendre défendre le peuple de Toulon, violemment incriminé par Malouet et de Virieu.

Une décision injuste prise par le commandant Albert de Riom contre les ouvriers de la marine enrôles dans les rangs de la garde nationale avait profundément irrité celic-ci, déjà blessée de plusieurs insultes dont la cocarde tricolore avait été l'objet. Soupçonnés d'avoir vouit faire tirer sur le peuple, le comte de Riom et plusieurs officiers furent arrêtés par la garde nationale et m's au cachot. Le bruit s'étant repandu que la ville était sur le point d'être attaquée par les flottes combinées de la Hollande et de l'Angleterre, on traita les prisonniers avec plus de severite, et toute la population prit les armes pour repousser

[Z. Forst du jour, mamere 141, p. 241.

<sup>(</sup>f Lettre manascrite de Charlotte Robespierre (d'Arras, sans date precise).

l'at ague dont Toulon semblait mensoé. Malouet annonça ces nouvelles à l'Assemblee sous les couleurs d'une insurrection populaire. Dans une séance précédente il avait proposé une motion tendant à ce quion réprimat energiquement les désordres dont, suivant lui, la ville de Toulon. avait été le théatre, et qu'une reparation éclatante fût faite au commandant Albert de Riom. Cette fois, il se contentait de prier l'Assemblee d'autoriser le président à écrire aux officiers municipaux de Toulon qu'aucune escadre ne menacait la ville, et que, lorsque la tranour'lue serait rétablie, on prendrait en considération les réclamations des ouvriers touclient la décision prise à leur égard par le commandant de la manne. Mais, disait Robespierre, on a avait encore aucuarenseignement précis sur les faits denoncés par Malouet. Adopter sa motion, ce serait blâmer la conduite des citoyens de Toulon sans la connaître, tand a qu'on avait les preuves de l'incivisme du commandant et de quelques-uns de ses officiers. A ces mots, l'abbé de Rooneval interrompit brusquement l'orateur, et de Virieu demanda son rappel à l'ordre. Mars lui, sans s'émouvoir , « Le mepris le plus insultant du signé pational, les menaces contre la liberte et la sàreté du people ont necessité la légitime defense des habitants. Je demande donc que votre delibération soit suspendue jusqu'à ce que yous ayez pris connaissance des pièces nouvelles que les habitants de Toulun viennent de vous envoyer par un courrier extraordinaire, pour prouver les attentats commis par l'intendant (1). »

Benvoyée au comité des rapports, l'affaire de Toulon fut reprise au mois de janvier suivant, et ramena Robespierre à la tribune. Un depute, nommé de Champagny, avait essayé de disculper entierement la conduite du comte Albert de Riom en passant sous inlence la plupart des faits qui avaient motivé le ressontiment de la garde nationale et du peuple de Toulon. Après lui, le député Ricard, dans un discours energique, présenta une sombre peinture des menées réactionnaires auxquelles s'étaient associés les officiers mis en était d'arrestation, et qui avaient détermine le soulevement des ouvriers toulonnais. Après avoir rappolé avec quelle persistance le commandant de la marine a'étuit opposé a ce que ses subordonnés se décurassent de la cocarde tricolore, il proposa à l'Assemb ée de ac declarer autisfaite de la manière dont la municipalité de Toulon, la garde nationale et les troupes s'étaient comportées en ces circonstances orageuses. M de Linneourt, tout en justifiant également la municipalite et la garde nationale de



Print Import, namero 160 p. 116. et. Houstint du 15 detembre 769 principal 3, compress.

Toulon, conclus t en demandant une declaration est érement favorable au conte de Riom et aux officiers arrêtes avec lui

Mais, aux yeux de Robespierre, c était une mesure injuste et impolitique que du nocenter complétement des fonctionnaires convainces d'avoir manifeste les sentiments les plus bostiles à la Revolution, çar les absoudre par un decret, c'était improuver la conduite des habitants de Toulon, our n'avaient fait qu'user du droit de resistance. à l'oppression, « Je ne veux être, » d t-il, « ni l'acquesteur, m i avocat des officiers, fe la marine : qui un nul autre rôle ne convient aux rencecentants de la nation, mais je crois que nous devons faire tous nos efforts pour empéoner qu'on ne donne des elogres aux sentiments, et à la confette des officiers qui ont manque à la liberie et au respect dò au people. Or yous par le beaugoup des ménagements à garder envers. un communicant de la marine qui al bien servi , et mos je reclame a la fois. la commisération, l'amoun, le respect pour le octuble , je ne conhais riet. de grant pour l'Assenblée naturaise que le peuple. On rous parle de consider, difference un officier general; je vian signile, au nom de la iberte, de ne pas decourager le patriotisme les bons citovens. Protegez la sherté, honorez la nation et l'hunsacite. C'est au courage, c'est au princieux des ouerient des defenseurs de la patrie, c'est à l'offexibilité de leurs principes qu'est attachée la distinée des grandes revolutions, a Pius, après avoir rappeté les faits aralogues qui s'étaient passes à Brest, ou la liberte se trouvait compromise par la soldatesque, et à Marseille, où les medieurs patriotes avaient été jetes dans les fors par les partisans de l'ancien regime, il refraçait à son tour les evenemen s dont la ville de Touion avait été le thcâtre. Il failait prendre garde, disait-il en terminant, de décourager le patriotième en comblant d'éloges les ennem s de la liberté. Du reste, il ne proposait pas la raise en accusation des officiers dont il biàmait la conduite, mais, se ralliant à la proposition de son collegue Ricard, il reclamait, à i nom de la prodence et de la justice, un vote de sat skiction en faveur du consed manicipal et de la garde nationale de Toulon (1).

L'Assembles nationnie, ne voulant pas mecontenter la conc en incriminant la conduite de l'intendant de la manine et celle de ses officiers, si irriter les magistrats muni paux et la garde nationale de Tou on, déclara que, presumant favorablement des motifs qui avaient anin e les uns et les autres, il n'y avait lieu à aucune incripation. C'était de la beauconp d'avoir empêch. L'Assemblée, a-sez aost le aux effors sontées



<sup>(1)</sup> Voy le Nordeur de 18 janvair 1789 et le Poort de jour, numero 189, p. 82, res. bases

populaires, de blâmer, malgré l'insistance de Malouet et de quelques autres deputes du côté d'roit, un mouvement auquel a était associée toute la popu ation toulonnaise.

### XXV

Quelques semaines auparavant, dans la séance du 23 décembre, Robespierre avait obtenu une victoire plus complète lorsque, appuyant une motion de Clermont-Tonnerre, il avait pris en main la cause de phisieurs classes de citoyens désliérités, depuis des siècles, de tous droits politiques, et dont il contribua largement pour sa part, on peut le dire, à faire Jecreter la participation à la vie civilé.

Il s'agissait de savoir si les non-catholiques, juis ou protestants, et les comédiens, ayant du reste les qualités requises pour être cuoyens actifs, étaient aptes à occuper des fonctions municipales et à sièger au sein de la représentation nationale. Non, disaient les éterne s'défenseurs du passé, comme l'al be Maury il faut aisser à l'écart ces races maudites, les comediens, parce qu'ils exercent une profession infamente; les juis, parce qu'ils forment une nation dans la nation, et qu'ils sont le fléau des peuples. Tel était encore à cette époque l'empire du prejugé, que le district des Cordeliers, ayant étu un comédien comme officier de la garde nationale, vit se soulever contre lui les cinquante-neuf autres districts, et que François de Neufchâteau fut rayé du tableau des avocats de Paris uniquement parce qu'il avait épouse la fille du célebre acteur Préville (1).

Attaquer de front une opinion inique, mais ancienne et invetérée, n'éta't donc pas une tàche très facile. « M. Robespierre, » dit Mirabeau dans son Courrier de Procence, « a réfute l'abbe Maury en peu le mots, mais avec force (2). » On avait reproché aux juits de vivre à l'écart, de s'occuper uniquement de speculations lucrat ves, d'être enfininfestes de vices et de prejuges, comme si en cela ils formaient une exception dans l'inomanite. Les lois anciennes invoquées contre eux étaient contraires aux principes et à la raison, il était donc, disait Robespierre, de la dignité de l'Assemblée nationale de les abrogers « Comment, » s'écriait-il, « a-t-on pu leur opposer les persecutions dont ils ont été victures chez différents peuples l'Ce sont au contraire des

<sup>(1)</sup> Récolutions de Paris, numéro 21, p. 6.

<sup>(2)</sup> Contrier de Procence numero 83, p. 7.

crimes nationaix que nous devons expier en leur restituant les droits imprescript bles dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller... Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu en leur rendant la dignite d'homme et de citoyen; songeons qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on puisse dire, de condamner à l'aviliasement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. Comment l'interêt social pourrait il être fundé sur la violation des principes éternels de la justice et de la raison, qui sont les bases de toute société (1 ? » Belles paroles sorties d'un cœur profondement dévoire aux intérêts de l'humainte, et que ne devraient jamais oublier ceux dont Robespierre plaidait alors si chalcureusement la cause.

Quant à l'admission des protestants, la thèse était beaucoup plus facile à soutenir. L'althe Maury lui-même avait déclaré qu'i ne les confondait pos avec les ju fs. On se rappeiait encore avec effroi les de sestres occasionnés par la révocation de l'édit de Nantes, et il y avait en France une réaction presque genérale en leur favour. Rabaut Saint-É ienne, un des leurs, fils d'un vieux pasteur des Cévennes, n'avait-il pas été choisi pour président par l'Assemblée nationale? Bobespierre, en se fauant leur avocat, allait donc au-devant de l'opinion publique. C'était un procès gagné d'avance.

Il n'en était pas de même à l'egard des comédiens. Bien qu'ils ne fussent exclus des fonctions publiques par aucune los positive, ils l'étaient en vertités ces préjugés dont nous venous de citer deux exemples. frappanta et qui, selon l'abbé Maury, honoratent le peuple chez lequel. ils se trouvaient en vigueur. Mais tel ne pouvait être l'avis d'un philosophe, d'un libre penseur. Proscrire toute une classe d'hommes parce que dans son sem il pouvait s'en rencontrer quelques-una d'indignes, c'était le comple de l'anquite. Etait-ce donc chose si rare de rencontrer. au miteu de ce clergé, dont faisait partie l'abbé Maury, des individus souillés de crimes et de debauches? Fallait-il pour cels jeter l'anathenis. a la corporation tout entiere, declarer tous ses membres indignes? Robespierre n'avait pu maftriser son émotion en entendant les paroles antichretiennes de son fougueux collègue. « Il était bon, » dit-il, qu'un membre de cette Assemblée vint reclamer en faveur d'une. classe trop longtemps opprimée. Les comédiens mératerent davantage l'estime publique quand un absurde préjugé ne s'opposera plus à ce qu'ils l'obtiennent; alors les vertus des individus contribueront à épurer les speciacles, et les théâtres deviendront des ecoles publiques de principes, de bonnes mœura et de patriotisme, » Et sprès avoir, en peu



<sup>(1)</sup> Point du jour, panière 168, p. 294,

de mots, résumé son opinion sur les non-catholiques et les comédiens, il terminant ainsi : « On ne peut priver aucun des individus de ces classes des droits sacrés que leur donne leur titre d'hommes. Cette cause est la cause générale, il faut décréter le principe (1). »

Son opinion, si libérale et si juste, devait plus tard triompher complétement, mais, comme en beaucoup d'autres circunstances, il se trouva cette fois bien plus avancé que l'Assemblée, qui, d'accord avec lu, sur les protestants, déclara qu'elle ne changerait rien quant à présent à la situation des juifs, sur l'état desquels elle se réserva de prononcer ulteneurement.

### $\lambda XM$

Nous touchons au terme de cette admirable année 1789. Si l'on considère la marche lente de la civilisation depuis la venue du christianisme, on verra que, pendant les huit premiers mois de la session de l'Assemblée constituante. l'human te a accompli plus de progrès que pendant les guinze siècles qu'i l'ont précedee. On ne saurait donc ménager la reconnaissance aux grands citoyens sous l'impulsion desquels tant de bienfaus ont eté réalises. Et parm, ces immortels défenseurs du droit, de la justice et de la liberté, qui, plus que Maximilien Robespierre, a payé de sa personne? Pas de séance où sa voix n'ait retenti quand il s'ag ssait de reparer quelque iniquite ou de latter contre le despotisme ancien. Où trouver une logique plus serrée, une perspicaçué plus nette, une foi plus profonde, un des ntéressement pais pur? Nous avons suivi l'homme pas à pas, et encore, à ses débuts dans la vie politique, n'avons-nous pu le présenter que sous un jour bien imparfait, puisque les journaux du temps ont à peine rendu compte de ses premiers discours. Souvent même, on s'en souvient, quand ils les mentionnaient en quelques lignes, its ne nommaient pas l'orateur et se contentaient de le désigner par ces mots : L'a membre ou M. A.; ou trois étoiles ; non point par obstination ou sur la recommandation de ses amis, comme le dit malicieusement et sans aucune espèce de raison un celèbre historien (2), mais uniquement parce que Robespierre n'avait

<sup>(1)</sup> Voy le Mondeur du 21 décembre 1789, numéro 124, Sémuco du 23.

<sup>2)</sup> Michelet, Histoire de la Beralulion, t. II, p. 322. Nous sun rons de pres V. Michelet dons son Butoire de la Beralulion. Il n'est pas de lavre ou, avec la plus entiere bonne los, en aut accomale con re un homine plus de jugements faux et de grossières es-

pas, dans les prenuers temps de l'assemblee, cette notorieté qui commande l'attention, et que pour lui, comme pour une foule d'autres orateurs incomi is, les journalistes n'y mettalent pas tant de façon. La stémagraphie n'idait pas comme alors, et les compres rendus de toutes les foul es per tod ques de l'epoque sont très-incomplètes. Il est curieux de voir combien cettains fastori aus se donnent de mal pour expliquer d'une fason extenordinaire les choses les plus simples du monde.

Bien d'éto mant d'ailleurs à ce qu'au de but Robesoierre n'ait pas été. très-sur de la même. S'il faut en croire le témoignage asser partial, et par conséquent suspect, d'étienne Dimont, un des secretaires de Mirabeau, temoignage invoqué déjà, il tremblait toujours en approchant de la tribune et ne se sentait plus au moment où il commencait de parier (1). La ploport des hommes qui ont eu à prendre la parole en public ont pu avoir de ces defaillances dans le principe, mais la timplite de Robespierre ne fut pas de leugue durée. Per de personnages po'it ques ont parle avec pius d'ossurance sur des surets plus varies et out exerce. pur Jeurs auditeurs une plus incontestable influence, « Lorsqu'on l'entend, on le soupgonne orateur, « disaut on de las dans un des plus amera. pampillets du jour (2), car deja il avoit le don d'exeiter les fureurs du parti contre-révolutionnaire ; mais comme en aime carement à reconnakre le talent dans un ennemi, on supposait qu'au heu d'amproviser il récitait. Innombrables, au contraire, sont les discours prononcés par lui incidemment, sous le coup de quelque evénement imprévui. Qu'importe, du reste! Ce qui est vrai c'est que, comme Mirabeau, il écrivait ses discours de fonds, si je puis m'exprimier ainsi, parce que, si l'improvisation, dans une bouche exercee, est de nature à produire de merveilleux effets dans la chaleur de la discussion, elle ne saurait convenir à des matières auxquelles l'étude patiente et de longues meditations sont absolument nécessaires. Ce qui est vras encore c'est que, à l'époque ou nous sommes, Robespierre commençait à devenir une des puissances oratoires de l'Assemblee ; et déja son nom se gravait dans le cœur des masses.

Le présenter comme l'homme ridicule de l'Assemblée, c'est faire de la fantaisse historique. On n'écrit pas l'histoire avec les ana et les Actes des Apôtres de Rivarol (3). Un jour, il est vrat, à propos d'une



erra. Nove ne parlons pas, bien entenda, de cus l'intéres à l'ampe des partis, comme d'Hamer de la Commune, par M. de Baraute, où tout est denaturé et od cusement l'egrecti, ou certaine Histoire de la terrair en coura de palmention, e. dont bous aumon, nous occuper plus tard.

il, Etierne Dumont, Sourcers our Montions, p. 251. Voy. plus bast.

<sup>[2]</sup> Lee Grande Hommes du jour, p. 34, 18-8\*, 1790.

<sup>[3]</sup> Voy, l'Hutoire de la Accelution, par M. Michelet, L. II, p. 321.

formule de promulgation proposée par Robespierre, une scribte d'un deputé gascon mit le côté droit en belle humeur (1); mais s'il etait souvent interrompu, et si sa parole excitali des murmures, c'est mi on n'était pas accoutumé à ce fier langage d'homme libre au sein d'une Assemblée dont tant de membres avaient trempé dans le servillame Ses discours, loin de provoquer le rire, donnaient à penser; car la Revolution était tout entière en lui. A la différence de la plupart de ses collègues, satisfaits d'avoir abaissé la noblesse et la royaute, il la voulait des ce moment avec toutes ses conséquences politiques et sociales. Tel nous le voyons à l'Assemblee constituante, tel nous le retrouverons à la Convention nationale; ses principes scront identiquement les mêmes, seulement it ne s'agres plus de les faire tnompher, il s'agres de les défendre et de défendre aussi la patrie envalue et mutilee. Ouicon que s'est astrent à la tàche difficile et fastidieuse de sinvre dans tous les journaix de l'époque les debuts de l'Assemblee a pu se convamore que, des l'origine. Robespierre a été parfaitement pris au sérieux par ses collègues.

Il marchait alors presque toujours con plétement d'accord avec Mirabeau, Duport, Le Chapcher et les Lameth. Plus tard, il est vrin, nous l's verrons se séparer, mais ce n'est pis Robespierre qui les laissera en chemin; de sont eux qui, rétormant en arrière, tenieront vainemei tid'enrayer dans sa marche rapide et logique la Revoluix niqu'ensemble its avaient dechainee. Mitabeau, dont on ne soupromait pasencore les rapports avec la cour, s'était imposé à lui à force de genie. Robespierre avant fini par subir son ascendant, tout en le combattant que quefais, et, en certaines occasions, quand l'orage convrait la voix du pro ligieux orateur, on l'entendit reclamer contre les interrupteurs les sevérités de l'Assemblée. Dans la séance du 16 decembre il demanda l'insertion au procès-verbal du nom d'un gentilhomme nommé M. de Servière, qui, s'étant glassé parma les députés, n'avait cessé d'interrompre Mirabeau dans son discours sur le recrutement militaire. Barère de Vieuzac rappela, à cette occasion, qu'à Albènes la loi puniasait de la peine capitale l'étranger coupable d'avoir usurpé la puissance souveraine en venant s'asseoir permi les législateurs (2).



<sup>(1.</sup> Courrier de Processer, numéro 51, Voy., plus haut la note.

<sup>(2)</sup> Point de jour, numere 162, p. 143.

# XXVII

Dans un des derniers jours de l'année éclata entre Robespierre et l'un des députés de la noblesse d'Artois, M. de Beaumetz, une que-relle dont nous aurons bientôt à nous occuper assez longuement, et dont l'origine remontait à la brochure publice par le premier sur la néces ité de réformer les états artésiens, brochure que nous avois analysée dans notre précédent livre. On se rappelle avec quelle aprete de langage l'ardent publiciste avait denoncé, à une époque ou il y avait quelque courage à le faire, les administrateurs de sa province, leur despotisme, leurs exactions, les formes arbitraires de leur administration. M de Beaumetz, président du conseil et des états d'Artois, avait gardé à l'auteur de l'Adresse à la Nation artemense une mortelle rancune.

Le 28 décembre, Target, au nom du comité de Constitution, venaît de lire un article en vertu duquel il était enjoint aux assemblees provinciales, aux commissions intermédiaires et aux intendants de rendre, àux administrations appelées à les remplacer, compte des fonds quils avaient ous à lour disposition depuis les derniers comptes arrêtes. La lecture de cet article donns lieu aussitôt à de nombreuses dénonciations sur les déprédations commises par les administrateurs et les intendants de provinces. Un membre, Regnaud (de Saint-Jean d'Angely), emit l'avis qu'on demandat à tous les comptables, même aux officiers municipaux, une révision de comples depuis trente almees, Mais, suivant Dumetz, il fallait prendre garde, en remontant trop loin. dans le passé, de provoquer des inquisitions dangereuses et do nature a multiplier les ennemis de la Révolution. « Je ne conçois pas, » repondait Robespierre, e comment l'Assemblee nationale peut craindre de demander des comples à d'honnéles administrateurs, et comment elle n'y soumettrait pas des déprédateurs. Je ne crois pas qu'on puisse empécher le peuple de demander compte de l'administration des dix derpières années et d'y comprendre les subdélegues, les intendants, les états provinciaux et les commissions intermediaires, » Il proposait donc à l'Assemblee de décréter la revision des comptes des dix dermères annees; et, afin de demontrer la nécessité de comprendre les états provinciaux dans cette revision, il rappela que, tout recemment, dans sa province, les états avaient exigé le payement de l'impot



de la milice, bien que le peuple en cût été exempté par arrêt du conseil, à cause des grêles qui, en 1788, avaient ravagé le royaume (1).

M. de Beaumetz se sentit atteint par ces parolos. Il s'élança à la tribune et, sans « prétendre mer le fait matériel, » chercha à l'expliquer en disant que, le roi s'étant réservé de demander pour l'année 1789 le double de l'impôt de la milice, on avait vouluitemir des fonds prèts pour le payement de cet impôt Cette réponse, il faut l'avouer, n'était guère satisfaisante et laissait peser sur les états d'Artois la grave accusation d'arbitraire portée contre eux par Robespierre. On conçoit maintenant jusqu'à un certain point le ressentiment de Beaumetz et comment il en viendra à entreprendre contre son collègue et son compatriote une lutte d'où, malgré les artifices et les calomnies les plus savamment combines, il ne sortira par victorieux.

L'Assemblee, au heu d'adopter un des délais proposés, rendit un décret beaucoup plus élastique, par lequel les états provinciaux, assemblees provinciales, comm ssions intermédiaires, intendants et subdélégués, étaient purement et simplement tenus de rendre aux administrateurs qui les remplaçaient compte des fonds qu'ils avaient eus à leur disposition et de leur remettre toutes les pièces et papiers relatifs à l'administration de chaque commune.

## XXVIII

On a vu comme insensiblement Robespierre grandissait dans l'Assemblée et dans l'opinion.

A côté de la tribune nationale s'en élevait une autre qui déjà commençant à attirer l'attention et dont les échos retentissants allaient bientôt se prolonger jusqu'aux extrémités du royaume : nous voulons parier de la tribune des Jacobins. C'est ici le heu de dire quelques mots sur l'origine de cette société cétèbre qui échauffa toutes les communes de Françe de l'ardeur du patriotisme dont elle était elle-même embrasée, et au sein de laquelle la popularité de Robespierre atteignit les dernières limites de la fayeur humaine. L'enthousiasme pour lui alla



T. I

13

<sup>(1</sup> Pont de jour, numéro 171, p. 256 et suiv. Le Montteur du 28 décembre 1789 mentionne à peute extre supertante discussion. Il ne nomme pas Robespierre, dont 1 recurs le liscours dans cette suiple agné : a M — est d'avis de borner cette révision à dis suit, »

jusqu'à l'adoration, et ce ne fut pas une des moindres causes des intmitiés sources susciées contre lul et auxqueites il fluit par succomber. Aussi les malecictions injustes poursuivent-elles encore dans cette société la mérioure de l'homme qu'elle entoura de respect et d'amour, non pourtant que tous ses membres aient été également devoués à Robespierre; beaucoup, su controire, furent ses adversaires constants. Il combattant la démagogie et le despousme au nom de la democratie; il eut donc contre lui tous ceux qui, par esprit de désordre ou par haine de la Révolution, tendaient à exagérer le mouvement révolutionnaire pour perdre la Republique par ses propres excès Mais n'anticipons pas sur les événements.

Quelque temps apres l'ouverture des états généraux, un certain nombre de deputes des pays d'etats eurent l'idee de se reunir, en dehors des séances de l'Assemblee, afin de se concerter à l'avance sur les affaires publiques. Dans ces réunions, que leurs fondateurs baptisèrent du nom de club, emprunté à l'Angleterre, on compta t, à l'origine. Le Chapelier, Sieyès, Barnave, Adrien Duport, les Lameth et Robespierre. Comme les deputés de la Bretague étaient les promoteurs de cette société et s'y trouvaient en majorité, on l'appela le club Breton. Mais, dès le mois de juillet, ce nominérait plusen rapport avec l'extension qu'elle avait prise, on lui substitua celui de Société des Amis de la Constitution, nom plus en harmome avec les tendances et les intensions des principaux membres du club, lesquels, voulant donner à leurs seances un organe de publicité suffisante, fondèrent un journal qu'ils appelèrent du nom même de la société.

Après responnées d'octobre, le club soivit l'Assemblée à Paris et signistalia, d'abord dans une vaste salle servant de bibliothèque, louec, moyennant la somme de trois cents livres, à des mones dominicaies établis rue Saint-Hanoré, et plus vulgairement connus aous le nom de Jacobins; puis dans l'église même du couvent, après la destruction de l'ordre (1). On voit encore, dans la pointe rue Saint Hyacinthe, les trois grandes portes d'entrée donnant accès dans la maison où siègeait la sociele. Les bâtiments où se trouvait la salle des seances, aujourd hin détruits, étaient au fond de la cour et avaient vue sur des jardins remplacés depuis par un marché. Sous le vestibule de la porte, à droite, existe toujours le vaste escalier par liquel les membres du club se rendaient aux bureaux, aitués au premier étage.

Exclusivement composce de députes d'abord, la societé s'accrut peu à peu d'une foute de citoyens qui soilicitérent l'honneur d'être admis



<sup>(1)</sup> Voy. & cet egant, les Secolulaies de Paris, numero, 139, p. 475.

dans son sein. Il y en avait de toutes les conditions, avocats, hommes de lettres, medecins, marchands, mais point de peuple dans le sens technique du mot, du moins à cette époque, il fallait, pour y être recuêtre présenté par deux membres et aubir les chances du scrutin. Une fois admis, le récipiendaire prononcait à la tribune le serment dont voici la teneur : « Je jure de vivre libre ou de mourir ; de rester fidèle aux princ pes de la constitution : d'obéir aux lois, de les faire respecter, de concourir de tout mon pouvoir à leur perfection; de me conformer aux usages et règlements de la société. » Los séances avaient lieuquatre fois par semaine et n'étaient pas publiques dans le principe, mais elles ne tardèrent pas à le devenir, et les tribunes ou galeries se garnirent d'auditeurs étrangers. Chacune de ces seances était, primitivement, une véritable repétition de la séance du lendemaia à l'Assemblee nationale, car on y proposait et discutait les motions, aussi bien que la nomination des presidents et socrétaires de l'Assemblée.

A l'imitation de la Société des Amis de la Constitution a'organisàrent bientôt sur toute la surface de la France une foule de sociétés analogues tenant à honneur de ressortir à la société mère, « Aujourd'hui, » écrivait Camille Desmoulins, « des clubs semblables formés dans une multitude de villes demandent a être affiliés à la société de la Révolution, et déjà ce grand arbre planté par les Bretons aux Jacobins a poussé de toutes parts, jusqu'aux extrémités de la France, des racines qui lui promettent une durée éternalle (1). « Jacobius! mot lancé d'abord par quelques journaux, et dont le peuple prit i trabitude de se servir pour designer les membres de la Société des Amis de la Constitution, qui abandonna elle-même plus tard son nom pacifique pour adopter le nom de guerre sous lequel, dans les derniers jours de l'année 1789, elle était déjà universellement connue. Terrible en effet parut aux adversaires de la Révolution ce nom à jamais fameux, quand als virent toute l'énergie révolutionnaire au concentrer au sein des sociétés qui l'avaient emprunté, au moment décisif où il fallot résister. aux intrigues, aux trabisons, aux machinations des ennemis du dedans et du dehors, à l'invasion. Mais a l'époque présente, il s'agissait uniquement de poser et de discuter les bases du nouveau droit des Français, et nul ne soupconnait les bouleversements auxquels donnerait lieu l'application de ces principes. Ce n'était pas encore Robespierre, qui primait aux Jacobina, bien que sa parole y fût deià singulièrement en faveur; l influence des Barnave, des Doport, des Lameth, des Mirabeau dominait



<sup>(1)</sup> Récolutions de França et de Brabant, passéro 10.

la sienne. Mais, patience! quand sonnera l'heure des réactions, quand les tentatives royalistes pour anéantir la Revolution rendront nécessaire une energie plus grande, nous verrons la majorité des Jacobins purs se railier autour de Robespierre et prendre en quelque sorte pour oracle celui que désignaient au peuple comme son guide naturel une éloquence toute brôlante de l'amour de l'humanité et une intégrité proverbiale.

### AWA

Robespierre, en arriva it de Versailles à Paris, était allé se loger rue de Saintonge, su Marais, chez un nomnié llumbert, membre comme lui de la Société des Amis de la constitution 1'. Il avait loué, nous dit sa sœur, un fort modeste appartement qu'il partageait avec un jeune homme auquel il portait beaucoup d'affection (2).

Ce jeune homme n'était autre sans doute que Pierre Villiers, qui, sous le ture de Souvenirs d'un déporté, publia en l'an X un recueit d'anecdotes en tête duquel il a consacré plusieurs pages à la mémoire de l'homme dont il avait partagé l'existence durant une partie de l'année 1790. A les lire on croirait difficilement qu'il se fût jamais rendu digne de l'affection de Robespierre. Il écrivait, il est vrai, à une époque où la plupart des réacteurs de Thermidor occupaient une haute position dans l'État et où l'on eût été mal venu à mettre leur victime sur un piècestal 3). Il faut donc encore lui savoir gré du peu de bien qu'il en a dit, car trop rares sont les gens de cœur qui ne se détachent pas d'un ami frappé par la calomnie.



<sup>(</sup>l) La moisor que Robespierre na uta rue de baintenve, pendant pres de de la anade sa vie « a mois d'octobre 1749 an mois de pudlet 1791) et qui portait alors le nº 8, porte aujourd'hiu le nº 64. Voy dans et t. XIV de l'Unioure parlementaires de la Reco-sation, p. 111 et aniv., In lista des membres du club dei Jacob na.

<sup>(2)</sup> Memoires de Charlotte Robespierro, p. 74.

<sup>3</sup> Ce l'a cre V mers, sorren capitaine de dragons, l'ont M. M. chelet a en le tort de prendre bennemp trop au serveux les instoriettes, avant etc. de forte le 18 fraction. Il publia ses sourceur en l'an X (1902), et, survant la mode du temps, romaneu a son la repont quesques declamations contre l'onesperre, se fencionne de l'avoir quate à temps, parce que, du-il, a j'avais en avec lui que que es tractsseries que sans donte Jamais la réce dans mon sang s'il ne fût souvenu de mon a Mais, apres cette hypodiese gratuitement calonateuse, il prend som de se donner à ini-même un dementi formel en recontant, à quelques pages de là, qu'an moment de sa plus haute faveur hobesperre s ul mais de lau, et qu'ant appris qu'il centre au sorvice de la falpa au ne, il s'etalt cerre—a l'étais bien sûr qu'il n'enagrerant pas et qu'il ne défendrait pas sa tête aux depens de son caux. » (Voy. Souceurs d'un déporte, p. 6.)

Il avait été son secrétaire, ou plutôt lui avait rendu de temps à autre le service de recopier ses discours. Rous en avons quelques-une sous les yeux, entre autres les discours sur l'établissement du jury et sur la pétition du peuple avignonnais, provenant des papiers trouvés ches Robespierre, et qui sont probablement de la main de ce Pierre Villiers.

Valhera nous représente Robespierre comme ayant été à cette epoque. dans une telle detresse que, pour porter le deuti de trois jours ordonné. par l'Assemblée nationale, dans la séance du 11 juin 1790, sur la motion. de Mirabeau, afin d'honorer la mémoire de Franckins, il aurait été forcé. d'emprunter des vêtements noirs à un homme plus grand que lui de quatre pouces. Et un historien trop crédule, de s'écnier avec Juyénal : Nikil habet paupertas darius in se quam quod ridiculos kominas facif 1). Je nie d'abord, pour ma part, qu'une pauvreté dignement portée puisse jamais rendre un homme ridicule; mais l'assertion da Pierre Villiers est ici évidemment înexacte. On possède la note curieuse de tous les effets emportés par Robespierre lorsqu'il quitta Arras pour venir exercer son mandat de député aux étata généraux. Or nous y voyons figurer un habit et une culotte de drap noir ; u a avait donc nul besoin d'en emprunter. Et le revélateur de cette note n'est pas mispect, ... c'est un des plus cypiques calomniateurs de Maximilien Robespierre. Lui ausai le raitle agréablement sur sa pauvreté, sur son maigre état de fortune. Seulement cette fois c'est un prêtre qui écrit (2). O pauvreté, chose sacree, compagne de tant de grands hommes, qui donc l'honorera et le respectera, ai lu es reince par les ministres du pauvre Précheur de Nazareth!

Au reste, de la pauvreté au dénument il y a un grand pas. Il est completement faux que jamais Robespierre a.t été dans la détresse. Il avait laissé quelques biens à Arres (3) et touchait, comme depute, dixbuit livres par jour, somme relativement élevée pour l'époque. Il était donc riche n'ayant pas de besoins, ainsi que le disait Mirabeau, et professait un si profond dédain pour l'argent que plusieurs fois il négliges de toucher ses mandats d'indemnité de représentant.

De cette somme de dix-hout livres il faisait trois parts , un tiers était régulièrement adressé à sa sœur Charlotte, qui demeura à Arras pendant toute la durce de l'Assemblee comutuante; une autre part, si

fi) Hustern de la Recolution, par Michelet, S. II, p. 224.

<sup>(</sup>ii) be de l'accentien étérapere, par M. l'ablé Proyard, chanore de la cathédrale d'Arms (Aress, 1850), p. 42.

<sup>(3)</sup> C'est tu qui resulte d'une lettre de sen gen Enmart, que reus acons unus les yeux, et d'un repport de police cité par l'encliet, dans nes Memoires sur la police, p. 234 et mus , repport aparryphe, il est trus, muse dent ser quelques points l'autour paraît more pien informe.

nous devons nous en rapporter à Pierre Villiers, passait entre les mains d'une personne chère « qui l'idotatrait(1); » le reste servait à son usage personnel. Il était d'une extrême sobriété. Sa plus grande dépense consistait dans sa toriette, sur ce point il avait des habitudes d'élégance avec lesquelles il ne rompit jamais. Plus tard, quand le débiraillé régnera dans le costume comme dans le langage, nous le retrouverons tel que nous le voyons au début de sa vie politique, donnant à tous l'exemple de la dignité dans la vie privée, résistant à toutes les tentatives de corruption renouvelées sous mille formes et méritant le beau surnom d'incorruptible, qui lui restera dans l'histoire.

(1) Souvenies d'un departe, p. 2.



# LIVRE TROISIÈME

### JANVIER 1700 - JUILLET 1700

Em etromas de 1790. — Les persons suspendues. — Les détentions del traires. — Openion de Lobespierre sur la formule du termient. — Les ouvriers rouennum. — Let sequ it-s-custion. - La philanthronic de l'abbe Maury - Pretentions de la CERT THE DECEMBER OF THE LIFE OF CO. Notice to I see up at I, desperte rester ze mare d'argent — Ses efforts en favour de l'égalate postague. — Affaire de Chinon, - Louis XVI a /Assem nee. - Chateaux incentres. - Nouve ie lot martiale. -nut es tentatices de Tobospierra pour la fuire reponssor — Les Rendutions de France et de Reabout - Les ordres rentes et les mondants. - Le droit du tringe. -4 arrespondence entre le controleur general Lambert et Robespierre - Fincare les la tres de cachet, et les detente ma un otra rea. — La contribut or (patri et que, 🛶 ses continues area resument et les managonistes. Les feies des frodres et Robenpoerre. — Il est cla president de la Societé des Amis de la Constitution. — Lettre a on and Bussart. - Il se proponce pour l'etablissement des jurés en toutes ma e cat, - Propose de placer, un sein mente du Corpi legislatif le tribanal de l'assation -Le livra renge. → Les assignate. → Les élections de Saint-Jean-de Luz. → Opimora de habiespierre sur le droit de chasse et sur la reseau en des banx la ferme des d'unes precesuatiques, — il régiante factulistion des aumples solvais nara les conseils de guerra. — Troubies à Dieppe. — Le dessechement des nomes — Nonveaux demilles de Robennerre avec M. de Busunetz. — Lettreu d'Alexistia Robespierra. — Repoisse de Maxim ben aux attaques de M. de Besametz. — l'ilet que de produit en Artois. — Avis au peuple artoinen. — L'organ agrico ou benare. -- I es coscructs et les sections de la velle de l'aris. -- Ducentrs de Robert - cre sur le le 1 de paix et le guerre. - Le roi presser communde la notion, - Triomphe des reputes patriotes, - Lettre à Camille Desmoulins, - Treubles de Montanban. - Intolerance des membres du côté deut - Première apparation du Saint-Just - Op on de Robespierre sur la ratification par l'Assemblee des tractes passes program or jour. — Constitution exclude du clorge. — De l'election dos evoques. — Da traitement des accles astiques — La celbat des pretres — L sospierro alappose à l'impression d'un discours de M. de Poys gue, rectaire en favour des erelesmatiques ages. - Abolition des titres de noblesse, - Robespierro est élu secretaire de l'Assemblée, - Sa motion pour l'inviolale de des membres du Corps législatif. - Il appure aux récasaution du district de Versadies. — Combut une proposition d'Arthur Dillon au rejet des trochies de Tabago, — Une planauterie de Di val d'Éprémeanit. — La Fédéradou l'approche. — Robespierre s'oppose à ce que M. de hiom y soit actuit. — Il recorne du contrare l'admission des deugeus une region — Lobespere et l'ima de rol. → Anniversaire du 11 judiot. → L'evêche du l'as-de-talair. → Les prischmars avignomals. — La municipalité et la ballage de Soiscons. — Autoriation donnée à l'Autriche de Jaire passer un troupes aux la territoire francisco 🛶 Robespierre accuse tous les munatres. — Il sombat une motion dirigée contre la prince de Condé. — Latta contre Mirabena. — Mirabena vainea.

Ł

L'ouverture de l'année 1790 témoigna d'un grand changement survenu donn les mœurs et dans les habitudes du peuple français; et comme les petites choses, ceiles d'étiquette notamment, ont, aux yeux d'un certain monde, une importance capitale, il est bon de noter, en passant, quel fat pour cette fois le cérémonial du jour de l'an.

On vit bien aux piecis du roi le president de l'Assemblée nationale et le maire de Paris, l'un accompagné de soizante députés, l'autre saivi de trois centa representants de la commune; mais les hominages populaires, mais les felicitations des municipalités a adressaient à l'Assemblee constituante, dont la souveraineté se trouva consacree une fois de plus par ces compluments d'usage, puenis peut-être pour le philosophe, mais que les rois de l'Europe considéraient comme une sorte de critetrum de leur pouvoir. Plus de l'uit cents députés des provinces étaient. venus tout exprès afia de complimenter l'arquite Sénat, écrit Camille. Desmoulins, et lui apporter, avec le serment de defendre jusqu'au dermer soupir ses saints décrets, les témognages de respect et de vénération des peuples « O Paris! » s'écrie-1-al enthousiasmé, « c'est maintenant que tu es la reine des cites. Vois toutes les tribus accourir à ce temple que la nation vient de batir (1)! » Mais ce temple auguste c'est de la constitution qu'il yeut parler) au sein duquel aurait dù communier toute la famille française n'allait pas tarder à être battu en brêche. par la coalition des interêts froissés. Hélas I les hommes ne sauront jamais se depouiller de leur egoisme particulier, et nième, en ces temps héroiques où l'abnegation semblait plus facile, combien peu se montrèrent capables de ce renoncement magnanime auquel, en donnant Lexemple, les conviait Robespierre!

L'Assembles constituente ne pouvait secomplir son œuvre de régénération qu'au detriment de quelques privilégies. La force des choses le voulait ainsi, et chaque jour la reforme d'un abus faisait à la Revolution des ennemis implacables. Le 4 janvier, l'Assemblée ayant decidé que toutes les pensions, excepté celies de d'Assas et de Chamborn, acraient suspendues jusqu'à nouvel ordre, tous les paramtes de l'an-

<sup>. )</sup> Bernfutione de Frence et de Brubant, t. I. numero 7, p. 298.

cien régime, c'est-à-dire ce qu'on était convenu d'appeler les plus allustres familles de France, se déchaînèrent contre elle. Le décret de muse en sequestre des biens et revenus de tous les ecclesiastiques émigrés avait encore secru le nombre de ses détracteurs. En revanche, il est vrai, elle avait pour sauvegarde l'enthousiasme populaire; les clameurs disparaissaient sous le bruit des bénédictions.

De quel immense amour de justice et d'humanité elle était animée, dest de dont personne ne doute. Dès le lendemain du jour de l'an, dans la séance du soir, d'amères plaintes retentissaient à la tribuge ausujet des détentions arbitraires. On anit avec quel luxe le gouvernement les prodiguait jadis, nul n'était à l'abri d'une arrestation illégale. et le ministere ne paraisant pas mettre beaucoup d'empressement à a assurer de la culpabilité des détenus enfermés dans les trente-cingbastilles que comptaît alors la ville de Paris et où gémissient ente doute plus d'un sanocent. La magistrat, Fréteau, se montra l'organe eloquent des victimes de l'arbitraire. Un autre membre, dont le nomraérite d'être cité, Dionis du Séjour, appela l'attention de l'Assemblée nur des prisons religieuses connues sous le nom de Vade in pace, qu'emphissaient trop souvent, au gre de leurs caprices et de leurs vengeances. de puissants abbés et de hauts dignitaires de l'Église. Robespierre réclama aussitôt l'élargissement immediat des prisonniers illegalement delenus dont les causes d'arrestation avaient été révélées par les rapports des ministres et autros agents de pouvoir exécutif. Quant à cour dont les moufs de détention étaient encore ignorés, il demanda que les rense gnements fussent directement adressés à l'Assemblée nationale (1). Cette proposition se trouva en partie adoptée , ordre fut donne à tous les gouverneurs, lieutenants du roi, commandants de prisons d'État, supérieurs de maisons religieuses, à toutes personnes en genéral chargees de la garde des prisonniers detenus par lettres de cachet ou par ordre quelconque des agents ministénels d'avoir, sous leur responsabilité et huit jours après la réception du décret, à adresser à l'Assemblee ristionele les noms, surnoms, et âges des differents prisonniers avec les causes et la date de leur détention, et l'extrait des ordres en vertu desquels ils avaient été emprisonnés. En même temps l'Assemblée chargesit ses commissaires de lai proposer, dans le plus bref délai, les moyens de mettre en liberté toutes les personnes injustement ou illégalement détenues (2). Tardive satisfaction accordes à

(2) Monteur du 5 janvier 1790.

<sup>(1)</sup> Amendement de la main, déposé sur le bureau de président (Archère Origirieux des motions, arretés et discours relatifs aux proces-verlieux de l'Assembles nationale, C. § 1, 301, carton 23.)

une foule de malheureux qui, sans la Révolution, cussent vamement attendu l'acure de la justice.

Dans ce même mois de janvier disparaissait la reversibilité de l'infame attachée au crime et qui, par une abominable coutume, a'lait frapper la famille d'un coupable, quelquefois d'un imocent. Bobes-pière n'avait pas attendu jusqué-là pour fiétrir cet inique prejuge, ainsi se realisaient les vœux si vivement exprinces par lui six années auparavant; le decret réparateur couronnait une seconde fois, pour ainsi dire ce mémoire sur les peines infamantes auquet l'académie de Metz avait jades decerné un prix.

Ah ' cette Revolution benie, l'Assemblée, avec raison, prenait toutes les précauts na possibles pour en rendre durables les glorieux résultats. C'est ainsi que, dans la seance du 7 janvier, elle astreignait les gardes nationales à l'obligation de préter, entre les mains des officiers. n natcipaux et en presence du peuple, le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution. Bargave avait établi une très-juste distinct on entre les troupes regions et les milites nationales. Aux premières, avait-il dit, le som de défendre l'État, mais it appartenait essentiellement aux à itres de sauvegarder la constitution. Cette excression de gardes nationales sonnait mal aux orenles de la plapart des membres du côté. droit. Un des leurs, M. de Montiosier, s'était fortement élèvé contre cette pretention de confier le maintien de la constitution à ces milices. sorties du periple, et que leur organisation démocratique mettait bors de la dependance immediate du pouvoir exécutif. Robespierre alors était monté à la tribune. Su vant lui, tout entoyen devait fidelité a la constitution, mais aux molices nationales revenut la mission particubère de la protéger. Si la constitution était attaquée, c'etait aux officiets in irricipaux à prendre les résolutions nécessaires pour sa defense. et aux estoyens armés à les faire exécuter par la force. Il fallant donc joindre, pensait-il, au serment d'être fidele à la constitution celui de la maintenir, sans lequel le premier pourrait n'être qu'une lettre morte (1), : Ces raisons avaient paru péremptoires, et, sans tenir compte des observations de Montlosier, l'Assemblée avait adopté la formule de serment defendue par Robespierre et présentée par Torget au nom du comité de constitution.

Le même jour, dans la séance du soir, Robespierre eut l'occasion de réprendre la parole. Il s'agassait d'une autorisation d'emprunt réclamée par la ville de Rouen pour venir en aide aux ouvriers sans ou-



<sup>(1)</sup> Courrier de Procesce, numero 89, at Monitoir du 3 januar combinus.

vrage. L'abbé Gouttes, rapporteur du comité des finances, voulait qu'au-Leu d'autoriser la commune on autorisat simplement l'assemblée générale du corps municipal et des notables élus. Mais, objectait Robespierre, les notables constituent une sorte d'aristocratie et ne sont point la commune à laquelle seule appartient le droit de voter l'impôt. En vain invoquait-on l'ampossibilité de convoquer la généralite des citoyens, puisqu'ils ailment être appelés dans les comices pour gommer une nouvelle manicipalité. Les officiers municipaux actuels étaient donc tenus de réunir tous les habitants afin de déliberer en commun sur la contribution nécessaire au soulagement des ouvriers sans travail (1). Cette fois l'Assemblee ne se rendit pas aux raisons du député d'Arras, dont nous verrons assez souvent les propositions rejetees par ses collègues; mais ce qu'il est important de faire observer cès à présent, c'est que toutes les motions de Robespierre étaient marquees au coin le plus franchement démocratique et émana ent de l'esprit le plus libéral qui fût dans l'Assemblée Constituante.

П

Au reste, on doit le reconnaître, cette Assemblée se montra toujours excessivement Jaiouse du soin de sa propre dignité. Lorsque, dans le courant du mois de janvier, le député d'Epercy vint, ou nom du conité des rapports, donner lecture d'une proclamation du roi destinée à arrêter l'exportation des grains et soumettre un projet en quatre articles tendant à introduire la formalité des acquits-à-caution, Camus et Prieur s'elevèrent aussitôt contre la proclamation royale et le projet de decret en ce qu'ils affectaient la forme de ces arrêts de propre mouvement prolubés par l'Assemblée et témoignement leur etonnement de ce que le garde des sceaux eût osé les proposer dans cette forme. Robespierre, lui, ne se contenta pas d'attaquer la proclamation du roi sous le rapport de la rédaction; tout en reconnaissant ce qu'il y avait d'unite dans les articles soumis à l'Assemblée, il blâma, comme ayant un caractère par trop fiscal, la formalité des acquits-à-caution; une simple déclaration des negociants aux municipalités lui paraissait largement suffisante. En conséquence il engagea ses collègues à rédiger le décret dans ce sens (2). Conformément aux diverses observa

<sup>(2)</sup> Voy. Point du jour, numéro 180. p. 170.

<sup>(2)</sup> Ibid., numéro 186, p. 50.

tions présentees, le projet de decret fut renvoyé avec les amendements au comité de réduction.

La question des subsistances inquiétait des lors sérieusement les esprits. La cherté des vivres, en effet, sllait en augmentant, tandis que le travail diminuait de jour en jour et qu'un chômage désastreux réduisait à la dernière misère des miliers d'ouvriers. Alleger tout de suite les souffrances des classes laborieuses était donc un des problèmes les plus importants mais aussi les plus difficiles à resoudre. Le côté droit ne pouvait être soupronne d'une pitié bien grande pour l'infortune de tant de citoyens au profit desque s-se faisait la Bevolution. On no fut donc pas médiocrement étonné, dans la seance du 18 janvier, à propos d'une motion de Lancosme tendant à rendre l'impôt plus simple, moins onéreux et sa perception surtout moins oppressive et plus économique, d'entendre l'abbe Maury émettre une proposition philanthropique, comme la qualifia tronsquement Charles de Lameth. « C'est du bonheur du peuple qu'il faut nous occuper, » s'était écrié l'abbé, et aussitôt il avait proposé l'abolition des droits percus aux barrières sur les consommations communes et leur remplacement par un impôt sur le luxe.

Pareille proposition, venant de l'adversaire constant et systèmatique des plus sages et des plus u iles réformes, devait être à bon droit suspecte. Un rayon céleste avait-il tout à coup diummé l'âme de l'abbé? Vepait-il enfin à résipiscence? ou bien était-ce de sa part une pure manœuvre? On ne tarda pos à mettre à une terrible epreuve son amour. aubit pour le peuple. Ce fut un prêtre, l'abbé Coltand de la Salcette, qui se charges de porter le coup à son irritable coilègue. Un revenu de mille écus, personne se le contestera, dit-il, suffit amplement aux besoins d'un ecclésizatique. Il est donc de son devoir, dans les circonstances actuelles, et en presence de tant de masères à soulager, d'abandonner l'excédant. Partant de ce principe, 8 prin l'Assemblée de décréter que, jusqu'à ce qu'il ent été statué définitivement sur la disposition des hiens de l'Église, les revenus de tous les bénéficiers, supérieurs à la somme de trois milles livres, seraient versés dans les caisses de l'État. Devaient être exceptés de cette mesure les traitements des archevêques, evêques et curés, en raison de leurs charges, qu'une somme de trois mille livres ne suffirait pas à couvrir. Barnave monta à la tribune pour appuyer la proposition de Colland et combattre cet impôt sur le fuxe à l'aide duquel l'abbé Maury avait espéré sans doute acquérir quelque popularité aux dépens des membres du côle gauche. Selon Barnave, il était propre seulement à rumer Paris, à portor une grave attente su commerce national. « Les biens ecclemastiques, a dit après lui Robespierre, a appartiennent au peuple Demander aux eccléaustiques des secours pour le peuple, c'est ramener ces biens à leurs propres destinations (1)... a Ces paroles indiquent parfaitement quel était le sentiment general de l'époque. Car Robespierre, que, en matière religieuse, professa toujours la plus large tolerance, n'était pas un ennemi déclaré des prêtres. Il ne manqua jamais de les défendre quand il lui parut juste de le faire, sans se préoccuper des attentes qu'en pouvait subir sa popularité, et plus tand, au milieu des tempètes et de l'incendie de 93, nous le verrons seul evuir le courage de protester hautement en leur faveur, nois par tendresse pour eux, mais par amour de la justice et de l'équité. Dans la même séance, il reprit la parole pour discuter à son tour la motion de Lancosme relative aux impòts, laquelle, amendée par Le Chapelier, amena l'Assemblée à décréter la formauon d'un comité chargé de préparer un système d'impositions en rapport avec une constitution labre, 2)

Quelques Jours après, Barère de Vieuzac ayant lu à la tribune un memoire concernant l'incorporation de la Corse au royaume de France, memoire émané de la republique de Génes et par lequel elle revendrquait la souveraineié de cette l.e. Mirabeau proposa l'ajournement indéfins d'une pareille question. Mais le députe come Salicette, le futur compagnon de Robespierre jeune aux armees, s'eleva très-vivement, au nom de ses concitoyens, contre les prétentions de la république génoise et combattit tout ajournement comme étant de nature à lausser quelque inquietude dans l'esprit du peuple cores, lequel, dit-il, est français et ne veut pas être autre chose. Rubespierre, prenant la parole après plusieurs grateurs, appaya ésergiquement les paroles de son collegue Sa roeiti. Parmi les précédents orateurs, les uns avaient, avec raison, invogue le traité decession de 1768, les autres avaient proposé le renvoi. du traité et du mémoire au comité des rapports. Robespierre parla au nom de cette liberté assurée désormais à tous les Français et à laquelle. les Corses ausm avaient droit. C'était dejà, à ses yeux, une raison péremptoire de repousser l'ajournement demandé et de vider tout de suite le debat, mais 1 y en avoit une autre non moins decisive. S'étonpant de la lenteur avec laquelle les decrets de l'Assemblée étalent répandus en Corse, où peut-être ils auraient prévenu les troubles qu'on etait parvenu à y exerter, il se demandait si, dans l'occasion presente, la république de Génes o etait pas l'instrument d'une puissance etrangère, designant par là, sans la nommer, l'Angleterre, où Paoli trouvait



<sup>( )</sup> Vor le Mendeue in 20 janvier 1790

<sup>(2)</sup> Il n'est rico resté de co asseours de Robespierre, qui mus doute avait quelque importance. Le Point de pour en fait sculement mention. Voyex le numero 189.

des secours et des encouragements. Cette réclamation tardive, venant huit mois après la convocation des collèges pour l'élection des députés de la Corse à l'Assemblée nationale, coinc dait singulairement, selon lui, avec les efforts tentés contre notre l'berté. Il falia t donc presser le rainistre d'envoyer dans l'île les décrets de l'Assemblée, traiter comme une demande absurde la reclamation de la république de Gênes et la repousser par la question préalable. « Nous devons, » dit-il. « regarder le peuple corse comme un des boulevards de la liberté, puisqu'îl reunit le souvenir d'une antique liberté et le souvenir d'une récente oppression (!) »

Mirabeau, bien qu'ayant échoué dans sa proposition d'ajournement, ne manqua pas de louer dans son journel la perspicacité de Robespierre. Après avoir rappelé que la souverainete des Génois sur l'île de Corse avait été pour eux une source de desastres, une des causes de leur dette immense; qu'elle n'avait, en définitive, été qu'illusoire et purement nominale, le Courrier de Provence montrait, lui aussi, la république de Gènes agissant à l'instigation d'une puissance étrangère; et, de l'analyse de certaines dépêches combinées avec les papiers anglais, il tirait des inductions de nature à aggraver encore les soupçons vagues par lesquels Robespierre avait cherché à mettre en garde la prudence de ses collègues (2). L'Assemblee s'était d'ai leurs rendue aux sages conseils de Maximilien en décident qu'il n'y avait lieu à délibérer sur le mémoire adressé par la republique de Gènes, et que le pouvoir exécutif serait invite à envoyer immediatement dans l'île de Corse tous les décrets rendus jusqu'à ce jour.

111

L'Assemblée constituante eut le cu te et la passion de la liberte, mais elle ne posséda pas au même degré le culte et la passion de l'égalité. Nous pouvons le dire sans manquer de respect à son souvenir, car personne n'a, plus que nous, voué une pleuse vénération à la mémoire de ce glorieux sénat qui a ouvert tant d'horizons nouveaux à nos pères, et dont l'œuvre un moment interrompue sera reprise un jour pour être pacifiquement menée à bonne fin ; mais, nous le repétons,

<sup>(1)</sup> Voy le Woodenr du 24 janvier; le Point du jour, numéro 192, p. 37, et le Courrer de Provence du 21 au 32 janvier 1790, manure 26.

<sup>2)</sup> Yoy, le numero 96. L'bi supra

elle n'eut pas au même degré le cuite de l'éganté. Quand donc qualque membre du côté gauche venait à proposer une motion ayant pour but de la ramener aux vrais principes sur cetté matière, on devait s'attendre à des débats passionnes, à une agitation profonde. Ce fut précisement ne qui se produisit dans la séance du 23 janvier au soir.

Robespierre avait surtout le don de soulever ces orages, d'effrayer les reformateurs tamides et d'exaspérer les andents partisans des anciena abus, car, avec une ténacité à laquelle en ne saurait accorder trop d'éloges, il ne laissait jamais passer l'occasion de ramener la discussion sur des points qui n'avaient pas été traités conformement aux principes les plus stricts de la liberté et de l'égalité. On se rappelle avec quelle énergie il avait combattu le décret du marc d'argent, en vertu duquel des iniliters de catoyens avaient eté frappés d'incapicité politique. L'exécution de ce maiencontreux décret, que plusieurs membres tres-royalistes même considéraient comme une tache à la constitution (1), avait rencontré dans diverses parties du royaume de grandes difficultes at la plus vive opposition. En Artois, par exemple, on payait très-peu de contributions directes, parce que la taille personnelle ou capitation avait été convertie jachs par les états en vingtiernes et en impositions foncières. Cette mesure, bonne peut-être autrefois, avait ce resultat ficheux que tous les habitants non proprietaires de foads de terre, et c'était la plus grande partie, se trouvaient incapables de remplir la condition à laquelle était attachée la qualité de citoyes. actif, laquelle consistant dans le payement d'une contribution directe.

Toucher, même très-légèrement, à un décret revêtu de la sanction royale etait une matière delicate; c'était s'exposer d'avance aux recrimmations d'une partie de l'Assemblée. Robespierre le fit avec une mesure et une habileté surprenantes, « Qu'aucun de vous, » dit-il, « ne s'alarme pour l'irrévocabilité de vos décrets, ce que nous venons vous ofirir est précisément la solution de ce grand problème, c'est-à-dire de rétablir dans toute leur intégrité les droits imprescriptibles de l'homme et du citoyen, que vous avez vous-mêmes declares la base nécessaire de toute constitution, sans revoquer aucune des dispositions qui auraient pu les entraver. »

Arrivant ensuite à la situation particulière de sa province, où la contribution directe était, pour ainsi dire, incomnue, il prouva que le plus grand nombre des habitants de l'Artois et des pays voisins, ou la presque totauté du territoire se trouvait aux maine des nobles, des ecclé-

<sup>(1)</sup> Barère, entre sutres, qui faient abres profession de foi monarchique, dans no sens name libéral d'adhimes. Voy: le Point du jour, numéro 196.

suástiques et de quelques bourgeois aises, étaient présentement frappés d'exberedation politique, et depe guit en termes el quents l'arritation qui serait la consequence d'une semblable exclusion. Telle communauté de suil e àmes compterait à peine quatre cito; ens acids.

le, une voix partie du côte droit intercompit violemment l'orateur. « La cause que je defends, » reprit avec calme Robespierre, « touche de al près aux intérêts du peuple que l'ai droit à toute votre attention a Alors il s eleva à des considérations génerales de la plus haute portee. montra cette égalité politique dont on était si fier viciée dans nonessence même, detru te : et, faisant appel aux sentiments de justice et de raison dont s'était inspirée l'Assemblée nationale en réduceant la déclaration des droits de l'homme, il poursuivit en ces termes : « Jetezles youx sur cette classe intéressante qu'on désigne avec mepris par le nom sucré de peuple... Youlez-vous qu'un citoyen soit parmi nous un être rare, par cela seul que les proprietés appartiennent à des moines, à des beneficiers, et que les contributions directes ne sont pas en usage dans nos provinces? A ceux qui nous ont confie leura droits, donnérons-nous des droits moindres que ceux dont ils jouissaient? Oue leur répondrous-nous quand ils nous diront : - Yous parlex de liberte et de constitution ; il n'en existe pius pour nous, et nous sommes réduits à la servitude politique. La liberté consiste, dites-vous, dans l'expression de la volonte genérale, et notre voix ne sera pas comptes dans le recensement des voix de la nation. La liberté consiste dans la nomination I bre des magistrats, et nous na cho sirons pas nos magistrats. Nous avons exercé tous les droits des hommes libres quand nous vous avons deputes vers cette diète auguste qui devait consacrer. nos droits, et nous les avons perdus... Dans la France esclava nous étions distingues par quelque reste de liberté, dans la France devenue hbre nous serons distingués par l'esclavage. — C'est àvous, messicurs, de repondre à de telles objections, vous rendrez un nouvel hommage aux droits de tous les citoyens; vous ne ferez point dependre les principes fondamentaux de l'ordre social des bizarreries d'un système de finance mobile et vicieux que vous vous proposes de detruire. Je vous propose un parti qui, loin de comprometire vos decrets, les cimei te et les consacre, et dont l'effet sera de vous assurer de plus en plus la confiance et l'amour de la nation (1), »

Certes, il etait difficile de faire entendre un langage plus noble, plus patriotique, plus digno d'une grande Assemblée. Co parti, quel était-



<sup>(1)</sup> Voy pour cet important discours, qu'on un possede un heureusement pas en entier, le Moniteur du 28 janvier 1790, et le Poont de jour, numéro 196, combines.

il ? Afra de maintenir l'égalité poutique dans toutes les parties du zovaurae, Robespierre réclamait tout simplement la suspension du decret relatif à la contribution ex gée pour la qualité de citoyen ac if jusqu'à l'époque où un nouveau mode d'impositions uniforme serait. établi. Jusque-là tous les Français majeurs, ayant le domicile légal, et n'étant point dans le cas des incompatibilités décrétées par l'Assemblee, devaient être electeurs et el gibies, admissibles à tous les emplois mans autre distinction que celle des vertus et des talents (1). Robespierre esperait sans doute pouvoir, dans l'intervalle, amener l'Assemblee constituante à rapporter son décret du marc d'argent. En bie : cette motion at simple, si juste excita une effrovable tempète. Ce ix que, par accollesse à coup sûr, s'intitalaient les moderés, de nan lerent avec des cris furieux la question préalable. L'opposition passionnée partie du côte des aristocrates produsit une réaction egale dans le camp populaire, dont les principaux membres insistèrent fortement pour la discussion immediate de la motion de Robespierre. Ce fut bientôt un tumulte inexprimable (2).

Charles de Lameth entreprit de répondre aux apostrophes l'incers par M.V. d'Estourmel, d'Ambil, d'Éprémesnil et quelques autres. « le reconnais, » dit-u, » dans a motion de V. Robespierre le courage et le rele qui l'ont toujours caractérisé et avec lesquels il a defendu les intérès des classes les moins heureuses de la société. Cette question est sans doute la plus importante de toutes celles sur lesquelles l'Assen blee a pu et pourra deliberer ... » À ces mois l'agitation recommença plus ardente, de violents murmures interrompirent l'orateur. Les membres du côte droit avaient quitté leurs bancs, et, repandus dans la salle, ils portaient pariout le desordre.

Target, qui presidait, voulut lever la seance; mais les députés de la gruche, immobiles et calmes à leurs places, persistment à reclamer la discussion. Le president demanda lui-même la prise en consulération de la motion de Robespierre, et son renvoi au comité de constitution, ce qui fot enfin décidé après une scance des plus origeuses qu'ait à enregistrer l'historien. Quelques jours plus lard l'Assemblée nationale faisait droit, en partie du moins, à la réclamation du deputé d'Arras, et les différentes provinces du royaume où les impositions indirectes étaient principalement en usage, comme l'Artois, furent soustraites, jusqu'à nouvel ordre, aux outigations eaugées par le décret resté fameux sous le nom de décret du marc d'argent.



D. Morent de la main du houespierre, (Archives, Procés-verbaux manuscrits de l'Assault de maintenante, C. § 1, 300 carton 25 ;

A. Di y. se Conreter de Processe, animéro 97. la Politiete françoise numéro 1.71.

Mas certains membres du côté droit en gardèrent à Robespierre une mortelle rancune. Nous verrons bientôt la calomnie qui s'attache aux pas des hommes publics dès le moment où ils commencent d'atturer sar eux les regards du monde dénaturer odieusement ses intentions et s'efforcer, par les manœuvres les plus déloyales et les plus od euses, de tourner contre lui une motion genéreuse dont la reconnaissance de ses concitoyens devait être la legitime récompense.

IV

Il n'était guère de discussions un peu importantes dans lesquelles il ne prit la parole. Ainsi, le dermer jour du mois de janvier, il présenta quelques observations concernant un rapport fait par Anson, au nom du comité des finances, sur la perception des impositions de 1790. observations à peine mentionnées par les journaux du temps et dont le Montteur ne dit mot (1). Au commencement de fevrier s'éleva dans l'Assemblée une discussion au sujet d'un ancien magistrat de Crimon, interdit depuis quatre ou cinq ans par le parlement de Paris, et à qui, pour cette raison, la municipalité avait cru devoir refuser la quabte de citoyen actif. Quelques troubles avaient éclaté à cette occasion dans la ville de Chinon, et les operations relatives aux élections municipales, dont on s'occupant alors, y avaient été suspendues jusqu'à la decision de l'Assemblée constituante, devant laquelle la question avait été portée. Desmeuniers, rapporteur du com te des finances, soumis un projet de décret qui renvoyait l'affaire aux trois sections de la ville de Clunon, en vertu d'un décret du 22 décembre précédent, lequel constituait les assemblées primaires juges de la validité des titres des citovens actifs. Que ques membres voulaient qu'on declarât immédiatement incapable quiconque aurait été entaché par un arrêt, mais Buzot rappela avec que le facilité on obtenait jadis ces sortes d'arrêt, et Robespierre, invoquant les principes émis par l'Assemblée sur cette matière, prouva qu'ils etaient parlaitement d'accord avec le projet du comité, lequel fut rms aux voix et adopté après cette observation (2).

Le lendemain avait lieu au sein de l'Assemblée nationale une de ces scènes comme la Révolution en compte tant, où tous les cœurs sem-

<sup>(1)</sup> Point du jour, miraéro 201.

<sup>(2)</sup> Moniteur du 5 fevrier 1790 et Pe at du jour, num ro 294 combinde.

blaient's ouvrir, abjurant leurs passions et leurs rancunes, et que parut couronner une reconci iation presque universelle. C'etait le à fevrier. Dans la matinée le roi avait fait prevenir le président qu'il se rendraît à l'Assemblée vers midi. Il vint en effet, en simple habit noir, et, comine il en avait exprinié le desir, fut reçu sans cérénomie, au mineu des plus franches acclamations. Il prononça un discours habit e, où se reconnaissait bien la main de Necker, et qu'interrompirent de frequents applaudissements. Louis XVI rendait pleine justice aux grands travaux accomplia dejà par l'Assemblée; et se quelques passages de son discours se ressentaient encoré des liens qui l'attachaient à un passé à jamais évanous, c'était, en somme, un éclatant hommage à la constitution nouvelle et un loyal appel à la concorde.

Après le depart de Louis AVI l'assemblée, comme électrisée, décida, sur la proposition de Goupil de Preféin, qu'un serment cavique serait immediatement prononcé, tous ses membres, à peine d'être declus de leur qualité de représentants, furent astreints à le prêter. Le president monta le premier à la tribune et prononça ce simple et magi ilique serment. « Je jure d'être fidéle à la nation, à la loi et au roi, et de mainte nir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le ma » Tous jurérent après lus, à l'exception du député Bergasse, qui, à parur de ce moment, cessa, de droit, d'appartement à l'Assemblée constituante. C'était un serment de part et d'amour, mais, l'elas! combien l'eurent seulement sur les lèvres!

Cirig jours n'étaient pas écou es qu'un nouvel orage éc itait dans l'Asserablee. L'abbé Gregoire verait de presenter un rapport sur des troubles assex graves dont in Unercy, le Elimonsia, le Perigord et une partie de la basse Bretagno etasent le theatre, troubles que le rapporteur attribusit autant à l'ignorance des paysans qu'aux fausses nouvelles habilement repandues dans certaines provinces où le regime féodal était encore en vigueer. Mais, au lieu de proposer de violei tamoyens de répression, il voulait qu'on invitat d'abord ces diverses. provinces à la concorde en leur promettant une amélioration procluine du sort du peuple. Langage digne d'un véntable pasteur. Tel n'était point le sentiment de l'abbé Maury. Il n'y avait, à son sens, qu'un moyen efficace de rétablir la tranqui lué, c'était l'emploi immédiat de in force contre les fauteurs de désordres, sans qu'il fut aucunement besoin de la réguisition des officiers municipaux. De telles paroles excitèrent dans une grande partie de l'Assemblée des murmures d'indignation. Languinais monta à la tribune afin déclairer ses collègues aur les principales causes de ces troubles. En Bretagne, par exemple, à la nouvelle des arrêtes du à noût, les seseneurs avaient employe les

voies les plus dures pour obtenir le payement des droits féodaux et des rentes arriérés; les vexations avaient été multipliées, tout ce que les corvees avaient de plus avillissant avait été impérieusement exigé; de la l'exaspération des paysans.

Et ce qui s'était passé en Bretagne avait eu lieu ailleurs. Si l'on ajoute à cela les rigueurs déployées par les employés du fise contre les pauvres contribuables, on s'étonnera moins des fureurs populaires dont les châteaux et les bureaux des aides furent l'objet en quelques endroits. Lanjuinais consei lait aussi les moyens de conciliation et d'exhortation, n'admettant qu'à la dernière extrémité l'emploi de la force armée. Selon Cazalès, au contraire, dent un des châteaux avait été incendié, le peuple avait eu peu à souffrir des vesations, et les troubles venaient uniquement de l'absence de troupes.

Robespierra se leva à son tour. À lui, comme à Grégoire et à Lanjuinais, il répugnait d'user de la force brutale pour apaiser les émotions populaires. On n'a pas sans donte perdu le souvenir de la résistance opposée par lui à l'adoption de la loi martiale. « M. Lanjuinais, » dit-al, « a proposé d'epuiser les voies de conciliation avant d'employer la force militaire contre le peuple qui a brûle les châteaux... » — « Cen'est pas le peup e. ce sont des brigands! » s'écria avec impeluosite. d'Eprémestal. - « Si vous voulez, reput Robespierre, je dirai : les citoyens accusés d'avoir brûlé les châteaux... » — « Dites donc des brigands I a siegraph à la fois de Fouciult et d'Epremesnal. - Robespierre avec calme i « Je ne me servirai que du mot d'hommes, et je caracteriseral assez ces hommes en disant le crime dont on les accisse. La force militaire employée contre des hommes est un crime quand elle a'est pas absolument indispensable. Le moyen humain proposé par V. Lan umais est plus convenable que les propositions violentes de M. l'abbé Naury. Il ne vous est pas permis d'outil er que nous sommes. dans un moment où tous les pouvoirs sont anéantes, où le people se trouve tout à coup soulagé d'une longue appression, il ne vous est pas permis d'oublier que les maux locaux dont on vous rend compte sont tombés sur ces hommes qu'à tort ou avec raison le peuple accuse de son oppression et des obstacles apportes chaque jour à la liberté , n'oubliez pas que des hommes égarés par le souvenir de leurs. matheurs ne sont pas des coupables endurcis, et vous conviendrez que des exhortations peuvent les rametter et les culmer. »

L'orateur voulait mettre I Assemblée en garde contre ces fanatiques adversaires du desordre, qui, sous cet apparent amour de la tranqui lité, cachaient leur rage contre la Bévolution et cherchaient avant tout à fournir au pouvoir des armes propres à détruire la liberté. Or



il fallait, disait-il, éviter que ces armes ne fussent tournées contre les meilleurs amis de la Révolution, et par conséquent enjoindre aux municipalités d'user de toutes les voies de conciliation, de douceur et d'exhortation ayant de recourir à l'emploi de la force armée. Ce discours eut un plein succès, et l'Assemblée, sans tenir compte des avis violents des Maury et des Cazalès, adopta le projet de décret présenté par l'abbé Grégoire (1. Des volontaires, du reste, s'organisèrent dans le Quercy pour la répression des excès commis par quelques hommes égarés, et ce fut sur la proposition de Robespierre que l'Assemblée nationale, dans sa séance du jeudi soir 18 février, autorisa son président à écrire à ces volontaires une lettre officielle de félicitations (2).

٧

Mais ce n'était pas le compte du ministère, à qui la loi martiale votée quelques mois auparavant ne paraissait pas auflisante pour la repression des désordres; dans l'espoir d'influencer l'Assemblée, il lui adressa un mémoire très-détaillé sur les troubles dont quelques provinces étaient infestées. Après en avoir entendu la lecture, l'Assemblée décida que son comité de constitution lui soumettrait le plus tôt possible les moyens de rétablir la tranquillité publique, formulés en projet de loi.

Tandis que les membres du côté droit, s'efforçant d'exagérer tous les faits, les présentaient sous les couleurs les plus sombres. Charles de Lameth et d'Aiguillon, dont les châteaux avaient été également brûlés, excusaient de leur mieux un peuple « égaré par des insinuations dangereuses, plus malheureux que coupable, » et qui « de luimème déplorerait bientôt ses erreurs (3). » Le même jour, dans la seance du matin. Le Chapelier avait donné lecture d'un projet de loi rapidement rédigé par le comité de constitution, et sur lequel la discussion s'ouvrit dès le lendemain. Combattu par Barnave et Pétion de Villeneuve, comme menaçant pour la liberté, il fut jugé insuffisant par Cazalès, qui demanda pour le roi une dictature de trois mois. Vivement attaquée par Mirabeau, cette motion trouva dans d'Eprémesnil un ardent

<sup>(1)</sup> Voyes la Montteur du 11 février 1790, et la Point du jour, numéro 211 a On pente bian que cette discussion doit avoir éte oragense, » dit Barero, p. 12

<sup>(2)</sup> Point du jour, numéro 219, p. 109.

<sup>(3)</sup> Seance du jeuds soir 16 fevrier. Moniteur du 22 février 1790.

défenseur, et Nalouet la redigea en décret sans toutefois prononcer le mot de dictature. L'Assemblee, du reste, ne discuta pas cette proposition; elle leva la séance sans y prêter la moindre attention

Le lundi 22 février, la discussion fut reprise aur le projet de loi redige par Le Chapelier et amende par lui-même avec l'approbation du comité de constitution. Il conterait encore cependant des articles d'une excessive rigueur contre les officiers municipaux qui, dans le cas d'attroupements téditieux, auraient, par negligence ou par faiblette, omit de proclamer la loi martiale. Larochefoucauld, tout en demandant la modification de certaines expressions injurieuses pour les officiers municipaux, trouvait le projet de décret propre à réprimer la licence et l'acceptait non comme une loi perpetuelle, mais comme une meaure transitoire.

Robespierre n'avait men dit jusque-la. Comprimant les mouvements de son cœur, il était reste muet en entendant les orateurs de la droite. reclamer avec tant d'insistance de nouvelles rigueurs contre les effervescences populaires et la dictature pour le roi. Encore une fois, ce que voulaient atteindre les partisans passionnés de l'ordre à toirt prix, comme l'abbé Maury, Caza es et Malouet, ce n'étaient pas quelques troubles partiels, mais bien la Revolution elle-même. Il rom, it entirile silence. • Piusieurs lois martiales dans une secle session, » dit-ilironiquen ent, « c'est beaucoup pour les restaurateurs de la liberte, pour les représentants du peuple » Et après avoir rappelé dans quelles circonstances on etait venu lire à la tribune un memoire du garde des sceaux où ne se trouvait rien qui ne fût dejà connude l'Assemblée, et qu'on avait pris cependant en considération au point de charger le comité de constitution d'élaborer un projet de loi sur les moyens propres à rélablir la tranquillue publique, il se demandait si l'heure. eint bien choisie pour armer le gouvernement d'une loi de cette nature. « Il faut qu'on me pardonne de n'avoir pu concevoir encore comment la liberté pourrait être établie ou consolidee par le terrible exercice de la torce in litaire, qui fut toujours l'instrument dont on s'est servi pour l'opprimer, et de n'avoir pu conciner encore des mesures si arbitraires, si dangereuses avec le zine et la sage defiance qui doivent caractériser les auteurs d'une révolution fatale au despotisme. Je n'ai pu oublier encore que cette révolution n'était autre close que le combat de la liberté contre le pouvoir ministèriet et anistocratique. Je n'ai point oubbé que détait par la terreur des armes que l'un et l'autre avaient retenu le peuple dans l'oppression, que c'était en putussant tous ses murmures et les réclamations même des individus, comme des actes de revolte, qu'ils ont prolonge pendant des siècles l'esclavage de la nation, honoré alors du nom d'ordre et de tranqui lité. »

Lue telle loi lui semblerait à peine nécessaire si le pays était à la veille d'une subversion totale. Nais y a-t-il rien de pareil à craindre? continuait-il. Sann doute les troubles denonces aont regrettables; quelques malheurs en sont résultes. L'issemb ée à blâmé les fairteurs de desordres, donné aux victimes des marques d'un touchant interêt : mais les faits n'ont ils pas été exagérés? D'auleurs, on le savait, cestroubles tenaient à des motifs particuliers tels que la perception d'implis odieux et des vexations feodales, non à des causes generales. Reppelant avec quel désintéressement deux députés nobles, dont les culterent avaient élé brôles, avaient eux-mêmes soutents, querques jeurs at paravant, les principes dont il était aujourd'hui l'interprête, il montra dans ces trout les la main évidente de la contre-revolution : là detait une adresse hostile à l'Assemblée signée, à l'instigation d'un n arguis, par quelques malbeureux qui, depuis, avaient desavoue leurs a pratures surprises; for c'était l'insurrection préclice publiquement da is la chaire du Dieu de paix; sur d'autres points les partisans de Par atocratic pretaient som d'exciter la fermentation. Le gouvernement, lui aussi, n'avait-il pas à se reprocher la promulgituon tardise. dis decrets propres à portez des consolations dans le court du perole et a lui foire especer un procho n noulagement à ses maux ! « Qu on ne vienne donc pas calon mer le peuple, a poursuivoit l'ardent oratour « l'appe le le temoignage de la France entière; je laisse ses ennemis exagerer les voies de l'it, s'ecrier que la Révolution a eté sigioce par des barbaries. No , l'attente tous les bons citoyens, tous les amis de la raison, que jamais révolution n'a conté s peu de sang et de cruautes. Vous avez via un people immense, maître de sandestal, e, rentrer dans l'ordre na indien de tous les pouvoirs abactus. Sa douceur, sa moderation malterables ont seules déconcerté les manieux resde sea enneaus, et on l'accuse devant sea représentanta l... Ne voyezyous pas quion cherche a enerver les sentiments genereux du pour le. pour le porter à preferer un passible esclavage à une abeste achièce au prix de que ques agitations et de quelques sacribées. 1) I a En siev, rimant ainsi, Robespierre se souverant sons doute de ces paroles du palatin de Posnante dans la diète de Pologne : Male perteurosem labertalem quam quielum sermisum.

Il ne manquant pas de gens, alors comme aujourd'uni, qui, aux agitations inséparables de la liberté et aitestant la vie même d'un



<sup>(</sup>I. Voyez le t astrat secon, liv. III, chap. xv., De la domocrata:

peur le, preferent cette tranqui li é lethargique, laquelle est tout simplement à la liberté de que la mort est à la vie. C'etait aux citovens enk-méries, or, anises en gardes pationales, disait Robes ierre, à sauvegarder l'ordre et les propriétés, non à des troupes soldres, toujours disposces à servir les captices et les randines du pouvoir exécutif. Quel moment chrisissait-on pour présenter une loi de terreur. capable d'étouffer la liberté à sa naissance et de laisser le peuple mec ses prejugés, son ignorance et sa timulité? celui des élections d'ou devaient sorir les assemblées de district et de departement. Or fallait-il permettre au gouvernement, sous pretexte de troubles toujours faciles à rusciter, d'envoyer des troupes où ben lui semblerait, pour effrayer les electeurs, géner les suffrages et faire pencher la balance en faveur des candidats de l'aristocratie? « Si l'intrigue s'introduisait dans les elections. » continuait Robespierre, « 91 la legislature au vante pouvait ainsi se trouver composée des ensemis de la Revolution. la liberte ne serait plus qu'une vaine espérance que nous aurions presentée à l'Europe. Les nations n'ont qu'un moment pour devenir libres, c'est celui ou l'excès de la tyrannie doit faire rougir. de defendre le despotisme. Ce moment passé, les cris des bons eitoyens sont denonces comme des actes de sédition ; la servitude reste, la liberté disparait... J'admire ces houreuses dispositions de la politique ministérielle, mais je acrais bien plus étonité encore de notre confiance si nous étions assez faibles pour les accepter. Je n'ai pasbesoin de discuter les projets de MM. Cizalès et d'Epremestril; il faudrait désespérer des Français si leurs idées avaient seulement besoin d'être combattues.. Ne proclamons pas une nouvelle los martiale contre un peuple qui défend ses droits, qui recouvre sa liberté...; il faut prévêur les troubles par des moyens plus analogues à la liberté. .. Tout cet empire est couvert de citoyens armés par elle , ils repousseront les brigands pour défendre leurs foyers. Rendons au peup e ses véritables droits; protégeons les principes patriotiques attaqués dans tant d'endroits divers ; ne souffrons pas que des soldats aitlent opprimer les bons citavens sous la pretexte de les defendre ; ne remettons pas le sort de la Révolution dans les mains des chefs militaires, . Les movens do rétablir la paix sont des lois justes et des gardes nationales (1). »

Plusieurs oraleurs, Bain, Prieur, Duport et d'Aiguillon, parlèrent à peu près dans le même sens. « Les bons choyens, » dit ce dernier, » aime-



th Voyer le Point du jour, numéro 222 p. 149 et suit., le Moniteir du 23 fet ren 1790, et le tourrier de Procence, numéro 106, t. VI, p. 392, combinés.

raient mieux voir toutes leurs propriétés dévastées que la liberté en péril. « Douce erreur d'une âme généreuse! Mirabeau lui-même appuya de sa voix puissante la plupart des arguments présentes par Robespierre avec une éloquence que personne ne saurait méconnalire. Au grand scandale du marquis de Ferrières, il qualifia d'exécrable la dictature proposée par les enragés du côte droit au milieu des représentants du peuple assembles pour travail et à la constitution. Et rappelant ces lignes de l'empereur Joseph au général d'Alton « J'aime mieux voir des villages incendiés que des villages révoltes, » il s'écria : « Voilà le code des dictateurs (1) ! »

Reprise le lendemain, la discussion ne fut ni moins ardente ni moins passionnée. Chaque article donna heu à un combat. Robespierre reparut sur la brèche et prit de nouveau une part active aux débats (2). Un homme investi de la confiance du peuple aurait, suivant lui, plus d'influence que des troupes menaçantes, et la ramènerait plus aisément à des sentiments pactiques. Interrompu à ces mots: « Je n'insiste pas, » dit-il, « paisq le ceux qui m'interrompent ne trouvent pas dons leurs cœurs la vérité de ce que j'avance. »

L'article 3 du projet d'un député obseur, nommé Boussion, auquel l'Assemblée avait donné la preférence, autorisant l'emploi de la loi martiale en cas de résistance a la percéption des impôts. Se servir de la force armée pour le recouvrement de certaines contributions, telles que la gabelle, les aides et quelques autres non moins odieuses, paraissent à Robespierre une monstruouté. C'était, selon lui, un des meilleurs moyens d'anéantir la liberté. Arrété une seconde fois dans son discours par certains membres du côté droit : « Je ne sus point

<sup>(1.</sup> Voyez les Memores de Forvières, t. I. p. 202

<sup>(2)</sup> Courrier de Promines, numéro 109, t. VI, p. 410. Voyes mini les Birolutions de France et de Brataint, numero 15. Voies los reflexions qu'impies à Camulle Desmoulius le discourt prominer la vanda par Robero erra, at qu'il erta à peu pres esimpletement dans one gourral is Les bous en opens, arent enfin lour tour a is tribung, et d'alord Robespierre, toujours fidele, dit M. Garat, & ses principes de sout rapporter à la bberté, de n'avoir de crainte que pour elle et d'attendre d'elle tous es biene, prononce on discours, digue de la influtte française. Je n'ai pu me retuir r au piersir de transcrize ce discours en entire divec quel planar les patroces out entirals cet centeur du peuple. Mic est cere frairum amater, hie est que multum oral pro papulo. O mencher Roberphires of my mpan tengratups, lorique nous gent samun ensemble sur la acrittude de notre patrie, forsque, primant dans les mêmes sources le saint amour de la liberte et de l'egacité, au milieu de tant de professeurs dont les lesons ne nous appronoccit quie detestar notre pays, mous nous plangment qu'il n'y eût point un profession de conjumbiens qui nous apprit à l'all'auchir, lorique nous regrettions la tribune de Rome et d'Athènes, combien j'étais lois de prince que le jour d'une constitution mil e fou plus balle étoit a pres de leure sur nous, et que toi-même, dans la tribuna da paupa françaia, tu scema un des plus formes remparts de la liberte. Rassianto' n

découragé par ceux qui m'interrompent, » reprit-il, « et je me propose de dire dans cette séance des vérités qui exciterant bien d'autres murmures. Non, il n'y a pas de meilleur moyen d'anéantir la liberté que d'employer la force armée pour recouvrer la gabelle et les aides. Je demande qu'on aupprime de l'article la partie qui autonse la publication de la loi martiale pour le recouvrement des impôts (1). » Malgré tous ses efforts, le projet de loi fut adopté, mais avec quelques monifications attenuantes et rassurantes pour la responsabilité des corps municipaux.

Aucun des principairs historiens de la Révolution n'a reconté comple,ement cette interessante discussion, al indiqué la large part qu'y a prise Robespierre. Et cilla se concost, car il faudratt cent volumes au mo na pour présenter avec ses immenses détails toute la periode révo-Litionnaire. Mais au point de vue monographique. l'importance de ces d bats est capitale. Ils expliquent bien des choses à dessein lassées. dat « l'ombre par beat coup d'ecrivains, les prérautions jalouses de Robestverre pour la liberté publique, sa persistance à precon ser le système de douceur et de persuasion, système auquel nous le retrouveroi s fide e, avec des nuances nécessairement, même aux plus mauvais jours, quand une situation désespérée, amenée par les ennemis de la Révolution, nécessitera des remedes suprémes; ils expliquent enfin sa popularité toujours croissante. Car le projet de lui si energiquement combattu par lui fut loin de recevoir dans le pays un bon accueil des journaux dévoues à la liberté « Encore une toi martiale ! » s coria amerement Louistalot. • Toutes les fois que le pouvoir exécutif parlo au peuple ou à ses representants, on peut être sûr qu'il demande de l'argent ou des soldats (2). »

Belas! trop souvent, sous prétexte d'ordre et de tranqualité publique, on a vu la liberté d'un peupie étouffee. Gardons-nous donc d'être intrats et de la sser passer l'occasion d'honorer la mémoire de ces grands citoyens que, sans cesse sur le qui vive, ne manquèrent jamn s'de pousser le cri d'alarme Careant consules! et, en tou es circonstances, térnoignèrent d'une su profonde et si sincère schlicitude pour le peuple et pour la liberté.

<sup>(</sup>I) Montteur d't 25 fevrier 1790,

<sup>(2)</sup> Recolutions de Paris, in mero 33, p. 19 et 16.

VI.

Chaque jour, aux applaud scements de la Franco et de l'Europe attentive, s'écroulait une des pierres du viel édifice : de ces rumes commencant à sortir un monde transfiguré, étonné lui-même d'avoir pui si longtemps subje le joug des tyrangues sécullaires ai Lordiversent. hrisees. Et de tous ces glorieux ouvriers auxquels nous sommes redevables de la regéneration de notre pays. Robespierre était assurément le plus achirne à l'œuvre de destruction et de reédification, car il savoit bien, su vant l'expression populaire de Jesus, qu'on ne raccommode pas du vieux avec du neul et qu'on ne met pas le via nouveau. dans de vieilles outres (1). Tantôt il poussoit ses collègues en avant, quand il les voyait arrêtés par des sempules chimériques; tantôt aussă il essayait de les reteair lorsqu'il les sectait disposes à se laisser. entraîner dans une voie contr. ire à celle de la justice, cette pistice. dont il se sentiat devoré comme d'une soif ardente. Plus d'une fois nous l'entendrons combattre des motions très-populaires en apparence; car. s personne n'arma le peuple davantage, personne ne le flutta moins que lui; nous en donnerons plus d'une preuve.

L'Assemblee constituante avait solennellement decreté, dans sa séance du 13 fevrier, la suppression des vœux manastiques et des congrégations re igieuses. Mais en rendant à la vie civile ces milhers de moines que Langunais appelait « les sangsues publiques, » et dont les biens avaient fait retour à la nation, il fallait pourvoir à leur existence. On demanda que, dans la distribution des pensions, une distinction fot établie entre les ordres rentés et les ordres non rentés ou mendiants. Les premiers, ayant été habitués à l'aisance et souvent. à une existence fastueuse, no sauraient se contenter, disagent les uns, d'une indemnité suffisante pour ceux qui, s'étant volontairement voués à l'indigence, ne connaissaient pas la richesse, et se contentaient du strict nécessaire. Les autres, invoquant les services rendus par les moines mendiants, dont quelques-uns d'ailleurs étaient, malgré leur titre, aussi riches que les prêtres les mieux rentés, réclamaient une position égale pour tous les religieux indistinciement. Le principe contraire fut néanmoios admis.

<sup>(3)</sup> Econgile solon Matteres, V, 17-18

La question s'étant engagee si rice terrain, le comité ecclésiastique proposa à l'Assemblee d'allouer aux montes mendiants sept cents livres jusqu'à conquante ans, huit cents livres pisqu'à soixante-dix ans et neuf cents après cet àgo, et aux moines rentés neuf cents livres jusqu'à cinquante ans, mille hyres rusqu'a soixante-dix ans et douze cents livres cet âge passé. Robespierre, après Gregoire, attaqua la parcimome du comité. On devait, selon lui, prendre pour base des pensions à fournir nau ecclésissiques la valeur réche des biens du clerge, laquelle était, pour le moins, double de celle que, dans un intérêt facile à comprendre, on avait indiquée. Il fallait donc accorder à tous les religieux un traitement juste et honnête, et les mettre entièrement à l'abri du besoin, puisqu'ils y étaient avant les décrets de l'Assemblee. On ne pouvait, à son sens, offrir moins de huit cents livres sux moines mendiants et moins de milie livres aux religieux rentés. Il se montrait. plus libéral encore envers la vieillesse. Là toute distinction lui paraissait mutile, parce que ce n étaient ni des joulssances ni du Juxe qu'on devait à l'homme infirmé et vieux, mais des socours. Et, s'il y avait une différence à établir, c'était plutôt, dans son opinion, en faveur des ordres les moms favorisés. « La vie du religieux mendiant avant été plus active que celle du moine renté, » disait-il, « ses travaux ontrenda pour lui le fardeau de l'âge plus pesant, » L'égalité, toutefois, lui semblait préférable, et il proposoit que, pour les uns comme pour les autres, on élevat la pension à quatorze cents livres depuis l'âge de somante ans (1). Mais l'Assemblée ne se montra pas aussi genérouse qu'il l'eût désiré, et le projet du comilé passa avec une légère modification.

St, dans cette circonstance, animé par un sentiment d'humanité et de pistice, il défendit les intérêts d'une classe d'individus dont un si grand nombre ne préparaient à porter à la Révolution les coupa les plus affreux, nous ailons l'entendre, quelques jours après, attaquer résolument la fortune mal acquise des anciens seigneurs, beaucoup plus sacres aux yeux d'une partie des membres de l'Assemblée que celle des ordres religieux. Il s'agissait d'abord d'abolir tous les droits dérivant de la mammorte, déjà supprimée elle-même dans la nuit du à août. D'anciens privilégiés réclamaient une indemnité en faveur des propriétaires; mais Robespierre prouva très-bien que la mammorte n'avait d'autre Origine que la violence et l'oppression; que c'était aux seigneurs à établir par titre la possession conventuelle; que, dans tous



<sup>(1)</sup> Voyet la Montieur des 19 et 20 février 1790, et la Point du jour, maméro 219, p. 117.

les cas, les présomptions étaient contre eux. Conformément à cette opinion, aucune indemnité ne fut accordée aux propriétaires seigneuriaux (1).

Moins libérale se montra l'Assemblée quand, le à mars, s'agita la question de savoir ai l'abolition du droit de triage, supprimé par un récent décret, surait un effet rétroactif.

Ce droit de triage étant un des plus funestes effets de l'absurde maxime nuile terre sans seigneur. Dans tous les pays de droit coutumer, la plupart des seigneurs s'étaient arrogé le droit de s'adjuger le tiers des propriétés communales, et ce droit exorbitant, reconnu par les parlements, avait eté sanctionne par une ordonnance royale de 1669. - Par cetto ordonnance, a s'écria Robespierre, - on a dit aux seigneurs : Your convoitez une partie des biens de vos vassaux, ehbien! prenez-en le tiern! Cette loi est un acte de despotisme arbitraire. et injuste. Il est impossible de voir dans son exécution autre chose qu'une spoliation violente qui ne peut jamais constituer un titre de propriété... Pourra-t-on m'objecter que cette logique blesse la propriéte? Mais que l'on sous dise donc quel est le vernable propriétaire de celui qui a été dépouillé de son bien par la force ou de celui entre les mains duquei sont passees ses déponilles? Ou importe que ces biens atent eté acquis à titre onéreux ou à titre gratuit? la étaient sacres comme le contrat de vente ou le contrat de donation. L'acte qui en a depouillé les peuples au profit de quelques hommes privilégies a'était qu'une infraction absurde aux premiers principes de la justice et de Phimanité, a

Robespierre parlait surtout au nom des provinces d'Artois, de Flandre, de Hainaut et de Cambréais, où cet exécrable droit de triage s'était exercé avec le plus de rigueur. Reprenant alors le terrible acto d'accusation qu'il avait jadis dressé contre les états d'Artois, complices et ordonnateurs des spoliations dont il se plaignait, il rappela les perso cutions subles par les malheureux babitants des campagnes et avec quel courage certaines communes avaient soutent, vainement, bélas! devant le parlement de l'aris et le conseil d'État, leurs droits contre toutes les intrigues et le crédit formidable de leurs oppresseurs. « Aux yeux du législateur et de la raison, » continua-t-il, « le droit de triage n'a jamais été qu'une rapine... Vous devez ordonner la réparation d'une injustice; il faut opter entre l'ordonnance de 1669 et la justice elemelle. » Il n'y avait donc pas à hésiter à restituer aux communautés les biens dont elles avaient été dépouilées. En vais objectait-on l'in-

<sup>1)</sup> Séance du 27 février. Voyez le Peint du jour, immero 227,

convenient d'une pareille mesure : « Quand on a été voié, » disait al, « n'a-t-on pas garde ses droits à sa proprié.é! » Il demandait donc à l'Assemblée constituante non pas d'assigner au décret un effet retro-actif illimité, mais d'exiger pour les quarante dernières années la restitution des biens illegitimement acquis par les seigneurs « Portez, » disait-il en terminant, « portex dans les oœurs inquiets et abattus l'esperance, la consolation et la joie par un acte éclatant de justice et d'humanité... Illatez vous de leur donner ce gage de bonheur dont ils seront redevables à vos travaux et de conquerir, pour ainsi dire, cinq provinces à la constitution et à la liberté (1). »

Mais ces raisonnements si justes, appuyes par l'abbé. Gregoire et un autre deputé me convainquirent pas l'Assemblée, le droit de triage fut aboli pour l'avenir seulement. La apoliation aubsista conc. Et c'est parce que la motion si logique de Robespierre fut repoussee qu'aujour-d'hui, à notre grand etonnement, nous voyons, dans une foule de communes, des propriétaires continuer à demeurer en possession de biens qui étaient evidenment des biens appartenant jades aux communautes.

Cependant, dans la même séance, le rapporteur du comité feodal, Merlin, admettait une rétroactivité de trente ans pour une autre espece. de triage introduite dans certaines provinces comme la Fiandre et l'Artois par de complaisants arrêts du conseil, rendus sur des requêtes. de seigneurs. La membre du côte droit, fort interesse probablement dans la question, pretendait que ces sortes d'operations étaient tre «agréables aux communautes; un autre, M. de Croix, demandait à ĉiro ridoninisë. Mais Bobespierre, reprenant la parole pour appuyer le projet de decret de Merlin, combattit sans menagement les arguments de ces deux deputés. Indemniser des proprietaires detenant contre toute en ite des biens mal acquis, c'était rendre sux communautes une justice incomplete. Quant à presenter con me agritables aux communes des arrêts du conseil en vertis desquels elles se trouvaient ainsi dépourlices, c'etait une verstable derision. On avait vui la plupart d'entre elles s'opposer constamment à leur execution. Mais comment repondait-on aux paisibles réclamations des campagnes? « Des troupes, » disait l'orateur en finissant, « environnaient les bourgades, et, d'après les ordres des états d'Artois, les prisons regorgement de malheureux entevés à leur culture et à leur famille. « Cette fois Robespierre



<sup>(1)</sup> Yovez le Font du jour, miméro 272, p. 265 et auv., et le Moniteur du Smain 1790. Le discours de Robespierre, dont les journaux n'ont donné qu'une analyse fort incomplete, a etc imprince sous ce titre. Motion de M. de Robespierre, au nom de la province d'Irion et des provinces de Finnire, de liminant et de Lambraire, pour la réditation des à sus communeux enrabes par les sespanses (la-4° de 1, pages, l'uria, 179°.)

triompha, et l'Assemblée, se déjugeant, admit le principe de la rétroactivité, malgré la vive opposition d'un membre du comité féoda, nommé Redon, qu'effrayait le trouble qu'un tel decret apporterait dans les familles (1).

Singulier scrupule 'on témoignait un bien tendre intérêt à ces proprietaires de biens voles, acquis par d'indignes manœuvres, ou craignait d'inquiéter leurs héritiers dans leur paisible possession! Mais ces communes injustement dépouillées n'avaient-elles droit à aucun égard? Et ces propriétés, à bon droit revendiquées par Robespierre, n'étaient-elles pas ceiles de tous, c'est-à-dire de ceux qui n'en ont pas? O tristes contradictions de la pitté humaine qui presque toujours penche du côté des puissants!

## VII

Vers cette époque eut lieu entre M. Lambert, contrôleur genéral des finances sous Necker, et le député d'Arras un échange de correspondance remarquable à plus d'un titre et sur laquelle il importe de nous arrêter un moment.

Robespierre avait, avec raison, amèrement critiqué à la tribune de l'Assemblée nationale notre ancien système d'impôts, réclame sa complète transformation, et plus d'une fois sa parole eloquente avait justement flétri la rapacité, les formes àpres, violentes des employés de la gabelle et des aides. Il n'en failait pas davaotage pour que les ennemis de la Révolution l'accusassent d'avoir excité les contribuables à refuser le payement de l'impôt. On alla même trouver M. Lambert, on lui dit que Robespierre avait écrit à un chanoine de Paris nomme Moreau, frère d'un brasseur de la paroisse de Long, contre lequel, dans le courant de février, avaitété dressé un procès-verbal pour refus d'exercice, une lettre pleine de declamations contre les droits de la régie et ses employés, et que cette lettre, colportée par le chanoine, avait porté à l'extrème l'effervescence de la population.

Aussitôt, et sans plus de reuseignements, le contrôleur général prit la plume et écrivit à Robespierre. « Informez, » lui chsait-il, « les habitents de Long et des paroisses voisines que vous êtes ioin d'approuver les entraves apportées à la perception des impôts ; recommandez-leur l'exacti-



<sup>1)</sup> Monitour du 5 mars 1790.

tude dans le payement de leurs contributions, et l'emploi de voies convenables et décentes si la ont à se plaindre de quelques vérations, a M. Lambert terminant sa lettre en le priant de vouloir bien lui comminiquer la circulaire qu'il ne manquerait sans doute pas d'adresser.

Grand fut l'étonnement de Bobespierre II crut d'abord à une mystification. Cependant il se déci la la repondre au contrôleur géneral, à qui il commença par reprocher d'avoir a,oute foi trop legèrement à une calonime imagne, à un fait absolument faux. « Je vous prie de croire, » poursuivait-il, « que les représentants du peup e n'ecrivent point de lettres incendiaires et pleines de declamations. Je ne sais si les compables manœuvres des ennemis de la Revolution, qui se developpent tous les jours autour de nous, renferment aussi le moyen extrême de fabriquer des lettres pour les imputer aux membres de l'Assemblée nationale qui ont signalé leur sele pour la cause populaire, mais je delle qui que ce soit de produire cel e dont vous me parlez d'une manière si vague, »

Du reste, M. Lambert avait eu soin de le prévenir qu'on ne lui avait. pas envoyé copie de la pretendue lettre adressee au frère du brasseur. de la paroisse de Long; seulement il peasant que, soit malignement, soit inconsidérement, on en avait altère le sens, c'est pourquoi il s'était. permis de l'engager à écrire dans un sens tout contraire. Me resdre à vos désirs, répondait Robespièrre, ne sérait-ce pas fournir aux ennemas. de la Révolution une occasion de plus de décrier mon dévouement à la cause patriotique? La lettre que j'écrirais ne serait-elle pas regardée comme une sorie de retractation de celle qu'on m'accuse d'avoir écrite! C'était en vérité trop compter sur la candour et la bonhomie des représentants du peuple. Il voulait bien d'ailleurs ne pas suspecter la pureté des intentions du contrôleur général. Mais au moment où les amis du despotisme et de l'aristocratie, après s'être vainement opposés à la constitution, cherchaient à la miner sourdement; lorsque, se couvrant d'un masque de civisme, s'efforçant de dénaturer les meilleurs sentiments, ils traitaient la modération de lâcheté, le patrioname d'effervesceace dangereuse, et la liberté de ligence, lorsqu'enfin les agents du pouvoir exécutif ne crasgnaient pas de prodigiter aux representants du peuple des inculpations téméraires, de les poursuivre de libelles sacriléges, il ne pouvait se défendre de rapprocher ce fait particulier du système géneral de conspirations tramées contre la patrie et contre la liberté, « Je fints, Monsieur, en vous répétant que je ne me suis pas montré assez relé partisan de l'aristocratie. pour qu'on puisse me soupçonner, sans absurdité, de vouloir seconder. ses vues en troublant la perception légitime des impôts; que, quoi que

puissent dire les ememis des défenseurs du peuple, c'est nous qui recommandons, non sans succès, l'ordre et la tranquillité; c'est nous qui aimons sincèrement la paix, non pas à la vérité la paix des esclaves, si scripuleusement exigee par les despotes, qui consiste à souffrir en silence la servitude et l'oppression, mais la paix d'une nation magnanime, qui fonde la liberté en veulant avec une défiance nécessaire sur tous les mouvements des ennemis déclarés ou secrets qui la menacent.

Erfin, comme il avait l'habitude de prendre toujours l'opinion pour juge de ses actions, il terminait en avertissant le contrôleur général qu'il avait résulti de rendre sa réponse publique (1). Robespierre n'eut, pour ainsi dire, pas de vie privée; on peut dire de lui qu'il vécut dans une maison de verre.

Une autre fore encore, quelques semaines plus tard, il aut l'occasion de correspondre avec M. Lambert. Ce fut à l'occasion des droits sur la biere (2). Il ne nous a pas eté possible de nous procurer cette seconde lettre. La bière, on le sait, était la boisson habituelle de la province d'artors. Les impôts indirects, notamment ceux sur les boissons, étaient insupportables aux populations, tant en raison de leur chiffre exorbi ant qu'à cause des vexations auxquelles ils donnaient lieu. C'était bien pourquoi, maigre les decrets de l'Assemblée, leur perception rencontrait de toutes parts des résistances formidables. Maintes fois la tribune retentit des dotéances de M. Lambert à ce su et. Il faut croire qu'avant de pou veau accusé le député d'Arras de complicité morale dans ces résistances, accusation très-injuste, il recut de lui une nouvelle réponse dans le genre de celle dont nous avons donné l'analyse. Là se bornérent les relations de Robespierre avec ce contrôleur genéral, qui au moisde decembre autvant, fut remplacé par M. de Lessart et finit, par avoir une destinee tragique. Denonce en 1792 par Rœderer, traduit deux ans plus tard devant le tribunal revolutionnaire et condamné à mort, il précéda de quelques jours seulement sur l'échafaud son illustre contradicteur.

T. 1

<sup>(1)</sup> Bijante de M. de Bibiaparre, membre de l'anemblee nationale, di una lettre de M. Lambert, contrature genéral des finances. Par «, Pottier de Lil a, 1790, in-6» du 9 pages

<sup>(2)</sup> Currespondance entre le contrâteur general des finances (Lembert) et M. de Rulespierre, à l'acquesses des droits une de biere (22 avril 1790), lu-de de 8 pages.

### VIII

Pendart toute la durée en mois de mars, l'Assemblée constituante s'occupa principalement. l'affaires de finance et d'organisation pidiciaire. Cependant le cours de ses travairs fut, à diverses reprises, interrompit par des questions in ide ites presentant, la plupart, un in crêt de premier ordre. Ces questions, souvent brà autes, ne main juniont present juni s'de ramener Robespierre à la tribune. Il ne reassit pas toujours à faire triompher son opinion; mais le deut, la ju tière et la raison éthient-its de son côte? c'est ce qu'il convient d'evarur er avec un peu plus de developpement que ce à n'est possible dans une lustoire générale.

Les sonces du soit avaient été par iculièrement con socrées all'evanten de ces sortes de questions. Le 13 mars, Casadane vant soumettre à l'Assemblée un projet de decret par leques, six semantes après sa pablication, tous les individus incareures en vertu de lettres de cachet sans avair été légalement condamnés devaient être ren ais à la liberte. Quelques personnes, sur la foi d'ect vains intéresses à mer la necessue de la Revolution, s'imaginent qu'en 1789 ces sortes de lettres n'étaient plus en usage. C'est une erre ar. L'Assemblée en avait des le mois d'août, ordonné la suppression, mais il y avait des gens très-lisposés à les conserver. L'abbé Maury, entre autres, s'impuelant peu qu'il y ent des innocents dans les prisons de l'Etat. « Quand bien même leur different faire à la société () le Paroles impies s'il enfut jamais, et peu dignes du caractère sacré dont étalt revêtu leur auteur.

Plus chretienne était la morale de Robespierre, il n'avait pas attendu la Révolution pour flétrir publiquement les lettres de cachet (in me rappelle sans doute avec quelle éloquence indignée il s'e ait élevé, dans sa plaidoirre pour le sieur Dupond, contre cet adieux abus du despotisme à l'imique et décevante doctrine de l'abbé Maury il était bon qu'une voix répondit, qui affirmat le dogme de la charité et la justice supérieure à tout. L'Assemblée, comme Robespierre avait eu soin de le faire remarquer en commençant, n'avait à statuer que sur le sort de detenus qui n'étaient accusés d'aucun crime. Aussi témoigna-t-il son élon-



<sup>(1)</sup> Notateur du 15 mars 1790.

nement et son regret de ce que depres six mo son n'avait pas encore prononcé sur la liberte de tant d'infortunes, victimes du pouvoir ait itra re. Admetice des delais, c'était, suivant lui, consacrer en quelque sorte des actes illigaux. Et it il question soi de noilleureux emprisonnes à la solicitation des familles? Non; il s'agissa t surtout de persoi nes nearcerées, souvent, pour avoir doi ne quelque preuve d'energie et de patra tisme. Et pais, ajouti tell, « vous n'avez pas sans doute ouble cette maxime : Il vaut moux faire grice a cent con oblas que par un sint innocent. » Il demandre doir la del viance des leten is in que cer tsile jour meme de la publication du décret, et cette publication soi s'huit jours au plus tard; mais la majoraté n'avait pas cette même soi s'huit jours au plus tard; mais la majoraté n'avait pas cette même soi s'huit jours au plus tard; mais la majoraté n'avait pas cette même soi s'huit jours au plus tard; mais la majoraté n'avait pas cette même.

Trois jours apries. I'v semb ce avait à statuer sur le sort des detents on, avant compas quel me coinc, avaient ete enfermes en vertud'une lettre de cachet, an hou d'avoir ete regul erement con laigne ». Su cant le projet du comité, ils dévaient être condrits dans une des maisons designees pur la loi, afin d'y subir leur jug ment, lequel ne pogrant porter une con lami ation a plus de quinze a mois de prison, y compris le temps qu'aveit dure l'emprisonnement arlitenire. Aux year de quelques membres cet article, pe ha tipar te pidho lulgence. Des familles seraier i donc oblighes de recevoir dans leur sein des seinlei its capa des diviportir le trout le? Ils demandaient en conse mence la prisen perpe, a be pour le cas ou la pe ne de mort aurait au e relapphone it is as. Mais, reportant Bolles peice, costrais innoments frement p' dot aux prejuges qu'aux reglès de la justice. La lai mouvelle ne doit pas se montrer plus severe que le despotente. Plus prun com nel, en s expatrient, peut, au bont de vingt années, rentrer dans la société de ses concluvens sans s'exposer à être poursaivi, pourquoi se monteur p'us rigoureux envers les coupables escamates par le des jotame " L'emprisonnement n'est-il pas une sorte d'expatriation? « le conclus a cequ'un bomme deteru en vertu d'une lettre de cachet, quel que son le crime qu'il ait commis, ne puisse être condamne à pius ne viugt ans de captivité (2) « Ces principes, repris et développes avec tai nit pir Freteau, alianent probablement triumpher, quand le depute Loys re-

(2) Courrier de Procesce, numero 11B, et Nouteur du 18 mars 1790, combines



<sup>(1)</sup> Voici l'art. 1º du decret tel qu'il lut adopte « Dans l'espace de » « semmines après la producation du decret, tentes personnes detennes dans les chi teaux, ma son » r ligieuses, masons de force, maisons de potice ou nutres prisons quelco ques par lettres de cachet, on par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins quelles na soient legalement condumnées, decretees de prise de corps, ou qu'il ny aut contre ence une plante en justice, a l'occasion d'un crime coportant penne métative, ou enfermées pour cause du folie, seront mises en liberte, » (Semme du 13 mars)

clama une exception à l'égard des individus coupables de crimes declares irremissables, tels qu'assassinats et incendes. Vivement combattu par Mira seau et par Freteau, cet amendement passa neanmo na, et fut ajouté à l'article du comité. Mais il n'était que transitoire, et plus lard on devait en revenir aux vraies règles de la pistice, qu'avaient nettement posees dans cette séance Bobespierre et Fréteau.

IX

Dans les premièrs jours du mois de mars, Vecker avait, dans un volumineux memoire, trace un sombre tableau de nos finances. Pour remedier à la pénurie du Tresor, des expédients de toutes sortes avaient été mis en avant. Une contribution patriotique avait été, des le mois d'octobre, votée par l'Assemblée et sauctionnée par le roi. Mais cette contribution avait peu produit, et le premier ministre avait cru trouver dans ce fait une preuve de la tiedeur du patriotisme des citoyens.

A la saite de la lecture du memoire de Necker, un membre avait proposé la conversion de a contribution patriotique en dixiemes; un autre demandait qu'on taxàt d'office ceux qui ne faisaient pas d'eux-mêmes leur déclaration. Cette double proposition ayant éte renvoyée au comité des finances, Dubois-Crancé vint, le 26, au nom de ce comité, soumettre à l'Assemblée un projet de décret destiné à assurer le succès de la contribution patriotique. En vertu de ce décret, tous les citoyens jouissant d'un revenu supérieur à quatre cents in res étaient soumis à la taxe, et les officiers municipaux avaient mission d'imposer ceux qui, se trouvant notoirement dans ces conditions de fortune, n'auraient pas fait de déclaration.

Un tel decret parut beaucoup trop rigoureux aux députés Dupont de Nemours, Rœderer, de Tracy et Robespierre. Était-il de nature à produire l'effet sur lequel on comptait? C'est ce dont doutait beaucoup ce dermer. On devait craindre aussi, en établissant une sorte d'inquisition dans les fortunes, d'augmenter l'inquiétude génerale au lieu de ramener la confiance qu'il faliait asseoir sur des bases inébranlables « Je ne puis être, » dit-il, « de l'avis du premier ministre qui accuse le patriotisme des citoyens; ce patriotisme existe; il a seulement été ralenti par les erreurs dans lesquelles on a jeté le peuple et par les moyens qu'on a pris pour lui persuader que la banqueroute était possible »

Il est bon aussi de faire remarquer avec quelle legéreté les min stres. gaspullaient la fortune de la France, dejà si oberee. Na gré les decrets. de l'Assemblee, ils avaient payé aux princes de Conde et de Lambesc. passés à l'etranger, leurs traitements des six derniers mois de 1789, Des gouverneurs sans gouvernement, des titulaires de charges n'existant que sur le papier avaient aussi touche des appointements auxquels ila n'avaient micun droit. Un membre de l'Assemble e, le duc du Châtelet, était du nombre ; il s'excusa lestement en d'sant qu'il ignorait le fait, n'ayant pas l'habitude de sunformer des payements touchés par son homme d'affaires. Ces abus, vivement denoncés par l'austere Camus, jeta ent dans l'opinion publique des impressions peu favorables à l'administration des finances. On se demandait avec indignation si l'heure était bien choisie de faire largesse des tresors du pays et surtout de les prodiguer aux conemis de la Revolution, quand, à bout de ressources, on était force de s'adresser au patriotisme des citoyens pour avoir de l'argent. Et combien l'irritation irait crossant, à l'apparition du fameux livre rouge arraché, c'est le mot, a Necker par le comité des finances l'

Robespierre avait donc bien raison, en combattant le projet de décret, de signaler toutes les manœuvres qui avaient contribué à arrêter l'essor du patriotisme. Après un discours d'une très-longue étendue, et dont maiheureusement il est resté peu de traces, il concluint en conscillant à ses collegues d'agir principalement par la persussion. · Faites cesser les inquiétudes, le patriotisme reprendra toute son énergie, et l'on viendra en foule offrir une contribution qu'on croira alors ne pouvoir jamala être jautile à la liberté (1). » Chose assez singulière, an entendit des membres du côté droit soutenir un décret qui transformuit véritablement en impôt forcé une contribution purement volontaire dans le principe. « La longue éloquence de M. de Robespierre. » a coria l'un d'oux, « ne ra a pas du tout converts. » Assurément als ne s'inspiraient pas de l'amour de la Révolution. Voulaient-ils lui susciter des adversaires dans les classes laboriguses on faisant perer de nouvelles charges sur une masse de citoyens peu aisés? Cela pouvait bien être ; et peut-être Robespierre, avec sa sagacité penétrante, avait-il deviné leurs intentions. Mais, malgré ses observations, l'Assemblée adopta le projet de décret, légèrement mod fié cependant, et tout citoyen actif dut à l'avenir, en se présentant aux assemblees primaires, justifier de sa déclaration relativement à la contribution patriouque.



<sup>(</sup>I) Ce discours a été résumé en quinze lignes par le Mondese. Vey le numéro du 27 mars 1790, voyez aussi le Courrier de Procençe, numéro 233.

X

Infançable se montrait Bobespie re da as des luttes chaque jour renouvelles. Puisant sa force et son energie dans sa conscience pure et sa pa-sion pour le bien public, encourage par l'assen iment populaire, il né se laissait pas rebuter par l'insuccès de que ques-unes de ses monous, dont l'acoption d'ail e irs ellt souvent honore l'Assembles; le lendemain d'un échec, on le voya t reparatre à la trabune, plus ardent, plus convaireu. Co fat procisement ce qui arriva le 29 mars 1790.

L'Assemblée constituante, après avoir decreté l'établissement des municipa ites dans tout le roya mie, avait Lusse au pouvoir executif le droit d'instituer des commissaires charges de veil et à l'organisation. de ces n-unespahtes. Me s cette mesure fut en general assez mal accacuae. La digaste du citoven, la liberté publique etaient alors sauveguidees avec un sem paious, ficaucoup de municipalites, bien daterentes en cela de cel es de notre temps, redoutaient l'immistion de cescommissaires dans les elections, traignant qu'ils missassent de leur. autoine pour conniver la aberte des suffrages et influencer les éleuteurs. Les agents du gouvernement, on s'en doutait men, étaient purteurs d'instructions secretes. La munic palité de Troyes prit l'initiative de la resistance : elle refusa net d'asmettre aucun comu ssaire du pouvoir execu if dans les reunions electorales où l'on procedant à la nomination des assemblees de district et de département, et joy in. par une circulaire, tortes les municipalites du royaume à suivre son exemple. Ces faits far int denonces dans la séance du 29 mars par Le-Chapcher, rapporteur du comite de constitution. Suivant lui, les citoyens de la ville de Troves avaient conquide fausses alarmes en s'exagerant les instructions données aux commissaires royaux. Cependant, afin de donner aut sfaction aux municipantés, il proposent à l'Assemblee de décreter que les pouvoirs de ces commissaires cesseraient aussubt les élections terminées, et que toutes les contestations électorales seraientjugees, non par eux , mais par l'Assemblee nationale ellemėme.

Frad-ce une satisfaction a iffisante? Robespierre ne le crut pas. « Il parla fort éloquemment en faveur des muincipalités pla gnantes, » dit



Mirabeau dans son journal (1). La nomination de ces commissures, et surtout la nature et l'objet des instructions dont le pouvoir exémuté n'avait pas manqué de les munir, devaient être, à son avis, infaille-blement fusestes à la patrie et à la bborte. Quelques marmures s'étant eleves des bancs de la droite, il reprit en ces termes : « Je ne me suis point dissimule que mon opinion sur ent objet eprouverait de la défa-veur, mais je me suis peu arrêté à cette consideration; j'ai seulement consulte mon patriotisme, et je me suis dit : ceux qui voudront être libres auront les mêmes interêts que moi et s'uniront arnoi pour l'intérêt de tous. Lorsqu'on voit se préparer une grande et belle revolution qu'on n'aime pas, on ne neg que rien pour en suspendre la marche, pour en éteindre les effets. Te le sera constantment la conduite de ceux qui, de mauvaise foi ou par erreur, tiennent éncore à cet odieux et ancien ordre de choses que vous avez si justement aboli. »

De l'organisation des taunicipalités dépendaient, on peut le dire, le trion pho des principes proclames par l'Assembleo nationale et la solidité de son ouvrage. Si l'on parvenait à y introduire des bommes adroits et perfictes, des adversaires déclares des institutions nouvelles, c'en était fait de la constitution. Il était donc nécessaire d'empécher par tous les moyens possibles le pouvoir executif de peser sur les elec-Lons. En l'orateur, appelant l'attention de l'Assemblée sur guelques-uns des commissaires choisis par les manistres, et dont les noms « ne reveillaient rien moins que des idees de patriotisme », dépengaait vivement les dangers de l'influence de ces agents sur les élections, et epgageart ses corle<sub>is res</sub> à ne pas regardor comme des chimères les denon-Ciations dont on les entretenant. Et, poursuivant-il, quels sont les hommes à que vous avez confie le choix des commissa res ? « Des ministres qui ne vous ont januis adressé de lettres et de niemoires qui ne fussent insultants pour le peuple... » Les murmures ayant redouble : « Out, » continuait il impassible, « je ne sais ce qui doit m'étonner le plus, ou de l'audace continue la dea ministres ou de votre longue patience à la souffrir. » Alors, élevant la voix pour dommer quelques cris qui demandaient son rappel à l'ordre, il prouva combien était filesoure le remê le proposé par son collègue Le Chapelier, lequel consistait à assigner pour terme au pouvoir des commissaires la clôture du dernier proces-verbal de l'élection des assemblees de district et de departement, puisque le péril était précisément dans l'influence pernicieuse de ces commissaires sur les elections. En conséquence il réclamait de l'Asserablee, comme unique moyen de conjurer le danger, la

<sup>(1)</sup> Courser de Processe, numero 124, 4, VII, p. 263

révocation, par un décret formel, des pouvoirs conférés par le gouvernement à ses commissaires (1).

Son système ne prevalut pas. Cependant l'Assembl'e, commo essaillie par un remords, et dans l'espoir d'enchaîner la conscience des commissaires royaux, les astreignit à prêter, avant de commencer leurs fonctions, le serment civique entre les mains des officiers municipaux du lieu où se tiondraient les assemblées de département. C'était, il faut l'avouer, une précaution bien peu efficace. Nous qui, par expérience, savons le rôle que jouent dans les élections les agents du pouvoir exécutif, le zèle et l'activité qu'ils y deploient, le poids énorme dont, par la force des choses, ils pèsent sur les masses électorales, dans les campagnes surtout, nous comprenons les apprehensions manifestees par Robespierre, et nous ne saurions trop admirer sa prévoyance et sa perspicacité. Ce qu'il demandait, en définitive, c'est ce que demandent et ne cesseront de demander tous les hommes sincèrement libéraux, la neutraité du gouvernement, quel qu'il soit, dans ces questions électorales où le peuple, appelé à décider du choix de ses représentants, dont avoir sa seule conscience pour guide.

X1

Tandis qu'au sein de l'Assemblée nationale certains membres du côté droit se déchatnaient contre Robespierre presque chaque fois qu'il paraissait à la tribune, au dehors les ultra-royalistes donnaient libre cours à leur rage et à leur fiel contre lui dans des pamphlets et des journaix d'un cynisme auprès duquel il est permis de trouver pales les colères du *Père Duchesne*, et, comme des bêtes venimeuses, y répandaient leur bave à plaisir. Tout ce que la calomnie peut imaginer de plus vil, de plus odieux, de plus inepte, de plus trivial s'étalait dans ces sortes de productions, pour la plus grande joie de quelques aristocrates, se pâmant d'aise à la lecture de ces diatribes et s'imaginant qu'on allait tuer par le ridicule des hommes investis de le confiance du peuple, et qui portaient en eux les destinées de la Révolution.



<sup>(2)</sup> Voy le Moniteur du 30 mars 1790; le Courrer de Processes, uiu auprit. Le discours, publié un cutter par le journail le Heroult national, a éte imprame a part; Discours sur l'organisation des managementes. Paris, 1790, m-8".

De toutes ces productions la plus justement célèbre d'étaient les Actes des Apôtres, dont les principaix rédacteurs, Pelletier, Rivarol, Champeenetz, Jourgniae Saint-Meard, etc., gens d'esprit d'ailleurs, auraient pu meux employer leurs talents, « Le cadre de leur ouvrage est heureux. » écrivalt Camille Desmoul ns ; « il est facheux qu'il sort remph par de mauvais citoyens qui s'efforcent de jeter du ridicule sur nos législateure et de souiller les noms les plus chers à la patrie. Mais on n'a largais exige de marchands de chansons qu'ils eussent des principes et des sentiments d'honneur (1)... » Presque pas de numero où il ne soit question de Robespierre et de Mirabeau en des termes dont la licence depasse toute limite. Prose, vers, tout est mis en œuvre. Si Mirabeau est la lumière de la Provence. Robespierre est la chandelle d'Arras. Tout cela assaisonné des plaisantenes les plus indécentes (2). Tantôt nos auleurs imaginent une correspondance burlesque entre Maximilien et Suzanne Faher, « couturière à Arras, au marché au poisson (3); - tantôt ils le présentent comme un neveu de Damiens (4). Ce rapprochement entre le plus ardent défenseur de la cause populaire et ce maniaque qui expia par un ai horrible supplice le crime d'avoir égratigné d'un coup de cami le royal amant de Jeanne Yaubermer, comiesse du Barry, devait en effet paraître piquant aux dévots lecteurs de l'attique et dévot journal.

A ce système de calomnie et de diffamation Robespierre se conten-

(I) Recolutions de France et de Brabent, numéro 8, p. 370.

(2) Boversau, Barnave en elseinen, Robespierre valet seen, Villotte au e. Les poussers.

(Numéro 209 )

Il est des citations que nous n'enerious nous permettre. Vent-en maintenant avore un eclasitions du la desceur de ces journausten modéres? Voici ce qu'où let dans le suméro 45 : a deu trés-important dutebre sur le pont Scent Michal et sur le pont Royal Quelle gloire n'acquerrious-nous pas, quand etfin, au tout du compte, nous n'autrions que le sou nyaninge de rendre la liberté à notre bon roi. Il faudroit ensuite classer tous les demagogues, livrer un Charles Lameth, un Baranye, un Duport, un Robespierre, un évêque d'Autun, un Michalau (Ininé), un Chapelier, un du Bois ile Crancé, qui insultent toute l'armés, pour en faire la justice la plus auvere, et se repultre du spectacle de les voir tous sublir le même nort que nous faisiere sublir suit empemen (m) dans la campagnis, en les norrochant au bout d'une pavele un les rais es de la Bastalle, pour les faire mourir à petit feu. Voilà, messagure, ce qu'il sevet pour nous glorieux de faire, etc..... Quand plus tard nous aurons à agrader les avver gondages de démagages du thermidonen Guffrey, dans non Frank en redetir, en deven de rappeter où il a charché seu modèles.

(8) John die Apdires, unmerce 94, 100, 131, etc.

(4) Moi, numéros 165, 162. Comme toutes les calcanales, celle-ci a trouvé des gens fort crédules. La-dessus un honorable magnituat de nos jours, dont nous avens la lettre entre les maires, a imagné que cette parenté avait dit denser à Robespierre-Pides dé son mémoiré sur les peuses informatique.





tait de répondre par le plus absolu mepris. Maintes fois l'Assemblée pationale refentit des plaintes de quel mes hauts personnages atteints. par la plume des ecrivains democrates, ji mais une plainte ne sortit de sa bouche, soit qu'il se jugeât trop au-dessus des attaques dont il était. l'objet, soit qu'il respectat la liberte de la presse jusque dans sa illeenes la pius effrence. Lin aussi, des cette époque, disposait d'un recueil periodique cù il côt pu readre comp peur comp, car, aussi bien sinonmieux que ses detracteurs, il savait manier l'arme de l'ironie. Mais ce journal, dans legue, sa part de cullaboration servit d'aufeurs assezdifincile à etablir, s'occupait de choses trop seneuses pour préter la mondre attention aux chicubra ions plus ou mona desinteressees de que ques paraplactaires (1). Plus tard quand on s'attaquera à sa vie politique, il se defendra publiquement, et il aura raison, quoi quien pensent que ques écrivains qui, trouvant tres naturel que la caloninie se soit acharnee contre lui, ne comprennent pas qu'il ait répondu avec une insistance bien legitime pourtant; mais presentement, à l'aurore de la Revolution, c'ent été une auquite à ses veux que d'entretenir le public de miserables, personnalités, en des circonstances si graves, lorsque tant de questions d'un interêt suprême éta ent à l'ordre du jour, quand il s'agissait de la regeneration d'un peuple. On l'entendit alors souvent accuser les ennemis du bien public, jamais ses ennemis particuiers. Ses pensees planaient dans des spheres plus élèvées, audessus dos obtorios mesquines et des rancimes individuelles.

Cependant, au mineu même des parapolets les plus hameux, éclatment, çà et là, comme un horimage involonta rement rendu aux verdes elemelles, certains éloges dont le caractère ironique n'at enualt ni la portee ni la vérité. « Quelle divinité dirigera mon esprit dans le revit des faits dont p'ai promis de vous instruire? » lisons-nous dans un libelle du temps. « Sera-ce tot, divine philosophie, d'int les augustes principes decoulent tous les jours de la bouche de Robertapierre comme autrefois le miel des tèvres amoureuses d'Anacréon (2.7»

<sup>(1</sup> L'Union on sournet de la liberté. Il n'en a para que 69 minieros en français et en an clais. Les Actes des Apotres, en belle lumient de calciume, prétendaient que les gazetiers angles, avaient prié M. Bibespierre d'incorpter dix mille livres aterling pour rendre son journal absolument français (minière 3). Telle est à peu pres la force des paissanters à cet Actes des Spotres.

D'une lettre certiu de Lémbres à Robespierre, dans le courant du mois de novembre 1750 par P de tugmeres, lettre que nome avons som les veux et dons laqueste sient longuement question du manyant esfet produit par les mances contre-révolutionnement de la ceux, il semule résulter que ce P. Cugmeres aurant été le correspondant de Robespourre, ca Angleterre, musilonte pour ce journal ét nion, que n'ent qu'une anutence a pour ne

<sup>(2)</sup> Isrand Combat national, Paris, 1790, in-67, p. 7.

Il n'était pas jusqu'aux Actes des Apôtres qui ne fournissent euxmêmes leur contingent de louanges, et is pouvaient, en parlant de leur feuille, prêter cette phrase à leur Suzanne Forber écrivant à Robespierre : « Par parenthese ce dernier journal est pourtant force de faire ton éloge, tout en plaisantant (1). »

Cet acharmement deployé contre lui par les journaistes du droit divin a d'ailleurs son utilité historique. Il démontre admirablement l'importance énorme dont il jouissait des cette époque et quelle place il occcupait dans l'opinion, même à côté de Mirabeau, qu'il écrasait dé à de sa popularité. Les journalistes gagés de l'ancien régime ne se fussent pas autant attaques à lui s'ils n'avaient pas eu la conscience de sa valeur et senti que cet homme était une des forces vives de la Révoution.

#### XIE

Si dans l'assemblee nationale Robespierre avait pour ennems déclarés tous les deputés du côté droit, il comptait en revanche au nombre de ses sincères admirateurs la plupart des membres de la société des Amis de la Constitution, où son influence égale, au mois de mors 1790, si elle ne leur est pas superieure, celle de Barnave, de Duport et des Lameth. Il y est au premier rang, ce que ne manquent pas de signaler les auteurs des Actes des Apôtres, et l'aveu de pareils adversaires est trop précieux pour n'être pas relevé (2).

Immense allait être la puissance d'opinion que cette soc été des Jacobins était appelée à exercer sur le pays. Comme dans toutes les grandes réunions d'hommes, il y avait la des gens sensés et des énergumenes, des sages et des fous, des patriotes d'un desintéressement antique et des singes de patriotisme (en bien petit nombre) qui cherchaient dans la Revolution un moyen de fortune; mais l'exception n'est pas la règle, mais, on ne saurait le nier sans injustice, cette société fut le foyer ardent qui échauffa la France entière du feu de son

<sup>(1)</sup> Asteades Apdires, numero 100, p. 9.

<sup>(2)</sup> detender Anderei, numéro \$1. «Je vois donc essayer». de jeter sufin dans vos ames quelques et accides de ce voste et britant foyer de patricosame que les l'atmon, les Robespierre et les Marabeau outretienquit de leurs mains immacuives dans les obscurs destoirs des Jacobais..., »

patriotisme, et elle devint une des plus puissantes machines de guerre que la Republique française ait eu à opposer à l'Europe coalisée contre elle. Pendant un moment elle fut comme le génie inspirateur de nos victoires et de notre grandeur, et quand vintent les revers, elle n'existait plus pour soulever de son souffle brûlant les populations électrisées et les jeter en masse contre l'ennemi.

Suà l'heure on nous sommes, en mare 1790, il n'y avait pas encore dans la societé des Jacobins cette exubérance de force, cette exaltation. que nous lui verrons plus tard, c'est que la situation ne le commandait pas alors. La nature des choses suffira à l'amener à un état violent, sans qu'e le se transforme beaucoup quant à la composition de ses membres. Elle fora bien quelques recrues dans les ranga populaires, mais l'elément principal resiera essentiellement bourgeois. Ce seront en partie les mégies hommes, les circonstances seules auront charge et. la pousseront en avant. Ceux qu'effrayent de à les paroles hardies qui sortent de la bouche de Robespierre, les tendances républicaires qu'il émet, non dans les mots, mais ce qui vaut mieux, dans les idées, n'attendront. pas le choc des évenements pour desenter ; dès le mots d'avril la scission. s'opère. Toute la fraction aristocratique quitta à grand bruit la vieille salle des Jacobins pour aller s'installer au Palais-Royal dans un somptueux appartement, espérant y établir une société rivale en importance. Reduits à eux-mêmes, les achismatiques eurent bientôt la preuve de leur faiblesse et de leur nullité. Ils comptaient cependant au milieu d'eux des illustrations de plus d'un genre, mais la vie sembiait s'en être retiree, et les discours de leurs orateurs se perdaient sans écho dans la foule. La puissance était restée aux Jacobins. Aussi Miraheau, tout en se faisant affilier au club de 89 (1), demeurs-t-il attaché jusqu'à la mort à la grande société où palpitait l'âme émue de la patrie.

Pobespierre en était alors le président. Peut-être même cette haute marque d'estime que lui donnérent ses collegues du club, en l'appellant au fauteuit, précipita-t-elle la scission. Il sembla cruel sans douts à Malouet et à ses amis d'avoir pour président l'orateur populaire qu'ils combattaient à outrance dans l'Assemblée nationale et dont les paroles ardentes les faisaient involontairement frissonner. Quoi qu'il en soit, ce fut pour Robespierre un nouveau surcroft de besogne. « Pour moi, » écrit-il à son amis Brussart, « je n'ai que le tema de vous renouveler le témoignage de mon inviolable attachement, le n'ai pas celui de vous



<sup>(</sup>B. On des 89 mochast quelquos personnes; nom qui seruit venu du chiffre des distributa.

entretenir des evenemens importans qui se passent tous les jours sous nos yeux. Au malieu des efforts que tous les ennemis du prople et de la liberté ne cessent de faire contre elle, il me restera toujours la consolation d'avoir defendu l'un et i autre avec tout le gele dont j'etois expable. Je trouve un dedomniagement suffisant de la liame aristocratique qui s'est attachée à moi dans les témoignages de bienveillance dont m'honorent tous les bons crimeis. Je viens d'en recevoir un récent de la part de la sociéé des Amés de la Constitucion, composes de tous les députés patriotes de l'Assemblée nationale et des plus illustres cituiens de la capitale; ils viennent de me nommer president de cette société à laquelle s'affilient les sociétes patriotiques des provinces pour former une sainte ligue contre les ennemis de la liberté et de la patrie. Mais ces fonctions, qui sont peribles, augmentent encore la fouie de mes occupations, qui ne me paroissent jamais plus pressantes que lorsqu'elles me forçent à cesser de m'entretenir avec vous [1]. . »

Il est facile de se rendre compte des orcupations dont il était surchargé, et quand ses amis (car il en eut beaucoup, et de tres-dévoues) se plaindront de son silence, c'est qu'ils me songeront pas à l'immensité de ses travaux, aux longs discours qu'il falleit preparer, à sa besogne journalière à l'Assemblée nationale, aux Jacobins, et plus tard à la Convention et au comité de Salut public. Le legislateur avait presque entièrement absorbé l'homme privé. Nous aurons cependant à le peindre toujours calme, enjoué et serein au sein de la nouvelle famille que lui préparaient les événements.

En attendant, vivant à peu prèsseul alors dans son modeste logis de la rue de Saintonge, il consecrat tout son temps aux affaires publiques. Un illustre écrivain de nos jours, sous l'empire d'une idée fixe, a imaginé que Robespierre s'était attaché à avoir les Jacobins et les prêtres (2). En vérité ou serait tenté de croire qu'il n'a jamais lu ses discours. Personne ne combattit avec plus d'éloquence et de logique le fanatisme religieux, mais il ne pensa point pour cela qu'il lui étai, permis de se dispenser d'être juste. En prétant aux ecclésiastiques malheureux ou persécutés le secoura de sa parole, il répondait d'avance à ceux qui systématiquement persistent à l'accuser d'intolérance. La liberté de penser consiste à admettre toutes les croyances et tous les cultes.

<sup>(</sup>f) Lettre en date du 1º avril 1790, aquée de Robesporre.

<sup>(2)</sup> Michalet, Histoire de la Resolution, t. El, p. 225. M. Michalet unt absorbt pur una idée qui l'avangle, la baine du prétrue et comme Roberpatrie, avec un courage et une pro-recete qui devinient être un de seu titres d'homesur men your de tone les parties, a kva, à planteur represent contre les personations maladentes maquelles le clergé se troive en butte personnt la Révolution, le voilé meré prêtre pur l'amment auteur du proma d'histoire poste, es.

« Celui qui veut empêtit et de dire la messe est plus fanatique que celui qui la dit? » s'est etré un jour, à la Convention, nous l'avons dit déjà, Robespierre indigné. Et combien il avait raison! Le secret de sa force et de son ascendant n'est point dans une coterie, il est dans sa conscience, devenue en quelque sorte celle du pays. Refuser, comme l'a fait M. Michelet, l'au lace politique à l'homme qui aérige en principe la souveraineté dupeuple, qui le prenner are dans le saffrage universel et l'abolition de la peute de mort, à l'homme des bourles à la tribune de l'issemblée nationale, c'est nier, de par i pris, la lamière da jour (1). Non il n'avait pas l'au lace des coups d'État, il le prouva trop bien au 9 Thermator; c'était uvant tout l'homme du droit et de la lor; mais, dès quil se sentait dans la légalité, son audice pour le lueu ne connaissait pas de bornés, et il lui dut certa nement l'immense autorité morale dont il a jout jusqu'à sa chute.

# MIL

Au moment où la société des Amis de la Constitution app l'ut Robespierre à l'honneur de la prési ler, se discutait dans l'Assemb et constituante une des plus importantes questions resolues par la Revolution française, à savoir, l'organisation judiciaire.

Le 24 mars, Thouret avant présente un plan complet, dans lequel il s'etan, re-gran le partie, inspiré des loces en uses par Bergasse dans un projet dont l'Assemblee avant entendu la lecture au mois d'août procedent. C'etant la destruction totale de l'ancien système, comamne des longtemps par tous les bons espirts, et d'ant le ren placement etait universchement souhaité. La necessité de la regénération absolue est incontestable, disait le rapporteur, après avoir peint l'insuffisance de l'ancience pastice et les sourlaires qui la deshonoraient. Une justice



<sup>(1</sup> Meredit, t. H., p. 331. I d'abore de la forcio con par M. M. chelet, su claquente parlias, su plur e de creur, su férende en aperçon ingerieux et profenos, est souvent asset d'un vague tatigant pour se acteur. Elle a suri ut se tort de l'arrive et ce contradictions. Les Jacobans, ou l'acteur collective comm e l'acteur nel valuelle qui 75 1. Hi, som a la page survente domines par Diriort. Barrave, Lameth et plus loin (n. 159) par Robespierre. Ils se trouvert (p. 297) ses adversaires arconts des prêtres, et cena que M. Michelet considére comme de Jacoban par excellence devieut (p. 325) l'homme des prêtres.

graduée, élective, depuis le juge de paix jusqu'aux magistrats de première instance, d'appel et de cassation, l'admission du jury en matière criminelle, pour prononcer sur le fait, telle était l'economie du plan présenté par Thouret au nom du comité de constitution. A coié de ce plan affluèrent une foule de motions, de brochures, de projets. Duport, Sieyès, Dedelay d'ag er avaient chacun le sien L'Assemblée. pour mettre un peu d'ordre caus son travail, decida qu'une serie de questions cinbrassant tout l'ensemble de l'organisation juciciaire seraient soumises a la ciscussi m. On se demanda d'abord si l'on établirait des jurés et si, le principe une fais accepte, on les instituerait au civil comme a i criminel. Thouget regardant comme une excellente chose i admission du jury en toutes mat ères; il la desirait sincerement, disait-il, mais il ne la croyalt pas possible à l'heure présente et la reculait indefiniment. Il bii naraissait seulement indispensable de l'établir tout de suite en mottère criminelle, dans les tribunaux mi itaires, et pour les debts de presse alors même qu'ils no seraient poursurvis quiau civil.

Duport, après avoir donné de grands développements à ses afecs. air la ju tice, tede que devait, succent lin, l'organiser la Revolution, ayart conclu a l'admission du jury en toules, matières. C'était aussi l'avis de Rabespierre, de Sièves et de Barnave. Ca dernier repondit trèslonguement à Thouret, dans la séance du 7 avril. Après avoir entenduson discours, quelques membres ayant mui lement reclamé la clôture. de la discussion, un dépir é nomine Perrot demanda qu'avant de con-Unger a discuter on youl'it bien donner une definition exacte dit fury. Co systeme, qui nous est à peu près fami ier à tous aujourd'hui. éta t fort peu commu à cette époque. Beaucoup de personnes en 1910gaient le mecanisme et ne savaient même pas comment il était pratique en Angleterre. Robespierre, prenant alors la parole : « Il suffit, pour repondre à la question du preopii ant, de definir l'essence et de déterminer le principal caractère de la procedure par jures. » On n'avait donc qu'a se figurer, au lieu de ces tribunaux permanents auxquela on etait accoutomé, des citoyens prononjant aux le fait et des juges appliquant la loi. Après avoir montre comment des magistrats permanents investis du ponyour exorbitant de juger, arrivaient à exercer un véritable despotisme et combien il était difficile d'obtenir justice contre eux en les attaquant, soit comme juges, soit comme citovens, il disait : « Quand ma fortune dépendra d'un jure, je me rassurera, en pensant qu'il rentrera dans la société. Je ne craindrai plus le juge qui, réduit à expliquer la loi, ne pourra jamais s'en écarter. Je regarde donc comme point incontestable que les jures sont la

base la plus essentielle de la liberté; sans cet e institution, je ne pois croire que je sois libre, que que belle que soit votre constitution. Tous les opinants adoptent l'étab issement des jures au criminel. El ' quelle différence peut-on trouver entre ces drux parties distinctes de notre procedure? Dans l'une il s'agit de l'honneur et de la vie; dans l'autre, de l'honneur et de la fortune. Si l'ordre judiciaire au criminel sans jures est insuffisant pour garantir ma vie et mon honneur, il l'est également au civil, et je reclame les jurés pour mon honneur et ma fortune. »

En vain mait-on la possibilité d'établic cette matitution au civil ; les objections n'étaient pas soutenables, car enfin les jurés n'étaient toujours appeies à décider que sur le fait, et pour cela il n'était besoin que du aimpie bon seos, lequel n'était pas exclusivement afficié aux hommes porteurs d'une certaine robe. Suivant plusieurs membres de l'Assembles, notre situation politique actuelle etait un obstat le à l'etablissement des jurés : Les Français, » poursuivait Robespierre, e timides esclaves du despotisme, sont changes par la Révolution en un peuple libre, qui ne connaît pas d'obstacles quand il s'agit d'assurer la liberte. Nous sommes au moment où toutes les ventes neuvent paraltre, où toutes seront acqueillies par le patriotisme. On dit que nous ne connaissons pas les jures : j'en atteste tous les gens éclaires. La plupart des étoyens connaissent les jurés et en désirent l'établissement. On yeut your faire redouter des résistances de la part des gensde los ; c'est une injure qui leur est faite. Ceux qui n'ont porté au barreau que le désir d'être utiles à leurs concitoyens saistront avec enthoustasme l'occasion de sacrifier leur état si l'utilité pul lique l'exige : » Mais ici Robespierre puissit dans son cœur des arguments illusoires, il n'avait pas encore acquis l'expérience amère de l'égoisme des hommes. Di férer, comme le pensait Thouret, l'établissement du jury en matière civile, c'était peut-être, pensait-il, y renoncer pour toujours. Le moment favorable était venu, il me fallant pas le lasser échapper, car il pourrait ne pas revenir. « Et si vous n'étes pas sûrs de son retour, » ajoutait-il, « de quel droit hasarderez-vous le bonheur du peuple (1)? »

La discussion continua ennore tout le mois sur ce point et se termina par l'admission du jury pour les affaires crim nelles et son rejet en matiere civile. Robespierre avait raison : ne pas profiter de la Revolu-



<sup>(</sup>b) Voy de Mondeur du 9 avril 1790, le Concrer de Procence, numero 128, et aureunt le Paner du jour districto 2004, p. 3-15 et aure p. on 24 et scoure de Lobrepherre se trouve semicoup plus competerment reproduit, proc. le de cette observation : a l'Ossipierre est monte a la tribute : l'etablanctions general oes jures se pouvant avoir ell au qu'un défenseux artent et courageux. »

tion pour établir le jury en toutes matières, c'était peut-être y renoncer à jamais. Est-ce un bien\* est-ce un mal?

De ces magnifiques débats sur l'organisation de la justice, auxquels prirent part les plus brillants orateurs de l'Assemblée, sortit aussi le principe de l'élection des magistrats par le peuple, principe éminemment salutaire et que des parlementaires, comme Rœderer, n'hésitèrent pas appuyer de leur parole Mais, contre l'avis de Robespierre (1, l'Assemblée mit aux mains du pouvoir executif l'institution du ministère public', et l'inamovibilité refusée aux magistrats, elle l'accordant procureurs royaux. Uniquement el argés de surve îler dans les jugements l'observation des lois d'intérêt genéral, les procureurs du roi ne se confondaient pas comme aujourd'hui avec les accusateurs publics, sur l'esquels i, ne fut statué que que que mois plus tard, et dont la nomination fut réservée au peuple

## XIV

Au sommet de l'ordre ju incurre, et comme couronnement de l'elfice, le comité proposant l'établissement d'une cour souveraine, d'un
tribunal de cassation destiné à sauvegarder dans les jugements a
pureté au droit et les formes légales. Plusieurs systèmes se trouvaient
en présence : Merlin demandant que ce tribunal fût sédentaire. Tronchet était du même avis en principe, mais il admettait deux classes de
juges suprèmes, les uns à poste fixe, les autres divisés en plusieurs
chambres, distribuées entre les aiverses parties du royaume, suivant les exigences du service et l'avantage des justiciables. D'autres
voulaient ce tribunal ambulant, afin qu'il fût moins exposé aux suggestions ministèrielles.

Robespierre ne partageait ni l'un ni l'autre avis. A son sens le tribunal de cassation, uniquement établi pour sauvegarder la loi et a constitution, n'ayant pas à statuer sur le fond même des procès, n'etait pas une partie intime de l'ordre judiciaire. C'etait un corps intermediaire, placé entre le législateur et la loi pour réparer les atteintes qu'on pourrait porter à celle-ci. Et comme il est dans la nature des choses, disait-il, que tout individu, tout corps armé d'un certain pouvoir s'en serve pour augmenter ses prérogatives, il fallait craindre

T. 1

<sup>(1)</sup> Descents our Longanization du jury Voy, plus lain,

qu'un tribinal de cassation, indépendant de l'Assemblée législative, n'interpretational ses oécrets, et de finit par s'elever contre la constitution elle-même. Citant alors la maxime romaine " « Aux legislateurs appartient le pouvoir de veuler au maintien des lois, » il rappelait qu'à Rome, lorsqu'il y avait que que obscurité dans une loi, l'interprétation n'en était pas permise aux juges, de peur qu'elle ne fût pas conforme à la volonté du legislateur. On devait donc, à son avis, établic au sein même du Corps legislatif le tribunal de cassation; charger un comité spécial d'instruire les affaires et d'en présenter le rapport à l'Assemblée (1).

Ce système offrait d'incontestables avantages, car confier l'interpretation des lois à des magistrats ciratigers au Corps legislatif, c'était les exposer a être interpretées dans un seus contraire aux vœux de ceux qui les avaient faites. Mais l'Assemblee constituante, sédu te par l'idee d'ane cour supreme, formant le couronnement de son organisation jud ciaire, ne se laissa pas influencer par les arguments trèspussants d'allieurs de Robespierre, et, dans le courant du mois de juillet suivant, elle decreta l'établissement d'un tribunal de cassation sédentaire, en dehors du Corps legislatif.

W

Le mois d'avril 1790 ne fut pas illustré seulement par la discussion sur l'organisation judiciaire, deux choses capitales le recommandent encore à notre attention : l'apparition du Leure rouge et la creation de quatre cent millions d'assignats, à cours forcé, hypothequés sur es biens du clerge, désormais acquis à la nation et alienables suivant les besoins.

Le Livre rouge, c'était le répertoire, l'irrécusable preuve des scandales, des souillures de l'ancienne ar stocratie, et sa publication devait être le dermer coup porté à la haute noblesse du royaume. « On pourroit l'appeler à bon droit, » écrivait Loustalot, « le catéchisme des amis de la Révolution. » Il ne faut donc pas s'etonner de la mauvaise grâce avec laquelle Necker remit au comité des pensions ce honteux térnoin des prodigalités de la cour. Immense fut l'effet produit dans le public; on ne fut pas peu surpris d'apprendre de quoi vivaient

(I) M integr du 26 mm 1790, Point de jour, maneros 31 let \$15.



D UNIVERSIT TIPE TRA les plus belles families de France et quelle était la source de leurs notiesses. Quoi l'oes grands seigneurs si fiers n'étaient autres que des mendiants ! car entre celui qui tend la main dans la rue et celui qui la tend dans un palais doré, quelle est la différence. Et s'il y en a une, elle est à coup sûr en faveur du mendiant deguenulé, à qui sa pauvreté peut du moins servir d'excuse. Avec quel e indignation n'appinton pas, par exemple, que les Noailles recevaient pres de deux millions; le duc de Pougnac, pour sa seule part, quatre-vingt malie livres, etc. Desormais on put dire en toute verité que, sous l'ancien regime, les grands s'engraissaient de la dépointle du peuple. Mais, nu nous en plaignotis pas; ce Lêcre rouge, à lui seul, suffirmit à légitimer une révolution qui coupa de tels abus dans leurs racines :1).

Non moins vive fut l'impression causes per le decret qui fit des membres du cierge autant de salariés de la nation. L'Assemblee ne se montra point parcimonicase envers les prêtres, depuis les archevêques et les évêques jusqu'aux simples cares de campagne; et su les grands dignitaires de l'Eglise perdirent un peu de leurs anciens revenus, la situation du clergé inferieur fut sensiblement ameliorée. Mais les hauts béneficiers, l'abbe Maury à leur tête, ne pardoi merent point à la Révolution. Leurs fureurs ne connurent plus de bornes, elles n'alterent jusqu'a men moins qu'à moendier le pays pour une question d'argent, et la France ne devait pas tarder à apprendre de quoi étaient capables de saintes colères.

Au m lieu de ces débats Robespierre eut encore l'occasion d'élèver a voix en faveur des citovens frappes d'incapienté politique par le decret sur le marc d'argent. Ce fut au sujet de troubles auxquels avaient donné lieu les élections municipales dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, où un grand nombre d'habitants s'étaient trouvés exclus des comices parce qu'ils ne payaient pas le chifire de contribution directe exigé par la foi. Les citoyens amis in ves de leurs droits réclamèrent auprès de l'Assemblée mitionale le bénéfice du decret rendu le 2 février dernier sur la dem lieu expresse de Hobespierre, lequel admettait une exception en fiveur des pays où, comme en Artois, la plus grande partie des contributions se trouvait convertie en impôts indirects. Target, au nom du comité de constitution, ayant propose le rejet de la réclamation, attendu qu'à Saint-Jean-de-Luz on payait les vingtièmes et la capitation comme ailleurs, Robespierre, guidé par les principes et les mêmes sentiments qui l'avaient engagé à presenter au



<sup>1)</sup> Voy dans le numéro 36 des Revolutions de Peris (p. 56) la description de Lors ronge la spat formé d'un paper de Hollande dans la trame duquel, par une serje de railsone amguldre, étant conscents cette dernes de fabricant : Pro point et liberanie

motion quelques mois auparavant, fit observer, dans une rapide improvisation, que le decret d'exception ne supposait nullement l'absence complete de contributions directes, mais prévoyant le cas où dans certaus pays eiles seraient trop laibles et reduiraient par conséquent à un chiffre très-minime le nombre des électeurs. Or, telle pouvait être la situation de la ville de Sant-Jean-de-Luz II y avait donc urgence, suivant lui, à prendre en consideration la reclamation soumise à l'Assemblee par une partie des nabitants de cette vilte. Puis il parla de nouy cau de l'Artois, rappela que c'était au sujet de cette province principalement, et d'après ses propres observations, qu'avaitété rendu le decret du 2 février, et termina ainsi . « On doit se pi èter d'autant plus facilement à admetire ces interprétations favorables à la cause du peurle que c'est un grand scandaje d'entendre disputer aux citoyens les plus sacrés de tous eurs droits, sous le pretexte du plus ou moins d'impositions, c'est à-dire du plus ou moins de fortune (1). » Il demandait en conséquence ou l'ajournement de la question au ou moins qu'elle ne fût pas rejetée sans discussion ; autrement, disait-il, « vous introduirez l'aristocratie pure dans toutes vos municipalités. »

L'Assemblée decida qu'n n'y avant pas heu de délibérer, mais Robespierre ne se rebuta point. Plus d'une fois nous l'entendrons revenir sur cette question du cens ; c'etait son delenda Carthago. Prendre l'argent pour criterium de capacite polit que lui paraissait une monstruosité. La Revolution, en effet, sous peine d'être illogique, se devait à elle-même de ne pas consacrer d'intégalités de cette nature.

## XVI.

Parmi les droits féodaux abolis dans la mémorable nuit du 4 août, aucun peut-être n'avait autant exaspéré le peuple que le privilége de la chasse dont jouissait autrefois une certaine classe d'individus. Ne ressent-on pas encore une legitime indignation au souvenir des lon-

d) Lettre à M de Remmets, p. 11 Tout cela resume au Montteur en quelques lignes, Voy, le numéro du 19 avril. Fobespierre n'eta t pas le soul de son av s. Dans la sénuce du 21 avril, Med n d sant a 51 on vous proposant de révoquer le décret du mare à argent, je me pondra s à celai qui vous fersit cette proposition, parce pie co décret est evidenment contenue aux droits de l'honene, a l'ourquoi donc ne se joignit 1 pas a Robespierre quant, cenu-ci combatit si vivement ce décret?



gues yexat ous et gendrées par ce droit exurbitant et des penalites effravantes dont les delinquants étaient frances ? Si us le bon noi Henrity, cleust la corde, ni plus in moias, et à l'heure même où éclatait la Bevolution, les tribunaux appliquaient encore les galeres avec une impitoyable seventé. La suppression du privilège exclusif de chasse avait nonc été accueille avec la pius vive satisfaction. Mais alors d'un excés on tomba ammédiatement dans un autre, car rarement les hommes savent se tenir dans une juste mesure. On vit des nuées de chasseurs se répandre cans les campagnes, envalur les anciennes capitainer es, et, sains respect pour les réco tes et les moissons, se l'vrer à de véritables devastations. Un pareil desordre était intoierable, et l'Assemblee ne pouvait se dispenser d'y porter remêde.

Le 20 avril au soir. Merlin, au nom du comité féodal, presenta un projet de loi en vertu duquel le droit de chasse appartei ait aux seuls proprietaires du soi. La discussion s'engagea sur ces bases et dura deux jours. Ce droit de chasse était jadis un droit personnel, restreint à querques privilegiés, le comité le transformait en droit reel, exclusavement affecte à la propriété : c'était encore un privileire. D'après les maximes du droit naturel et les principes des lois remaines, le gibler, comme tous les animaux sauvages, appartient au premier occupant. Cela est vra il priore, disait Nerlin, mais chacun a le droit d'empêcher un étranger de passer sur sa propriété pour y chasser. La réponse était facile, cor il peut en être de la chasse comme de la vaine pâture. Après la moisson, disait Garat, les propriétes deviennent communes dans mon pays, chacun y envoie senbestiaux, chacun doit pouvoir y chasser. En Alsace, de temps, immémorial, plusieurs vi les abres considéraient le droit de chasse comme une propriété communale, et clies en avaient concede la joursance à tous leurs habitants sur jeurs territoires. respectifs. Reubell demandant ou elles ne fussent pas placies par la nouvelle los dans, une situation moins avantageuse. Et pous, une grande partie des proprietes rurales étant aftermées, il semi le que le droit de chasse, à moins de conventions contraires, doive appartenir au fermier. En France & n'en est pas ainsi; dans le sifence du bail, le droit de chasse reste, par une interpretation exagence du droit de propriété, le privilège du proprietaire. C'est le contraire en Belgique, et cala semble plus rationnel à quelques personnes, car, disent-elles, le gibier se nourrit aux depens du fermier, il est donc juste qu'il les appertienne. Mais c'est encore la un argument specieux. Les produits de la terre, suivant leur abondance ou leur garete, attergnent un prix plus ou mains élevé; si donc il y a diminution des produits par le fait du gibier, c'est le consommateur qui en soufire, puisqu'il pave plus



cher : c'est donc à lui, c'est-à-dire à tout le monde, que le gibier detrait appartenir.

Ainsi pensait Robespierre. Le droit de clusie n'étant point, à ses yeux, une faculte derivant de la propriéte, tombait dans le domaine public, une fois la terre dépouillee deses fruits. Il réclamait, en conséquence, pour chacun la liberté de chasser, sauf les mesures à prendre dans l'interêt des récoltes et de la surete publique, sans toutefois que les pemes appliquées en matière de simples delits de chasse pussent. aller jusqu'à la prison 1). Mais ces principes, developpes devant une assembleo composee en majeure partie de proprietaires ruratix, n'avalent aucune chance de succès, et l'Assemblee constituinte, en transportant à la propriété le privilége de la chasse, prepara ces jalousies, ces petites persecutions et ces procès ridicules, quand ils ne sont pas miques, dont nous sommes témoins chaque annee. Peut-être est-il factieux que l'exemple de ces villes d'Alsace jouissant depuis des siècles du libre droit de chasse n'ait pes determiné l'Assemblée à eninvestir les communes, lesquelles, pauvres en general, en eussenttire parti et se fuasent fait du plaisir de quelques-uns des revenus fructueux et commodes qui auraient profité à tous.

Dans cette même seance 21 avril avait eu lieu une assez vive discussion au sujet de la resiliation des baux à forme, des dimes soit ecclesiastiques, soit infédices. Robespierre voulait que les fermiers des biens ecclesiastiques, fort nombreux et pen fortunes pour la pripart ne fisseut pas depossedes sans une indennité prédable « Ces hommes du peuple, » disait-îl, « pérdraient ainsi les biens qui les font vivre, et vous savez combien on emploie de moyens odieux pour augmenter le nombre des eunemis de la Revolution. « La prudence et la just ce commandaient donc de leur accorder une indemnité pour la résiliation de ces baux. Mais cette motion, appuyée par l'abbe tiregoire, ne fut pas adoptée. L'Assembleer nationale pourquoi ne pas le reconnaître : elle a fait d'assez grandes choses pour la durée de sa gloire\*) fut loio le témoigner aux classes laborieises la même solucitude qu'aux classes moyennes d'où elle sorta t elle-même en grande partie, et dont elle maugura le règne [2].



<sup>(1)</sup> Nondeur du 22 nom 1790 : neuroes des 20 et 21 avril - Point du jour munéro 200, p. 150.

<sup>(2)</sup> Le Mondere ne dit mot de cette importante discussion. Voy la Feint de poir, memoro 279, p. 136.

## $\lambda V_P$

Quelques jours sprès, une question de justice, d'une importance capitale, ramenait Robespierre à la tribune.

Ou no sait avec que le dureié et quel mépris était traité le soldat. français sous l'ancien régime? Quand il avait commis un de lit, il était. livré à une juridiction d'officiers habitaés à le considérer en véritable serf, et dont il n'avait à attendre aucune espèce de pitie. Nulle garanție pour l'accusé : m. comieil, ni procedure publique; tout livréà l'arbitraire du juge, et d'un juge toujours prevenu. Il appartenait à la Revolution de ne pas laisser subsister un tel état de choses, elle le comprit. Malhoureusement, il y avait au sein des comite« de l'Asserablée constituante quelques hommes qui, sous les apparences d'un libéralisme superficiel et menteur, couvaient la haine sourde des principes nouveaux, et en arrêtaient autant que possible l'essor. Lel était M. de Beaumetz, l'organe choisipar le comité de jurisprudence crimipelle pour présenter un projet de décret sur les conseils de guerre. Le projet du comité domait bien, sur certains points, sat sfaction à l'opinion publique, mais comme il se ressentait encore des projuges. anciens! La procedure devenait publique, il est yrai, et un conseil. était accorde à l'accusé, mais les juges demouraient les mêmes, le sort des soldats accuses, dependant encore des seuls officiers, et celaproposé dans le mois même où le principe du jury en matière criminelle avait été solennellement décrété.

Robespierre, le premier, poussa le cri d'alarme. « Le décret qu'on vous propose est si important, » dit-il, « qu'il est diffici e de se déterminer après une seule lecture; cependant il est impossible de ne pas être frappé de son insuffisance : il ne fallait pas se borner à réformer quelques détails, on devait toucher à la composition des conseils de guerre. Vainement vous auriez donné us conseil à l'accuse, si comme les autres citoyens les soldats ne tenaient de vous le droit d'être jugés par leurs pairs » C'était à ses yeux une pure question de principe, il n'aveit nullement l'intention d'être désagréable à l'ermée française, mais il lui paraissait impossible que les soldats euseent uniquement des officiers pour juges. Quelques murmures ayant accueills ces paroles : « J'en couviens, » reprit-il, « il faut du courage pour dire, dans cette Assemblée, où une expression d'un membre patriote » été inter-

protée d'une mamère defavorable, qu'il y a coure les soldats et les officiers des interets absolument opposés. « Cela etait vrai à cette i poque où presque tout le corps d'ofac ers, sorti des castes privade pe es, était notoirement l'ostre à la Bevoluti il, à laquelle, au contraire, les soi lats étaient particulière nent devouss. Vallation pas, sous prétexte de descipline, poursaivre leur patriotisme et eur à tactif aient à la téveletion? L'est ce que Bobesperre let admirablement valoir; et lors que, le mois suivant, on vint aimoncer les troubles survenus dans plusieurs régliaents, troubles dans dui en manqua pas d'accuser les soldats, il demanda hii-meme qu'on en réchérchât les auteurs, en mainfestant la crainte qu'on ne les découvrit parmi les cluss. Les conseils de guerre deva ent donc être, à son avis, composés en partie d'ofaciers et enpartie de so dats.

Lette fois sa voix rencontra de favorables (cl.)s.) a n'y avait point, il est vrai, d'interès particuliers en jou. Les de ix Lameth, Prieur, Sa cry reciamèrent, comme lai, l'ajour iement de la discussion. On el tendit même un membre du com le declarer que le comité le avait sont et adopté de que venait de dire M de l'abespierre, mos que les bases de ses travaux a étaient pas encore arrêtées (2). «Unscrable excuse, suggerée sans doute par la répagnance avec laque le l'Assemblée avait acqueille le projet sur les conseils de gierre , reserte par Beaumetz. Robespierre n'avait pas parle en voin, et des principes expranés par lui quelque close passera dans la composit ou des conseils de gierre (3).

Il était mains l'eureux le surlenden ain en s'epposant à l'a loption d'un décret motivé par les troubles qui avaient calait dans la ville de Dioppe et dans les environs, au sujet des subs s'airces. S'il prit la partele, ce fut surfout pour combattre les moyens violents. La repression à main armée lui répugnant, on l'a vu dipa; et l'aurant voimi quo l'Assemblée ordonnat une enquête sur les faits den mées, avant d'autoriser l'emploi de la force contre des malheureux égares peut-être par la faint.

Avec plus de succes il prese da dans la scance du 1<sup>er</sup> min au soir un amendement à un projet de decret sur le dessichem int des marais. Il avoit été question d'aucorder des primes aux propriétaires pour les

<sup>(1)</sup> Voy le Montteer 1, 23 ma. 1790.

<sup>(2)</sup> hmudene nu 39 avrll,

On Years on quels termes to justical de Brissot react compte de non discours.

M. Robespierre a scatteria que et projetétait manif sont pelan des com test, il s'est
plant de la composition actuelle des con seus de guerre, composes d'officiers, l'a dit e
qu'il falloit que chaque grade de l'armée, depuis l'officier general junqu'au statur, y
trouvét des pairs, a (Paireote françois), numero 26.1.

encourager à dessécher les marais qui alors inondaient la France, et, dans certaines localités, etaient un foyer d'insalubrité. Comme le disait l'abbé Crégoire, quand on avait sous les yeux tant d'exemples de dilapidations (et ici il faisait allusion au fameux Livre rouge), on ne deva t pas craindre de consacrer quelques sommes à favoriser la culture des terres. Mais comme à côté de l'usage or doit toujours prévenir l'abus, Robespierre fit decider par l'Assemblée que les propriétés non cachées sous les eaux et nécessaires ou utiles oux propriétaires ne seraient pas comprises dans le present décret 1). Il faliait bien aussi, en ces temps de crise financière, menager l'argent du pays, car il pouvait arriver que, alléches par l'appât des primes, quelques personnes présentassent comme marais des terrains qui n'en avaient que le nom. Le patriotisme, hélas! est si souvent subordonné à l'interêt privé!

### XVIII

A cette époque éclata entre M. de Beaumetz, député de la noblesse d'Artois, et Robespierre, une querelle qui couvait depus longtemps et qui passionna tout le pays artésien. Nous les avons vus l'un et l'autre plusieurs fois aux prises dans l'Assemblée, tout recemment encore à propos des conseils de guerre, et de ces luttes Beaumetz etait rarement sorti victoricus. On se rappe le avec quelle acrimonie il avait finutilement tenté de faire repousser la motion par laquelle son collègue demandait que tous les anciens administrateurs des provinces fussent tenus de rendre compte des fonds dont ils avaient en l'emploi; on n'a pas oublié non plus avec quelle verve d'indignation Robespierre avait, des 1789, denoncé les vexations dont le peuple artésien avait été victime de la part des états d'Artois. Rude avait éte le coup pour M. de Beaumetz, apologiste impuissant des états qu'il avait presides en qualité de commissaire royal. De là des rancines invétérées et des colères sanglantes.

Cet ancien président du conseil supérieur d'Artois pardonnait d'ificilement à Robespierre sa supériorité, son influence déjà si considérable. Comment! ce petit avocat d'Arras dont jadis il avait encouragé



<sup>(1)</sup> Archices. Process-verbaux manuscrits de l'Assembles nationale C. § 1,348, carton 26, Le Montres du jour designe aussi lle respierre, M\*\*\*, (scance du l'\* mas qu' son.).

les debuts, pretendant changer la face de la France, il étonnait l'Assemblée par la hardiesse de ses motions, et sa voix retentissant au débors comme celle d'un prophète mapiré! Certes cela poi vait paraître cruel à un homme matué de sa propre personne, et qui voyait avec un mortel depraisir tout le presuge dont il avait été entoure autrefois s'évanouir devant la figure austère d'un avecat sans fortune et sans nom. Son orgineil froissé devint implacable; il jura de se verger Par quels moyens! c'est ce qu'à sa honte l'impartiale histoire doit dévoi et ici

Nous l'avons dit déjà, M. de Beaumetz était de ces hommes qui, foncièrement attachés à l'ancien régime, avaient feint de passer dans le camp libéral le jour de la déroute de leur parti, et, sous le masque d'un patriotis me modéré, essayaient de combattre la Révolution en ayant l'air de la servir. Député de la noblesse d'Artois, il s'etait efforce, au debut des états géneraux, de prévenir la réumon des trois ordres, et avait mis tout en œuvre pour empêcher ses collegues de se joindre aux communes. Robespierre avait des longtemps pénétré son astuce et sa hame des nouveaux princ pes, victorieux malgré un « S) vous le voulez, » écrivait-il, au mois de juillet précédent, à son ami Buissart, « je ferai aussi vos compliments à votre cher confrere de Beaun etz., il n'est capendant pas le cousin des bons citovens « Et après avoir raconté avec quelle persistance ce député s'était opposé à la fusion des trois ordres, il continuait ainsi : « Depuis le moment même de la réunion, il s'est abstenu de voter, et il est reste en suspens jusqu'au moment. où il a vu l'aristoctulie terrassee par le patriotisme et par la liberté. La crainte du peuple a seule triomphe de sa mechanceté, qui seroit plus toierable si elle ne se cachoit pas sous la fourberie. Vous voyez que je m'exployue claurement; c'est que j'ai vu des preuves récentes de son caractère faites pour exciter l'indignation de tous les honnétes gens (1) » De cette fourberie nous a lons fourrur, de notre côté, une preuve eclatante, irrécusable.

Le 18 avril, après le discours prononcé par Robespierre à l'appui des réciamations d'une partie des citoyens de Saint-Jean-de-Luz, licaumetz, qui ne tenait nullement à ce qu'on élargit le cadre des électeurs, s'était élancé à la tribune pour demontrer que la petite province d'Artois payait d'importantes contributions territoriales. Robespierre ne le contestait pas; mais elle n'en payait pas de petites, la capitation et les vinguèmes ayant été convert s'en impôts indirects, en sorte que l'élection se trouvait justement entre les mains de l'anstocratie et



<sup>(1)</sup> Lettre manuscrite de Robespierre à son min Buissant, en dage din 23 juilles 1789,

des gros proprietaires, c'est-a-dire des seigneurs et du clergé (1).

La séance levée, Beaumetz aborda Robespierre dans la salle même de l'Assemblée, en présence de plusieurs deputés, lui parla très-vivement de l'objet de leur discussion, et, plus irrité encore par le sang-froid, l'indifférence avec lesquels lui répondait son collègne, l'apostropha dans les termes les plus grossière, « Vous trainssez les interêts de votre pays, » se contesta de répliquer Robespierre, et il lui tourna le dos. L'arritation de Beaumetz ne connut plus de bornes, rentré chez lui, il écrivit à son père une inconcevable diatribe contre son collègue en lui recommandant de la fuire circuler partout 2).

La menteure manière de termir la reputation d'un homme, c'est de se servir de ses propres actes et de ses propres discours, d'en de naturer le sens, de les présenter sous un faux jour, de faisifier au besoin ses paroles et ses écrits et d'employer à sa perte tout ce qu'i, su contraire, devrait honor et sa memoire et lui attirer le respect. Voilà expendant quelle fut l'ignoble manœuvre à laquette ne craignit pas de s'abaisser un membre de l'Assemblée nationale, donnant ainsi l'exemple aux. Thermidoriens, dont les francés, sa complaisamment acceptées par trop d'écrivains qui ne se sont pas livres au pénible travail de critique et d'investigations couronnées de succès auquel nous nous somines patiemment assujettes, ont eu de si dépiorables resultats.

La corde sensible ci ez la plupart des bommes est et sera éternel ement celle de l'interêt. Accusez le plus grand citoyen d'être l'auteur
d'une proposition tendant à l'augmentation des impôts, et sous êtes
sûrs d'ameuler contre lui la masse des contribuables avant qu'ils se
donnent la peine d'examiner si l'accusation est fondés. Robespierre,
se dit M de Benumetz, jouit dans notre pays d'une popularite inimense,
il est regardé comme l'ancre de salut de la Révolution; si je parviens
à demontrer qu'au lieu d'être l'assidu defenseur du peuple, il cherche
au contraire à le grever d'impôts, je détruirai d'un coup la prodigieuse
faveur attachée à son nom, j éleverai ma gloire sur la stenne echipsee,
et j'aurai satisfait ma vengeance.

Voici comment il a'y prit. Deux fois dans l'Assemblee nationale Robespierre avant parié des impositions auxquelles était soumise la province d'Artois en demandant la réformation de ce décret du marc d'argent qui faisait dépendre la qualité de citoyen actif du payement d'une certaine quantité de contributions directes. Or, cette sorte d'impôt n'étant guère en usage dans sa province, it s'ensuivait que le

<sup>(</sup>I) Lettre à M de Remmett, p. 11. La Mon-teur ne dit pas un mot du discours de M. de Besumetz.

<sup>(2) 1661,</sup> p. 12-2

corps é ectoral y eût été complétement il uso re, et composé presque un pennent d'anciens privièques. Et, sur son il sistème, l'Assemblée avait fini par suspenare, pisculà nouvel ordre. l'execution du décret du marc d'arzent dans l'Ario s'et dans les quelques provinces qui, tout en payant peu d'impots directs, etaient soumises à d'enormes contributions indirectes. Mi de l'en imetz inne, na d'ectre que, par deux tois, Robespierre s'était plantais tribuite de l'Assemblée nationale que la province d'Artois ne supportait presque pas d'impositions directes, mais que lui, Beaumetz, avait aussitôt combattu et réfuté cette assertion. Ceta assaisonné de ces misérables calomnées répandues par les libelles anistocratiques contre les deputés devoués à la cause populaire.

Comme l'avait expressement recommandé Beaumetz à son père, sa lettre fut immediatement colportee partout. On la lisait au palais, avant l'audience, dans les salons, dans les endroits publics. L'avocat general au conseil d'Artols, un ancien ami de Bobespierre, M. de Ruze, se chargea de la répandre; il en donna lui-même lecture à qui voulut l'entendre (1). On fit mieux illictait difficile de Lyrer à l'impression la lettre même du fils à son père, on en publia la substance sous ce titre : Adresse d'un Artenen à ses compatrioles, en surenchénssant sur les calomn es du principal auteur, et l'on distribua à profusion dans les campagnes ce libelle anonyme. A Beaumetz, où se tenast l'Assembles electorale du canton, un curé en offrait de sa propre main des exemplaires en public, et y joignait verbalement les plus grossières déclamations. La calomnie va vite en France. Cela semb e si bon à certaines gens de prendre en defaut un homme environné de l'estime et de l'affrection publiques. Les uns crurent, les autres affecterent d'ajouter foi aux assertions calomnieuses de Reaumetz, qui put croire son but comprétement atteint. Il y eut en effet, au premier moment, un déchaînement general en Ariois contre Robespierre.

Luc lettre de son frère lui apprit les clameurs soulevées contre lui.

« J'ai fait tout ce que j'ai pu, mon cher frère, » lui écrivait Augustin,

» pour une procurer la lettre monstrueuse de l'infime Beaumetz; mes
efforts ont été inutiles. L'original de cette œuvre ii fimale court toutes
les sociétés. « Puis, avec cette tendresse ardente dont il lui donna la
preuve en mourant sulontairement de sa mort, il terminait par ces
lignes melanco iques : « Je tremble lorsque je reflechis aux dangers
qua t'environnent. Donne-nous de tes nouvelles, rends compte au
public de la motion et de la sectie scanda euse que tu as essuvée de la



<sup>(1,</sup> Lettre & M de Begumetz, p. 3.

part d'un encemi du peuple il faut que tes vertus, ton patriotisme triomphent; il faut convaincre les ignorants pour que le si cces soit certam. Adicu, je t'embrasse les larmes aux yeux. » Maximilien suivit les conseils de son frère et se décida il répondre; mais au gré d'Augustia la réponse n'arrivait pas assex vita. « l'enrage de bon cœur que tu l'aies différée un seul jour, » lui écrivait-il encore, en lui envoyant le libelle imprimé, très-rare dans la ville, mais très-répandu dans les campagnes, ajoutait-il. « Nos simples vi lageois sont affreusiement credules, en vais ils connaissent ce que tu as fait pour eux, ils oublient tout pour se repaitre du maiheur d'être ecrases d'impôts par ta faute. Il n'y eut jamuis d'êcrit plus funéste que cette adresse , l ... » Il honorab e Beaumeix, on le veit, ne s'était pas trompé dans ses corpictures; il connaissait bien le proverbe de Basile.

La reponse parut enfin, dans les premiers jours de Juin. Autant l'attaque avait été injuste, déloyale, calomaleuse et passionnée, autantla defease fut d'ane, froide et convenable, comme il appartenait à un homme fortile sa conscience et sûr de son droit. « Il est des circonstances. Monsieur. » disait Robespierre en commencant. » où les défeuseurs du peuple sont réduits à la nécessité de sacrifier à la pair e jusqu'à la repugnance invincible qu'ils éprouvent à se defendre contre l'absurdité des plus làches calomnies, et vous l'avez fait naître pour ." moi. L'imposture la plus grossière, Nonsieur, dès qu'elle paraît sous votre nom, dès que vous vous en avouez vous-même l'auteur, devient, en quelque sorte, digne d'être confondur ; et c'est un hommage que je me ferm un plans r de vous rendre » Après lui avoir reproché les lettres maiver lantes que déja , depois l'ouverture de l'Assemblee natiopale, il avait écrites sur son compte, lettres traitieusement commentées par les nombreux partisans de l'aristocratie et dopt il p'ayait pas daigné s'occuper, il s étonnait du peu de prevoyance et de sagacité déployé. par lui, M. de Beaumetz, dans la trame odieuse ourdie contre un collègue. Ou'on ent essayé de le transformer en ennemi du peuple en essayant de persuader à ses concitoyens qu'il avait fait et dit precisément tout le contraire de ce qu'il avait réellement dit et fait - dans l'assemblée la plus solennelle du monde, » cela se concevait de la part de M. de Beaumets. Mais pour le auccès de cette calomaie, il aurait falluqu'arras fût aux extremites de l'univers, et que la renommée publist.



<sup>(1)</sup> Con deux latives de Robespierre jeune, fort importantes, et dont on trouve la mennon dans es cetacogues de M Laverdet, ont ete vendues ann encheres publiques un decembre 1845 et en avril 1855. Commo proque toutes les lettres adressées à Maximilium, et qui se trouvent dans des sol ections particulaires, ces lettres preventent, anne aucun donte, des dilapidations de Courton.

partout les giorieux événements de la Revolution, excepté dans l'Artos. Si donc il suffit d'un mot pour renverser un éditice si laborieusement construit, « comment voulez-vous,» po in-uivoit-il.» que je me defence ici de ce sentiment de commiseration qui est dù à quiconque fournit une grande preuve de la faiblesse de l'esprit humain? »

It is not a solution and a colomine. To disignion vollated epoculier une partie des Français de leurs droits les plus procieux, it avoit denoire. It is que tout entoven pôt jour de la plenitude de ses droits sons au micastinence que celle des vertus et des talents. Est-ce donc l'alqui se seran plaint de l'insuffisance des impots de l'Artois, lui qui avant la Recolution avant si energiquement denoncé les deprédations commisses par les administrateurs de sa province et leur faneste complissance à en relar les gens en place aux depens du pemple? Viavant-il pas fictiones aproximes perpetuelles accorders chaque année par les etats d'Artois a plusie era hauts fonctionnaires, et entre autres au premier président du conseil experieur? Et tet l'allusion était anglante, car clein, a ce même premier président, ancien protégé du ministre Calonne, que s'adressait cette verte reponse.

Après avoir reduit à tieunt, par d'irrefragables arguments, les méptisables manuations de Beaumetz, il lui demandant quel mobile l'avait
poussé à se servir de cette arme deloyale, le calonime. Son but, dans
tous les cas, etait manque, car on n'elait plus au temps où un honnéte
homme pouvait être deshonoré par des pamphiets. Les injures de
l'aristocratie étaient plutôt des titres de gloire aux yeux des defenseurs
du peuple, et le zele hypocrite des faux patriotes ne saurait innier les
caractères divins dont est empreunt le véritable amour de la justice et
de l'humanité

Faux pitriote! le trait atteignant en pleme postrine M. de Beaumeiz. C'était bien la 1 homme dépent par Robespierre, « qui saississant avec assez d'habilete le moment où il fallant se defaire du jargon aristocratique » et begayant quelquefois le langage du civisme pour retrouver sous la constitution nouvelle une partie des avantages dont il avant jour sous le despotisme. Sa tel était d'ailleurs le princ pal motif de ses calomnies, et si son but avant été d'élèver son crédit au-destus de ce un d'un codegne afin d'avoir un rival de moms dans la carrière des honneurs, il avast pris des soins superflus, et ne devait pas redouter de l'avoir pour concurrent. « Yous avec du vous apercevoir, » lui disoit Robespierre, « que nous ne pouvons su envisager les objets sous les mêmes rapports, ni nous rencontrer sur la même route. Cette obstination à heurier tous les intérêts qui ne sont pas l'intérêt public, que



vous appelez esprit factieux; ce refus persévérant de composer avec les prejuges, avec les passions ou viles ou cruelles qui depuis tant de sierles out opprime les hommes, qui voi a semble le comble de la temerite, ce sentiment invincible par lequel on est force de réclamer sans cesse les droits sacres de l'infortune et de l'humanité, contre l'impistice et la tyrannie, avec la certifude de ne recueillir de cette conduite que haine, vengrance et calomrie; vous a ignorez pas que ce n'est moint. là le chemin qui conduit aux honneurs et à la fortune... Yous savez combien la compla sance, la souplesse et l'intrigue sont des moyens plus surs et plus faciles, et vous savez bien aussi qu'il n'est pas en mon pouvoir de les employer. Je se crois pas même y ayour aucun miterêt. Non, Jai ete appelé, par le vœu du peuple, à défendre ses droits, dans la scule assemblee où, depuis l'origit e du monde, ils arent été invoques et discutes; dans la seule ou ils aient jamais putriompher, au milieu des circonstances presque myraculeuses que Leternelle Providence s'étoit plu à rassemmer, pour assurer aux représcotante de la nation française le pouvoir de retablir sur la terre l'empire de la justice et de la raison , pour rendre à l'homme nes vertus, son bonneur et sa dignite première. J'a. rempli, autant qu'il étoit en moi, la taché aublime qui nous cisit imposée, je n'ai transigé ni avec-Lorgue I, m avec la force, m avec la seduction : toute esperance, toute vue d'interêt personnel fondée sur une parente mission, m a toujours parta un crime et un opprobre. Je ne mainquiète pas si mes concitoyens le savent ou l'ignorent, que le succès de vos calomnies et celles. de vos adherents ait répondu ou non à votre attente, il me suffit de les avoir servis selon mon pouvoir; et sans nep désirer, sans rien soubaster de personne, j'ai déjà obtenu la seule recompense que je pouvois. ambitionner... Puissiez-vous la désirer un jour! En attendant, poursulves votre carriero. Mais, à quelque avantage que vous puissiez parvenir, sovez sur qué les vrais citoyens n'en seront point eblouis et que ce sera loujours sur vos actions et sur vos sentiments qu'ils mesureront le degré d'estime qu'ils devront vous accorder (1), »

Telle était cette reponse, digné et calme, comme nous l'avons dit, mais aronique et mordante, et qui écrasa son adversaire. Sept des collègues de Robespierre, comme lui deputés de la province d'Artois, tiorent à attester la vérite de tous les fa la contenus dans sa lettre, à la suite de laquelle parut un certificat signé de MM. Fleury, du Bais-

<sup>(3)</sup> Noncarons sous les yeux un exemplaire imprimé de cette lettre, appartermnt à l'imprime 1). I'met avoint a Aron, et en lête duquel un concomporain à écrit à la plume mus parter prime au mist a manueurs. (Paris, Pettier de Laile, 1790, in-8- de 18 pages.)

son, Boucher, Payen, de Croix, Brassart et Charles de Lameth, certific it d'I onneur pour lui et d'infamie pour Beaumetz (1).

# AIX

immense fut l'effet produit par cette réponse, « Ta lettre cherfrère, » lui ecr vait sa sœur Charlotte, « paroft produire un tres-boneffet, la catomnie est reduite un silence, ce n'est encore là qu'un léger. succès remporte sur tes ennemis. Je te ferai connoître plus tard que ceux aur lesquels tu comptois le plus ne sont que des lações. - « Heureux ceux qui n'ont pas connu la douleur de ces abandons; car nen n'est cruel comme de se sentir trahi par ceux sur lesquels on s'était plu à compter. dans la bonne et la mauvaise fortune. Mais il faut en prendre son parti : le cœur est rarement pour quelque clicse dans ces haisons de hasard que, par une dérision sans doute, on appelle la fraterinté politique. Robespierre trouva du moins une compensation des calomnies de M. de Besumetz dans un redoublement d'affection populaire, une reaction favorable s'opéra tout de suite, et le mepris des honnètes gens fut le juste châtiment de son calomniateur. Y a-t-il une fletrissure assez forte pour marquer au front l'homme capable d'employer le faux et le mensonge à son aide dans le but de perdre un adversaire politique?

Ce n'etait pas la première fois qu'en Artois on avait cherché a noircir la réputation de Robespierre. Tous les hommes de cette province attachés par leurs intérêts et leur vanité aux anciens abus ne pouvaient lui pardonner l'immense part qu'il avait prise à la destruction d'un régime sur les ruines duquel ils pleuraient des larmes de rage.

(1) Voies en certificat : « Quorque M de Robespierre n'ait pas besoin d'antre témo granga de son patriotame que un conduite et l'opirion publique, nous nous faisons un plaisir de las donner une prouve de l'estime et de l'attachement qu'il a droit d'attendre de tous ses todognes, en actestant à tous ceux que la calonime auroit ou trouver :

a Que, bien lois d'avoir dit dans l'Assemblee intionale que l'Arto ane payout point des imposit ons considerables, on rien qui pût tenure à nggraver les clarges de copays, il n'a parlé que du mode et de la mature de ces impositions, pour observer qu'une tres-grande partie commitoit en l'appositions indirectes, et prouver par là la necessité d'affranciur les l'abutain de ce paya des conditions qui exigent ti le certaine quantité de contributions directes pour exercer les droits de citoven netifi et pour être électeur ou éligit le mux différentes places réables par la constitution;

· Qu'il a toujours defenda avec zele et la cause generale du peuple et de la laborté,

et les interets des habitant de l'Arteis en part culter, » (P. 18 et 19.1

L'Assemblee constituante et lui étaient l'objet de leurs récriminations constantes. De concert avec ses collègues de l'Artois, il publia vers cette éponie, une longue adresse au peuple artésien pour expliquer la confuite de cette Assemblée nationale qui, dit-il, avait fait pour le people plus qu'il n'avait ose demander et l'avait debarrassé en queiques mois d'une oppression tant de fois séculaire. Les elernels ememis de la liberté, esperant bromller les idées du peuple et donner Le change à l'opinion publique, avaient beau baptiser la servitude du nom de sagesse et de respect pour les lois, la défense nécessaire con re i oppression du nom de révolte, les bons citoyens ne se laisseraient pas prendre à ces appreciations mensongères, ils se tiendraient en garde contre tous les pieges de l'aristocratie, et surtout ne se diviseraient pas pour des interêts locaux ou particuliers ; c'était du monia son espoir le plus cher. Quant à eux, representants du peuple, dans ce combat à mort entre le despotisme et la liberté, ils vivaient, is flexibles et sans crainte, entre les deux alternatives, egalement glorieuses, ou de partager le triomphe de la patrié ou de perir en combattant pour elle (1). Puis, afin de dejouer les manœuvres deloyales dirigées, contre lui en particulier, par les partisans de l'aristocratie, le jeune député adressa un Avis public, en son nom propre alors, non à cette multitude de gens « faits pour hair et pour calomnier éternellement tous les amis de l'humanité et tous les défenseurs du peuple, « mais aux bons citoyens que la nécessité l'obligeait à entreteuir un moment de sa personne, après leur avoir si souvent parlé de leurs. interêta et de leura droita.

On lui a reproché plus d'une fois, avec une étrange amertume, le sois qu'il prenait de sa réputation; mais les écrivains de toutes les nuances et de tous les partis qui lui ont intenté ca reproche n'ont pas dit quelle lutte effroyable i, avait eu, dès l'origine, à soutenir contre le caloraire. Cela témoigne bien de sa force et de sa puissance morales, car l'envie s'attaque de préférence aux natures d'elite; mais comment s'étonier de le voir avec un soin jaloux sauvegarder sa reputation, son unique fortune? Aux injures, sux libelles, aux sarcasmes lances contre lui par quelques gazetiers du jour aux gages de l'aristocratie, il répond par le mepris, par un dédain suprême; mais quand ses actes publics sont publiquement dénaturés, il se doit à lui-même de protester et d'opposer à de traîtresses insimuations, à d'odieux mensonges, l'arme étincelante de la vérité. Pauvre grand homme! prédestiné aux attaques non-seulement de tous les royalistes, mais de ceux-là même

T. I





<sup>(1)</sup> Adresse un people ortenen par ses representants (us-8º de 34 p., Paris, 1790),

à qui leur amour pour la Revouvion aurait dù faire une loi d'être les vengeurs de sa memoire, on lui impute à crimio d'avoir usé du droit le plus sacré, celui de la libre et loyale defense! Ali! cette destinée mauvaise, comme il semble la pressentir dès le commencement de sa carmère politique, et com ne il s'y résout avec la scrimité d'une pure conscience! « Nous saurons toujours, » d't-il en term muit son Avis au peuple artésien, « defendre la justice et l'humanité aux lepens de notre repos, de notre vie et, s'il le faitt, de notre reputation même. » Et pourtant combien il était factie de réquire à nouit l'amas d'odicuses calomnies sous le poi le desquelles, aux veux de lant de monde, on est parvenu à termir cette reputation q'il devrait rajonner d'un tel eclat!

« It est un monient, » ecrivait-il encire dans cet Avis, « où les représentants de la nation doivent régarder comme un dévoir un hispansable le soin de defendre leur honneur offensé, par la calo une qu'ils méprisent, c'est celui où, arrivee au dernier accès de la rage et de la perfidir, et e lie ses attentats au fatal com dot d'inci nur la liberte naissante, en s'efforgant d'uniter le peuple trompé coutre ses propres défenseurs et contre l'autorite tutelière de l'Assemblée nationale. » Car, al n'y avait pas a se le dissimuler, ce qu'on poursuivoit dans les ponimes designés aux coups des calomnia cars par leur notarieté, eurs talents. Unfluence dont ils joussarent, c'etart la 1st erte conquise et la constitution elle-même. Après avoir cité plusieurs et res, les mes anonymes, les autres siguées d'un nom d'emprunt, dans le geurede celles dont l'ignoble rapport de Courtois offre plus d'un echant ben, lettres d'injures grossières, comme en reçoivent tous les lammes deyoues à la cause des faibles, et dont ils s'honorent loin de i être contristés. Robespierre se pla gnait de voir le peuple se laisser abuser par les plus meprisables inventions de la haine. Et telle avait ete la sinistre puissance de la calomnie qu'un de ses concitovens lui avait écrit que, s'il fût revenu en ce moment à Arras, ses joi es n y auraient peut-ture pas été en soreté.

Rappelant alors avec quel devouement il s'était exposé dans son pays à toutes les vengeances de l'aristocratic en défendant les interéts du peuple, il avouait avoir frénu pour ce peuple « qui semble être la dupe éternelle de ses tyrans » et qui, sed ni par de perfides manouvres, sait si peu distinguer ses amis veritables de ses ennemis. Il était bien facile cependant d'eviter toute confusion. Quels avaient éte, quant à lui, son caractère et sa conduite bien avait l'époque où l'on était loin de prevoir la Revolution? àvait-il été la forture ou s'était-il devoue à l'impocence opprimee? Avait-il été

l'ami des riches ou celui des pauvres? Ses honurages enfin s'étaientils adresses aux gens en place ou au peuple malheureux? Et de juns l'ouverture de l'Assemblée nationale, s'était-il un seul instant démenti? Par quels hommes s'étatent laissé égarer ses concitoyens sur son comple? Par tous ces ennemis, intendants, nobles, ecclesiastiques, municipaux, que lui avait suscités son zèle pour la cause de ce peuble aux yeux duquel on essayant de le peindre comme un déserteur de l'interét public, comme un traftre, un scelérat et un monsire, « le repete sans aucune repuguance. > écrita t-il. « les expressions par lesquelles ils me des gnent, parce que les fureurs des mechants sont Hommage le plus energique qui puisse être rendu au patriotisme des honnetes gens, et j'avoire que je les aumentées » Ah! s'il avait voulq montrer quelque compansance pour les ordres privilegies, a abasser. devant la vanite ridicule de quelques individes, il n'aurait pis a se defendre a nourd'han. Hais de mest pas son mondre titre de glace. d'avoir menté la heme «ristorratique en soutenant de tous ses movi as La loss destructives des droits feodaux et des servitules figen portes et crueiles sous lesqueiles s'était trep lengtemps courtée l'immense mojoride de la nation; en clevant vivement la voix contre les retards apportes a la promugation de ces lois ocieuses a l'aristocratie ; en or feudant le peuple contre toutes les preventions injustes dont il et at l'objet au sein même de l'Assemblée nationale, et en se faisi it Le ho des plaintes legitimes suscitées dans différentes villes par le o spotisme local ces officiars no cances, prevóticos ou municipans. Vola quels claient ses crimes, ce qui lai meritait d'être ci e au premier rang dans les libenes impurs dont la capitale et les provinces etalent inondees.

Mais, encore une fois, combien il etait aisé au peup e, poursuavait-il, de discerner la verité, de se mettre en gorde contre les calorames dont on poursant ait avec tant d'acharnement ses me lleurs auris! Il suffisait d'examiner avec un peu d'attention si les ca ommateurs d'avaient pas un interêt à satisfaire, un maître à flatter, une ambition ou une hame particulière à assonvir, un privilège à régretter, « O peuple bon et genereux, gardez-voits donc de vous livrer aux misimiations grossières des vils flatteurs qui vous environment et qui n'ont d'autre but que de vous réplonger à jamais dans la misère dont vous al lez sortr, pour récouvrer etx mêmes le pouvoir injuste qui vous accabloit... Ne découragez pas ceux qui à l'avenir auroient le courage d'embrasser votre cause; les riches et les hommes puissants trouveront toujours tant d'esclaves pour servir leurs injustices! Reservez-vous au moi is quelques défenseurs. Ne souffrez pas qu'ils nous disent avec le ton de l'instite : Vous vous sacrifiez pour le bonkeur et pour la liberté du peuple, et le peuple ne veut être milibre ni heureux (I) ... »

Combien viaies, helas! ces paroles, et combien aussi elles méritent d'etre rappelées! C'est la desunce des grands réformateurs d'être poursurvis par l'ingratitule de ceux dont ils ont pemblement, au risque de leur vie, tente d'arrehorer la position. Mais qu'importent les frommes? les principes sont tout, et la recompeuse est assez belle quand on a pour soi la satisfaction du devoir accompit.

### XX

Tanchs que Robespierre était contraint de se distraire de ses travaux legislatifs pour se defendre contre des inhelles calomnieux. la discussion sur l'organisation judicia re se continuait au sein de l'Assemblée constituante, et le principe de l'élection des juges par le peuple, pour un temps limité, en sortait victorieux.

Il ne prit pas une part bien active aux debats re aufs à la formation des imbanaux de première instance et d'appel, cependant il monta à la tribune quand on agita la question de savoir si les juges seraient sédentaires ou ambulants. Un certain nombre de membres redoutaient, non sans raison, que, dans les campagnes surtout, des juges sédentaires n'eussent pas tout le caractère d'impartialité désirable, ne subssent trop facilement des influences de localité. D'autres trouvaient les tribunaux ambulatoires peu en rapport avec la dignité de la magistrature. Robespierre, adoptant un terme moyen, demanda l'institution des assises pour l'appel, et l'établissement de juges sedentaires en première instance. Il voyait réunis dans cette combinaison les avantages des deux systèmes. On écartait ainsi, d'un côté, les objections soulevées contre l'institution des assises dans un sens vague et absolu, et, de l'autre, on garantissait autant que possible l'indépendance de juges revetus d'un pouvoir redoutable, et qu'il fallait surtout preserver contre les séductions des haisons personnelles, les intrigues de toute espèce auxquelles le séjour permanent des .uges d'appel donnerait certainement naissance (2). Il y avait là un ar-



<sup>(</sup>i) deur au people arienes, par M. de Robespierre, député de la province d'Anton. a l'Assemblee nationale (l'aris, Pettier de Lille, 1790, ra-B' de 14 pages).

<sup>(2)</sup> Voy. le Point du jour, manéro 289, p. 295. Le Mondeur est complétement ranct.

giment sérieux, et il est peut-être fâcheux que l'Assemblee constituante n'en ait pas compris toute l'importance. Les assisés, on le sait, ne furent admises qu'en matière criminelle.

Robespierre ne resta pas étranger non plus à la discussion du nonveur plan de municipalité pour la valle de Paris, présenté dans le même temps par Desmeuniers au nom du comité de constitution. D'après ce plan, les anciens districts, au nombre de soixante, qui avaient joué un rôte si important dans les premiers axis de la Revolution, se trouvaient supprimés, et la capitale était divisée en quarante-huit sections, parties d'un tout qui était la commune, et formant autant d'assemblées primaires d'où devaient sortir les électeurs chargés de concourir à la nomination des membres de l'automistration départementale, la celle des deputés à l'Assemblée nationale et a ce le des magistrats. Un maire assisté de seize administrateurs, d'un conseil de trente-deux membres et de quatre-vingt-seize notables, dont la réunion constituait le conseil general de la commune, tel était en résumé le nouveau plan de municipalité.

Depuis la Révolution, les assemblees de district avaient presque toujours été en permanence, et leur active surveillance n'avait pas peu contribue à dejouer les complots contre-révolutionnaires. Mais dans la permanence des sections le rapporteur voyait une perpétue le occasion de troubles pour la capitale. Il redoutait que des délibérations populaires trop multipliées ne fournissent aux ennemies du bien public de faciles moyens de susciter des desordres, et proposaiten consequence de soumettre au droit commun les sections parisiennes, c'est-à-dire de n'autoriser leurs reunions qu'aux epoques fixées par la loi.

Ce plan de nouvelle organisation municipale eut des destinées ainguitéres : il fut combattu à la fois par les membres les plus exaltes du côté droit et le plus ardent députe de la gauche, à des points de vue différents, comme on le pense bien. L'abbé Maury prit le premier la parole, et en présents une critique genérale. Robespierre, après loi, blâme le projet du comité, mais en l'envisageant sous un aspect tout particulier. Rappelant de quel secours avait eté pour les opérations de l'Assemble nationale l'assidue surveillance des districts, il se demanda a'il était prudent de rien innover à leur égard, au moment où, après avoir beaucoup fait, on avait encore tant à faire. Pour lui, en entendant le rapporteur parier d'une exception en laveur de la ville de Paris, il avait cruqu'il s'agissait de la conservation des assemblées de district, tandis qu'au contraire c'était uniquement sous le rapport de leur suppression qu'on replaçait la capitale sous l'empire du droit commun

Il corjura done l'Assemblee de ne pas prejuger, en votant le premier article du nouveau plan, une des plus importantes questions soumises à sa delibération, la permanence ou non-permanence des districts de la capitale; car, disalt-il, Paris est le sejour des principes et des factions opposées, et nous sommes obliges de recourrimomentanément à des moyens extraordinantes, sa nous tenons à la conservation de notre œuvre. « (lose le dire, vous devez être aussi inqui ets que si vous n'aviez pas commencé votre ouvrage... Ne nous laissons pas seduire par un came peut-être trompeur; il ne faut pas que la paix soit le sommeil de l'insouciance. » Il était nécessaire, suivant lui, avant qu'un décrétat nueun article du nouveau plan de municipalité, de décider si, jusqu'à l'entier acl evement de la constitution, les districts seraient autor ses à s'assembler d'une façon perminente et si, une fois la constitution affermie, il leur serait permis de se reunir au moins une fois par mois afin d'entretenir l'opinion publique.

On me fut pas peu surpris d'entendre les membres de la droite applandir l'orateur; c'é ait un succes auquel à n'était guère accoutume, et peut-être excita-t-il en lui de singulières méhances. Car, si les royalistes destraient le maintien des districts, ce n'était pas, à com sûr, par tendresse pour les idées nouveltes, c'é ait plutôt dans l'esperance de se fautiler dans les assemblées de districts et d'y exciter des troubles finiestes à la Revolution, Que de contre-revolutionnaires deguises nous verrons plus tard se glisser dans les assemblées sectionnaires et tenter de precipiter la Revolution dans l'ub me par l'exaitation et l'exageration des principes? Au reste, Robes, serre ne s'y trompora pas, et nous verrons auss, avec que le sagacita il s'efforcer de es demasquer.

Ces applandissements partis du côté droit parurent à Mirabeau une perisone. Itobes, neure pretenda t-il, avait apporte à la tribune un zole plus pa riotique que reflech. Il combattit donc son idee des sections permanentes parce qu'elles pourraient devenir un foyer perpetuel d'action et de reaction contraires au jeu regimer de la constitution. Apres liu, son frère, le vicomte, appuya en quelques paroles facetiouses et incoherentes. Lupinion opposée. Il n'en fabril pas davantage pour la faire repousser; seance tenante (3 mai au soir), l'Assemblée adopta le premier article du projet de réorganisation de la municipalité parisseme (1). Mais cans ce nouveau plan du comité, soutenu par Mirabeau, les districts devinèrent bien l'intention de comprimer l'essor populaire. Ily eut dans l'aris un mécontentement général, les jour-

Mondrer du 5 mas 1790

naux démocratiques se repandirent en plaintes amères contre l'Assemblee et produguérent les louauges les plus vives au depute dont la voix s'était élevée en faveur des districts (1).

#### XXI

C'était un rude adversaire que Mirabeau, et pourtant dejà son crédit commençait à baisser. On ne soupronnait pas encore ses haisons avec la cour, dont les preuves éclatantes ont été, longtemps après, livrées à la publicité (21, mais il y en avait dans le peuple comme un vague pressentiment; ses prodigalites récentes, le luxe par lui déployé tout à coup, et surtout son attitude dans la discussion de l'importante question du droit de guerre et de paix, fortifièrent des conjectures dont sa popularité reçut un coup mortel.

Cette question, capitale pour les peuples, du droit de décider la paix ou la guerre, all'ait remettre en presence les deux illustres tribuns. Nec d'un incident pour ainsi dire fortuit, elle devait pendant huit seances sou ever toutes les passions de l'Assemblée et tenir attentives la France et l'Europe entières.

Le vendredi 14 mai, une lettre de M de Montmorin, ministre des affaires etrangères, lettre adressée au president de l'Assemb ce et lue en séance publique, annonçait que, l'Angleterre préparant i es armements considerables à propos d'un différend survenu entre elle et la

light zeed by Google

LN

<sup>(</sup>II) Voici en qui le terrica, quelques jours apres, s'expriment Lonstalet. « None avoire. per deres homeness in, chere mut plot a A remipler feur deven qu'à obtener des qui planmass, ments, so tiermont, comme M. de Roberpierro, pres des principes, et qui, brangat le reproduction de l'op el mesteur, recament suiscesse les draite aixes du peuple, fors meme quils pre ownt quils vont être sacrifies. > Et en note il agentait . a Il vent de donner une nouvede prette de ce genre d'heroisme en defendant seul la ma atenne ces districtà de Para e llevalutiona de Para, minero 43, p. 258 - De sen côte, Camilie Desmonlais écritait dans son journal : c Tous les républicaires sont consternes de la suppression de nos souxante districts. Els regardent ca décret d'alissi manyara a it que cesas du maro d'argest. Il y a un grand moyer en faveur des il se tricts , on doit eroate les faits avant les raisonnements, Quels maux ont- la (a-15? ht mest-ce pas à enz au contraire qu'on doit la Revolution? L'Assemble nationale, I faut en convenir, à legenéré à élle soule en colue plus souvent que les souvante districts ensemble. Ce qui parte plus hant en leur faveur, c'est que leur majorité a Raisjones vote pour l'atteret general Pourroit-on on dies autant de l'Ameratice nationale, où les moirs out remporté plus d'une victoire éclatante? a [Accolutions de France at de Brabant, numero 25.)

<sup>(2)</sup> Yoy, in Correspondence entre le comts de la March et le comts de Hiroham.

cour de Madrid. Sa Majesté avait eru devoir, par mesure de précaution, ordonner l'armement de quatorze vaisseaux de ligne dans les ports de l'Occan et de la Méditerrance et proscrire à tous les commandants maritimes de disposer leurs moyens de defense pour être prêts à toute éventualité. Ce serait avec la plus profonde douleur que le roi se déciderait à déclazer la guerre, ajoutait le ministre, mais en même temps il manifestait l'esperance de voir la paux se maintenir, ne doutant pas, du reste, de l'empressement de l'Assemblée nationale a prêter son conçours à 54 Najeste dans le cas contrairé (1).

Aussitôt grand émoi dans l'Assemblée. Quelques mendres aura ent voulu qu'on répondit sur-le-champ au message du ministre; mais, attendu l'importance de la questine, on ajourna au lendemain.

Au moment où la nation, devenue mojeure, rentrait en po-session d'elle-même et confiait ses destinées à des representants librement clus, était-il logique, était-il sensé d'abandonner à la personne du roi le pouvoir exorbitant de decider a paix ou la guerre et de lui permettre d'entraîner à son gré tout un peuple dans des expéditions sou vent téméraires, aventureuses, trop souvent commandées par le caprice et l'intérêt de quelques court sans plutôt que par le veritable intérêt national. Et dans les circonstances présentes, n'était-il pas à redouter que la cour ne tentât les hasards d'une guerre pour tenir en éveil la curionté publique, faire diversion aux travaux de l'Assemblée, et entraver la marche de la Revolution? Telles étaient les questions que s'adressaient les patriotes, questions qui, le noir, passionnèrent la seance des Jacobins et agitérent les esprits des membres les plus influents de l'Assemblée nationale.

Le lendemain, Alexandre de Lameth demanda que, toutes affaires cessantes et avant de s'occuper du message immisériel, on decidat si le droit de résoudre la paix ou la guerre appartenaît au roi ou à la nation représentée. Pour lui la solution n'était pas douteuse, et, sous peine de compromettre la liberté, on ne pouvait songer un seul instant à déleguer à une cour et à des ministres dont les intentions perfides étaient bien connues le droit d'exposer légèrament la vie lie tant de milliers de citoyens. Ma s'il fallait, disart-il, trancher tout de suite la question, autrement elle serait préjugée dans un sens contraire à l'intérêt général. Cette motion, si défavorable au pouvoir executif, fut vivement appuyée, son-seulement par l'uquesnoy, Barnave, Reubeil et Rubespierre, mais aussi par Broglie, d'Aigu llon et Menou. Après quelques paroles de Broglie sur la necessité de ne pas absil-



Nonsteur du 16 mm 1790.

donner au ministère l'exercice d'un aussi terrible droit. Robespierre monta à la tribune et s'éleva, lit-on dans le jourgal le Peret du jour, à des considérations autrement importantes (1). Sil est une heure, dit-il, où l'Assemblee semble appe és à décretor soiennellement à qui appartient le droit de décider la paix ou la guerre, c'est assurément celle où les ministres viennent lui faire part du différent survenu entre deux nations voisines, et lui demander des subsides. De la résulutinade l'Assemblée dependra le résultat des événements politiques qu'on semble préparer. Resoudre la question dans le sens des pretentions de la cour, ce serait donner aux impistres une arme terrible dont ils pourraient se servir contre les nations étrangères et contre le peuple français lui-même au moment ou il a reconquis sa liberté. Que si le differend entre l'Angleterre et l'Espagne, dont parlait en termes si vagues la lettre du mastre, était soums à l'appréciation de l'assemblee, il lui serait possible d'adopter des mesures de conciliation de nature à sauvegarder la dignité de chacan, et qu'il appartenait à la nation seule de proposer, « le suppose, par exemple, » poursuivait-il. e que vous élevant à la liauteur de votre rôle et des circonstances. vous jugiez qu'al pourrait être de votre sagesse de déconcerter les projets des cours en déclarant aux nations, et particulièrement à celles que l'on vous présente comme prêtes à se faire la guerre que, réprouvent les peneipes de la fausse et coupable politique qui jusqu'ici a fait le matheur des peup es pour satisfaire l'ambition ou les caprices de quelques hommes, vous renoncez à tout avantage injuste, à tout esprit de conquête et d'arribition, je suppose que vote ne desespériez pas de voir les nations, averties, par cette noble et eclatante démarche, de leurs droits et de leurs satérêts, comprendre cequ'elles ont peut-être deja senti, qu'il leur amporte de ne plus entreprendre d'autres guerres que celles qui séront fondees sur le vernable avantage et sur la nécessité de ne plus être les victimes et le jouet de leurs maîtres; qu'il leur importe de lanser en paix et de protéger la nation française qui défend la cause de l'humanité, et à qui elles devront leur banheur et leur liberté . Je suppose, dis-je, qu'il fût utile ou nécessaire de prendre, dans les circonstances actuelles, les mesures que je viens d'indiquer ou d'autres semblables, est-ce la cour, sont-ce les manatres qui les prendront? Non, ce ne peut être que la nation. elle-même ou ses représentants, il faut donc avant tout, et des à présent, décider si le droit de faire la guerre ou la paix appartient à la nation ou au roi, a



<sup>(1)</sup> Yoy. In Point de Joer, numero 301, p. 44.

On devait, sulvant lui, di ployer en cette occasion toute l'énergie et toute la viguance commandées par la situation, car il était facile de percer le voile dont essayait de s'envelopper une intrigue aristocratique et ministérielle. A ses yeux, cette quere le invoquée, et dans laquelle, en vertu du pacte de famille, en semblait vouloir prendre parti pour l'Espagne contre l'Angleterre, n'était qu'un pretexte; il s'étonnait, quant à lui, qu'on eût de à procédé à des preparaits de guerre sans que l'Assemblée eût été prévenue. « Si ce projet de guerre n'est pas sérieux, » disait-il en terminant, « il faut s'indigner de ce piège ou de cette dérision; s'il l'est, il faut frémir à la seule toée de voir les dangers de toute espèce dont il menace la constitution encore imparfaite et chancelante, au minieu des ennemis domestiques et des orages dont elle est environnee (i), »

Le discours de Robespierre répondait trop bien au sentiment général. de l'époque pour qu'i, fût facile de réfuter ses arguments. Mirabeau le tenta. L'etonnement ne fut pas med occe d'entendre ce rude adversaire de la cour parler surtout dans l'intéret de la royauté, et déclarer, en se servant d'une expression qualinée de traviale par lui-même. que la maréchaussée extérieure et intérieure de terre et de mer devait tou ours être, pour l'urgence d'un danger subit, entre les mains du roi. Cependant, tout en disant cera, il priait l'Assemblée de ne pasprejuger son opinion sur la question constitutioni, elle, et concluait à ce quion s'occupát immédiatement du message ministériel. L'Assembee, après avoir accueith avec les plus vils appliaidissements un discours de Menou en reponse à celui de Miraneau, comme si elle eût voulu par là marquer son is sprobation des pareles de l'immortel orateur, decida qu'on remerc erait le roi des mosures qu'il avait prises pour le maintien de la paix, et que, dès le lendemain, 16 mai, l'on mettrant à l'ordre du jour cette question constitutionnelle : La nation dont-elle deleguer au roi l'exercice du droit de paix ou de guerre?

## HXX

Le lendemain même la discussion reprit, ardente, passionnée. Tour à tour on entendit les partisans de la royauté et de la cause populaire.

(It Co d'avours est trouque aum maladroifement que poscible dans le Moniteur numéro du 16 mai 1790. Voy de Point du jour, numero 303, p. 44 et aux



Parmi les premiers, Natouet insista sur la nécessité d'abandonner au roi le droit de déc der la paix ou la guerre. Petion, parmi les seconds, se fit principalement remarquer; et des sors commença à rejudir sur lui un peu de la popularité dont jouissait Robespierre, il eut d'admirables mouvements et une entraînante éloquence. Lui aussi manifesta le vœu de voir la France, maîtresse élie-même de retenir ou de lancer la foudre, renoncer à toute ambit on militaire, à tout esprit de conquête, et considérer ses limites actuelles comme posées par les destinées éterorlies. Déléguer au roi le droit de paix ou de guerre, s'echait Chabroud, ce serait mettre la constitution à ses pieds en lui disant : « Oue votre volonté soit faite. »

Deux membres de la droite, de Prasim et du Châtelet, combaturent de leur mieux les arguments des adversaires de la prérogative royale. Après eux (17 mai) Robespierre monts de nouveau à la tribune, il entreprit de resumer le débat et de réduire la question à ses termes les plus simples. Dans l'opinion des préopmarts, disait-il, le roi etant aussi le représentant de la nation, autant valait un déléguer à un seul le droit de déclarer, la guerre. Mais, faisait observer Robespierre, il est impossible de prétendre que le roi est le représentant de la nation, il en est le commune et le délégue pour executer les volontes nationales.

A ces mots une formicable tempéte a eleva, et nombre de voix, parties du côté droit, demanderent à grands ens le rappet à l'ordre de l'orateur. Robespierre alors se plaignit d'avoir été mai compris : il ne pouvait entrer dans son esprit de maniquer de respect à la majeste foyale, la juel e métait autre à ses yeux que la majesté nationale (1 » 51 mes expressions ont affige quelqu un, dit-il, je dois es retracter : par commer je n'ai voulu entendre que l'emplo, suprême, que la charge submine d'exécuter un volonté genérale, j'ai dit qu'un ne représente la nation que quand on est specialement charge par ébe d'exprimer sa volonté. Toute autre puissance, quelque auguste qu'e le soit,

If A propose de cet meadent, is Noviteur du 29 mai suiva a contenant une lettre qui vani la pense a cire repro lucte per a le viens de lire, Mossaur, cana le minero 1.89 du Monteur, que M. de Robespierre ayant dit dans la monce au lunt 17, que le racest le commit de la mateur la M. d'Esta rimel, de Mirrinais, etc., deinanocimit qual fut rappele a l'orare. — Javois vu dans le namero 139 que, la veille meme, M. de Montles er s'etant le premier merci de estre expresson, et ayant dit expressonient à l'Assemble e le mondre signe d'improbation. — l'ephquez-moi, je vous prie. Mois etri, pour moi le mondre signe d'improbation. — l'ephquez-moi, je vous prie. Mois etri, pour moi le ma a la confession de l'ambient de la Robiniparité. l'arment transce fort banne, ai voi le dans la bineho de M. de Montlemer? Un mot rest-il boir ou manyon, mirant qu'il est prononce à droite ou à gauche? Il ent mecassique, se ma semble, pour l'ampre de la langue, de sévoir a quoi des tenes e cet quird. L'a thomse, a Il n'estat par possible de sévoir a quoi des tenes e cet quird. L'a thomse, a Il n'estat par possible de sevoir pute d'espre et se raison la critique des languages au gôte drest,

n'a pas le caracière de représentant du peuple. Je dis donc que la naton doit confier à ses representants le droit de la guerre ou de la paix. A toutes ces reflexions j'ajoute qu'il faut deleguer ce pouvoir a qui a le moios d'intérêt a en abuser. Le Corps logislatif n'en pout abuser jamais, mais c'est le rot armé d'une puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à la liberté, à la constitution le Impo-sible de mer, su vant lin, que le roi n'eût plus d'intérét à declar in la poerre que les véritables représentants de la nation. qui, citoyens eux-mêmes, allaient rentrer dans la classe des citoyens que la guerre a teint tous andist netement. Et là où le premier pouva t esperer un surcrolt de puissance, les autres redoutaient de graves perde pour la liberté et la constitution, qui ne sont jamais à l'abri des coups de main d'un pouvoir trop bien arme. S'associant donc an projet de Petion, par leguel il n'elait permis au pouvoir executif de declarer 🦠 guerre que du consentement de l'Assemblée Jégislative, Blessayait de domontrer combien futiles étaient la plupart du temps les motifs des gouvernements de se livrer à des entreprises offensives contre d'autres nations. Ainsi, dans l'espèce, qu'invoquait-on pour prendre les armesen faveur, de l'Espagne? un pacte de famille; comme si rietait un pacte national; « comme si les querelles des rois pouvaient être cettes. des peuples, » i, fallait en conséquence prendre le sage parts de laisser au Corns législauf lui-même le droit de décider la paix ou la guerre, si, pour l'avenir, on voulait préserver le pays des plus grands dangers (1).

Après lui, Fréteau, dans la séance du lendemain, soutint les mêmes principes. Ce jour-là Mirobeau prit la perole. Les deputés patriotes savaient d'avance quelles devaient être ses conclusions, et que, gagne par la cour, encouragé par la Fayette 2), il tenterait de faire investir le roi du droit absoita de décider la paix ou la guerre. Aussi ne fut-il pas écoute avec l'attention religieuse et la sympathie qu'on avait containe de lui accorder, et si quelques applaudissements du côté droit accueillirent ses paroles, les improbations de ses amis lut apparent combien deja a avait perdu de la faveur populaire. Dans un discours d'une immense etendue, il s'attacha à prouver que c'était au roi a déclarer la guerre, aux représentants de la nation à la sinctionner ou à la désapprouver. Il était bien temps, quand le mai était fait fait

(2) Memorry de Freemer, t. II, Iv. VI, p. 19

<sup>(1)</sup> Monteur du 19 mars 1790. Ce disemus de Robespierre est également trouper La tourner de Proruée ne contente de dire que opprion et les arguments de Robespierre rentrest dons emix de M. Petron de Villementa, sumero 145, t. VIII., p. 258. Le Pout de jour n'est pus plus explicite.

chyc opper le secours prête par un en cette occasion à la cour que, en tete de son projet de decret soums à l'Assemb ée, il densindait que ce d'out fât concurremment delegaé au pouvoir executif et au pouvoir le gistatif. Blais is n'en armait pas meins se premier d'une force redout ble auprès de laquelle a'était rien la prérogative toute mon de reservée à l'Assemblée, dont le veto courait grand risque de demourer une lettre moriée.

Pour lutter avec un pareil athlete Barnave se présents. Jeune, ardent, tivre de popular té, et se sentant soutenu, il ne fut pas interieur a cette riide thelie, serra de près son adversaire dans tous nes arguments et reprit ceux déjà developpés par Pétion et Robespierre. Aux applaudissements frénétiques par lesque s l'Assemblée et les inbunes inter-romp rent plus d'une les le brillant orateur, Mirabeau put s'apercevoir que la balance ne penchait pas de son côté. Dans la soirée qui suivit cette séance il y eut au deliors, contre l'immortel tribun un veritable déchaînement; le lendemain matin on criait par les rues : La grande Trabison du cointe de Mirabeau, libelle imprissé pendant la nuit, et dans lequel en l'accusait d'avoir reçu une grosse somme de la cour pour defendre la prérogative royale concernant le droit de paix et de guerre (1). Lui, cependant, était loin de s'avoirer vaincu, et, puisant dans son indomptable orgi eil la force de resistance necessaire, il opposait à ses adversaires un front d'airain et une parole superbe.

Le samedi 22 mai, Adrien Duport ayant dit que personne ne coulestait au Corps legislatifie droit de décider la guerre et la paix. « Je le
conteste formeliement, » s'erna avec impétuosite Nirabeau. Et dans un
nouveau discours, mordant, ironique, et où se trahissaient les perpieures de son âme, il tenta, à force de genie, d'arracher à l'Assembles une victoire indécise. L'initiative au roi, tel était le point capital
à ses yeux, et sur lequel il insista particulièrement. On connaît les
apostrophes, à jamais fameuses, de cet admirable discours : « Et moi
aussi on voulait, il y a peu de jours, me porter en triomphe, et maintenant on crie dans les rues : La grande Trahisan du comte de Mirabrau.. Je n'avais pas besois de cette leçon pour savoir qu'il est peu
de distance du Capitoie à la roche Tarpéienne (2).» Mais, peine mutite,
l'Assemblée se montra inébrantable : elle décida que la guerre ne
pourrait être declaree que par un décret rendu par elle sur la propo-

ill Mémoires de Ferrières, t. H. liv. VI, p. 34.

<sup>2.</sup> Voy. dans les maneros 141, 142, 144 du Feodeor, les deux grands discours personnes par Mantiena dans cette discussion, et litteralement une res sur les propose parametris.

sition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui Ainsi se trouva profendement modifie le premier article du décret qu'avait propose Micapeau, en termes très-vagues et ambigus et qui deléguait concurremment à l'Assemblée et au pouvoir executif l'exercice du droit de guerce et de paix. Lin-n'ême d'adieurs, au dern'er moment, sentant la vactoire lui es lapper, s'etait raille à a nouvelle redaction presentée par froteau. I) Les autres articles demensérent conformes à sa relaction, c'est pourquoi le decret fut baptisé par le public du nom de decret-Virabeau.

En de native, or les royalistes ni les patriotes de l'Assemblée n'avaicit trous be, rependant les uns et les autres fergiarent d'être satisfaits. Il en fut de même au devers le peuple et la cour, chacun de son cote, applicadirent également au decret. Toutefois le peuple re se trouja point sur le mobile auquel avait ober Miraneau, et, au sortir de la seance, l'illustre orateur put entendre l'épidéte de traître retentir à ses orentes; tandis que la foule qui rempussant le jardin des l'uneries salurit de ses accumptions sympathiques Barnave, Alexandre de Lameth, Petion et Bobespierre.

A l'aspect de ce te foule enthousias e et joyense, on avoit vu le petit d'ophin battre des mains lei nième à l'une des fenêtres des Tuilenes, comme su, lui aussi a eût appland an decret Canal e Desmoulins s'empara de cette e reonstance pour se livrer à une de ces faceties a righelles, avec une etchiante le erete, il se laissait quelquefois alter dans, son journal, si remph d'adheurs de pages el armantes. où la verve ramense et la grace ne muscht ep rien au bon sens. Il n'était, your sa part, it il ement content du decret. Aussi, après avoir montre as percole reconstruction of the Barnave, Petran, Lameth, Duport, d'Arguillon et tous les Jacobius illustres, ajoutait-il : « Il s'initgmoit avoir remporte-une grande victoire, et ces deputes avoiei t à fail lesse de l'entretenir dans une erreur dont ils jouisso cut Robes». pierre fut plus franc il dit à la mult tu le qui l'entouroit et l'étour dissoit de ses battements : « Eh! Messieurs, de quoi vous feli nezvoi s' le decret est détes able ; lassons ce marmot ha tre des mains à sa fenêtre : il sait mieux que nous ce qu'il fait (2) ....

(2) Kerolutions de France et de Brabant, nume vo 28, p. 615-616.

<sup>(1)</sup> Voice comment on each pouron, Marabeau condicionate de compresse en merco remese.

§ Total les dissections in le sont confindus du la le grand interet material. MM, le baron de Menon Darnave, Lametta, I port, hobespierre et autres, qui, par les prijets de accrets qu'ils avaient propares manganyes, sembiment ne vouloir confer qu'un seux torps regissat d'ils droit exclusif de primoneer sur la guerre, ent senti que le concours toval était necessaire, et sont convents de l'exprener de la mantere la pain entregique, a (Concruer de Procence, mimero 147, 4 V HI p. 316)

Cet article, échappé à l'étourderse de Camille, avant le tort grave de poser Robespierre comme a'insurgeant contre un décret de l'Assemblée constituante, pour laquelle il professa toutours un respect absolu pendant toute la durée de sa session. Homme de droit avant tout, il n'entendait point transporter sur la place publique les grages dont cette assemblée était quelquefois le theâtre ; et ce qu'il croyait ponyoir dire ausem de la représentation pationaie, parlant à ses collègues, ou au clubdes Jacobins, il ne se serait pas cru permis de le prononcer dans la rue, ou dans un jardin public, en présence de la foule. Fort mécontent de la plaisanterie de l'auteur des Récolutions de France et de Brabant, il prit la piume, et lui adressa une lettre assez sèche : « Je dois, Monsieur, relever l'erreur où vous avez été induit, » écrit-il après avoir cité le passage qui le concernait « l'ai dit à l'assemblee nationale. mon opinion sur les principes et aux les consequences du decret qui règle l'exercice du droit de paix et de guerre; mais je me suis borné. la. Je n'ai comt tenu dans le lardin des Tui eries le propos que vous citez. Je n'ai pas même parte a la foule des citovens qui se sont assembles air mon passage au mon ent où je le traversois. Je crois devoir desayoner ce fait : 1º parce qu'il n'est pas yrai; 2º parce que, quelque dispose que je sois à doplover toujours dans l'Assemblée nationale le caractère de franchise qui doit distinguer les représentants de la nation, je naguore pas qu'ailleurs il est une certaine réserve du leur. convient. l'espère, Monsieur, que vous voi drez bien rendre ma déclaration publique par la voie de votre journal, d'aixant plus que votre zi le ma, namme pour la cause de la liberte vous fera une loi de pe pas laisser aux maivais entoyens le plus leger pretexte de calomnier. l'energie des defenseurs du peuple.

Cette tettre pet it à merveille ce soin de sa dignité persognelle dont Robespierre ne montra toujours excessivement jaloux Jamais il ne la sacritia à une vaine populatite, et, pour la sauvegarder, il n'exposera dans les circonstances les plus d'fuciles aux ressentiments des révolutionnaires exaites. Quant à Camille, il n'empressa d'insérer la lettre de son cher camarade de collège, mais non sans se plaindre de son ton un peu solennel, et sans maugreur un peu contre la ieçon il). Son admiration et son amitté pour Robespierre n'en parurent, du reste, altérées en tien. Quelques ecrivaises ont prétendu que Camille avait été le constant adulateur de Robespierre; mettons admirateur au lieu d'adulateur, et nois serons dans le vrai lians tous les cas son adula-



Voy agues le atrigero 30 de son journel qui 300) les reflexions que su imprete au lettre de les supportres.

tion atrait été bien desinteressée; car, au moment où nous sommes, l'anc en condisciple de Desmoulins n'était investi d'aucun pouvoir, et c'est en genéral aux puissants que s'adressent les adulations. Cet adulé et nt même designe d'avance aux vengeances de la cour, dont beaucoup de gens alors esperaient encore et présageaient le triomphe. Si l'auteur du l'ieux Cordelier ne var a jamais d'opinion sur Robespierre, c'est que celui-ci, sous la royaute constitutionnelle comme sous la képublique, demeura immeable dans ses principes.

#### XMII

Les discussions de l'Assemblée constituante, on l'a vu, étaient souvent interrompues par des propositions incidentes dont il était urgent de s'occuper tout de suite, par des nouvelles alarmantes venues des provinces, par des recits d'evenements fàcheux auxquels il était indispersable d'apporter un prompt remede. Ainsi le 19 mai, au milieu des débats relatifs à l'exercice du droit de paix et de guerre, on apprit que de graves troubles avaient eclaté à Montauban et que plusieurs gardes nationaux, defenseurs des décrets de l'Assemblee, avaient succombé dans cette ville sous les coups du fanatisme. Quatre ou cinq cents femmes, les unes armées d'épées, les autres ayant un pistoiet à la ceinture, avaient envalu un couvent de la ville pour s'opposer à ce que les officiers municipaux dressassent, conformement à la loi, l'inventaire des titres des moines, tandis que des enragés. parcouraient la ville, demandant des fusils afin de tirer sur les protestants. Dans l'éguse des Cordeliers, un homme était monté en chaire pour exerter le peuple au massacre des dragons qui, animés d'un sincère patriotisme, essayaient d'apaiser le desordre; après quoi, ayant arrache de son chapeau la cocarde nationale, il l'avait dechirée et foulee aux pieds.

Telles étaient les fureurs des partisans de l'ancien régime, que la Révolution, clemente d'abord, devait plus tard, pressée par la nécessité, réprimer par d'horribles moyens. Tout le Midi semblait s'embraser des lueurs sanglantes du seizième siècle. Car ce n'était pas à Montauban seulement que des réactionnaires en délire s'acharnaient à pousser aux armes des populations superstitieuses, en leur montrant la religion menacée. Une motion de dom Gerle, à ce que laissa entendre



Claries de Lanch, n'avait pau peu contribué à provoquer ces complois l'amidre de qu'était cette motion. Dans le courant du mois précédent, et aone chartreux, qui siegeait pourtant sur les banes de la gacte, au ina de Robespierre, avait proposé à l'Assemblée de declare ciela religion catholique continuait à être la religion de l'État, nouvet amplement prouver par cette declaration que, en s'emparant des biens de l'Église, on n'avait nullement l'intention de porter accide à religion. Accueille avec transport par les royalistes cette motion imprudente, retirée le lendema n par son auteur, avait eté reprisé assist par le coté droit. Un ordre du jour motivé en avait fait home justire, mais une profestation factieuse contre la deliberation concernant le religion catholique, protestation signée par deux cent quitre-tingle-dix-sept membres de l'Assemblée, et répandue a profusion en France, avait jeté l'alarme dans beaucoup de consciences et mis en feu un certain nombre de provinces.

Ce sut à l'occasion de cette protestation que retentit pour la première los le nom d'un jeune homme inconnu, destiné, lui aussi, a une
existence orageuse et à une universelle renommée. Une trentaine
d'éremphires de la déclaration fanatique des membres du côte droit
lui avaient été envoyés pour qu'il les distribuât dans au commune
Mais l'expediteur s'était bien trompé en croyant trouver en lui un
complice find gué, il les avant brôles en pleine assemblée municipale,
en jurant, la main étendue sur la flatume qui dévorait le fibrille, de
mourre pour la patrie. Une adresse de la municipalité de Blerancourt,
relatant ce lais, avait été lue en seauce du soir, le 18 mai, et l'issemblée, au mitieu des applaud soments, en avait ordonné l'impression et la distribution à tous les députes 1) (e je me homme, c'était
Saint-Just, le lutur ami, le compagnon ficèle de Bobespierre dans la
carrière de la Révolution.

Charles de Lameth ayant dit que, même avant la motion de lorn Gerle, on s'occupant d'operer la contre-renominant l'oulouse, à tordeaux et à Montauban, et que la poste avant elle-même rependu des écrits incendiaires dans ces différentes villes, le boundant Cazales le traita de nemieur, le sommi de fournir des preuves, comme su elles n'étaient pas écrites en lettres de sang. Viendard, au nom du counté des rapports, somait à l'Assemblée un projet de decret qui metant les non-catholiques sous la protection speciale de la loi et enjoignant à tous les estayens de ne porter d'autre cocarde que la cocarde ma-

Digitized by Gougle

<sup>11</sup> Post de part, represe 308. Voy la su votre il socie de Se or Just E. J. Lv. L. P. St. Left en Nichment Cana. Brukehist, 1960.

tionale. Cazales, avec sa violence accoulumée, ne craignit pas de proposerun amendement insultant pour les victimes. Robespierre, se levant alors, combattit avec tant d'énergie, au nom de la tolérance et de la justice, ce malencontreux amendement qu'il fut retiré par son auteur; l'Assemblee, d'une voix unanime, vota le décret réparateur [1]

Sans le vouloir il contribua, quelques jours après, à faire écarter un amendement proposé par Mirabeau comme article additionnel au décret sur le droit de guerre et de paix, et en vertit duquel tous les tranes passes jusqu'à ce jour avec les puissances étrangères devaient être examinés dans un comité spécial et soumis ensuite à la ratification de l'Assemblée. Selon Robespierre, l'article additionnel proposé était une conséquence forcée du décret; seulement il était d'une telle importance pour la prospérité du pays qu'il lui paraissait impossible qu'on le votàt sans préparation et sans discussion. Mirabeau, reconnaissant la justesse de cette observation, se rallia immédiatement à la motion de son collègue, tout en maintenant l'utilité de son amendement. Mais, auivant quelques membres, la simple discussion d'un pareil article équivandrait à une déclaration de guerre, et l'Assemblée, allant plus loin que ne l'eût souhaité Robespierre, passa à l'ordre du jour.

# VIV

Dans ce même mois de mai, où s'igitèrent tant de questions vitales pour un grand peuple, se discuta aussi une question grosse de tempètes : nous voulons parler de la question religieuse.

Comme toute l'ancienne administration française, l'Égl se de France était en proje à un désordre, à une incohérence, à un defaut d'unité auxquels il parut impossible à l'Assemblee nationale de ne pas remédier. La corruption qui m'nait les hautes classes de la société n'avait pas épargné le clergé, dont les plus hauts dignitaires offraient au monde le spectacie déplorable des mœurs les plus scandaleuses Ajoutez à cela une megalité monstrueuse, plus choquante qu'ailleurs dans un ordre qui, par son origine, semblerait devoir être, au contraire, l'asile de l'égalité et de la charité. Une espèce de chaos régnait dans



<sup>(1)</sup> Voy la Point de jour, numéro 305. La Moniteur ne mentionne mêma par ce d'accours de 10 he marre.

la distribution des diocèses et des cures. à côté d'un évêché d'une immense étendue s'en trouvait un ne mesurant pas plus de vingt heues carrées. Même disproportion existait dans la répartition des bénérices. Là un pauvre curé de campagne, vieille dans son ministère, surchargé de besogne, avait pour tout revenu une somme de sept cents livres, tandis que non ioin de lui un riche titulaire sans fonction absorbait à lui seul la fortune de deux cents particuliers (1).

Était-il permis à l'Assemblée constituante de modifier tout cela, de demolir le vieil edifice clérical pour le reconstruire d'après les règles de la justice et du droit, et le mettre en rapport avec les nouvelles institutions du pays! Oui, disaient les austères reformateurs; non, répondait le clerge par la bouche de l'archévêque d'aix; « Jéaus-Christ a donne sa mission aux apôtres et à leurs successeurs pour le salut des fidèles; il ne l'a confice ni aux magistrats ni au roi... On vous propose aujourd'hui de detruire une partie des ministres, de diviser leur juridiction; e le a été établie et limitée par les apôtres; aucune puissance humaine n'a droit dy toucher » Mais, en cette circonstance, les véritables successeurs des apôtres n'étaient ni les éveques, ni les archévêques, c'étaient de simples curéa comme l'abbé Grégoire, l'abbe Gouttes et les deputes du côté gauche, qui voulaient reformer, moraliser le clerge et faire revivre dans son sein les divins principes prêchés autrefois par Jesus.

Les évêques et les nobles avaient beau s'unir dans une opposition maladruite (1) pour entraver la marche de la Revolution, frresistible comme la mer qui monte, elle s'avançait toujours, brisant sous ses pie le les obstacles. Toutes les resistances furent impuiss, ites, I tissemblée passa outre. A ceux qui reclamateut un conche Cannas repondait qu'il ne a agissait que de regler les rapports du clerge avec la constitution nouvelle et que ce n'était pas de la compete res des conciles. Il n'étais point question d'ailleurs de toucher aux dognés. « Cependant nous sommes une Convention nationale et nous pourrions changer la religion, » disoit avec menace Camus en se tournant vers ceux dont les fureurs troublaient les delibérations d'où al ait sortir la constitution civile du clergé.

D'après les plans du comité ecclésiastique, elle était caiquée sur la constitution politique du pays : ainsi on établissait un aiège épiscopal par département et une paroisse par commune. L'élection etant la base de la hierarchie administrative et judiciaire, elle était également pro-

<sup>(1)</sup> Rapport de Treillard, la dans la scance du 30 ma. 1790.

<sup>[2]</sup> Le mot est d'un royaliste, de l'erneres, Voy. ses Memoires, t. II, hv. VI. p. 11,

posée pour la nomination des evêques et des curés, et en cela on en revenait aux traditions de la primitive Église. Enfin les fonctions ecclésiastiques étaient retribuées par . État et rémunérées suivant leur importance. Ce plan, on le voit, ne touchait à aucun point du dogme; mais il faisait cent fois pis en rognant les gros traitements des hauts barons de l'Église, en extirpant des abus séculaires si chers à une partie du clergé. Ce fut le principal grief de ces âmes dévotement co-lères, et de là naquirent ces fureurs d'un genre particulier qui jadis avaient arraché ce cri au poete. Tanta ne animis calestibus ire!

#### XXV

Ouelle fut dans cette discussion solonnelle I attitude de Robespierre\* Il importe de bien la préciser; car, en cette circonstance comme en beaucoup d'autres, son rôle a été singulièrement dénaturé. Un histomen, nous l'avons dit déjà, l'a presque représenté comme un dévot. cherchant à se concilier les bonnes grâces des prêtres (1) Bizagre erreur d'un esprit systémanquement provonu. Personne, on peut l'affirmer hardiment, n'avait moins de préjugés religieux que Robespierce. C'étai, un libre penseur de l'école de Rousseau, partisan de la plus large tolérance aussi bien pour les fideles que pour les incrédules; il n'avait personnellement de preference pour aucun dogme particulier. It quand plus tard nous le verrons, après avoir fait affirmer la liberté absolue de tous les cultes, inviter la Convention à proclamer la reconnaissance de l'Être suprême et de l'immortanté de l'àme, ce ne sera pas, comme se l'imaginent à tort une foule de gens fort pial reisi ignés, pour fonder une religion nouvelle, mais bien au contraire pour réagir contre la tyrann e de ces fanatiques d'un nouveau genre qui, prosegnant le culte catholique et préchant l'athéisme, violenta ent les consciences, et prelendaient les soumettre de force au culle de la deesse Raison.

Toute question de dogme et de théologie réservée, il y avait, aux yeux de Robespierre, entre l'institution civile et l'institution religieuse, des rapports nécessaires; il lui paraissait indispensable, en un mot, de fixer, si l'on peut s'exprimer ainsi, la rel gion civile. Il monta donc à la tribune pour souteur le plan du comité, lequel était la consécration

(b) M chelet, Histoire de la Revolution, t. II p. 335



DNIVERSIT .

éclatante des lois sociales qui établissent les rapports des ministres du culte avec la société civile « Les prêtres, » dit-il d'abord, « sont dans l'ordre social des magnetrats destinés au maintien et su service du culte. » De cette aimple notion découlaient les principes dont trois domainment tous les autres.

- e Frenier principe. Toutes les fonctions publiques sont d'institution sociale; elles ont pour but l'ordre et le bonheur de la société : il s'ensait qu'il ne peut exister dans le société aucuse fonction qui ne soit utile, s'En conséquence devaient être supprimés, suivant l'orateur, tous les établissements, toutes les cures, tous les évêchés mutiles. Les archevêques, dont les fonctions n'étaient pas distinctes de celles des évêques, et les cardinaux, qui, nommes par un prince étranger, échappaient pour ainsi dire à la juridiction de leur pays en tent qu'ecclémantiques, disparaissaient aussi devant ce premier principe. Il fallait ne conserver en France que les évêques et les curés dans un nombre proportionné aux besoins de la société.
- Second prescipe. Les officiers ecclessastiques étant institués pour le bonheur des hommes et pour le bien du peuple, il s'ensuit que le peuple dost les nommes, » Car, faisant observer Robespierre, on ne dost lui enlever aucun des droits qu'il peut exercer; or il lui est aussi focile d'élère ses pasteurs que ses magistrats, ses députés et ses administrateurs. C'était donc à lui, et à lui seul, de nommer ses évêques et ses carés.
- Trousème principe Les officiers ecclésiastiques étant établis pour le bien de la société, il s'eusuit que la mesure de leur traitement doit être subordonnée à l'intérêt et à l'utilité de tous, et non au desir de graufier et d'enrichir ceux qui exercent ces fouctions, » Autrefois c'était l'inverse : aux pauvres desservants des campagnes, à ceux qui supportaient tout le poids de la besogne et consacraient leur vie au soulagement des maineureux, un salaire dérisoire ; aux fils de famille, aux abbés de salon, aux faméants du clergé, les benéfices considérables, que trop souvent en consacrait aux plasses les plus mondains, à l'entretien de quelque fille d'Opéra. Quant aux traitements, disait Robespierre, ils ne doivent pas être supérieurs à ceux des officiers de l'ordre judiciaire ou administratif, car ils sont payés par le peuple, dont on ne saurait trop alléger les charges. Sur ce point, du reste, il déclarait s'en rapporter à la prudence du comité (1).

On voit avec quelle mesure, quelle circonspection, il traitait les mabères religieuses. Il n'était pas dévot pour cela; seulement il ne se



<sup>(1)</sup> Sénnes du 31 mm. Voy. la Monteur du 14 juin 1790.

crovait pas en droit de toucher aux choses qui sont du pur domaine de la conscience.

En terminant son discours, il attaqua cependant un point délicat, longionips controversé, le celibat ecclésiasuque. Heaucoup d'evéques. dans les premiers temps du christianisme, ont ele maries, ils ont été. d'excellenta perea de famille, et nous ne sachions pas qu'ils aient étede pais mauva s prêtres. Le ceabat, d'abord voluntaire, est devenu sous Gregoire VII une los genérale et coligatoire. Si les interêts parnouhers de l'Églisé y ont gagné, le doute qu'il en ait éte de même nour le monde chretien. Et puis, comment cet homme, detaché de bonne beure des liens et des affections de la famille, saura-t-il inspirer des sent ments qu'il ne lui est pas permis de partager? Et n'est-ce pas une ampiété que de l'autoriser, dans la force de l'age, quand il est si malanse de dompter les passions, à entretenir à voix basse, seul à seul, mysterieusement, dans la penombre de l'egase, une jeune femme de choses auxqueiles al lui est interdit de songer? Mais, disent les partisans du cesthat du prêtre, une famille, une femille, des enfants ne le distrairment-ils pas de sa nussion sacrée? ne sacrifierait-il pas aux unterêts des siens les interets des ficèles? Soprisme! Car s'il n'a pasune femme et des enfants au sein de qui son cœur s'épanche et se rasserena dans les neures difficiles, n'allègase, cette autre éponse qui ne le quitte pas, s'attache à au, prend son ause, le suit pas à pasd'un una jaloux, lui montre dans la socréte une rivate et dans le progrès un ennemi.

Cetait là surtout le grand argument de Robespierre en faveur du manage des prêtres, « Il faut, » disait il, « donner à ces imagistrats, à ces officiers écclesiastiques, des motifs qu'unissent plus participièrement leur interêt à l'interêt public. Il est donc nécessaire de les attacher à la société par tous les hens... » les, avant d'avoir achevé sa pensée, il fut interrompti par des murmures et des applicabissements. « le ne reux men dire, » poursumit-il, « qui puisse offenser la raison ou opinion genérale. » Mais interrompti de nouveau au moment où il se disposair à reprendre son sujet, il quitta la tribune sans avoir pui donner à ses mees sur cette matière un complet develops ement, i).



<sup>1)</sup> Mondere do le pain 1790, M. Me relet, nous ne navous pourre or, imagine que les jour a ex furent duccord pour ne pas anjormer (t. 11 p. 345), malnemets par les li mis moneres parchens. Si le plupart des journaix ne mentionnerent pas la proposition de Robesp erre, c'est qu'a cette époque le con ete rendu des ness ces de l'Assemblés nutionale etuat resugé avec bennesup de negligence. Il n'y a par d'autrement, M. Me det c'te les devolutions de Pares comme n'en mayant du nest; il est taus l'erres r. Co journal fait même meux que le Monsteur, il en c'en toutes lettres la motion de Robesperre, () oy le numero (B, t. IV, p. 545.)

Que les hauts dignitaires du clergé s'insurgeassent contre l'orateur qui demandait la réduction de leurs bénéfices et voulait arracher les prêtres a leur domination exclusive en les mariant; qu'ils lui vouassent une haine dont sa mémoire est encore chargee aujourc'hui, cela est naturel, et le contraire seul aurait heu de nous étonner : mais nous comprenons ausei avec quelle reconnaissance un grand nombre de membres du clergé inferieur accueillirent les paroles de Robespierre, car les applaudissements dont sa motion avait été couverte avaient eu de profonds echos au dehors. De toutes parts il regut des lettres de febolitations (1). Vers latins, vers francais, poemes tout entiers pleuvaient, il paraît, chez lui, rue de Saintonge. « Eli bien ! disait-il un jour. en riant au leune homme avec lequel il vecut une partie de l'annec 1790, qu'on soutienne donc qu'il n'y a plus de poetes en France; à ma voix ils sortent des clofares et des monastères (2),» Ce qui est certinn, c'est qu'il regut de la seule province de l'acardie une lettre de remerciment au nom de plus de ciaq cents prêtres (3).

Li cela se conçoit. Pour beaucoup de mall eureux ecclesiastiques, vivont isoles, tristes, au fond d'un presbytère, le mariage, ce serant le bouheur. Ve vaudrait- i pas mieux les voir se consacrer à leur intereur dans les heures de loisir, qu'aller chercher au dehors, comme cela arrive quelquefois, des plaisirs et des distractions dans les bonnes missons du pays? C'est de que sentaient à merveille des pauvres pret es dont les tournages montaient vers Robespierre; ils remerciaient

Anners, 11 judiet 1700.

Signe LEFFTZ

Voices cette lettre il las les Popiers medits trouvés chep doboquerre, Sund-Just, etc., (concernon Barriero et Berville), t. I, p. 118 et ture.

- (2) Sourcines d'un deponté, par Pierre V.Miers, p. 4.
- (3) Un remorgnement nous est fournt par les Remerteux de Paris, dont le testactour en chef, Loustanet, partagent completement l'opinion de Rebespierre.

  Nous avoirs reçu aux ce rajet une attre boen à téressaire, cer te , c'est la copie d'une lettre adressée, au noire de plus de ris que certs prêtres de Pienate, à M. de Robespierre, qui a parlé le premier, dans l'Assemblée nationale, du mariage des prêtres. Nous la publiquement à l'ordinaire prochain, à Malhoureusement II n'à poi it tenu su pron esse. Du reste il s'agit sans une doute de cale deut nous avoi s donne un aztimat y over les Récomment de Paris, numero 49 (19 jum), t. (V, p. 386.)



<sup>(1) «</sup> C'est du timinago des protres dont jui Alconcer do vom parter. Mozacio, a avoi sen us dans inclus coste tres, à Tois des hommes suces et sous de le commendent a limite eras et le regimbent comme d'une moreste alea me. Societ que pous a mentales prêtres ext vouln constituites prêtres ext vouln constituites de ciaments de ces cares que previous. L'es pour les parters de ces cares que previous tai bien leur avaitage dans le déscribre et la confusion des abus, je vous en jour Morestar, de l'are usage des granus affetts que vous grez pour l'abolition d'un état in contraire à la acture, à la politique et à la rengion membre. L'haropa entacre besita taire noma pur us.

en lus l'anz du pauvre, des désherités, de tous ceux qui souffraient, et nous en savons plusieurs qui, sourds à d'iniques maiedictions, benissent encore dans leurs cœurs le nom du grand calomnie.

#### XXVI

Les discussions sur la constitution civile du cierze se prolongèrent durant toute une partie du mois de juin, interrompues de temps à autre par des questions militaires, commerciales et flaancières. Le 9, on vens t de voter le principe de l'élection des évêgues et des curés. par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages , il s'agissait de savoir quels seraient les électeurs. Le comité ecclesiastique proposait que cette élection se fit dans la forme et par le corps électoral indiques par le décret du 22 decembre 1789 pour la nomination des membres des assemblées de département. L'évêque de Clermont prit la parole pour declarer qu'il ne participerait pas à la delibération. L'abbé Jacquemard, lui au moins, opposa des raisons au plan du comité. On avait bien pa autrefois, dissit-il, tant que les chrétiens avaient formé une famille de frères, confier au peuple la soin de choisir ses pasteurs, mais si l'on ne veut plus avoir le spectacle d'hommes scandaleux occupant les premières places de l'Eglise, il fallait bien se garder d'abandonner la nomination des évêques à l'election populaire. Facilement seduits par l'eloquence d'un orateur, et subissant fatalement l'influence des richesses, les habitants des campagnes. peuéclaires, seraient continuellement exposés à faire de mauvais choix. C'élait aux prêtres, suivant lui, au cierge de chaque departement convoqué en synode, où seraient admis les membres de l'assemblee administrative, à nommer eux-mêmes leurs chefs. Cette proposition fut necueillie avec une faveur marquée, et le rapporteur du comité ecclésastique, Martineau, déclara s'y rollier pour sa part.

Robespierre, lui, combattit avec une grande vigueur d'esprit et de logique les arguments qu'on venait de présenter. Il montra d'abord combien il était contraîre aux principes de faire uniquement concourir les membres des assemblées de département avec les sumples prêtres à l'élection des évêques. Charges de fonctions publiques relatives au culte et à la morale, au même titre que les autres fonctionneires, les évêques devaient comme eux être nommes par le peuple, à qui il appartement de des guer tous les pouvoirs publics, et non par des officiers

iente eux-mêmes du suffrage populaire. Transférer à d'autres le droit de pourvoir sux évéchés, c'était attenter aux droits du souverain. En accord heu, confier aux prêtres, comme ecclésiastiques, le som d'élire leurs chefs, c'était rompre l'égalité des droits politiques, re-constituer le clergé en corps solé, lui donner une importance politique particulière, c'était, en un mot, porter une atteinte révoltante à la constitution.

Quant aux arguments tirés de la corruption des électeurs en général, il était facile de répondre, et la réponse était accablants, que ces borames à mours scandaleuses dont avait perlé l'abbé Jacquemard, qui, investis de fonctions épiscopales, avaient été dans ces derniers temps le déshonneur de l'Église, se tensient pas leurs sièges de l'élection. Cette objection, dissit Robespierre, pourrait aussi bien s'élevercontre toutes les élections possibles, contre tous ceux à qui le peuple. delègue ses droits, puisque la corruption ne respecte sucure clame et que les priviléges du clerge ne vont pas jusqu'à en être préservés. · Au reste, » poursuivait-il, « au milieu de tous les inconvénients qui peuvent naître, dans tous les systemes, de ce qu'on appelle la corruption du siècle, il est une règle à laqueile il feut s'attacher : c'est que la moralité, qui a disparu dans la plupart des individes, ne se retrouve. que dans la masse du peuple et dans l'intérêt général; or l'opinion du prople, le vœu du peuple expriment l'intérêt genéral; le vœu d'un corps exprime l'intérêt du corps; l'esprit particulier du corps et le vœu du clergé exprimeront éternellement l'esprit et l'intérêt du clerge. Je conclus pour le peuple (1). »

Cette rapide improvisation produsit sur l'Assemblée un effet prodigieux et réagit puissamment contre l'impression momentanée qu'avait exèrcre sur élle le discours de l'abbé Jacquemard II y eut un revirement complet. Le Chapelier, Camus, Barnave, Reubeil unirent tour à tour leurs efforts à ceux du deputé d'Arras « Il a été, je crois, » dit le premier, « irrematablement demontré par II. de Robespierre qu'admettre le système de l'abbé Jacquemard ce serait aller contre deux points essentiels de la constitution » En vain Goupsi de Prefein essaya quelques timides observations; l'Assemblée, écartant tous les amendements, vots prosque unaniment l'arricle proposé par le comité ecclésiassague, qu'avait abandonné un moment le rapporteur au-même.

Robespierre n'eut pas le même succès le lendemain eu s'opposant à l'impression du discours d'un colonel d'artiflerie, M. de Puysegur, qui,



<sup>(1.</sup> Vov. le Perst du jour, licantoup plus complet que le Moniteur pour cette séance, maniere 329, p. 454.

admis à la barre de l'Assemblée, avait offert en don patriotique, au nom de son régiment, une somme de 240 livres qu'un inconnu avait connée à l'un des soldats du régiment pour le seduire. Il répugnait à quelques membres que le prix du crime fût apporté en offrande sur l'autel de la patrie. Comme un deputé de la droite. M. de Crillon, venait précisément de proposer, au nom du comité multaire, un décret très-rigoureux destiné à raffermir la discipline dans l'armée, Robespierre, trouvant entre le discours de M. de Puységar et le projet de decret présenté par Chilon une certaine connexite, ri ciamal'ordre du jour, craignant qu'en ordonnant l'impression du discours au premier l'Assemblee ne projugent les torts reprocnes à quelques regiments. Les uns attribuaient à un esprit d'insubordination revolutionem e les desordres auxquels s'étale et livrés quelques soldats, les autres, aux moyeus de séduction dont ils étalent continue lement l'objet de la part des ennems de la Revolution, comme on en avait presentement une nouvet e preuve. Survant Robespierre, il etait denca idispensuble d'ajourner cette question, necessairement liee au rapport du comité mulitaire; et il persistait à réclamer l'ordre du jour.

L'Assemblee, après que ques observations de Lameta, auchta le tenvoi au conste du projet de M. de Unillan, trop sèvere pour le soidat, et vota l'impression du discours de M. de Puysegur, dans le but d'encourager le patriotisme de l'armée; en sorte qu'en di finitive Robespièrre dut être en partie sansfait.

#### MAXMI

Restait à pourvoir au solaire des occlesiastiques et à fixer le cliffre du traitement qu'il converait d'allouer à chacun deux. Longues et parfois scandaleuses furent les discussions sur ce sujet. On put trop voir, hélas! ce que valait le desintéressement de la phipart de ces serviteurs d'un divin Maltre dont pourtant le royaume n'est pas de ce monde. Si quelques membres du clergé inferieur, comme l'abbé Gregoire, le curé bu on, le curé Aubert, fournirent l'exemple d'un renoncement vraiment chretien, combien, dans le haut ciergé, donnérent librement carrière à des ressentiments indignes et se laissèrent alter à d'outrageantes apostrophès!

Trois fois Robespierre prit la parole dans le cours de ces orageux débats. La discussion commença le 16 juin 50,000 livres à l'évéque de Pa-



zus, 20,000 aux évêques des villes d'une population de cinquante mille. Ames et au-dessus, 12,400 à tous les autres évêgues, paraissaient être au comité un traitement convenable et suffisant. Main, avec sa fougue habituelle. Cazales attaqua ce chiffre comme de beaucoup inférieur aux besoins de l'Église, et, le mot de charité à la bouche, sans se soucier. des charges énormes dont il grevait la fortune publique, il ne proposarien moins que 153, 300 livres nour l'evêque de Par s. 40,000 hyres pour les evêques de l'yon, Bordeaux, Marseille . , et le reste à l'avecant. · Messieurs, a dit Hobespierre, a l'adopte les principes du preopinant, mais j'en tire une consequence un peu differente : on vous a parle de religion et de charité; sais sons l'esprit de la religion, agrandissons les idees de chirité, et pous verrons que l'article du comité ne pêché. nen mons que par l'economie. L'Anteur pauvre et bienfa sant de la religion à recommande au riche de partager ses richesses avec les marganta; if a void a que sea ministres fussent painvres, il sevait qu'ils sergient corrompies par les richesses; il savait que les plus tiches ne sort pas les plus genéreux; que ceux qui sont separes des miscres de l'ananacité de com, ausse it poert à des misères , que par leur luxe et par les besons attachés à leurs richesses ils sont souvent pauvres au sem même de l'opu ence. . »

Le veur moven de soulager les pauvres n'était donc pas, à son sens, de remettre des somaies, considerables aux ministres de la religion et de leur confier le soin de les repai dre. Il appar enait au legis ateur de d minuer le nombre des madioureux au moyen de sages lois repnomigues, de bonnes mesures administratives; mais faire dependre du entrée et de l'arbitraire de quelques bommes la vie et le boi lieur du peur le lui paraissait une souverame imprudence. Verstes éternel es qu'on ne suarait trop à poler à ceux qui sumagment que l'au noue est le dernier mot de la clarite, et qu'il n'y a pas de n'edicie remeile à apporter aux misères luimaines. La veritable bienfaisance, distit l'orateur, consiste à reformer les lois anti-ocsaies, à assurer l'existence à chacan par des lois égales pour tous les citovens sans distinction. Nonseulement il repou-suit énergiquement les propositions exagerees de Cazalès, mais le com té fui-même lui semblait s'être alloi tre trop large dans la fixation du chiffre des traitements. La somme de 12,000 livres était, à ses yeux, une rétribution suffisante. Il pensait même qu'il serait encore plus conforme à la justice de réduire cette somme, et qu'on ne devait accorder à aucun évêque un traitement supérieur à 10,000 hyres (l)



<sup>(</sup>f) Voy 1e Mondeur du 17 juna 1790, et aussa le Courrier de Protence, numero 150, f. IX p. 12.

On voit donc à quel point M. Michelet s'est trompé en peignant Robespierre comme cherchant à s'attirer les prêtres et à prendre un point d'appur dans le clergé. Lui marchander aussi son salaire, le froisser dans ses intérêts pécumaires, n'était pas assurément le moyen de l'attendur et de le gagner. Mais, on ne saurait trop le répéter et la preuve en est à chaque page de cette histoire, jamais Robespierre ne se laissa guider par des considérations personnelles; il survait la voie que lui traçait sa conscience sans se préoccuper de l'opinion. Certes, sa ligne de conduite lui conciliait bien des cœurs ; mais que d'ennemis puissants et impitoyables elle lui suscitait ! L'Assemblée crut devoir se montrer moins parcimonieuse et vota le projet du comité. Quelle charge de moins pour le budget de la France, si la voix de Robespierre ett été écoutée!

Sur le traitement des curés et des simples prêtres il ne dit rien ; ce traitement était modique, et ce n'étaient pas les faibles ressources de ceux qui se trouvaient placés plus près du pauvre qu'il aurait voulu durinner.

## HIVXX

On vensit de pourvoir à l'existence du clergé futur; il fallait maintenant assurer celle de l'ancien clergé, dont les biens avaient été dévolus à la nation.

Ce fut un de ses membres, l'abbé d'Expilly, qui, le mardi 22 juin, viet, au nom du comité ecclésiastique, déclarer, après avoir flétri le scandaleux contraste existant entre une religion fondée sur l'humilité et le mépris des richesses et le luxe insoient que déployaient ses ministres, déclarer, disons-nous, que le clergé n'avait été qu'usufruitier des biens immenses dont il avait jour jusqu'ici et proposer à l'Assemblee de décider que, à compter du 1° janvier 1790, le traitement des archevêques et évêques dont les revenus n'excédaient pas jadis la somme de 12,000 livres ne subirait aucune réduction; que les titulaires dont les revenus étaient supérieurs à cette somme auraient également ce traitement de 12,000 livres, plus la moitié de leur excédant de revenus, sans que le tout pût dépasser la somme de 30,000 livres.

Castellane, Rœderer, Beaumetz et quelques autres députés combattirent vivement le projet du comité ; les uns invoquant la générosité



de la netion, l'habitude que les anciens titulaires avaient de la jouissance de biens dont l'importance même leur avait imposé certaines Obligations; les autres, parlant au nom des creauciers dont les interêts seraient compromis, excipaient de la possession ancienne, cherchaient à éveiller la pitié de seurs collegues en faveur de prélats pour qui la réduction serait peut-être un coup mortel, et allaient jusqu'à accuser le comité de crisauté envers des vieillards qui ne pouvaient changer leurs habitudes, « Tous ces raisonnements, » dit le journal de litrabeau, « ont été fortement réfutés par M. Robespierre (1). »

Prétendre, sous le prétexte de la non-rétronctivité de la loi, qu'il n'était pas permis de toucher aux revenus des utalaires ecclésiastiques, c'était, à son avis, oublier que ces titulaires étaient des fonctionnaires publics, salaries par la nation, (aque) e avait toujours le droit de modifier les salaries par la nation, (aque) e avait use elle-même à l'égard d'une fou e d'officiers publics. Comment donc ceux qui ne s'étaient pas opposés à l'aliénation des biens du clergé, dans l'intérêt général, pouvaient-ils logiquement réclanier aujourd'hui contre la réduction de ses revenus?

Quant à invoquer en laveur des évêqués la munificence de la nation, c'était une dérision. « Quelle est donc la générosité qui convient à une nation grande ou petite et à ses représentants? Elle doit embrasser sans doute l'universalité des citoyens; elle doit avoir surtout pour objet la classe la plus nombreuse et la plus infortunee. E.le ne consiste pas à s'attendrir exclusivement sur le sort de quelques individus condamnés à recevoir un traitement de trente mille livres de rente. Pout moi, je la réclame, au nom de la justice et de la raison, pour le muititade innombrable de nos concitovens depouilles par tant d'abus; pour les pères de fami le qui ne peuvent nourrir les nombreux citoyens. qu'ils ont donnés à la patrie; pour la foule des ecclésiastiques pauvres qui ont vieilli dans les travaux d'un ministère actif et qui n'ont reque les infirmités et la misère, dont les touchantes réclamations retentissent tous les jours à nos creilles. Vous avez à choisir entre eux et les évêques. Soyez génereux comme des législateurs, comme les representants du peuple, et non comme des hommes froids et frivoles qui ne savent accorder leur intérêt qu'aux prétendues pertes de ceux qui mesurent leurs droits sur leurs anciennes usurpations, sur leurs besoirs factices et dévorants, et qui refusent leur compassion aux véritables misères de l'humanité. »

Arrivant à cet autre argument tiré des dettes contractées par les



<sup>(</sup>l) Courser de Processe, maine re 150

évêques, il voyait une raison de plus pour ne pas accorder un revenu considerable à des hommes que leur immense fortune n'avait pas empéches de contracter des dettes énormes, peu en rapport avec la modestie et les vertus auxquelles les obligeait le caractère sacré dont als étaient investis. C'était là, d'ailleurs, une consideration médiocre à opposer aux principes qui devaient diriger dans la main du legislateur la spensation des biens nationaux. Et d'ailleurs 30,000 hivres n'étaiente les pas une somme suffisante pour qui ils pussent, en vivaint avec un peu plus d'économie, parvenir à satisfaire leurs créanciers (1)

On comprend ce que de telles paroles durent causer de ressentiments parmi les membres du ciergé supérieur, frappes dans leurs interêts maleriels, flétris pour leurs prodigalités ruineuses. Il ne manqua dependant pas d'orateurs pour soutenir leur cause, et la seance du 22 se termina par une proposition de Thouret, tendant à l'établissement d'une échette en vertu de laquelle les revenus actuels des intulaires se seraient halancés proportionnellement à leurs revenus anciens entre 30,000 et 120,000 hyres.

Reprise le lendeniain, la discussion ne fut pas moins vive. A Clermont-Tonnerre osant parler des prétendus droits des ecclésiastiques a la reconnaissance du peuple repondit Ricard, qui demanda quels étaient les titres des evêques et où etaient les preuves de leur petnotisme. pour solliciter de la nation des préférences et des sacrifices. Pet on parla dans le nième sens. Cazoles revint à la charge; et Le Charelier. avant appoye la proposition de Thouret, en l'amend, in légèrement, Babesmerre remonta à la tribune afin de reclamer la priorité en faveur. du projet du comite, lequel était tout à l'avantage du pemple, tandis gne celui de Thouret favor sait une centaine d'individ is opidents. Enfinilly avait un motif plus puissant encore, disait il, c'était l'état de nos finances; rejeter l'avis du comite, c'etait oberer la milion et courir le risque de ne pouvoir remplir d'imménies éngagements. Robespierre clocida la victoire, et l'Asseir blée, convainche par la force de ses raisonnements, vota le projet du comité en élevant, par exception seulement, à 75, 190 livres le revenu provisoire de l'archevêque de Paris (2).

Si Robespierre se montrait d'une legitime séverité pour ces anciens privileg és, insaciables dans eur opulence, et dont il avait eu un type frappant sous les veux dans le dermet abbé de Saint-Waast, ce trop fameux cardinal de Roban, à qui ses prodigieux revenus n'avaient pas suff pour satisfaire une prodigolité sans frein, il n'en était pas de

(2) Momtere du 21 juin 1790



<sup>(</sup>b) Vov. te Concuer de Processer munéro 150, t. IX, p. 70 et suiv. Voy. anun la Montese du 23 juin 1790, monte complet.

même lorsqu'il s'agissait d'une infortune vrase. Les malheureux outtomours trouvé son cœur accessible. Cela se vit bien au moment ou touchart à sa fin la longue discussion sur le traitement du clergé. C était le 28 run. On venait de proposer l'allocation d'un traitement annuel do 10,000 livres pour les évêques anciennement dem s. les coadinteurs des évêques et les évêques suffragants de Trêves et de Bâle. le deputé Chasset avait même demandé que le maximum du traitement fixé pour les evêques fot élevé d'un tiers au profit de ceux qui, avant la publicauon du present decret, se trouveraient âges de soixante-dix ans ; mais personne n'avait songe à réclamer en faveur des écclésissisques vieux et inficres, qui, n'avant jour d'aucun benéfice, se trouvaient aujourd'hui a la merci du besoin. De à, on s'en souvient, Robespierre, quelques mois auparavant, avait sollic te un supplement de pension pour les religieux dont les maisons avaient été in pprimées, et que leur grand àgeirendait încapables de tout travail. Cette fois sa réclamation eutquelque chose de touchant. « Jinvoque la justice de l'Assemblee en faveur des ecclesiastiques qui ont vicilli dans le ministère et qui, a la suite d'une iongue carriers, n'ont requeilli de leurs iongs travaux que des infirmités, les ont sussi pour eux le titre d'ecclésiest que et quelque chose de plus, l'indigence (1), » En consequence, il demandait qu'ilfût pourvu à la subsistance des prêtres âgés de soxante-dix ans, n'ayant ni pensions ni bénefices ; que le comité ecclésiastique fût chargé. de determiner le chiffre de la pension et que l'Assemblée declarât n'y avoir lieu à deliberer sur l'augmentation proposée du traitement des beneficiers actuels (2).

itelas! ce noble appel ne fut pas entendu, et la proposition de Robespierre vint échouer contre l'indifference d'une assemblee où n'avait plus
suffisamment pénetré la souffle bienfaisant de Jésus. Les ricles, les
priv legiés d'autrefois, les évêques aux mitres dorées, aux somptueux
palais, n'avaient pas manqué d'amis pour defendre leurs mehesses et
reclamer le maintien de leurs revenus scandaleux, mais en faveur de
ces pauvres ecclésiastiques, vieux et infirmes, sans pensions ni bénéfices, une seule voix s'était élevée en vain, celle de Robespierre. S'en
sont-ils souvenus?

<sup>(1)</sup> Vay, le Manissur du 24 juin 1790,

<sup>(2)</sup> Ibid. dt. 29 jum.

#### XIIX

Durant le cours de ces debats un grand événement s'était accompadans l'Assemblée, la noblesse avait cessé d'exister. Tout le monde consaît les détaits de cette fameuse séance du 19 juin au soir où, sur la proposition du député Lambel, appoyée par Charles de Lameth et La Fayette, disparurent, emportés par l'irrésistible ouragan, les utres de duc et pair, comté, vicomté, marquis, qui semblaient préjuger la valeur d'un homme et faisaient croire a une foule de sots qu'ils étaient d'une nature supérieure. Par une hizarrerie qu'explique seule la sottise humaine, on était d'autant plus noble, d'après les principes du droit héraldique, qu'on s'éloignait davantage de l'arbre genérateur de la noblesse. Ainsi, étant donné un Turenne, par exemple, anobli pour avoir sauvé la patrie, il n'eût été qu'un parvenu, tandis que ses descendants à la huitième ou divième génération, pout-être fort incapables, fort peu honorables, eussent passé pour les gens les plus nobles de France et auraient eu le privilège de monter dans les carrosses du roi l'

Cette suppression des titres était d'ailleurs une conséquence naturelle de l'abolition de la féodainé. Comme dans la mut du à août, on vit des grands se uneurs faire assaut de générosité, en offrant d'euxmêmes le sacrifice de leurs titres, en brisant de leurs propres mains ces hochets d'une vanite puérile. Et tandis qu'un plébeien pur sang, l'abbé Moury, s'acharnait à defendre ces derniers privilèges d'une noblesse condamnée saus retour, en principe, par la déclaration des droits, c'etait un Monamorency qui demandant hautement, su nom de cette même declaration, la destruction des armes et des armoiries, voulant que desormais les Francais portassent, tous, les mêmes traignes, ceux de la liberté. Mais tous les nobles ne se montrèrent pas animes. de cet esprit d'abangation; en general ils furent consternés, de tous côtes on vit pieuvoir des protestations. Beaucoup d'entre eux s'e a entconsoles de la perte des avantages reels attachés judis à la noblesse. par la perspective d'en conserver au moins les distinctions superfigielles. Mais cette decinere filosion enlevee les rendit funerix, tant l'égalité leur était un supplice affreut. D'un bout de la France à l'autre il y eut parmi les nobles un verstable dechainement contre cette Revolution qui cependant ne a était pas montree exclusive pour eux, car dans les municipalites, dans la garde nationale, dans l'armée, partout elle les



av ut adrus oux premières places. Ils n'en deviarent pas moins implacables fussi, quand la Révo ution outree, trabie, attaquee de toures parts, deviendra implacable à son tour, il faudra moins s'en etonner, il faudra se rippeier combien elle avait été facile et indulgente à son aurore.

Robespierre ne dit mot pendant toute cette seance (1). Sans d'aite ce devret d'abolition des titres de noblesse dut lui causer une secretejule, quoi que au fond il attachit peu d'importance à ces distinci i ns. On peut même dire qu'il y contribus et y prepara l'Assemblée à force de demander que tous les choyens joussent des mêmes droits, sans autre distinction que celle des vertiset des talents. Dans ce grand holocauste de titres il sacrifia la particule dont son nom avait toujours eté précedé. La particule a equiva ait pas à ur titre, et n'impoquait pas la noblesse, à laquelle Robespierre a'eut jama a la moindre pretention; muis, en ce temps comme à notre époque, elle avait aux yeux d'unefoule de gens un certain parfum aristocratique dont il jugea convenable de se deterrasser. Depuis longtemps deja il était, pour le peuple, Robespierre tout court; a partir de ce moment il signera desormais Maximsien Robespierre (2).

Par une singulière connodence, et comme si l'Assemblee eût voule qu'il mangurât la phase nouvelle dans laquelle entrait la Revolution, lui, l'apôtre de la liberté et de cette égalné à laque le une éclatante consecration venait d'être donnée, elle le nomma secrétaire dans cette même seance, en compagne de Dedelay d'Agier et de Populus, et le lendemain il signait le procès-verbal de la seance du 20 juin, ou était relatée l'abolition des titres de noblesse (3).

**T.** 1

the Sil fact on arous Pierra V llers, qui latit là-dessis une ancedecte (Socresise d'un deporte, p. 3), Robes pierre in cuit pas present. Mais co Pierre Viders, grand faccier d'ancedetes, mons parats sei dans l'arreur, puisque dans cette même seauce todospierre fut montres acce aure. Il etait d'anteurs extrement asodo mix séauces de l'Amerablée, Viders un fact i aven lui-robine quelques ligius plus tom, au point que, se resdant un jour en vocaire à l'Assemblée et se trouvant arrête au com les ruis la middleme et Greneta par une deputation qui aluit offer au Ameril les nationale un modele de la Bastice, il lescendat procipitaments, pris son compagnon, qui a était turée que Vimert, de payer, et partit en sectional la Toures les handles du monde ne peuvent pas miempécher d'aller à mon poste, n (Sourceurs d'un deporté, p. 5.)

<sup>(2)</sup> Il my a pas de doute possible sur la date précise de cette mon heuren de non nont. La motive de sa mais, cités paus haut est signée de Robemberre tambs que la lettre qu'il écrivant quoiques jours auparavant, et que nous avons donnée dans noire texts, était aignée de Robemberre.

<sup>3)</sup> Minutes des motions, discours pour la réduction des procès-verbaux de l'Assemble nationale, Archive. C. § 1, 348, envien 26. Les proces-verbaux des senaces des 25 et 30 juin 6, 8 et 15 juillet sont de la main de Resequence.

#### XXX

Si, la phipart du temos, sentinelle avancée de la Revolution, Robespierre soutenait des theses et des principes agréables au peuple, et qui soulevaient contre lui les ardentes coleres du parti monachique, il n'hésitait pas non plus à prendre en main la cause de ses adversaires, quand elle lui paraissant conforme à la justice.

En des membres du côté droit de l'Assemblée, M. de Toulouse-Lautrec, avait été arrêté chez, un de ses amis, lau château de Biognac, en verto d'un décret de prise de corps rendo par la municipante de Tiulouse, sur la deposition de deux soldats qui l'accusaient de eur avoir confre un projet de contre-revolution, et d'avoir tenté de les corromore. en leur offrant de l'argent. La municipalité de Toulouse, en apprenant la qualité du prevenu, avait suspindu. L'instruction de l'affaire, et joutefois maintenu l'arrestation pisqu'à la décision de l'Assemblee na jonale, au seur de laguelle la nouve de de cet évenement avant causé apetrès-vive émotion Voidel, au nom du comité des rechirches, après avoir exposé l'affaire, conclusit à la non inviolatifité de Toulouse-Lautrec, et proposait que le president de l'Assemblée fût chargé de se rendre aupres du roi afin de le supplier d'ordonner la continuation de l'information jusqu'à jugement definitif, pour le tout être ensuite de ere au Chate et. Des amis de Lautrec's efforcerent de disculper sa conduite, se refusant à croire qu'un vieux mibiaire etit pris pour confidents deux. soldats inconnus, et leur eût offert de l'argent afin de les enrô er dai s des bandes contre-révolutions aires. (Scance du 25 jain.)

Robespierre, a prenant un voi plus elevé, a suivant l'expression du journal de Miribeau (1), envisagea la question au point de vue des principes du droit national. Saus s'occuper des faits reprochés à l'incuipé, il se demanda si ce ne sersit pas renverser les regles d'una bonne constitution que de permettre à un tribunal quelcoi que de decreter de prise de corps et de juger un deputé sans l'avis présiable des représentants du peuple, car il est de regle absolu, disait-il, qu'aucun corps particulier ne puisse s'élèver au-dessus de celui qui représente la nation tout entière. Sans doute, si un depute s'est rendu coupable de quelque delit, il doit être puni; mais ce n'est pas aux tribunaux à pré-



<sup>(1,</sup> Courrer de Procesce, mimero 150 t. IX, p. 93.

juger sa colpabilité; autrement ils seraient l'arbitre des destinées des représentants de la nation, pour lesquels il n'y aurait plus in sûreté, ni liberté, ni inviolabilité, ni indépendance. Et comme à ces paroles quelques murmures s'élevaient : « Il n'y a pas d'Assemblée nationale, ai ces principes sont faux, » s'écria Fréteau.

Un seul pouvoir supérieur à celui de l'Assemblée serait en droit de statuer sur le sort d'un député, continuant Robespierre, c'était le peuple lui-même a'il pouvait s'assembler en corps; mais comme il est obligé de se faire représenter, c'est à ses representants à prononcer à sa place.

« Si vous ne considére pas ces principes, vous rendez le corps legislauf dépendant d'un pouvoir inférieur qui, pour le dissoudre, n'aurait qu'à décréter chacun de ses membres il peut le reduire à la nullité, et toutes ces idées si vrates, si grandes d'independance et de liberté ne sont plus que des chimères. » Il adjurait donc ses collègues de décréter qu'aucun représentant du peuple ne pourrait être poursuivi par un tribunal avant que l'Assemblée nationale, connaissance prise de l'affaire, eût déclaré el e-même qu'il y avait lieu à accusation.

Amsi se trouva solennellement posé et developpé ce princ pe nécessaire de l'inviolabilité des membres du Corps legislatif, sans lequel il
n'y aurait en effet, comme le disait Robespierre, ni sécurité, ni indépendance, ni garantie pour les députés de la nation, et qui est reste,
depris, une des bases de notre droit public. Conformément aux observations de Robespierre, l'Assemblée nationale décida qu'à aucun juge
il ne serait permis desormais de décirter de priso de corps un
de ses membres avant qu'elle eut statué elle-même; et, regardant
comme non avenue la sentence prise dans le courant du mois contre
M. de Lautrec, elle enjoignit à ce membre de venir rendre compte de
sa conduite à l'Assemblée. De plus, elle se réserva de designer ellemême le tribunal devant lequel serait renvoyée l'affaire, dans le cas où
elle croirait devoir se prononcer pour l'accusation (1)

## IXXX

Le surlendemain, d'énergiques réclamations du district de Versaules. relatives à l'élection du commandant genéral de la garde nationale de cette ville, amenèrent encore Robespierre à la tribune. Par suite de la



<sup>(1)</sup> Voy. le Mondeur du 27 juin 1790, et le Point du jour, numere 346, p. 213, combinés.

demission du genéral La Fayeite, que la gar le nationale de Versailles s'était et o si pour et il, les électeurs avaient été convoqués à l'effet d'elire un nouveau commandant. Deux concurrents se trouvaient en présence : M. de Gouvernet, porte par les partisans de la cour, et Lecointre, sculein par le part populaire. La nomination du second para sant certaine, quand le cous a general ce la commune fit suspendre l'élection et envoya une députation à l'Assemblée nationale pour la prier de décider si tous les citoyens indistinctement pouvaient prendre part au seru in, ou set lement les citoyens actifs. L'Assemblée arrêta, dans la matinée du 30, qu'il serait sursis à la nomination du commandant général de la garde pationale de versailles jusqu'après l'organisation definitive des gardes nationales. C'était précisement contre cet ajournement que, le nième jour, ve juit reclamer le district dont itobespièrre se charges d'exposer les griefs.

Le decret rendu le matin plavait rien de constitutionnel aureant lui, c'était une simple décision sur laquelle l'Assemblée pouvait et devait revenir, parce qu'elle l'avait votée sans avoir été bien informée, parce que sa bonne foi avait été surprise. Les réclamations s'étaient seulement produites au moment où i on allait proclamer le resultat du scrutin, eiles étaient le fruit de l'intrigue et des pass ons particu-sères. Il fallait du moins, disait-il, pour se prononcer en toute connaissance de cause, entendre toutes les parties, et remettre à un autre jour la décision de cette importante question (1). Mais il ne fut pas écouté, car il était in l'organe de la cause populaire. Le district de Versailles n'oubliers pas le concours qu'en cette circonstance lui prêta Robespierre.

Dans la même seance il reput la parole, cette fois avec un peu plus de succes, à propos de troubles survenus dans l'île de Tabago, et dont Arthur Dilion avait deja entretenu l'Assemblée la veille, de la part du ministre de la marine, M. de la Luzerne. Au nom du comité des rapports, Dilion venait de proposer à l'Assemblée de décrétor que cette île demeurerait soumise à l'empire des lois anglaises jusqu'à i achèvement de la constitution coloniale, et que le roi serait autorisé à y faire passer des secours et des vivres. Mais, objectait Robespierre, est-il prudent à l'Assemblée d'accorder une parei le autorisation, sous prétexte de secourir une colonie dont la situation, en définitive, n'est connue que par les renseignements personnels d'un ministre et d'un collègue. Ce n'émient pas là des garanties suffisantes. Quelques cris Aux pour / s e.aut fait entendre : « Croyez-les sur parole, » s'écria-



<sup>(</sup>l) Monsteur du 1et juillet 1790.

t-1, est vois decretez la guerce et la servitude! « Toujours cette crainte l'obseitait, que le pouvoir executif ne problat du premier motif veini pour se livrer à quelque entreprise qui lui permit de concentrer entre ses mains toutes les forces militaires du pays ; et tant que l'étranger n'aura pas mis le pied sur le sol de la France, nous le verrons, sans cesse demine par ces mêtres idées, a opposer à toute guerre agressive. Ce sera l'origine de sa grande querel e avec les Girondins.

Le fongueux parlementaire Duval (ri-devant d'Éprémeam,, mais depuis quelques jours tous les litres et surnoms avaient clé rayés des popiera publica, au grand scandale de Mirabeau lu même), cros ant arréter l'orateur par une plaisantene, proposa à l'Assemblée d'envoyer Robespierre à Tabago, afin qu'il s'assurat par lui-même de la realite. des faits, mais, sans se laisser intercompre par cette facetie : « Jamai», « poursuivit-il, a nos décrets ne doivent être rendus sur des assertions isolees et appuyées par des assertions ministérielles. » Il aurait falt i au moins aisser à a comité le temps d'éclairer l'affaire, et non point venir, à la fin d'une seance, soumettre un pareil decret à l'Assemblee. Plusieurs deputes des colonies partageaient, son avis, c'était tant en leur pom qu'au sien propre qu'il demandait le renvoi au comité. Quelques observations à peu près analogues de Desme inters décidérent l'Assemblee à adopter le parti proposé par Robespierre; elle renvava le projet de decret au commé, sur la proposition duquel, dans une sonnce subsequente, e le decreta l'envoy de quelques subsides destines à ramener le calme dans l'île de Tabago (1).

S Ribespierre n'avait pas cru devoir répondre à l'interruption moqueuse de d'Éprémeinil, Cam lle Desmoulins ne manqua pos de la re-ever « L'auguste Assemblée nationale,» écrivit-il, « descend quelquefois à des plaisanteries dignes tout au plus d'un manvais journal. Je voudrus bien que les aristocrates de l'Assemblée qui se moquent de nos mai vaises plaisanteries fussent condamnés à faire un journal, et, malades ou bien portants, à rire une année entière (2). » Nais les siennes étaient immortelles, elles avaient une portee dost témoignent les fureurs de ceux qui en ont subi les atteintes, tandis que Duval d'Éprémesmi ne ridiculisa que lui-mêmé.

Ce fut encore sous l'empire de cramtes pareilles que, dans la séance du à juillet, Robespierre s'opposa vivement à la prise en considération d'une proposition faite à l'Assemblee par quelques membres de supplier le roi d'armer plusieurs frégates, pour protéger notre commerce



<sup>(</sup>I) Potat de jour, numéro 350 : Courrier de Procesce, numéro 140 : Monites du le juille)

<sup>(2)</sup> Arrehations de France et de Brobent, unimero 37.

et surveiller les intentions de nos voisins, sur le simple bruit qu'une flotte angluise avait paru en mer Dans ces motions alarmantes sans cesse renouvelces, dans ces continuelles propositions beliqueuses, amendes avec plus ou moins d'adresse, il voyait l'intent oa bien arrêtee, de la part des ennemis de la Revolution, d'entraîner le pays dans une guerre continentale, parce que c'était, suivant eux, le meilleur moyen d'enrayer cette Révolution dans sa marche. En adoptant des mesures dont le ministère avait certainement calculé l'effet, l'Assemblée risquait de passer pour complice des ministres; ajourner, au contraire, toutes ces motions, c'était, a ses yeux, le meilleur moyen de dejouer les manceuvres de tous les ministres du monde. Cette fois l'Assemblée trouva qu'il avait raison et passa à l'ordre du jour (1).

## HZZX

A cette époque, la France entière tressaillant d'un frémissement noconnu ; elle se sentait vivre d'une vie nouvelle, et c'était en effet ure vie toute nouvelle à laquelle était convice la patrie. Toutes les barrières intérieures qui separaient jadis les unes des autres les populations de ce génereux pays, qui empéchaient les Lorrains de tendre la main aux Bretons, les Normands aux Provençaux, etc., avaient disparu. En moins d'une année l'unité s'était faite comme par enchantement : il n'y avait plus de Normands, plus de Bretons, plus de Provençaux, il n'y avait que des Français. Et pour porter à tous les échos du pays régenéré la bonne nouvelle, une grande voix se faisait entendre, muette jusqu'ici, celle de la presse affranchie.

On approcha t du 14 ju llet, date sainte à jamais, date impérissable, jour fathdique, où comme Lazare, vrai symbole du peuple, la nation française ressuscita à la vie, à la lumière, à la pensée Ah! nous ne savons pas, nous, génération sans enthousiasme, égoiste et froide, entraînée, perdue dans le courant des intérêts matériels, nous ne savons pas comme battaient avec attendrissement les cœurs de nos aïeux à la veille de ce jour immortel! Il avait eté décidé, au sein de la municipalité de Paris, que l'anniversaire de la prise de la Bastille serait celébré par une fedération genérale; et toutes les gardes nationales du royaume avaient été invitées, par un décret de l'Assemblée, à envoyer

(1) Moniteur din 5 juillet 1790; Courrier de Province, numero 162.

W.

des députes, auxquels no deva ent pas manquer de se jouidre une masse de citoyens, avides d'un tel spectacle.

L'idee si neuve et si touchante des federations, de ces fètes patriotiques où les populations accouraient a'unir dans un sentiment commina d'abnegation, de concorde et de sondanté, n'était pas eclose à
Paris : les provinces avaient donné l'exemple, Lyon, Valence, Orleans,
Sirasbourg, d'autres villes encore avaient eu leurs federations dans le
courant de l'année, et dès le mois de novembre précident les gardes
nationales d'une dizaine de villes de la Provence, rassemt lees, non
loin du Rhône, dans la plaine de l'Etoile, s'etaient nées par un serment solennel d'abjurer desormais toutes distinctions de provinces, de
voiter leurs fortunes et leurs vies à la patrie, au soutien des soin
émanées de l'Assembree nationale, d'être fidéles au roi, et de courir
au secours de la capitale ou des autres villes qui pourraient être en
danger pour la cause de la liberté (1). Il était bien juste que la où le
peuple avait conquis cette liberte, vint s'aformer aussi dans une fe ieration generale le grand princ pe de la fraterinté.

Et ce ne fut pas seulement la France qui se donna rendez-vous au Champ de hars pour la fete du 15 juillet, tous les étrangers resulant à Paris turrent à bonneur d'y assister, trois cents Anglais s'y rendirent, plems d'admira ion pour ce noble peuple qui convitut le genré humain à une regeneration universelle. Car, à nation be ne entre toutes, à France, à patrie que la Providence a marquée de soi scrau, vous avez beau vous endormir quelquefois, et chercher dans les bras du despotisnie un repos iethargique, vous n'en étes pas moins la conductrice, l'avant-garda et le flambeau des peuples.

Cependant certaines apprehensions se mélaient à la joie dont la prochaîne solennité remplissant les œurs. Le soupçon farouche s'était emparé de quelques esprita , dans le camp aristocratique comme dans le parti patriote, les meliances étaient égales. Beaucoup de nobles, se croyant exposes, quittèrent précipitamment la vilie, et, sur une dénonciation incertaine, Marat convit : « La Fayette répondra sur sa tête de la moindre égratignure faite à MM. Barnave, Lameth, Robespierre, Duport, d'Aiguillon et Menou (2). » Mais non, l'houre des explosions térribles n'est pas arrivée; ne nous attristons donc pas d'avance ; assez tôt elle viendra, hélas!

L'Assemblée, ede, se sentant agnée de sentiments divers. Les trois grandes fractions qui la divisaient, celle des royalistes purs, celle des



Yoy, dans l'Histoire de la Mérolation, par Michelet, t. II, chap. XI, et dans mile de Louis Blanc, t. IV, chap. XV, les récits tres-éloquents des feterations partialles.
 L'Ami du Propie ou le Publiciets parisons, numéro 151.

membres du club de 80 et cede des membres de la gauche, esperaient nen, charme à son profit ther parti de la federation. Les premices comptuent sur la pitte que, survant eux, ne pouvait manquer d'exciter parti les federes la pesi sen amondrie de la familie rovale, pent pener des partisans à leur cause; les patriotes, au contraire, pens aont men que le spectacle de cette fe e de la patrie embraserant les cours d'in feu plus ardent, et les attricherant pour jamais a la Bevolution du la la la la patrie des gross devoues

Dans la seance du 3 juillet au soir un membre du côté droit, Nompère de Champauny, voit exposer le désir mai deste par M. Albert (cidevant de Rom), recemment proust at commandement de l'escadre, d'être admis à la federation afin d'y prêter le serment civique, en sinnorn et au nom de la flotte dont le commandement lus était confié. Let officier était le même dont, quelques mois auparavant, Robispierre avoit si vivement blamé la conduite à Toulon, et il avait toutes sortes. de raisons de le croire assez nal disposé pour la cause populaire. Voyant une partie du côte gauche applandir avec toute la droite à la motion de Champagny, il s'esança à la tribune pour la combattre, « Je reconnais, » dat-1, « tout le merite nulitaire de M. d'Albert, mois je ne crois pas que des honneurs, que des distinctions particulières doivent nous occuper dans cet instant je ne crois pas que la fête de l'Égaité : « La fète de l'Egalité : c'était bien le vrai nom gourtant mais une telle expression sonnait n'al aux preilles d'une grande partie des membres de l'Assemblée, même de ceux qui avaient décanite la noblesse, etles paroles de Bobespièrre furent acqueillies par de violents murmores. « C'est d'une fête nationale, » continua-t-il, « où tous les citovens viennent repéter un serment qu'ils ont prononcé avec le mome respect, qu'i a ont respecté avec le même courage, qu'on doit exclure toutes les distinctions : « Et comme les murmures redoublaient : « Je prends, » dit-il en se tournant vers le côté droit, « je prends la liberte de demander aux plus geles partisars de M. d'Albert a'il est de tous les estoyens celus qui a le mieux servi la liberté publique. » A cette apostrophe tout le côte gauche, se rappelant l'afture de Toulon, eciata en bruyants applaudissements, « Out, » s'ecria alors Robes» pierre, « mes principes sont les vôtres, ils sont incontestables, » C'est à titre de chef d'escadre, ajouta-t-il, qu'on réclame pour M. d'Albert l'honneur d'être admis à la federation, faisant alors allusion aux forces navales à la tête desquelles on venait de placer cet officier, il téanoigna l'espérance que la nation n'aurait pas besoin de ses talents distingues. Que si la motion de M. de Champagny était accueil le, il



réclamait le même honneur pour tous les citoyens à qui la patrie et. it rédévable de quelques services, et démandait qu'ils fussent placés suivant le dégié d'unité de leurs services. Quand l'orateur quita la tribune, les applaudissements rédoublerent; mais malgré ces marques d'assentiment sous les quelles avaient eté étouffes les murmures du côté droit, malgré le concours prété à Bobespierre par Charles de Lameth, l'Assemblée vota l'alimission d'Albert de Biom à la fédération du 14 juil et (1)

Cette resolution ne fut pas très-bien accueillie par les journaux popula res; Mirabeau lui-mèrae, qui cependant, à cette époque, avait donne quelques gages au parti de la cour, ne put s'empécher de la blârser dans son journal. « Il n'est pas surprenant, « lisait on quelques jours après dans le Courrier de Prevence, « de voir des inquietudes s'élèver dans l'âme des vrais patriotes, quand on propose, dans des moments de crise nes honneurs particuliers pour des individus, quand surtout cet individus ne s'est pas distingué par sa popularité... (2), »

Tout autre fut le langage de Robespierre lorsqué, quelques jours après, le 10 juillet, un certain nombre de citoyens des États-Unis, en re-adence à Paris, parurent à la barre, ayant Paul Jones à leur tête, pour solliciter, eux aussi, l'honneur d'assister à la solennité du 15. Certe fois il s'agissant de républicains, d'hommes dévoues à la liberté, à cette liberté dont sis joursaient, et pour la conquête de inquel e la France s'était associée avec eux. C'étajent alors des frères d'adoption, pour ainsi dice, et une place à honneur le ir était due à cette fête consacree au souvenir de l'affranchissement d'un grand peuple. L'orateur de la députation présenta la cemande de ses compatriotes dans un discours noble, simple, oi éclatait la reconnaissance des Américains pour In France. Le président répundit en guelques mots. C'est en yous aléant. à conquerir la liberte, dit-il en substance, que les Français ont appris à la compattre et à l'aimer , ils verront donc avec plaisir assister à une réamon fraternelle ceux qui la considérent comme des frères. Robespierre prit ensuite la parole, et tenant le rendre hommage au langage élevé avec leguel s'etan exprimé l'orateur des citoyens des États-Unis, il réclama, au milieu d'interruptions qu'on s'explique seulement par le depit que ressentment les membres du côté droit d'entendre sans cesse et d'une façon de plus en plus accestuée sortir de sa bouche cesmots d'égalité et de liberté qui les épouvantaient, il réclama, dis-je,

<sup>(1)</sup> Novitrur du 5 juillet 1790; Point du jour, mamero 354, p. 377

<sup>(3)</sup> Courrier de Promuce, numero 142, t. IX, p. 177.

l'impression du discours des députés américains, celle de la réponse du president, et, pour les premiers, une place d'honneur à la fête de la fedération. L'abbé Maury, en belle humeur, demanda, lui, l'impression du discours de Robespierre, dont la motion n'en fut pas moins votée d'emblée par l'Assemblée.

Elle eut heu enfin cette fête de la Fédération tant attendue. On sait comment, quelques jours auparavant, sur une simple invitation des districts, qui era gnaient que les préparatifs ne fussent pas acheves pour le jour fixé, tous les enovens, sais distinction d'âge ni de sexe, s'etalent rendus en foule au Champ de Mars, et la pioche à la main, la hotte sur le dos, réalisant la loi du fravail attrayant, étaient venus a boat, en une semaine, d'ane tâche véritablement gigantesque. Nous n'avons pas a readre compte des cerémonies touchartes, des fetes de tous genres dont Paris, fut témoin en ce solendide anniversaire de la prise de la Bastille, sur l'emplacement de laquelle avait été établie une salle de danse qu'indiquait de loin aux passants cette inscription symbolique : Ici l'on danse, comme si la Révoli tion eut voulu changer en un lieu de plaisirs et de joyeux ébats le tuéâtre sinistre de tant de souffrances et de martyres Qu'i nous suffise de dire que ce jour fut un des jours heureux de notre pays. Tous les rangs semblaient confondus ; on eût dit d'une seule et même famille. L'unimortene esperance plinant, voilant de ses ailes dorées les maux passes et ceux de l'avenir. Qui s'ût dit a ors qu'un an plus tard, à pareille époque, à queiques jours près, ce Champ de Mars si riant, si beau cette année, si bruyant de gales et confuses rumeurs, se couvrirait de deud, serait arresé du sang français et retentirait des cris des victimes.

## HIXXK

De tous les points du royaume affluaient à l'Assemblée nationale des adresses de félicitations et de soumission à ses décrets. Dans la seance du 8 juillet au soir, Robespierre, en sa qualité de secrétaire, avait lu un grand nombre de pièces que ne dictait pas un zèle officiel, et qui, résultat d'un élan spontané et sincère, prouvaient à l'Assemblée combien elle était soutenue dans son œuvre par l'assentiment unanime du pays (1)

C'etait aussi à propos d'une lecture d'adresse de prisonniers que,

(1) Voy le Moniteur du 12 juillet 1790.



quelques jours plus tard, un journal moderé de l'époque, l'Ami du Roi, appeaut Robespierre l'arcord des galériens (1). Il faut dire à quoi faisant allusion l'estimable journal. Dans la scance du 1<sup>th</sup> juillet au soir, deux Fribourgeois, victimes de l'aristouraire de leurs pays, avaient demande à être admis à la barre pour remercier l'Assemblée qui par un decret soiennel, les avait arroches aux galères où ils avaient éte injustiment envoyes. Mais on avait rejete leur demande par l'ordre du jour, en se fondant sur une ancienne ordonnance interdisant à tout homme sorti des galères d'approcher de la cour. Étrange préjuge et bizarre inconsequence d'une Assemblée qui, proclamant à la face du monde l'infocence de deux mailieureux condannées par un arrêt un pie, les repoussait comme ayant été fletris par les galères (l'est ce que genereusement, et avec un grand sens, n'avait pas manqué, mois en vain, de faire observer Robespierre (2).

On discutait alors le rapport des comites ecclésiastique et de constiti tion sur la division du royaume en arrondissements metropolitanis, et sur la fixation des neges des évêclars dans chaque des internent. Comme dans quelques autres departements, il y avait dans ceiui du Las-de-Calais princurs evéches. Boil igne, Artas et Saint-Oniet étaient. chacun en possession d'un siège et scopal. A la quelle de ces trois voles connerait-on la preference? Telle é ait la question qui s'était. ague le 6; question grave si l'on songe à l'importance que les anciennes rilles episcopales, par aniour-propre et par intiret, attacharat à la conservation de leurs sièges. Le comite dornait la preference à Saint-Orier comme étant la vil e la plus centrale de cepartement Robespierre, d'accord cette fois avec Beaumetz, demandait l'ajournement jusqu'à ce que les électeurs du Pas-de-Calais, qui deliberaient en ce moment sur la fixation du chef-lieu, se fussent eux-mêmes prononces. L'Assembles passa outre, et, adoptant l'avis du comité, accorda Levéché à la ville de Saint-Omer 3. Mais cette decision n etait pas appelée à avoir la consecration du temps, l'évéché devait faire retour à la ville d'Arras, choisie comme chef-heu du departement, et où il siege encore aujourd'hui dans une partie des anciena bătiments de l'abhaye de Saint-Waast, restes dechus d'une apiendeur inquie dans les fastes ecclésiastiques.

A quatre jours de là, dans la même séance où il venaît de demander I impression du discours des delegués americains, Robespierre s'oppounit énergiquement à ce que l'Assemblee votàt l'élargissement d'une

<sup>(1)</sup> L'Ann de 604, numére 45, p. 181.

<sup>(2)</sup> Poens die jame, milingero 360, p. 469,

<sup>(3)</sup> Buch, mumero 357.

vingta ne d'Avignonnais oeter asà Orange, avant d'avoir pris une entièce. containsonce des faits qui ava ent motive leur arrestation. L'oumoncen comme des membres qui reclamment cette mise en liberté, les formes accibes et imperiouses dans lesquilles se produisa tiette reciamation, under aignt suffisamment à l'Assemblée que ces prisonniers n'étaient pas des amis de la Bécolution. D'après les renseignements parvenus et les explications données de vive voix par quelques dénutes avignonnais accourtis, pour assister à la federation, ils avaient éteincarceres pour avoir tente de susciter des troubles à l'occasion du vœu hautement manifesté par les citovens d'Avignon, de voir le comfat. Venaissin reiten à la Franco. Aussi no faut-il pas s'etonner que l'abbe-Maury, vivement appuve par Malouet, de Crillon, Cazales et de Virien. ait éte l'organe victent de leurs protendus griefs, et que les clameurs du côté droit aie it assail i Robespierre presque à chacune deses phrases. Il put donc dire avec raison en descendant de la tribune . « D'après les efforts que l'on tente pour que cette afforte ne soit pas exactement. consue, il est évident que c'est ici la cause de l'aristocratie contre les peuples et contre la liberté. l'en atteste ceux qui murmurent et m'interrompent. »

Apres lui, Camus parla dans le même sens. L'abbé Naury, avec cette. moderation de langage habituelle à tant de gens de son parti, avait traité les fedérés avignonnais de députés d'assassins et de scélérals. Cainus, s'approvant sur les ponvoirs que ces fedérés avaient rerus de la garde nationale et de tous leurs concitoyens d'Avignon, demanda qu'ils fussent enlendus par le comité des rapports, auquel ils étaient à même de fournir tous les renseignements déstrables. Il avait fait alluaion, dans son discours, à certaines démarches d'un abbé Boyer auprès des personnes qui avaient reclamé en faveur des detenus, L'abbé-Maury, se prétendant personnellement désigné, reprit la parole pour conjurer l'Assemblee de ne pas permettre, non à une ville, mais à quelques factieux, de se declarer indépendants, se laissa a len contre Camus. aux personna) tés les plus injurieuses, et demanda à être autorisé par un décret à le poursuivre devant le Châtelet comme calomniateur. L'ausemblee decida que les députes avignonnais seraient entendas par le connte des rapports, et, sur la demande en autorisation de poursuites, passa dédaigneusement à l'ordre du jour, après qualques parales trorsques de Bouche. Celui-ci établit une sorte de parallèle entre la tranquil ité de Camus et le pacifique, le juste, le bienfa sant abbé Maury, qui, se prétendant calomnié par Camus, lui paraissait fort échauffé (1)



<sup>(1)</sup> Voy de Monteur du 12 juillet 1790 ; le Courrier de Procesco, numéro 161, t. 18, p. 223.

Quant à Robespierre, dont les chents étaient traites de factieux parce qu'ils voulaient rchapper au joug dissolvant de l'Église pour se retremper dans la liberte française, nous l'entendrons plus d'une fois encore soutenir en de solennelles discussions les interêts de l'antique cité papale, et les citoyens avignonnais lui donneront, de leur côté, d'eclatants temoignages de reconnaissance.

#### XXXIV

Quelques Jours après, dans ce même mois de juillet, il prenait partie pour la municipalité de Soissons contre le bailliage de cette ville qui en annulant, sur la réclamation des boulangers, la taxe du pain fixée par les officiers municipaux, avait soulevé l'agitation populaire et occasionné de graves desordres. Les comités des recherches et des rapports, saisis de la réclamation des officiers municipalix portée à l'Assemblée nationale, conclusient à l'annulation de la sentence bailhagère. Telle était aussi l'opinion de Robespierre. Toute la question suivant lui, se réduisait à ceci : « La taxe du pain est-el e une fonction judiciaire ou une fonction administrative? » Le second cas n'était pas douteux ; car, sous l'ancien régime même, tout ce qui tenait aux subsistances et aux prix des denrées était du ressort des corps administratifs: il ne saurait donc être permis à un tribunal d'empiéter sur les attributions des municipalités, à la compétence desquelles la sentence du baillage de Soissons portait une attente formelle (1). L'Assemblée ne se rendit pas tout de suite à ces sages observations, mais l'opimon de Robespierre était en quelque sorte d'ordre public, et elle est devenue la règle commune

Jama s, avous-nous dit, il n'hésitait à combattre une motion même très-populaire, quand cette motion lui paraissait injuste ou contraire aux intérêts bien entendus du pays, et cela au risque de compromettre sa propre popularité; nous al ons trouver, dans une des séances du mois de juillet, une nouvelle pre ive de cette assertion.

Que, dès cette époque, une masse d'émigrés égarés cherchasseut à recruter partout à l'étranger des ennemis contre la France révolutionnaire, c'est là un point incontestable. Qu'ils trouvassent des encouragements parmi tous les partisans de l'aristocratie, jusque dans

Foniteur du 22 juillet 1790.

les conseils du roi, et que les vœux secrets de la cour les accompagnassent, c'est ce qu'il est sussi bien d'ficile de révoquer en doute. Le 26 un pamphlet sinistre, attribue à Marat : C'en est fait de sous ! poussait le cri d'alarme. Le lendemain, par une assez étrange coincidence, on apprenait qu'une armée autrichienne était autorisée à franchir le territoire français pour marcher sur le Brabant. A cette nouve le, grande emotion dans l'Assemblée nationale, un decret, en date du 18 fevrier decimer, interdisant le passage de troupes etrangères sur les terres du royaume, à moins d'une autorisation formelle du Corps legislatif

Le nomistre des la latres étrangères repondit à une demande d'explications par des faux fuyants peu d'gnes : il s'agissant d'un très petit nombre de troupes; l'autorisation était de bienscance entre deux nations voisines et amies; c'était à charge de revanche Singulière bienseance que celle qui consistant à vicler un decret le l'Assemblée. Enfin les fotes de la federation avaient seules pisqui et empêche le ministre de porter ces faits à la connaissance de l'Assemblée nationale (1. Mais ces explications parurent peu sat sfaisantes à d'Aiguillan. Il ne sufficial pas à l'Assemblée, selon lui, d'interdire le passage des troi pes autrichiennes sur le territoire français, il faitait improuver publiquement la conduite du ministre des affaires etrangères, et le rendre personnellement responsable des événements que pourrait amener son imprudence.

Marabeau, pour parer le coup piét à frapper le ministère, essaya de détourner l'attention de l'Assemblée en venant lui parler d'un mainfeste confre-revolutionnaire adressé à plusieurs municipal tés du royaume, et attribué au prince de Conde 2. Le peuple meconient grouduit au déhors ; des groupes menorants, répandus dans le jardit des Turièries, à deux pas de l'Assemblée, réclamaient à grands cris le renvoi des nunistres. L'adroit Mirabeau vit bien, suivant l'expression de Camille Desmoutins, a qu'il failloit donner de la corde au peuple, au heu de s'exposer à la rompre en la tenant trop tendue (3° » Quoi de plus populaire, en effet, et de plus propre à satisfaire les passions irritées des masses qu'une motion énergique contre un prince émigré, si notoirementhostile aux principes de la Révolution? Que Louis-Joseph Bourbon, dit Condé, fût tenu de désavouer sons trois semaines, par un acte authentique et légal, le manifeste circulant sous son nom, et dénoncé au comité des recherches, sinon qu'où le déclarât traitre



<sup>(1)</sup> Voy, dannie Moniteur du 29 juillet 1790 le lettre de M. de Montmorin.

<sup>(2)</sup> C'est ce que ne fait au le difficulté d'avoner le propre journal de Miralene. Voy, le courrier de Processes, numéro 170, s. 1X, p. 360.

<sup>(3)</sup> Rerofutione de France of de Bra bant, maméro 3d.

à la patrie et que ses biens fussent confisqués, voilà ce que Mirabeau demandait à l'Assemblee de décréter. Au premier abord, on le voit, cette motion était bien de nature à donner le change aux bons citoyens. Une partie de l'Assemblée et les tribunes éclatèrent en applaudissements; mais sous cette motion, d'un patriotisme un peu affecté, quelques esprits clairvoyants soupçonsèrent un piége. Se préoccuper d'un manifeste peut-être faussement attribué à Condé, quand les ministres étaient pris en flagrant delit de violation des decrets de l'Assemblée, quand la cour tout entière semblait le foyer d'une vaste conspiration, n'était-ce pas, pensaient-its, lâcher la proie pour l'ombre?

Robespierre combattit d'abord la proposition de d'Aiguillon, non pas que la conduite de M de Montmorin lui parût innocente; mais, parce que tous les ministres étant coupables à ses yeux, il n'était pas juste de s'en prendre à un seul il conclusit donc à ce que l'assemblée, rejetant le projet de decret de d'Aiguillon, fixàt un jour pour s'occupér utilement des moyens de déjouer les entreprises de tous les ennemis de la Révolution.

La motion de d'Aiguillon ayant été écartée par l'ordre du jour. Mirabeau reprit la sienne. Robespierre se leva alors pour la combattre également, sans s'inquiéter, comme nous l'avons dit, des atteintes que pourrait porter à sa popularité son attitude dans cette circonstance. « Sans être plus indulgent envers les ennemis de la patrie que N. de Riquetti, a dit-il, a je pense que sa motion est inadmissible et dangereuse > Inadmissible, poursuivait-il, car on ne connaît pas, en definitive. l'auteur du manifeste : on ne peut donc rendre un décret contre un homme innocent peut-être. Pourquoi d'ailleurs, parmi tant d'ennemis de la Révolution, avoir précisément choisi celui-la pour le déferer aux sévérités de l'Assemblee nationale ? Car, s'il en était d'excusables, c'étaient assurément ceux que des préjugés invétérés attachaient à l'ancien régime Écoutez-le parlant du prince de Condé : « Est-il le seul qui ait donné des preuves d'opposition? Et s'il failait un exemple exclusif, le le demande à tous les hommes importiaux, faudrait-il tomber sur un homme qui, attaché par toutes les relations possibles aux abus de tous genres, n'a pas goûté nos principes? » En bien ce Robespierre qu'on a si faussement représenté comme faisant la guerre aux opinione, et qui en réalité ne l'a faite qu'aux actes d'hostilité. Contre la Révolution, nous le montrerons plus tard, au plus fort de la tourmente révolutionnaire, a'insurgeant contre ceux qui érigraient da crimes des préjuges incurables. O vous qui, sourds aux clameurs injustes des partis, et dédaignant les anathemes traditionnels, cher-



chez la vérité avent tout, vous vous souviendrez, quand, à la veille de sa clute, vous l'entendrez s'ecrier : « Est-ce nous qui avous déclaré la guerre aux citoyens pais blos, érige en crimes des projugés incurables ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la Revolution redoutable au people même (1/f » vous vous souviendrez que telle était dejà sa doctrine au sein de l'Assemblée constituin e, et que pour la soutenir il ne craignit pas d'entrer en lutte coistre. Mirabeau lui-même et de compromettre cette popularité à jaquelle certains écrivains l'ont si faussement accusé d'avoir tout sacrifie. Si la sévenité nationale doit s'exercer contre quelqu'un, disait-il alors, c'est surtout contre ceux qui, charges de diriger les destinées de la Revolution, semblent se tourner contre elle Il fallait doite, à son avis, ajouri et une proposition insidieuse et s'occuper sans retard des mesures à prendre pour resister à la lique des ennemis de la Révolution (2).

Mirabeau se sentit piqué au vif. Peut-être avait-il espéré re icontrer en Bobespierre un appui, et nou un adversaire de sa motion, si patriotique en apparence. Voyant la ruse éventee, il se fâcha, prit à partie
Bobespierre, lui reproche d'avoir présente des observations plus
lungues et plus emphatiques que sa motion. On découvrait dans l'amertime de ses paroles le ressentiment qu'il eprouvait d'avoir été deviné.
Charles de Lameth défendit son collègue d'Arras. Il y a moins de courage, dit-1, à attaquer un absent que des ministres en place, et la
motion de M. de Mirabeau « toute belle qu'elle paraît aux autres et à
lui-même, n'est rien du tout, » Enfin, après quelques nouvelles observations de Bobespierre et un discours de Nichel Le Peletier dans le
même sens, l'Assemblée passa à l'ordre du jour (3).

Cette discussion fut diversement appréciee et comprise dans le public. Beaucoup de patriotes moins clairvoyants que Robespierre, et ne noupçonnant pas sa profondeur de vue, alierent jusqu'à croire à la trahison, irrités sans doute des éloges musilés qu'en cette circonstance certains organes du parti ultra-royaliste se liatèrent de lui décerner. Aux yeux de l'Ams du Rei, par exemple, Robespierre n'est plus « l'avocat des galériens, » aux déclamations diffuses; il est de venu tout à coup, à miracle de l'esprit de partir un orateur dont on appliaudit



<sup>(1)</sup> Discours du 2 thermider.

<sup>(2)</sup> Voici la contre-proposition de Robespierre, telle que nous l'avois trouvée aux Archines, minutée de mimini le Ajournes la proposition de M. de Requetti, et décreter que demain l'Assembles continuers de s'occuper des misures ultériourse à propère pour amuret le miut public et l'effet de la deliberation actuelle, à Archiver, procès-surbaux manuscrite de l'Assemblée nationale. C. § I., 180 carton 30.

<sup>(8)</sup> Monterer du 79 juillet 1790 , Pant de jour, numero 361, p. 327 et suiv.

la raison et l'eloquence (1). En revanche, ni tant d'efforts tentés pour le triomphe de la cause populaire, ni tant de gages de patriot sme dejudonnés, ni les incessantes calomnies dont le poursuivaient les partisans de la cour, ne le mirent à l'abri des plus injustes et des plus violentes attaques. Camille Desmoulins, lui, comprit bien le sentiment auquel avant ober son ancien condisciple en combattant la motion dirigée contre le prince de Condé. « Comme il est toujours à l'avantgarde des patriotes, » écrivit-il, « croyant reconnaître une manyauyre savante du general. Mira seau, il fut le premier à crief : « Ce sont les ennemis, à moi Auvergne ! » Cependant il ne peut s'empécher de luireprocher d'avoir, par l'influence de sa parole, épargné un décret. sévère a l'un des plus recconciliables ennemis de la Revolution. Majeré tout, s'ecrie-t-il, « Ribespierre sera toujours pour moi, en fait de principes, primus unte omnes (2) » Mais combien fut amer le langage de certains ecrivains. Dans une brochure anonyme dirigee contre Hobespierre et Charles de Lameth, on traite le premier en véritable suppôt du parti aristocratique ; « Yous qui n'avez pas voulu que votre patrie fot preservee, rassurée .. Taximunz (3). » Ailleurs, c'est consément l'abbe Maury qui lui ecrit pour le fe iciter d'avoir embrasse la bonne cause, de s'être porté le defenseur, non-seulement du prince de Conde, mais encore de tous les ministres, et qui le considére dejà comme un des plus spirituels, orateurs de l'aristocratie (4). Tristes, ibelles où semble completement effacé le souvenir des services rendus, et qui prouvent à quel point sont defiants, soupçonneux et jaloux les partis,

Mais un flambeau l'oc arrait, plus sur que toutes les incitations et les injurés, c'était sa conscience; guide par elle, il s'avançait calme, inébraulable et serein, sans se laisser décourager par les menaces des uns ou les calomines des autres. Les occasions n'allaient pas manquer pour lui, d'ailleurs, de donner la mesure de son patriotisme et de son dévouement aux intérêts democratiques. L'ilomine qui sert la cause de la liberté, et s'y dévoue tout entier dans les vues les plus desinteressées, doit s'attendre à voir ses meilleures intentions traveaues, La calomnie, l'outrage, l'exil, la cigue, la croix ou l'échafaud seront peut-être son partage; trop heureux si la justice tardive de la postérité s'évelle enfin, et tresse pour sa mémoire ces couronnes civiques refusées à son tombeau par ses contemporains.

<sup>(4)</sup> Letter de M. l'abbe Moury à M. de Bobespierre, defenorue du prince de Conde et des monstres, in-60, 4 p., de l'imprimeria de Champig. 3



<sup>(1)</sup> L'ame de roe, mumbro 80.

<sup>(2)</sup> Recolutions de l'estre et de Benbant, numéro 36, p. 582 et mir,

 <sup>(</sup>A. Le Permer de Conde genéronarment protège par MM : de Lemech et Boh apierre, inolté, de 8 p., 1790

John Google

Orgina from

# LIVRE QUATRIEME

#### AOUT 1700 - AVRIL 1701

Les yainqueurs de la Bustille. Robespiorre et la presse en 1790. - Il défond Cam lle Desmonders. — I ne lettre de Smitt inst. — Les bureaux de paix et les tribuzaux de famille. - D'à droit d'accuser. - Brone Savar les et l'abbé de Barmond. - Robespierra reclama l'égalité des princs pour les mariai et leurs oilenem. -L'adrese des deputes béarra s. — Discours sur les postes et messagenes. — Les tribumus et les gerlésastopres. - Le surte de familie. - Affaire de Namey , les Suisses de Châtem vieux — Elogies de l'Am du rot. — Le costume eccionastique. La manne painté de Noissans, « Arrêté soda feux du parlement de Toute res. » Robespierre est nomme president da tribuna, de Versailles. — Les domaines du rou Le projetamat et l'impet. - Discussion sur l'organisation de la bante confustionale. Robespierre recignie la suppression du Unat let. — Le tribinal de caisation. — De la culture du tange, - La France et le contat Venuissir. -- Correspondance entre Robespierre et les officiers municipaux d'Avignon - Robespierre et Micabeau aan Jacobas. Les brevets de retenue - Le serment des pretres. - Affa re d Blordin. - Discussion and les offices ministerie s. - La marcelaussee et les mag steats de pelice. — Le manago de Camillo Destacabas. — Organisation da 🛒 🔻 . Robespierre reclama l'admission des preuves écrites.
 Il den dans une indenturte pour les accuses reconnus non coupables. — De l'aranimaté en matiere de cond-a mation. - Mot on della be Macry sur le passample a forme sombre presente par Pobespierre sur l'orga esa con da jury - I abite Maary et les jures. — Repouse à Moreau de Sunt-Mery. — La l'herte des treatres — Mesures pour la défense du paya. - Publication du discoura cur la garde nationale, — De la soum asson à la lou — Encore se secret des lettres. — Les tantes du rou — Descursion and les émigrations. — Une séance des Jacobins. — La tortine Lafarge. - Lutte contre le Com té diplomatique. Le tresor publis et ses administrateurs. - Le cure d'Issy-l'Evêque - Les tropoles de Domi. - Les commissatres un rei M. criminel. - Mort de Mirabeau.

Ecrire la vie de Robespierre, c'est en même temps raconter l'histoire parlementaire de la Révolution française; en effet, il n'est guère de discussions un peu graves auxquelles ce grand citoyen n'ait pris part. C'est aussi mettre en lumière une foule de faits passes jusqu'ici sous ailence par tous les historiens, et dont l'importance, au point de



vue monograph que, se saura t être méconnue; car ils expliquent ad marablement l'homaie, ils nous le montrent conse pient avec lui-même depuis le commencement jusqu'à la fin, et, sous la République comme sous la monarchie, toujours fidèle aux principes du premier jour. Autour de lui les événements rouleront comme des vagues tumultueuses, se modafant au gré des passons, des caprices et des nitrigées, les hommes changeront evalement, et, de ses premiers compagnons d'armies, benuncup deserteront en route l'àpre voie de la Révolution, les uns par « goisme, l'assituée ou lairiete, les autres par corruption, l'un seul, impassible, tendre et farouche à la fois, gardien vigilant des droits de l'humanité, lutters jusqu'au bout, l'out fixé sur l'avenir, et succombera sans varier, athiete desespère de la justice et du droit.

Nous venous de le voir combuttant avec energie une motion de Marabeau dangée contre un prince de la maison de Bourbon, et nous avons donné un échan il on de la violence avec laquelle Lavaient attaqué à ce sujet certains écrivains toujours p éts à traiter d'apostats les meilleurs serviteurs de la cause populaire, quand ils ne la servent pas selon leurs rancunes et leurs vues étroites. À des libbiles aponymes, à des déclamations injustes et passionnées, Robespierre se contenta de répondre par des actes. Aussi bien l'occasion ne tarda pis à se presenter pour lui de donnée un dement à ses détracteurs, et de nierger une fois de plus la reconnaissance des véritables aums de la Révolution.

il etait alors heaucoup question de guerre, les debats souleves dans l'Assemblee par le passage des troupes autrich canes sur le territoire rancais avaient alarme les esprits; une foule de patrioles, redoutant deja l'invasion, se tensient prête à marcher contre l'entient. Les vainqueum de la Bastille n'avaient pas été des derniers à proposer leurs services, mus, avant de courre aux frontières, ils avaient voule rendre les dermes longueurs à leurs, frères d'armes toes le 15 Juillet de l'annee precedente à l'attaque de la vielle forteresse, et, en faisant part de ce projet a l'Assemblée nationale, i s l'avaient anvitée à envoyer une deputation à la solemnité où devaient figurer tous les bons citoyens et les journalistes dont la plume était vouce à la défense de la Revolution. Robespierre appuya vivement feur demande, « Yous avez décrété, » d til a ses collègues le dimanche soir, 1<sup>ee</sup> août, « qu'il serait envoyé une deputation au rorafin de lui donner une marque d'attachement de l'Assemblée. Je propose qu'en même temps une députation soit nommée. pour assister à la cérémonie funèbre qu'on prépare pour les citoyens morts en défendant la liberté. » Un membre de la droite ayant reclamé la question présiable : « Ouel est celu, qui ose proposer la question. prealable? » s'ecria un deputé nomme Vercherès; » je demande qu'il

la motive. » M. de Crillon s'opposait à la prise en considération de la motion de Robespierre, en se fondant sur ce que des difficultés étaient survenues, au sujet de cette cérémonie, entre la garde nationale et les volontaires de la Bastille. Mais qu'importe à l'Assemblée de savoir si des personnes quelles qu'elles soient ne sont pas d'accord sur les honneurs à rendre aux victures du 14 juillet? disait Maximilien. « Ce qui importe aux représentants de la nation, c'est de savoir si l'Assemblée peut refuser de concourir à cet hommage, si même elle n'aurait pas dû le décerner elle-même. » Après une discussion de peu durée, l'Assemblée se décida pour ce dernier parti, décréta elle-même un service solennel en l'honneur des citoyens morts à la prise de la Bastille, et charges la municipalité de Paris de tous les détails de cette cerémoine (i).

h

Trois jours après, Robespierre prenaît au sein de l'Assemblee nationale la défense d'un des plus charmants, d'un des plus incisifs, et aussi d'un des plus étourdis écrivains de la démocratie, rendant ainsi hommage à la liberte de cette presse dont une partie cependant dirigeait incessamment contre lui les plus odieuses, les plus inconvenantes attaques. Mais à la différence des libéraux du côté droit, qui poussaient des cris féroces contre les exagérations des écrivains populaires, et trouvaient toutes naturelles les violences indigues auxquelles se livraient les journalistes de la cour et de l'aristocratie, Robespierre s'inquiétait assez peu de ces intempérances de langage; elles étaient, à ses yeux, comme l'ecume nécessaire que produisent les meil eures choses en ébulition, et du volcan révolutionnaire, à côté du feu pur et sacré, il ne pouvait manquer de jaillir des laves plus ou moins impures.

Qui plus que lui pourtant aurait élé en droit de se plaindre? Nous avons donné un court aperçu des aménités de style qu'employaient à son égard les auteurs des Actes des Apôtres, de l'Ami du Roi, dont un des rédacteurs, Montjoie, de la même plume cynique, menieuse, trempée dans le fiel et dans la boue, écrira plus tard l'ignoble livre intitué Histoire de la conjuration de Robespierre, qui, par ses éditions multipliées et tirées à d'innombrables exemplaires,

<sup>(1)</sup> Voy le Point du jour, numéro 285, et le Monteur du 2 goût 1790.

a tant contr bué à égarer l'opinion. Il faut lire ces feuilles dévotes et royalistes pour avoir une juste idée des excès de plume commis par les ectivains bien pensents. Après cela sembleront moins changes les terribles élucubrations de Marat, duquel on a dit, non sains quelque raison, qu'il était le Royan de la dersocratie.

A côte do ces productions périodiques dent aous extors sculement. les plus importantes, paraissment de temps à autre duniuneux libelles. anonymes, reflet des mén es passions, des mêmes haines, et quion crourant ecrats par les mêmes plumes. Parmi ceux que vit éclore l'aixnee 1740, if ea est deux auxquels notre devoir d'historien est d'accorder au meurs une mention. Pans l'un, on reproche amérement à Robespierre ses tendances républicaines, et, de ce que les prenoms de Damiens. étaient, d'après l'antour du pamphlet, Robert-Lierre, on en induit que Robespierre doit être au moins son neveu ou pe it-neveu. 1. C'etait une facette renouvelee des Actes des Apotres, et dont la paternité pourrait bien être la même. L'autre est d'un ton beaucoup plus acerbe ; la calonnée y empeuate un lan, agé d'une grossièreté sans égalé. Il n'est pas uniquement dirigé contre 8 despierre, c'est un pariphlet collectif, sous forme de dialogue, entre Jacques Clement, Lamiens, Rayaniac, un Jacobiste, Robespierre et Barnave. Seu egient le petit-nerra Robespierre est l'introdicteur des trois régiciles au club des lacobins, et leur presente tour à tour les membres les plus illustres du côté gauche. de l'Assemblée nationale. I eut-on avoir une idee des gentifiesses qu'on y cencontre ? . Barnave est recommandable par cent assassinats et autant d'incendies qu'il a fait commettre et ordonnés. . le duc il Orléans. est un scélérat crapuleux, sans âme et sans courage . les Lamoth, deses not des plus grands fripons, feront l'étonnement des plus grands. ctimine's... Le Chapelier, Camus, Tronchet, Target, Petion, Relibel, sont d maignes brigands, assassins, et incendiaires... Ræderer, up des plusy la son crais qui existent, a flame d'un Descues sans en avoir le courage. » Telles sont les invectives dirigées contra tant de grands citoveus dont a honorera éternellement poire pays; j'en passe, et des meilleures. En revanche, les preux, les nobles, les vertueux, les couragenx, sont naturellement les Caziles, les Maury, les Montbacer, les differenciami (2), tous ceux enfin qui, defenseurs in éresses de tous

<sup>(1)</sup> Sermos promoced du club des Jacobius la prenier direntale du careme le la résecute année, par dem Prosper-Isonemete-Rouesta Rebisspie em de Bour-toe, e els mutarment en la ci-devant province d'Arton, honorable membre du cité génétie du l'Asser alle nationale, et l'un des foncateurs du club des Jacobius, l'aris, mise 1990, (2) Les trois l'agrence I, Cament, Donners, Baradler au club des Jacobius. Sous la relimine. De l'improneme du club pacobisse, l'un 11 de la Laberté.



les abus de l'ancien régime, tentaient d'impuissants efforts pour arrêter dans sa marche la Révolution, et s'évertuaient à crier auflot irrite ; Tu n'iras pas plus loin.

A toutes ces déclamations furibondes, à ces misérables inventions de la hame. Robespierre opposait le plus souverain mepris; il trouvait d'ailleurs des compensations suffisantes dans l'estime publique et dans les éloges que ne cessaient de lui prodiguer les journaistes du partipopulaire. Brissot lui-même, dans son Patriote françois, Gorses dans son Courrier de Versailles à Paris. Bacère dans le Point du 1017. Carra et Mercier dans leurs Annales patriotiques, Loustalet dans les Recolutions de Paris, Frécon, sous le nom de Mariel, dans l'Orateur. du peuple, Garat dans le Journal de Paris, mademo selle de Kera io dans le Mercure national, et une foule d'autres portaient chaque jour aux nues son patriotisme ardent, son désinteressement à toute épreuve, son amour de l'humainté, et lui preparaient cette réputation sans égale qui devait être bientôt si retentissante dans le monde. La presse en effet, semblable à la lance d'Achille, contient en clie son propre remede, et guerit elle-même les biessures qu'elle fait. Inut le en consequence de la refrener à outrance, de l'enserrer dans des loss disconniennes. Ciaque mesure restrictive de la liberté de la presse est un bàillon mis à la pensee, Aussi Robespierre, loin de reclamer contre elle des lois compressives, à l'exemple de plusieurs de ses collègues, s'en montra-t-il, en plus d'une occasion. l'intrépi le defei seur; jamais il ne sengea à poursuivre les folliculaires acharnés à le diffamer, ne rangeant pas au nombre des injures à venger celles qui n'atteignaient que sa personne.

Mals tous n'étaient pas animés du même esprit de triérance. Parmi crux des membres de l'Assemblée nationale que la presse democratique avait le plus vivement poursuivis de ses épigrammes mordantes était l'ancien intendant de la marine Malouet, un des coryphees de ce libéralisme menteur affecte par les membres du club de 89. Colorant du pretette du bies public et de la cause de l'ordre son ressentiment, il avait desoncé du baut de la tribuse, le 31 juillet, avec la brochure de Marat, C'en est fout de neur, dont nous avons dit un mot déja, le dernier numéro des Révolutions de France et de Brabant, et obtenu un décret d'accusation contre les auteurs d'écrits incendus res. Tout en estimant le talent et le patriotisme de Marat, Robespierre blimait hautement la forme violente de ses articles, les sanglantes hyperboles de l'Ami du peuple lui causaient une invincible répugnance. Quant à Camille Desmoulins, dont il feiseit grand cos, il lui reprochait surtout son incorrigible étourderie, et de compromettre quelquefois dans les sar-



casmes d'un tire continuel la dignite de la Révolution. ( tiel était en cette circonstance le crime de Camit e? Il avait comparé la fête federale du l'à juillet au triomphe ce l'au-Émile, ou le vainqueur avait traîne detrière son char un roi burnite et supp iant. Après avoir entendu la demondation de Malouet, un membre de l'Assemblée, Deferment, avait demandé que le décret propose fit commun aux auteurs des Actes des Apdires et de la Gesette de Paris, dont les écrits n'étaient pas moins incendia res dans un sens opposé; mais le vent de la réaction souffia t, et l'Assemblée ne s'était pas montree disposée à sevir contre les libelles de l'aristocraixe.

Tanda que Marat, furicax, rendant guerre pour guerre et tonnait contre l'auteur de la denonciation. Camilie réclamait contre le decret dont il était l'objet, au moven d'une adresse fort habile et conque dans les termes les plus modères. Après avoir protesté de son dévouement à la patrie et à la Revolution, il priait l'Assemblée de ne pas le sacrifier au ressentiment d'un ernemi personnel, et de prendre au monts connaissance du numéro denoncé avant de le traiter comme un criminel de lèse-nation. La lecture de cette adresse, accueille par de nombreux appland ssements, ramena Nalouet à la tribune. Pale, I œil en feu, la voix irritee, comque un homme en proje aux agitations de la haine, il reprit son accusation contre Camibe. « Ou'il se justifie, s'ill'ese! » s'edria-t-il en terminant. » Out, je l'ase, » répondit immedia» tement une voix partie des trabunes. Cette voix, c'était ceile de Camille Desmoul ns. L'Assemblée presque emière se leva toute troublee par cette sortie mattendue, et le president crut devoir ordonner l'arrestation immédiate de l'interrupteur.

Robespierre, venant alors au secours de son camerade de collége, dont la liberté était menacee, entreprit el alcureusement sa defense. Plusieurs fois, dans le cours de la seance, il reprit la parole pour le substraire aux rancunes des forcenés de la droite. Mallieureusement les journaux du temps ne donnent qu'un recit fort abregé des debats amenes par ce curieux incident. Camille Desmoulins, en racontant luimème l'aventure, se contente de dire : « J'ai eu la gloire immortelle de voir Petion, Barnave, Cottin, Lucas, Decroix, Biauzat, etc., confondre les perils d'un journaliste famel que avec ceux de la liberté, et livrer pendant quatre houres un combot des plus opiniètres pour m'arracher aux noirs qui m'emmenoient capité, maints beaux faits surtout ont signalé mon cher Robespierre (1). » Ne voulant pus blamer l'ordre d'arrestation donne par le président de l'Assembiee, Max miben



<sup>(1.</sup> A. colonious de France et de Crobine, manière 27., p. 589.,

avait commencé par déclarer qu'en effet cette mesure provisoire avait. eté indispensable: « mais. » poursuivait-il. « l'imprudence et l'inconsidération devaient-elles être confondues avec le crime? Sans doute M. Desmoulins a été condamnable d'interrompre les delibérations de l'assemblée; mais est-il aisé à un innocent de se taire quand il s'entend outrageusement accuser d'un crime de lèse-nation? On ne peut supposer qu'il ait au l'intentien de manquer de respect au Corps législauf. L'humanité, d'accord avec la justice, réclame en sa fayeur. Oui oserait le condamner? Je demande son élargissement et qu'on passe à l'ordre du jour (1). > En vain Malouet voulut revenir à la charge, l'Assemblée, ed.fiée sur le sentiment peu honorable auquel il avait obéi en denonçant Camille, Desmoulins, se rendit aux observations de Robespierre, passa à Lordre du jour, et, revenant sur son décret de l'avantveil e, concernant les auteurs d'écrits incendiaires, declara qu'il n'était pas applicable à l'auteur des Révolutions de France et de Brabant. Ce fut donc une double victoire remportée ce jour-là par Robespierre sur le parti aristocratique.

111

Il ya dix huit cents ans et plus, dans un petit coin de l'Asie, une voix, qui semblait sorur des profondeurs de l'infini, avait prêché une doctrine inconnue, ou du moins oubliée depuis bien des siècles chez les hommes. D'après cette doctrine, révolutionnaire au premier chef et destinée à renouveler la face du monde, tous les hommes étaient frères, le plus petit, le plus pauvre devenait l'égal du plus grand et du plus riche, et toutes les districtions frivoles étaient condamnées. Le sage, le subl'ine inspiré qui enseignait ces choses hardies était le fils d'un simple charpentier; mais comme il était véritablement animé du soufile divin, ses disciples virent en lui l'élu, le fils de Dieu, et Dieu il est resté pour la famille chrétienne. Sa doctrine n'était pas seulement révolutionnaire

th Voy le Manteur du 4 noût 1790; t'Orateur du Propie, patriére 61, le Point du jour manére 387; la Courrer de Procence, manére 172, communes. Le Mondeur, fort devous nieus au club de 89, a évidenment adouci les paroles de Robespierre, car voie comment s'expresse le journal de Mirabeau au aujet de a défense de 1 au lle c. C'est un mouvement si naturel, si parclonuable dans un homme attaque, dechire par un autre homme qui l'insulte parce qu'il ne peut se defendre, que sa astuation et sa faute out excité le pass vif intérêt.... »

au point de vue individuel, elle l'était surtout au point de vue de l'humanité. En conviant les hommes à une communion universelle, en les invita it à se grouper autour d'un nouveau culte en vertu de leur seule qua ité d'enfants de Diet, Jesus ne s'adressait pas seulement à ses concitoyens, aux nabitants des bouygades de la Judce, il s'adressait à tous les peut les, et proclamait non les droits du Juf, mais les droits de l'homme. Cette doctrine ayant paru aubversive aux puissants du jour, on mit en croix entre de ix bindits l'intrepide novaieur, et ce juste expira en effet pour le salut du monde.

Semee à tous les vents, la parole du ma tre, comme un bon graindepose au sein de la terre, germit et frucul a, et d'andents propagateurs. La reposit rent sur tens les points ou globe. Mais peu à peu sa coctrine s'altera, in fignement i on mentre et travestie par des ministres aux gages de nouveaux placisions. Si el e se conserva pure dons le cœurdua certain nombre d'hommes ain scell rent de leur s, ne précieux la fidelite par eux gardée aux vrais principes, elle fut trop souvent invoque par d'od eux oppresseurs en tre ceux-là mêmes en faveur desques Jesus l'avaitenseignes en van; et c'est à l'ombre d'une religion. de paix, il imour et de chante qu'on a vy, pendant quatorze siècles, les pour des indignement asservis et tortures. La Revolution, recomant la chame interrompue, vint de nouveau affirmer le dogme de la frateroité. universe lie. Reaucoup de bouleversements ont azu é les nations depuis. l'existence des sociétes homaines, aucun n'a revetu le caractère d'attraction et d'un versable qui restera la gioire imperissable du grandmouvement social dont la France a été le théatre à la fin du dermer siècle, et qui sera le point de départ d'une vie nouvelle pour les peupies. La revolution d'Angleterre a passe sans que le monde s'en apercht, pour ausi dire, elle est restee toute locale, conforme d'ailleurs au caractère étroit et égoiste du peuple angions , quel magnifique contraste. presente aux regards el·louis soire Revolution! En 89 comme en 93, ce ne sont pas les droits du citoyen français qu'e le inscrit en lettres d'orsurses tables distrain, co sout les droits de l'homme, et par là elle est toute direteane. Elle est le laboratoire prodigieux ou s'élabore l'avenir du genre humain. Combien de fois nous entendrons Bobesmerre parler de la reconnaissance dont liù seront regevables tous les peuples de la terre! car il sertait bien qu'elle p'accomplissait pas songrand œuvre au profit seulement d'une sa ion d'élite parquée dans des lunites conventionne les, et que, franchissant barrières, fleuves et montagnes, elle embraserait le monde tout entier de sa flamme pure et sacree comme la vérité.

Lui-même n'était-il pas en quelque sorte le député du genre hu-



main? Toutes ses paroles n'étaient-elles pas comme un lointain écho du livre éternel qui proclame les nommes égaux et qui, réagissant contre l'absurde privilège de la naissance, choisit de preference pour les étus de Dieu ceux que le monde dedaigne et repousse? Quand l'Assemblee nationale s'étoignait des principes du divin livre, n'était-ce pas lui qui toujours essayait de la ramener dans les voies de la justice et de l'équite? Aussi le peuple, par qui s'accomplissent toutes les grandes choses, ne se trompait pas sur son compte, il se sentait vivre et respirer en lui dans ses meilleures aspirations.

Un jouc, vers le milieu du mois d'août, Robespierre recut une lettre d'une écriture inconnue, il l'ouvrit et lut : « Vous qui souteuez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l'intrigue vous que je ne connais que comme Dieu, par des merveilles, je m'adresse à Yous, houseur, pour your prier de your réunir à moi pour sauver montriste pays... . Cette lettre étail d'un jeune homme dont tout récomment le nom avait retenti dans l'excesste de l'Assemblée nationale, à propos de la protesta ion seditieuse des membres de la droite contre le décret relatif à la religion catholique. Saint-Just (car c'était lui) priait Robespierre d'appuyer de tout son falent une adresse dans laquelle il demondait l'annexion de son aéritage aux domaines de soncanton, à la condition qu'on maintiendrait les marches francs du bourg de Biérancourt qu'on avan l'intention de transferer à la ville de Coury. Je ne vous connais pas, » disait-il en term nant, » mais vous êtes un. grand homme. Vous n'êtes point se ilen ent le deputé d'une province, vous ètes celm de l'homanita et da la rappuazione, « Cette le tre portela date du 19 août 1790 (1). On voit quelle était deja à cette époque l'immense popularité de Robespierre. Des ce jour, entre Saint-Just et lui une veritable fraternité s'établit. C'était la rencontre de deux arnes embrasées d'un même feu patriotique.

Aux yeux du plat rédacteur du rapport de Courtois, les accents échappés du cœur de Saint-Justine sont que des flagorneries naisses (2). Pour ces froids rhéteurs de Thermidor, qui devaient noyer la Répablique dans le sang et dans la boue, l'enthousiasme d'un jeune cœur pouvait être une maisserie; mais cet enthousiasme, inspiré par le plus absolu désintéressement, le peuple tout entier le partagera. Et quant à Bobespierre, ce qui le toucha profondément dans cette lettre, ce ne fut pas la gaive et aucère admiration qu'on y professait pour lui, mais bien



<sup>(</sup>i) Voy, notre Eusoire de Saint-Lest, t. I., p. 44, édition Meline et Cam. L'eriginal de cette lettre ent sux Archives, F. 7, 4 136.

<sup>(2)</sup> Resport de Courtou, p. 12.

l'ardeur d'un dévouement à la patrie, qui, comme le sien, ne devait pas avoir de bornes. Il sentit en ce jeune homme un frère d'adoption; et cette haison, née d'un cri de reconnaissance, durera pure, jamais troublee, jusqu'au jour où, pour la même cause et les mêmes principes, ils tumbéront tous deux sous le même conteau.

1V

En ce temps-là se discutait la belle institution des bureaux de paix et des tribunaux de famille. Diminuer le plus possible le nombre des procès; forcer les parties à essaver des voies conciliairices avant de s engager dans des luites où s'évanouissent trop souvent le repos et la fortune des familles; fournir aux pauvres dans leurs différends les moyens de s'éclairer et leur donner des défenseurs officieux et gratuits; étouffer sans éclat les contestations de deux époux ou de deux parents entre eux, et leur éviter de se rumer après avoir eté un objet de scapdale pour la sociéte; prévenit aussi les écarts des jeunes gens en les soumettant à une autorité paternelle ; tel était le noble but poursurvi par l'Assemblée consutuente. L'art. 11 du décret proposé interdisait à toute femme de se pourvoir en justice contre son mari, à tout mari contre sa femme, à tout fils ou petit-fils contre ses parents, au frère contre son frère, au neveu contre son oncle, au pupille contre son tuteur, avant d'avoir exposé leurs griefs devant un tribunal arbitral de parents, lequel, connaissance prise des fails, de vait rendre une décision motivée. Cet article souleva de la part de Robespierre des objections serieuses; il demanda la question préalable, parce que, à son sens, il eloit impraticable et contraire aux principes. C'était mettre en dehors du droit communitoute une catégorie de personnes. La femme plaidant contre son mari. le frère contre le frère, ne devaient-ils pas être jugés avec les mêmes garanties d'impartialité dont jouissaient les autres citoyens? Or, cette impartialité, la trouverait-on dans un tribunal uniquement composé de parents? et n'y avait-il pas à redouter qu'il ne rendit des décisions, non d'apres les strictes règles de la justice, mais suivant l'affection des juges pour les parties? Ces considérations, quelque fortes qu'elles fussent, n'empécherent pas l'Assemblee d'adopter l'article proposé (1). Mais ce décret n'était pas destiné à avoir une

Di Voya le Montteur du 6 noût 1790

longue durée; l'institution des justices de paix a soule survices, et les cometts de famille ont remplacé le tribunal dont Robespierre signaint les graves inconvénients. Il faut seu-ement regretter ces bureaux de paix qui, plus à même qu'un seul juge d'étendre leur action bier fainante, eussent, dans l'avenir, rendu à tous les citoyens, et principalement aux indigents, d'incalculables services.

Quelques pours après s'agitait l'importante question de savoir à qui perait delegué le droit d'accuser, c'est-b-dire par qui serait exerces l'accusation publique. Plusieurs systèmes se trouvaient en présence. Ce droit est aujourd'hut une des principales attributions du ministère. public, mais l'Assemblee nationale en avait fait une fonction entierement distincte. Comme le ministère public avait été délegné au roilegual nommat, pour l'exercer, des commissaires specialement chargés. de requérir l'application de la loi, plusieurs membres voulaient que le pouvoir exécutif l'ét également investi du droit d'accueer. Tuouret, parlant qui nom du cocuté de constitution, trouvait dan geneux pour la liberte d'armar le gouvernement de ce droit excebitant, et proposait de confier tout simplement aux juges de chaque tribusai le soin de désigner un d'entreeux pour exercer les fonctions d'accusateur public. Suivant d'autres membres, ce mode avait aussi ses inconvénients : les juges étaient biennommés par le peuple, mais nétait-il pas à craindre de les voir choisir. pour accusateur public celus que les suffrages populaires p'auraient pas préféré? Ainsi pensait Robespierre. Tout délit envers les mem ires de la société attaquant en realite la nation, c'etait à elle-même, disaitil. à en poursuivre seule la répression ou concurremment avec la partie léace. Le pouvoir étécutif devait intervenir seulement quandl'accusateur et le juge avaient rempli lour mission. Puis, insistant sur les peri s dont seraient sans cesse entourés les partisans de la Révolution, si l'accusation publique était déléguée à des fonctionnaires nommés par le roi, il disait . « Songes d'ailleurs au danger qui n'est pas imaginaire, de confier aux ministres ou à leurs agents une arme terrible qui frapporait sans cesse sur les vrais amis de la liberté 1 . » Sa Conclesion était qu'au peuple neul, nouvee de toute autorité, appartemaient la droit d'accuser et le pouvoir de déléguer ce droit à des agents. directement nommés par lui. Ce fist précisément ce qu'un peu plus tarddécréta l'Assemblée constituente.

Au milieu de ces débats avast été lu le ridicule rapport d'un heute-



<sup>(1.</sup> Mondeur du 1.) point 1790. Ce duceurs de Roberplerra avait mon donte benoce-sp plus d'étandas, comme le lout avec raison remarquer MM. Bucton et Roux (History parlementaire de se Resolution, t. VII p. 14), mais le Mondeur nous se montrait noux peu hospitalier aux discours de Roberplerre.

nant du roi au Châtelet, Boucher d'Argis, sur les événements des 5 et 6 octobre. Rien n'etait plus propre à demontrer le danger d'abandonner à des créatures du gouvernement l'exercice du droit d'accuser. Dur aux faibles, compiaisant pour les riches et les puissants, ce tribunal du Châtelet abait mettre le combie à son impopularité bien mérites. En vain, pour satisfaire l'opinion publique irritée, il avait sacrifié le marquis de Favras, on n'oubliait pas Lambesc impuni. Barentin et Besenval absous. Et puis, n'avait-il pas récemment condamné un pauvre colporteur à être pendu pour distribution d'ecrits incendiaires. En toutes choses éclatait sa haine ardente contre la Révolution Tandis qu'il poursuivait avec une excessive rigueur les écrivains de la democrane, il laissait pleine acence aux folliculaires royalistes, dont les attaques contre la constitution et les calomnies contre les personnes depassaient toutes les bornes. Le but du rapporteur, en dressant penibiement contre deux membres de l'Assemblée, Mirabeau et le duc d Octéans, tout un échafaudage de griefs impossibles, absurdes, était d'obtenir un décret d'accusation. Mais il comptait trop sur l'influence. des députés de la droite, dont les cris d'approbation ne lui firent pas defaut, et trop peu sur le bon sens de la masse des députes, il avait surtout perdu le souvenir de la séance où, sur les énergiques réclamauons de Robespierre, l'Assemblee constituante avait solenneilement affirmé l'inviolabilité de ses membres.

bn admirable discours de Mirabeau suffit pour pulvériser la volumineuse procédure du Châtelet, dont il vous le rapporteur au mépris et au ridicule; et lorsque, quelque temps après, sur les vives réclamations de Robe-pierre, on décréta la suppression de ce tribunal, dès longtemps objet de l'anatheme général, et le fut acqueilne avec la plus vive satisfaction.

Lemin stère, de connivence avec le Châtelet, avait sans doute espéré, en se décidant à evoquer le procès des évenements accomplis à versailles au mois d'octobre de l'année précédente, détourner l'attention publique d'une autre affaire dont on se préoccupait beaucoup alors. Le conspirateur Bonne Savardin, agent des princes émigrés et du ministre Saint-Priest, arrêté quelques mois auparavant, au moment où il se



disposait à franchir la frontière, s'était récemment échappé des prisons de l'Abbaye, où il avait été enformé. Un membre de l'Assemblee, l'abbé Petrotin de Barmond, était fortement soupçonné d'être complice de son évasion de qu'il y a de certain, c'est qu'il s'enfoyait avec lui, quand, reconnus l'un et l'autre à Châlons-sur-Marne, ils furent ramenés à Paris dans la même voiture qui devait les transporter bors de France (1).

Conduit à la barre de l'Assemblée constituante, le 18 août, entre guatre huissiers, pour donner des explications sur se conduite. Labbé de Barmond avait essayé de se justifier d'une manière touchante en igyoguant les souvenirs de l'hospitalité antique. Après une assez vive discussion, l'Assemblée, sur la proposition de Barsave, avait renvoyé l'affaire à 1 examen du comité des recherches, en maintenant provisoirement l'arrestation de l'abbe Perrotin. Dans la séance du 23 août. Voidel, au nom de ce comité, presenta un rapport accusateur empreint d'une certaine sévérité, rapport dans lequel était ampliqué un autre membre de l'Assemblee, M. de Foucauld, pour avoir offert un asile auconspirateur. A la suite de son rapport, il proposa un décret enjoignant au pressient de l'Assemblée de se rendre auprès du rol, afin de le prier de donner ordre au Châtelet de Paris d'avoir à informer sans retard. contre les auteurs, fauteurs et complices de l'évasion du neur Boang Savardin. Loin de chercher à se disculper, Foucauld se fit un titre d'honneur du délit dont il était accusé. Comment repousser un malheureux implorant un asile contre ses oppresseurs? La religion lui avait prescrit se conduite, disatt-il, le droit d'asile était autrefois un de ses plus beaux priviléges, et elle l'avait conserve dans les pays où elle était. encore en vigueur. De telles paroies ne furent pas favorablement acqueillies, et, au milieu des murmures, on entendit des mots : superstition! fanatisme! Il est facile de comprendre à combien d'abus un pareil. aystème pouvait donner carrière. Sous les debors d'une générosité feinte, ne segait-il pas aisé de déguiser une complicité évidente? Ce fut ce que Robespierre demontra avec beaucoup de précision et de ménagement.

Partieut de ce double principe, que la marche des révolutions ne amirait être soumise aux règles qui conviennent à l'état passible d'une constitution établie, et que l'humanité ne consistait pas à sacrifier pour un particulier l'intérêt de la société, mais bien à simer la patrie, à travailler pour le bien de tous les hommes; il disatt : « J'en veux moins à ceux qui, par un anthousisseme et une exagération romanesques, justi-



<sup>(1)</sup> Menocres du Furmaren, n. H. Ew. VII, p. 100.

fient leur attachement à d'anciens priocipes qu'ils ne peuvent abandonner qu'à ceux qui couvrent des desseurs perfides sous les dehors du patriotisme et de la vertu, » Toutefois Robespierre établissait une grande difference entre la conduite de l'homme qui favorisait l'évasion. d'un conspirateur et la conduite de ce ui qui se bornait à lui accorder. un refuge, à le mottre en s'ireté; la prentière eta i bien plus criminelle. à ses your i car nutre chose était d'ouvrir les portes de la prison à un citoven coupable envers la nation, et d'exposer l'État à toutes les conséquences d'une conspiration, ou de lui offrir simplement un saile, « Un accuse de lese-na ion se réfugie dans la maison d'un citoyen; le croisque l'honneur, ou pluiôt un sentiment impérieux de commisération et d'humanité, ne me permet pas de le dénoncer et de le remettre entre les mains des tribinaux. Mais s'il va plus loin, s'il prend des mesures pour lavoriser ultérieurement son évasion et pour le soustraire à de nouvelles nouveur es, il devient répréhensible, et il enfreint le devoir imposé à tous les citoyens de venter au salut public. » Cependant, continus-t-il. « il v a encore une différence sensible entre celui qui a tiré des mains de la joi un accusé de lèse-nation et celui que, après lui avoir donné, dans sa fuite, l'assie qu'il implorant, prend ensuite des moyens de le mettre en sûreté. Il peut du moins être présumé avoir été entraîné par la suite du mouvement d'humanité qui l'avait intéressé au malheur de l'homme qui a'était jeté dans ses bras, » Dans les circonstances présentes, il etait donc important, à son sens, de rechercher quelle part les deux inculpés avaient eue à l'évasion première de Bonne. Savardan, seulement les indices requeillis par le comité lui paraissaient suffisants pour justifier leur arrestation junqu'au résultat de plus amples informations.

Où Robespierre differant essentiellement d'avis avec le comité, c'était sur le tribunal auquel il couverant ée déférer une pareille affaire. D'abord il n'y avait pas heu de recourir au roi pour le prier d'ordonner la continuation des informations; c'était à l'Assemblee seule, disait-il, à pourvoir directement et par elle-même au salut public et au maintien de la constitution. On devait d'autent plus se mélier du pouvoir exécutif en cette occasion qu'un des ministres, Guignard de Saint-Priest, était hautement désigné comme complice du crime de lèse-nation auquel se rattachant la discussion présente. Et maintenant comment osait-on proposer de renvoyer au Châtelet la connaissance de crimes contre-révolutionnaires? Ici Robespièrre prit une grave initiative, et dont sa popularité grandit à coup sûr ; il eut le courage de démander la mise en accusation de ce tribusal lui-même, indigne de la confiance du peuple et de celle de l'Assemblée nationale, « S'il cat

permis, » poursuivit-il, « aux représentants de la nation de parler de ce tribunal, ce n'est, plus pour lui livrer les destinées de la nation, mais pour provoquer le compte qu'il doit lui-même rendre de sa conduite » Il proposa donc a l'Assemblee, en terminant, de s'occuper immédiatement de l'organisation d'un tribunal mational dont la première occupation devrait être de juger sevèrement les actes du Châtelet (1)

L'abbé Maury eut beau protester avec sa violence accoutumée, la grande voix de Mirabeau, qui flétrit les insolences des membres du Châtelet, et celle de Barnave varient appuyer l'eloquente improvisation de Robespierre. L'Assemblee decida, son comité des recherches entendu, qu'il y avait l'eu à accusation contre l'abbé Perrotin, dit Barmond, re ativement a l'évasion et à la fuite de Bonne-Savardin. Les consequences de ce decret ne furent pas terribles du reste; l'abbé en fut quitte pour garder quelques moss les arrêts da is sa propre demeure.

Å

Cer ains membres de l'Assemb ée nationale, réputés l'béraux, ava ent une étrange façon de comprendre l'égalité. On en vit un exemple dans la discussion relative au code pénal maritime, laquelle e it lieu dans l'intervalle de la comparution de l'abbé de Barmond devant l'Assemblee. au jour où fut rendu le decret d'accusation contre lui. Le projet presenté par le consté de marine se ressentait encore singulièrement des habitudes grossières et bruta es d'autrefois et du peu de respect que 1 anoira. regane professait pour la dignité humaine. Il y avait surtout un contraste étonnant entre les peines infligees aux matelots et cel es appliquées aux officiers. Tandis que, pour de simples délits, les prenuers pouvaient être condamnés à trainer des fers attachés au pied par un anneau ou à être exposés au grand mât pendant trois jours, deux heures chaque jour, les seconds couraient simplement risque des arrêts ou de la suspension de leur grade pendant un mois au paus. Comme peines afflictives, on prodiguait sans ménagement aux matelots les coups de corde au cabestan, la cale, la bourine, les grières, la mort, tandes que, pour les mêmes fautes on se contentait de casser les officiers.

21



T. I

Voy, le Mondent du 21 noût 1790, et surtout le Point du jour (nume re 107,
 266 et survil, où le liscours de Robespierre ent ben plus completement rende

t no tel e mégable ne manqua pas de choquer Robespierre il er tiqua vivement le projet prosente par M. de Changagin, « Est-ce, » dat-il, collabres l'egal to des droits que, pour un mene genre de delit, ou propose de do mer la cele eux soldats, et sunt lement de casser les offic ers. Si mes principes sont vinis, et ce sont cena de la pistice et de la liber é, je demande que les montes fantes saun primes pir les m mas penies, at the stion les lige trop severes pour les officiers, on les sou prime pour les soldats la Ce lan, age, qui le peut met " était. bien ceini du bon sens et de l'equite. Mais l'Assemblee, avait aussi ses casulates tiert, de même que in art nasyllog ame commit le justifité nem intraitque l'honneur ctant plus cher que la vient e ait permis de tierpour defendre, son horneur, at se trouva des diputes qui, a lacce d'un procede a peu pres adenti le, essaverent de prouver que, aorneur étant ce qu'un Français, a de plus cher, il n'y avait pas de disproportion extre les plaines appliquées au sol intel celles appliquées à l'officier, puisque, perdant son grade, celui-ci perdant en merie temps son honne in a comme si le paravre material condanane, pour un de it souve nt bien mince, à recevoir la cale ou à contrita boaldie, c'est-à-lire a etrepolarstavi a coups de cable par irie trentane d'hommes, na la Epais a issi frappi dans son home ir. Certini es peines expositient e i outra le paneit à de déplorables consequences, la calle, par exemile, ou l' supplice de l'immersion. D'annes l'avis des modecens, cette pome avait une influence tres-famesto sur la tete des condaranes, procu san sinveat l'epde, sie, ce qu'ent som de rappeler un journal ce l'époque 15. Mais les gens du côté droit de l'Assemblée n'y regardaient pas de si pres. La justice entibeau faire entimere savois par la beach, d. Bobospatre, la sottise et l'orgueil parlerent plus haut. D'andré trouvainé de tine Folitager etast le plus piana, siavant ini, subesporte avast ia d'ornipris les articles proposes ; autrement, dit-il, « il aurait vu qui l'eglité. dont il par e si som ent, et avec tant de chareur, n'est pas blessee. » Un a dre depute, M. de Marmans, avait reclame en l'inergonne de le rappel à l'ordre de « ce factieux, de ce tribun du peuple. » Ce f der ne ne membre qui deman la quen amendement preposant la penes e troisans de guidres contre tout officier coupable d'avoir alsaidonne son post prinductive combat he fut pas inclinion le an procès-verbal chin quoicne si t pas au dellars gui il avait ete « agile dais 1 Assemblee nationale si un officier scrait pi ni des galares (2). » De pareils exemples montrent bien a quels sentiments etroits, éguistes et mesqui is obcessait.

<sup>(1)</sup> Point du jour, unmêro 403, p. 196.

<sup>(2)</sup> Womener on 20 agest 1790.

une partie de l'Assemblée constituante et combien les partisans de la justice et du droit avaient à lutter contre la passion des distinctions puériles et les entêtements de la vanité.

Le projet du comité de marine passa maigré les résistances de Robespierre, dont la voix en cette circonstance ne trouva pas d'appui; mais soul il out raison contre tous en fletrissant un cade barbare, adouct depuis, et qui infligenit à des homnies des traitements contre lesquels on protége aujourd'hui les animaux même

Quatre fois dans la même semanne, et sur des sujets bien differents, il reprit la parole. La première fois, ce fut à l'occasion l'incladresse. par laquelle les deputés du Berrn, au nom de leurs concitoy os, supplacent le roi de ne pas permettre la venti du chaleau de Plan, ob son nie Ulenri IV avoit commence de vivre, et de le comprendre dans le nombre des domaines reserves a la couronne. Apres setre den antie sicette octition, signee d'un seul deputé, provensit à en du fait du pauple. bell nais, il temo gua son eten ement de ce qu'elle ent ete adressee au ro au neu de l'avoir ete directement à l'Assemblee nationale, à qui il appartenat de deliberer sur ces sortes d'objet, declarant du re-tes'associer i temement aux scritine its exprincés dans l'adresse pour Louis XvI et la mémoire du roi be a rais, comme jade il n'avait pasmenagé les expressions de sa recornaissance au no intro e qui avoit, un peu sans le vouloir il est veau convie la nation française à sa regeneration. Jisqu'à la chute du ros, en effet, il essayera de car el ri la I berté avec la monarchie; et c'est aux agents du pouvoir «xecutif, non au chef, qu'il s'en prend surtout l'esque, non sans raison, il accusé le gouvernement de com, lieuté dans les tentatives reactions names to the lescuelles it in that sails to take, that tres purout about lia à la bourbe le mot de république diab es a devancer 🗽 min : pour lei, quand la necessite de c'en ger le riode de gouvernequest Lu paraitra demontrée, il n'aura point à modifier ses princiles. le Conventionnel sera le continuateur logique du Constituir it. Mais revenons à l'adresse des deputes du Beien. Il y était est que epeuple bénimais avait resoncé à l'ancienne constituten et à ses i rivileges pour satisfaire aux désirs du roi. Bibespierre s'éleva y ve les t contre de passage peu convenable pour l'Assemb ee, « Ceux qui out red gé cette adresse, o dit-il, « n'ont pas fidelement exprime le vin i de nos freres du Béarn, ils n'ont pas par é en formmes filires, la requ'il s out dit que c'était uniquement pour obeir aux desirs du rei qu'ils ava ent échangé l'ancienne constitution de ce pays contre la nouvelle. constitution française. C'était sons doute aussi et principalement par amour pour la liberté, par res sect pour les droits des hommes et pour l'interêt panéral de la nation ... » Puis, après avoir rappele combien la ge et genere ise s'etait montree l'Assemblée envers le monarque, il la con, irait, dans l'interêt commun, de ne pas augmenter le nombre dejà si considerable des domaines royaux et de passer purement et simplement à l'ordre du jour Mais cet avis, appuyé par Charles Lanieta et plusieurs autres membres, ne prevalut pas, l'examen de l'afface fut renvoye au comite des domaines (1).

Le lendemain, dans la discussion d'un projet de loi sur les postes et messageries, ito respierre demanda et obtint que les fonctions de conmissaires du roi fasse it différentes de celles des administrateurs, afin que les agents du pouvoir executal ne pussent abuser de leur influence, et que le secret des lettres ne courât aucun danger. Trouvant les appointements des noministrateurs beaucoup trop éleves en comparaison de ceux aliques à ix fecte us et employes subaltemes, à qui incombait toute la peine, il reclama la diminution des premiers et l'augmen 
tation des seconds; mais la rémunération en ce monde est rarement 
en raison directe des la jeurs et des services rendas. Robespierre eut 
bean appeler l'attention de l'Assemblee sur le travail penible et journalier des facteurs, sa voix n'eut pas beaucoup d'echo; ou ne retrancha rien des gros traitements, et les petits malaires ne furent pas augmentés (2).

Deux objets un peu plus importants occupérent l'Assembles le surlendemain 25 août : les tribunaux de Paris, dont les élections dera ent avoir heu prochainement, et le rapport du counte d plomatique sur le pacie de famille de la maison de Bourbon. Dans l'une et dans l'autre question, Ribespierre fit valoir des considerations dignes de fixer un moment potre attention.

En discutant l'organisation les tribunaux, on fut amène à se demander si, dans l'in crêt peneral, il n'était pas necessaire d'exclure les co-clestastiques de l'ordre judiciaire, où, sous l'ancien regime, ils étaie it admis. Presentaient-ils pour exercer la just ce des garanties d'impartial té suffisantes? n'essayeraient-ils pas de porter attenne à la liberté, et ne risqueraient-ils pas de compromettre dans ces fonctions de se catea et épineuses la sainteté de leur trimistère? C'est ce que craignait fuzot, aux yeux duquel les ecclesiastiques avaient bien assez d'inflience dejà sans qu'en y ajoutât celle qui resulterait encore pour eux ne leur quaité de juces. Ainsi pensait Robespierre, « Les prêtres, » a int-il dit, « soi tilans l'ordre moral des magistrats, » et, suivont lui,



<sup>(</sup>I) Point dispose, in maior 106, p. 253

<sup>(2)</sup> Old \_ ht mero 407, 1 209

ne devaient le moinn possible toucher aux choses materielles. Vins l'a n'était point sa principale raison de les éloigner de la magistrature civile. Ses motifs d'exclusion reposaient sur une raison toute constitutionnelle, non point particulière aux seuls écolésiastiques, mais commine à tous les fonctionnaires dont faisaient partie les prêtres, en depit de leur repugnance à être traités comme tels, raison d'ordre public en vertu de laquelle plusieurs fonctions ne pouvaient, sans peril pour la liberté, se trouver réunies dans la même main. Ce principe, il faillait le consacrer comme fondamental, disait-il, et le sanctionner immédiatement en excluant de l'ordre Judiciaire tous les ecole siastiques. L'Assemblée se décida dans ce sens et declara toutes les functions de la magistrature incompatibles avec le ministère du prêtre (1).

un peu plus tard, dans la même séance. Minabeau présentait, au nom du comité diplomatique, un rapport fort etendu sur les anciens traites copaus sous le nom de pacte de famille qui un sement la France. et l'Espagne. Les conclusions du rapporteur ets est que l'on conservat de ces trai és toutes les stipulations purement defensives et commerciales, et qu'on proît le roi de faire ammédiatement négocier avec les ministres de Sa Majesté Catholique, afin de perpetuer par un neuve in traité une al iance egalement utile aux deux nations. On voul ist ouvrir tout de suite la discussion, mais Robespierre, se fondant sur l'importance des matières soumises à la deliberation de l'Assemblee, reclama le temps nécessaire pour approfondir la question. « Celle dont il s'agit maintenant, + dit-il, ← est une des plus importantes qui pit ssent jamais nous occuper. A-t-on bien senti ce que c'est que de decirter tout d'un coup toutes sortes à alliances, de retablir des traites que l'Assemblee ne connaît pas, qui n'ont jamais ele examines ni consents. par la nation, qui i 'ont été faits que par des ministres? - » La discussion fut ajournée au lendemain, et, ma'gré quelques nouvelles observalions de Robespierre et de Petion sur la necessi é de reviser les traites conclus jadas avec l'Espagne pur un ministre ambitieux, le décret passa tel à peu près qu'il avait été presente par Mirabeau (2) Mais, à fragrité des conventions humaines? ce pacte de familie, ratifié par la France revolutionnaire, mavait pas droit, il parait, au respectde l'Espagne, car cette puissance devait aussi prendre les armes contre nous et entamer nos frontières.

<sup>(</sup>I' Point de jour, remiéro 109 p. 301.

<sup>(2)</sup> Red minutes A0, at Mondeur dec 26 at 27 and, 1790.

## ML

Parmi les institutions de l'ancien regime il y en avait une, celle de l'armée, dont la reforme ctait d'une nécessité urgente, et pourtant l'Assemblée n'v avait pas touché encore. È le aurait dû, se rendant à ui e sage proposition du Mirabeau, acci cier entièrement cette acmes, composée de l'ements tout l'ostites à la Revention, la récreamiser sans retard sur les pases conformes aux nouveaux principes proclames par elle. Moss, etrange contractetion l'estit reorganis dont su pressante, elle la rejeta d'aquaire ou vingt mois, comme si, effervée de son propre ouvrage, elle preficuit le mettre sous la garde d'offi iers fatairment attaches à l'ancien ordre de choses et lies à la constitution nouvelle par un serment illusoire.

Chaque jour cependant builf urnissait des preuves de son impradence : les troubles qui avaient éclaté depuis quelques meis dans plusieurs régiments, et dans lesquels Bobespierre avant plus d'une fois signate la mun des officiers exaspérant à dessein le soldat, n'avaient pas d'autre cause que le maintien d'un état pontaire infoier. de dai s le pays regeneré, bes le commencement de la Revolution, Larrice, par l'effet même de son organisation, s'etait trouvée divisée en Jeux partis, les aniis et les ennemis de la liberte; dans un compoles soldats, dans l'autro les offiners. Et il n'en pouvait être autrement; si les prepuers avaient accepte avec en Lois asme des principes qui de maclanes les faisaient hommes, les seconds, tous nobles ou à peu pres, par contriguent de voues à la cour, avaient au cœur la hone dome revolution qui les depondant c'amques prodégées, et ils ne pouvaient manquer de saistr les occasions de traduce en agles le ir animo-ité. contre e le. Cela hypocritement, sous le couvert au patriotisme, en invoquant. Les necessites de la discipline. Peur ren les odie ix ou soldat les membres populaires de l'Assemblee nationale, on d'sait qu'ils insultment llarmed. Et impliceur aux so dats patriotes! on empley ait a leur égard toutes les vevations imaginables. Souvent on essavait de les séditire ; quand on n'y parvenait pas, on s'en débarrassait a fai le de quelques sondassins, ou bien on les congediait du corps avec des cartouches jaunes, marque d'infanne.

Ce fut précisément ce qui se produsit dans le regiment du roi, dont les soldats étuent animes d'un zele d'autant plus patriouque que teurs



officiers étaient notoirement hostiles à la Révolution. Ce règiment temit alors garmison à Nancy. Dans cette même vule étaient casimés deux autres regiments. l'un de cavalerie. Mestrecamp, l'autre d'infanterie, Châteauvieux, lesquels, à l'exemple du régiment du roi, professaient les sentiments les plus patriotiques.

D'autres griefs non moins graves poussaient les soldats à l'insubordination contre leurs officiers. Ils étaient littéralement volés par eux. les états-majors exerçaient une ventable rapine déguises sous le nom de retenie. Les réclamations des soidats, les nouvelles des désordres surven is principalement dans les regiments casernes à Nancy, ava ent decide l'Assemblee, sur la proposition du député Emmery, à decreter, le 6-août, que des inspecteurs nommés par le roi seraient char, is d'examiner les comptes tenus par les officiers. Hais ces inspectroirs choent eux-mêmes chois sidans le cadre des officiers : coux-cu se tronvaient done à la fois ji ges et parties. C'était meitre le l'hojie sur le feu. Du reste, les promoteurs du décret, La Fayette entre autres, de la fatigués de la Revolution, ne demandaient pas mieux que de pouyour frapper un grand coup, fore un exemple. L'envoi à Nais y d'un of a ser nomine Malseigi e, horsing provingant, peu propre à concerla conviede, occasion la ne no ivenux troubles. Les sobists ecrivirent d'al ord directement a l'Assemblee nationale, Leur lettre avait ete interceptee, ils primat le prim, un consentement de leurs chef., d'envever des deplites charges d'expliser leurs griels. Mais, à peine arrives à Paris, leurs commissires furent acrètes en vertu d'un ordre de La Favette, evidemment con place de son couson Bouillé en cette circonstance. Sans les enter dre let sur un nouveau repport d'Enquery, dans legar les fors et rent odiresement, limances, l'Assemble ren fit, le 16, un decret d'une excessive severate coutre la garnison de Niney. Tout so dat ayant pres part à la pretendue rebellion et qui, de sales angle quatre be tres, in auto tipas confesse ses torts, devait etre pourstavi et pum comme co ipable du crime de juse nation, La proclama tion du nouve iu, decret, fut assez bien reque des troupes, mais, le 2 i, arriva à Nancy l'officier Malseigne, dont la conduite irritante, inscrisée, reverta les coleres associaes. Aux réclamations des soidats du regiment ausse de l'Esteausseux il repondit par des parcles d'une extième durete, au neu de seur promettre justice, il leur reproctio leur conduite et les exaspera au point que, le 28, edata entre eux et un detachement de carabaniers commai de par un une collision sangiante.

Ces faits, dont nous ne pauvens donner iet qu'une rapide esquisse, pour expliquer l'attitude de Robespierre dans les discussions auxquelles ils vont donner ileu, parvirient à la comisissance de l'Assemblée na-



ti male class la seance du mardi 31 août, mais ils y arrivèrent dénatures, grossis, et cela par une raison bien ampie, le correspondant était Boar le lui-même, c'est-à-dire I homme le plus intéressé, et nous ajouterons, le plus disposé à surprendre la bonne foi de l'Assemblée, Dans sa lettre il dit très-bieu qu'on le faisait passer dans le département de la Meurithe pour être un ennemi de la Révolution, mais il se garda de donner le moindre déments à ce brust, belas! trop fondé. Aussitut le brave Emmery, pour nous servir de l'expression de Loustalot (1), présente un projet de decret tout préparé, en vertu duquel l'Assemblée constituante approuvait, les yeux fermés, tout ce qu'avait fait et ferait, conformement aux ordres du roi, le general Bouilié. Bobespierre et prosteurs, députes, indigités s'opposent énergiquement à la prise en consideration de ce decret; us demancent qu'avant de dei berer on entenne au moins les deputés de la garde nationale de Vancy presents à Paris ; car, dit le premier, il est de notre devoir d'examiner les faits avec la plus scrupuleuse attention, et il sous faut d'autres renseignements que des rapports ministeriels. L'Assemblee se decida à entendre les deputes de la garde nationale de Nancy, munis de pouvoirs en règle. Les deputés attenuèrent singulièrement les torts reprochés aux so dats et prouverent avec que le partialité on avait dissimulé ceur des offic ers. Ils mortrèrent les premiers inaltérablement attachés à la Révolution, resolus à maintenir la constitution, tandis que es seconds leur forsoient un crune de cet attachement même à la Revolution. Plus les soldats se devousientàla chose publique, » dirent-ils, « plus. on les accablait de la discipiné militaire, plus on exigenit d'eux des travaux penibles. « ils racontèrent les vexations indignes dont quelques Suisses du régiment de Châteauvieux avaient éte l'objet sant raison, comment l'exasperation des soldats s'en était accrue, ils declarecent enlar qu'n était à graindre que, temoins de leurs souffrances et de l'oppression sous laquelle ils gemissaient, les citoyens de Nancyn'éponsassent leurs intéréss et ne prissent leur défense. Cépendant, suivant eux, il était facile d'apaiser les espeits, de prevenir l'insurriction, en employant les moyens de douceur et de conculation; ils terminerent donc en suppliant l'Assemblee d'agir dans ce sens et de renvoyer, quant à present, l'examen de l'arfaire aux comites reunis de la guerre, des recherches et des rapports.

Ce recit, empre ni d'une grande moderation, d'un caractère de vetile sa sissante, mod fia sans peine les impressions de l'Assemblée prevenue par des rapports mensongers. La Fayette essaya d'en attent r



<sup>(</sup>b) Mentutions de Paris, minicio 60, p. 277

l'eifet, persista à demander une approbation complète et aveugle de la conduite de son cousin Bouillé; i. la réclama au nom des soldats euxmêmes, et des gardes nationales qui, d't-il assez hypocritement, « creees pour la liberté mourront pour elle, » comme si dans l'instant. même, par la bouche de deux des leurs, les gardes nationaux de Nancy. ne venuent pas de proclamer bien haut leurs sympathies pour les soldats en gazn son dans leur ville et de solliciter en leur faveur l'intercession de l'Assemblée nationale, Brauzat, l'abbé Gouties et Robesmerre se levèrent tour à tour pour récondre au général et combaure l'emploi des movens de rigueur. En cette circonstance i humanite n'avait pas pour interprête le keror des deex mondes. Un seul sentiment doit nois anin et tous, l'amour de la paix et le respect pour la loi, du Bobespierre, l'homme d'ordre par excellence, mais il faut rechercher l'origine des insurrections afin de décréter des mesures propres à les apaiser. Discutant alors le rapport de son collègue Emmery et son projet de decrei, il se demanda si ce décret d'une inexorable sévérité n'était pau de nature à troubler et à détruire à jamais l'ordre public. Ne savait-ou pas d'ai leurs à present d'où venaient les premiers torts! Etait-ce donc contre des soldats trompes et justement. irrites, dont le patriotisme avait fait l'erreur, qu'il fallait envoyer. d'autres troupes? Ne devait-on pas craindre de voir d'un côté les soldats patriotes, et de l'a itre, dans l'armée de Bouillé, tous les soudorés du desponsme et de l'aristocratie? Puis, à quel general le pouvoir exéeutif avait il confié le commandement de departements susceptibles d'un mement à l'autre d'être envalus par l'ernemi et où, plus que partout ail eurs, ou aurait eu breoin d'un général patriote? A un bomme qui detestait les institutions nouvelles de la France; qui d'abord avait refusé le serment divique et ne s'était décidé à le prêter qu'à l'instigation d'une cour interessee à avoir une de ses créatures à la tête de l'armee, « L'officier general qu'on empioie vous dit lei-même ou'on le regarde comme i ennemi de la chose publique. Je vous demande d'après ce a scul ai l'on n'est pas coupable de l'avoir choisi. On vous garantit son patriotisme, et loi giemps il la refusé de remplir un devoir de citoven. Pourquoi ne douterait-on pas de la sincérité de son repentir? Il n'y a pas de garantie individuelle du caractère moral d'un homme, quarily) s'agit du salut public. Il ne fout pas sculement fixer votre attention sur la garnison de Nancy, il faut d'un seul coup envisiger la totalité de l'armos. On ne seurent se le dissimuler, les ennemes de l État ont voulu la dissoudre : c'est la leur but. On a cherche à degriùter les bons, on a distribué des cartouches jaunes, on a voulu argeje les troopes, pour les forcer à l'insurrection, faire réadre un décret et

en abuser, en leur persuadant qu'il est l'ouvrage de leurs ennemis. Il n'est pas necessaire d'un plus long développement pour prouver que les ministres et les chefs de l'armée ne méritent pas notre confiance. » On devait donc, suivant lui, s'efforcer de prouver aux soldats que l'Assemblee, « toujours attachée au bien public et à la liberté, » n'entendant les purir que s'ils étaient mûs par un espert d'insubordination et d'indisoip line, que, du reste, officiers ou soldats, les coupables éprouveraient un juste châtiment. Min d'attemère ce but, il proposa à l'Assemblée nationale d'envoyer à Nancy quatre deputes avec mission de vêntier les faits, de suspendre ou du moins de diriger eux-mêmes au mesures militaires, et d'attendre, quant a elle, leur rapport pour se pronontier, en toute connaissance de cause, d'une manière definitive (1).

Paroas e, ayant parle api es lui, conclut à peu pres dans le même sei s. L'Assemblie diccreta l'envoi de deux commissaires charges de dinger la force publique et porteurs d'une proclamation paternelle, propre à tout camer. Et un tel changement s'était opéré dans les espris en faveur de la gunson de Nancy qu'un membre du comité mulitaire, M. de Noarles, et manda que les députes de la garde nationale de cette y le fissent ravites à réconner le plus promptement possible dans le impays pour apprendre à le it municipalite et à Bourilé les dispositions de l'Assentage.

Mais, holas' à l'heure mone où et it rendu de décret sau aire et pacificat ur, le sai g'oulait à orient cans les roes de Nancy. Bouille s'était haté de frapper le coup medite cepus longtemps. Facilement û eût put épargier le sang; à côt sufu de faire aux trois régments, à colou de Conteauvieux surtout, des conditions moins dures; mais ou tenait à tonner un grand exemple de rigueur à tarmée, on vou ut frapper de terreur les soldats patriotes qu'important le sacrifice de qu'esques pranters o'l'omnées! Il n'entre pas dans le caire de notre rout de raconter les evenements logubres de nt la vibe de Nancy fut le the ître cans cette poirmée fatale, d'autres historiens en ont trace le tableau emo avant, out montre sons leir vrai jour des faits trop longtemps obscureis, dénatures à plaisir 2 ; disons seulement combient in pitenchie dans sa vengeance la reaction victorieuse. Après la batable, une horoible boucherie eut heu; puis l'Assemblée laissa condainner aux gaieres de qui restait du regiment de Chaleauvieux, de ce régiment des chaleauvieux, de ce régiment de chaleauvieux de caleauvieux de ce régiment de chaleauvieux de ce régiment de chaleauvieu



Voy, les Berofations de La ris, mamero 60 ; le dion teur du 1∞ se stembre 179 ½ et le Point de par, printere al 5, 416.

<sup>2</sup> Yoy beste as a rece is do M. Louis Liamo (Mittoire de la Brechation françoise, 4 V, hy. V, chap II) et de M. Mandelet, 1. II, chap IV.

ment qui, le 14 juillet de l'année précédente, avait refusé de tirer sur le peuple et avait ainsi assuré sa victoire. Le parti ministeriel fut en joie; on croyait dejà la Révolution terrassée. Tout autre fut l'effet produit dans la population parisierne . émur, irritée à la nouvelle des massacres de Nancy, elle se porta en masse aux Tuileries, demandant le renvoi des treupes. Necker effrayé partit tout à coup, après avoir envoye sa démission, comme s'il eût voulu se laver les mains du sang innocent qu'on venait de répondre.

A Loccasion du facile triomphe de Bouille, Louis AVI écrivit à l'Assen blee nationale une lettre dans laquelle, tout en depiorant l'effusion. du sang, il se fehcitait du retour à l'ordre, dù, disa t-il, à la fermete et à la bonne conduite du general. Est-ce la, s'err'à Leustalot, dans son dernier article, sombre et melançolique (c'etait le clasit du cygne, est le prine et en ment écrivain mourat que ques ours après ; « est-ce la le ton d'un homme douloureusement attecte? Alc' ce n'est pas Auguste cream dans tout son palais. Varus, rejes-moi mes legio is! \* ft i 45semblee, que fit-elle? En se rap relant les sentin ents de l'ist veillance. ten o gaés par elle dans sa séance du 31 août envers les regiments de la garnisch de Nancy, et le pour le cantiaire du ma lighait son docrét à l'agard de la municipante de cette vole et de foiable, or pourroit croire quelle son, ressa de blâmer, la procontation avec l'opcelle le general avait engage un con lat qu'il avait rendu privit die, pomb-Elle se dejugea au contraire de la plus triste fa on, et cars la scance. du 3 septembre, sur la proposition de Minabeau, sans prendre au mons la plecamon d'appreger les vanças, elle vota, maigre les energiques protesto jons de Robespierre, des remerciments à Boutlé. des recomposes pour les gardes nationaix qui l'avairat suys, lesquels, entre parenthese, ctaient fort peu nombreux, et aux morts de son parti des honneurs funèbres au Champ de Mars (1 ...

Le jour on eut heu cette lete luneraire, qui n'etait qu'une insulte de plus aux vict mes de Bourias, on enterrait un jeure écrivain patrioté plein de cœur et de talent, mort à l'âge de vingt-huit ans Loustalot, le reduiteur des Recolutions de Paris, et sur son cerceu l'une voix prophetique s'écriait : « Va dire à nos freres les régiments du roi et de Chateauvieux qu'il leur reste encore les amis qui pleurent sur leur sort, et que leur sang sera vongé (2 ! » Deux ans plus tard, l'Assemblee segisla ive, s'honorant par un acte solennel de reparation nationale, arrachait aux gabres les Suisses de Chateauvieux, et la po-

<sup>(</sup>In Monateur du 5 septem spe 1790

<sup>(2)</sup> Revolutiona de Paris, muniéro 63

pulation parisiènne les accueillait en triompliateurs, au milieu des acclamations et des applaudissements

## YIII

En se constituant l'avocat bien desinteresse des regiments de la garnison de Nancy, Robespierre avait encore accru les coleres du partiroyaliste contre lui Quelques jours après, cependant, une simple reclamation de sa part, concernant les ecclesiast ques, lui valut pour la seconde fois les éloges de l'Ami du Roi. On avait, pendant le courant du mois de septembre, contiqué à discuter un projet de decret sur le traitement et les habitations à fourn r aux rel gieux dont la vie monastimie était brisée et our se trouvaient expropries de leurs maisons. Déjà l'on avait voté l'ensemble du projet, quand Robespierre proposa une modification à l'article 18, parce que sa redaction lui fassait craindre qu'on ne rangeat au nombre des orores mendiants des ordres religieux qui, pourvus de revenus suffisants, n'avaient jamais usé de la facul é de mendier, et qu'en conséquence leur position n'enfut d minuce 1'. Mais, sur l'observation de Languina a que cette metion. tendant à faire revenir l'Assemblée sur un de ses décrets, on avait écarté par l'ordre du jour la modification proposée « Ausurement, » disait l'Ann du No., M. de Robespierre ne peut être soupronne de parhauté en favour des religieux, a fallait une injustice bien revoltante pour l'exciter à réclamer contre un decret de l'auguste Assemblee : copendant ses importunes reclama ions ont été étoufiees (2) ... Et le dévot journal s'emportait fort contre Lanjunais. Pourquoi donc ce fougueux défenseur des principes monarchiques et aristocratiques accablait-il d'invectives le deputé d'Arras quand il s'é evait contre des injustices bien autrement criantes? Ah! c'est que les partis écoutent rarement la voix de l'equite ; ils ne trouvent juste et raisonnable d'ordina re que ce qui flatte eurs passions. Un peu phis tard et sans phis desucces, Robespierre consentit à être l'organe d'une potition des frères. lais de Saint-François qui demandaient à être traités comme les peres, et cela lui valut une nouve le approbation du journal revolute 🛝

d): Parat chi joser, ministro 192.

<sup>(2)</sup> L'Ame de Bor, time ters 179

<sup>(3)</sup> Seaner di, 21 septender un son 1. Lordin Por menero 175.

Au reste al voulait être juste envers les prêtres, voilà tout, et, comme le disait très bien l'Ami du Roi, il ne pouvat être accusé de partialité en leur faveur. Il l'avait prouvé en prenant part, vers le même temps, au debat assez orageux auquel avait donné heu le costume ecclesiastique. Treiliard, au nom du comite, avait demandé l'abolition des costumes particuliers de tous les ordres. Dans la séance du 14 septembre. Beauharnais, le jeune, proposa une modification profonde à cet. article et revendiqua pour tous les prêtres le droit de porter, hors de leurs fonctions, le costume quals jugeraient à propos de prendre. Mais les ecclesiastiques membres de l'Asseniblee repoussaient la nouvelle redaction comme tendant également a détruire le costume du prêtre. Robespierre, quoique en principe ennemi da custame, appuva la motion de Reauharnais. Sa repugnance pour cette espèce d'uniforme dont étaient sans cease revêtus les ecclésiastiques ne venait pas d'un motif injurieux pour eux : il tait à le constater formellement. Heureux d'avoir vu la redoutable corporation du clergé anéentie par la volonté nationale, il considérait desormais les prêtres comme des citovens ayant des droits egaux à ceux des autres citoyens, mais, ajoutant-t-il, « il serant injuste et inconsequent de ne les regarder que comme une classe suspecte et en quelque sorte prosente » S'il est partisan de l'abolition du costume, c'est parce que son usage favorise trop l'esprit de corps, de morgue et de despotisme. Les ministres du culte etant, à ses yeux, de ventables fonctionnaires publics. ils devaient, comme les autres fonctionnaires, comme le juge, l'administrateur, le legislateur lui-même, s'abstenir de tout costume distinctif en dehors de leurs fonctions. Toutefols, il pensalt que, pour ne par heurter une habitude invetérce et des prepiges religieur, il n'y avait pas à faire, actuellement du moins, de la défense de porter le costume une loi stricte et imperieuse, il fallait, à son sens, laisser les eccléstastiques libres d'agan à cet egand comme ils l'entendraient et décreter. seulement qu'en dehors des pratiques de leur ministère ils ne seraient astreints à revêtir aucun costume particulier.

Aucun historien, jusqu'à ce jour, n'a révélé ces mille détaits où se décele te caractère intime du personnage, et qui prouvent avec quel soin ce révolutionnaire, le plus radical qui se soit produit depuis Jésus, ménageait des projugés antiques, quand ils n'étaient contraires ni au droit, ni à l'équite, ni à la justice éternelle. Ils expliquent en même temps sa prodigieuse influence morale dans toutes les classes de la soc éte, influence dont il est impossible de se rendre parfa tement compte ai l'on a en tient aux histoires genérales, surtout après les stupules anathèmes dont sa mémoire a été charges.



Apres de tumustueux et interminables dépats, l'Assemblée, rayant de l'article le mot *ecclésicatique*, decreta, au milieu des appliet dissements des tribunes, l'abolition immédiate des costumes particuliers de tous les ordres, laissant d'ail eurs chaque requeux libre de se véur à sa guise (1).

One pies jours plus tard (le 23 septembre), il desperreessayarten vain do s'opposer à l'adoption o un decret qui biamait séverement le maire et les officiers manicipa ix de la ville de Sotssons pour n'avoir point tenu la maia à l'execution des decrets concernant la libre circulation des grains. On sait combien cette qui stion des subsistances contribuis à jeter d'incureture et de terreur dans le sein des populations. Le fantième de la faim, apparaissai i sonstre aux regards effices des masses, les plongrait dans une sorte d'ug rement qua le ir ota i la consciènce des actes deplorables auxqueis eiles se lansaient trop souvent entrainée.

La ville de Metz avait fait acheter pour pourrir ses habi ants une qua auté considerable de grants à Soissons. En prenner envoi s'é a t elle La 8, us et pas tran et sans troubres; mais un secore envoc, compose d'ene vuigtaine de voitures, ayant excite les defiances du peuple Boiss attais, il refusa de le ausser par ir, malgre les invitations de la nuime, ante, et resit les bas dans les gremers de la vir e. L'Ass imblee construcine, en blancat solei neaem at les mogas rats manicipaux de Soissons de n'avoir pas d'ploye assez de fermete, decreta en même temps que le roi ser al pine de doi ner des ordres afat que le baillage de chaleau-Thurry informit contre les auteurs et institateurs des troace's survenus à Seissons. Fout celli paraissait à Bobesquerie bea 🚐 com trop rigoureux . La founcipante de 8 issois, disat-il s'était conaute comme elle le devait, en se bornant à de simples remontrances. Le peuple, de son cote, voyant lant de grains sentir à la fois, avait ete naturellement, porte à sanquicter sur sa propre saluation, il ayan pu cramare aussi que ces bles diriges vers une vi le pen cloignée des frontières de fussent exportes la l'etranger et ne servissent à la nourritire de troupes prêtes à marcher contre la France II fabrit d'anteurs se garder de l'irriter contre l'Assendilee nationale par des decrets dur a terle severaté. Mais on objectat non tans que que raison, à l'orateur que, à ce compte, si l'on permet ait aux pays pricucteurs. de grains de s'opposer à la circulation de leurs, lenneus, les laditants de certaines villes, comme Matz par exemple, seraient exposes a nour r



<sup>(1)</sup> Voy, le Point de jour, numéro 131, le Nomteur maniere du 16 septembre 1799; d'un poine quelques mots de ces deouts.

de faim, et l'Assemblée, sourde à ses conseils d'indulgence adopta le décret proposé (1).

La circulation illimitée des grains rencontra il faut le dire, la plus vive opposition dans les journaix du parti populaire; elle paraissait un piége ministériel. « Abl. » s'écriait Marat, « si vous pouviez douter un instant que ce ne soit un redoutable artifice des emirmis de la Révolution, citoyens, ouvrez les yeux et voyez les Broglie, les Custine, les André, les Regnaud, les Dupont, les Duval, les Desmeumers, les Virien, les Montlosier, les Maury, les Cazalès, presser ces mesures desostreuses contre les réclamations de vos fidéles représentants (2). » Robespierre était alors dans les bonnes grâces de l'Ami du Roi, car nous voyons ce journal, moitie sérieusement, moitie sur le ton de ironie, blamer à son tour l'Assemblée nationale de ne pas s'être rendue à son avis, et d'avoir incoipé fortement une municipalite dont le seul crime, en definitive, etait d'avoir voulu éviter de faire couler peut- être des flots de sang 3.

## IN.

Tandis qu'au sein de l'assemblee s'agitait de nouveau la question. du papier-monnaie et que, pour payer la dette exiglise, le Corps legisla if, entraîné par l'eloquence de Mirabeau, decrétait une rouvede emission de mat cents in Bions d'assignats, hypotheques sur les domaines nationaux, commençacent dans toute la France les opérations. électorales pour la nomi at on des juges destine à remplacer l'encienne magistrature a tout jamais detruite. C'était le 6 septembre qu'avait été definitivement decrétee la suppression des parlements, chambres des comptes, juridictions prévôtales, en un mot, de tous les vieux instruments judiciaires du ban plaisir. Mourir de bonne grâce, en s'inchiant devant la volonté nationale, c'eût été dignement comprendre la satuation ; mais ces corps privalégiés ne surent pas honorer leur chute, et quelques-uns d'entre eux, par de vaines bravades, ajoutèrent aux longs griefs releves contre eux. Le parlement de Toulouse se montra plus recalcitrant que les autres et répondit au décret de l'Assemblée par une protestation séditionse.

<sup>(1)</sup> Mariteur du 25 septembre 1790

<sup>(2)</sup> L'Ame du Pengle qu' le Publiceste Pareren, nomero 212.

<sup>(3°</sup> L'Ann du Bois numero 117.

Grande fut l'émotion grand, dans la séance du 5 octobre au soir, le président, après avoir fait part d'une note de garde des aceaux sur la manière dont la chambre des vacations des diverses cours de justice avait accue il. le decret supprimant il ai cienne merarchie judiciaire , donna lecture de ce manifeste insensé qui resse i blait à un appel a la guerre civile. Les plus importants decrets constitutionnels y étaient insolemment censurés. Echo des rancunes de la noblesse et du clergé, l'arrêté du parlement languedocien traitait d'usurpateurs les représentants de la nation , les acrusait d'avoir violé leur mandat et la foiuiree à leurs commettants, en changarit l'antique constitution. La cour, en terroes où percan l'amer ressentiment de l'in érêt a dividuel. froisse, protestait contre le bouleversement de la monarchie. l'aneantissement des ordres, l'envanissement des proprietes et la suppression du parlers est de Languedoc. A peixe le président eut-interminé sa lecture : « Cetarrète, » s'ecris deda gaeusement Rubespierre, » a'est qu'un acte de delire qui ne peut exciter que le mejeus. L'Assemblée peut déciarer aux membres de l'ancien parlement de Toulouse qu'elle leur pertpe, de continuer à être de mauvais citoyens. Ce corps se coalise avec le pouvoir executif ... lei, des murmires éclatérent; hobespierre quitta la tribune au rès avoir pronorice encore quelques parales perques au milieudu bruit, mais sans conclure contre les signataires de la protesta ion 13 Ce fut un membre du cuté droit, N. de Brog ie, qui, trois jours après, vint, au nom des comités de constitution et des rapports , fulamencontre les parlementaires un requisitoire terrible. « Chef d'œuvre a la fois dégarement et de perfidie, cet arrêté sacriloge, a dit-il , « est audessits de toute qualification ; d'est le toes ni de la rébellion sonné par ceux mêmes dont les fonctions augustes et bienfaisantes ne devaient tendre qui a la park et à la trai guillite, » Et là où l'homme de la Révolution, ou Robespierre s'était contenté d'appeler sur d'orgueilleux et d'impussai is coupables le châtiment du niepris, le rapporteur royal'ate proposa leur renvoi devant la haute cour nationale, dont, soi si huit jours, un projet d'organisation serait presenté par le comite de constitution. « Leur audace vous prescrit votre devoir, » dit-il en ierminant, « Oue la punition sevère de cet arrêté soit l'éternel monument de la vindicte publique et de la puissance formidable des lois, a

L'Assemblee, faisant droit à ces conclusions, renveya les membres de la chamore des vacations du parlement de Toulouse devait à hau e cour nationale sous la prevention de rébellion et de forfaiture. Plus

<sup>(</sup>i) Voy. le Noadeur du 7 octobre 1790,

tard, bien plus tard, l'implacable tr bunal révolutionnaire se souviendra, lui aussi, du réquisitoire de M. de Broglie.

Par une singulière coincidence, le jour même où Robespièrre vouait au mepris public l'inqualifiable protestation des magistrats toutousains, le bruit se répandait dans Paris qu'il était appelé lui-même à faire partie. de la nouve le magnificature , et que , en compagnie de deux de ses collegues egalement renomines pour leur patriotisme, Bouche et Bangat, i venait d'être élu juge par les électeurs de Versailles. Le choix de ces trois députés, étrangers au département, étonna beaucoup les Parisiens, paralt - l. 1. Mais Robern erre avait laissé les meilleurs souvemes à tous ceux qui l'avaient connu à Versailles au temps où y siegeait l'Assemblee. Grande était sa réputation dans la ville où il avait. commonce de se rivé er, et dont les citoveis lus prouvèrent leur attachement en le choisissant pour président du tribunal de leur district. Ce chora ravit l'âme de Camille Desmoulins, a C'est Nobespierre, notre ther Robespierre, a pur, si inflexible, a ccrivit-il, a le nec plus ultrudu patriotisme, qui est nommé à Versailles président du tribunal de district. Il doit des remerchments à M. Peltier d'avoir conté dans ses Actes des Apdires que les Artés ens. sur un faux bruit de son arrivee à Arras, avoient voulurse porter à des excès contre lui. Sur le récit de l'Apôtre, les patriotes de Versail es se sont empresses de le rayir à une ville si peu digne de le posséder (2), »

C'était là en effet un ample dédommagement des injures, des calomnies dont le poursurvaient les écrivains royalistes, aussi fut-il profondément touché de l'honneur que lui avaient fait ses concitoyens de Versailles. Le séjour de cette ville tranquille convenait bien à ses habitudes do recueillement, et il se complut dans l'espérance de a'y retirer, une fois les travaux de l'Assemblée terminés, pour y exercer ses nouvelles fonctions. « Versailles m'offroit une retraite passible où j'aurois trouvé tous les avantages qui pouvoient flatter mon goût et ma sensibilité (3', » écrivait-il qualques mois plus tard à la société des Amis de la Constitution de cette ville. Mais la Révolution devait le condamner à être perpétuellement en scène; nous verrons par suite de quelles circonstances il fut contraint de renoncer à un projet dans la réalisation duquel il avait un moment entrevu le repos et le bonheur.



<sup>(</sup>I) Révolutions de Peris, numéro 65, p. 682.

<sup>(2)</sup> Rémissions de France et de Avalunt, numéro 44, p. 301

<sup>(</sup>d) Luttre his meréta des Ama de la Constitution de Vermilles, t ette attre est marrie en entier dans le t. L. des Memoires de la Series des acceses maraite de Series-et-Une, 1919, L'original est max Archiven de la ville de Vermilles.

К

Si en de rares erromatances il fournissait involontairement aux tournaux royalistes l'occasion de parier de lui avec éloge, il ne tardait pas à echauffer leur bile et à irriter leurs passions, comme dans cette même scance du 5 octobre , où , d un ton si meprisant , il avait traité les magistrats de Toulouse, Immédiatement après cet incident. Chasset avait presenté un rapport sur la vente, la conservation et l'administration des biens nationaux. On avait expressément excepté les châtaux , maisons , domaines et forêts réserves au roi, et l'article sur cesuiet allait passer dans ces termes, lorsque quelques membres du côté droit demandérent qu'à ce mot réserves, on ai sulàt : d'après le choix du roi. La gauche vit dans cette expression une sorte d'atteinte portce à la souveramete de l'Assemblee, à laquelle, aux termes de la constitution, suivant Bobespierre, il appartena t d'assigner au chef de l'Etat sa demeure et les domaines dont on lui concéda t la joinssance. Sur 👊 motion, l'Assemblée nationale, non contente de repousser par la question presibile la demande des membres du côte droit, decreta qu'apres. les mois reserves un roi, on agouterant coux-ca : en pertu des decrets de l'Assemblee, voulant bien marquer ainsi aux yeux du monde quicile scule etait souveraine, et que de la nation seule desormais le roi tenuit toutes ses prérogatives. L'étaient là de bien pet tes choses ; mais aux yeux du parti royaliste, qui tenait pour le moint autant aux apparences qu'à la reslité même de la souversmeté, elles avaient une importance extrême, car elses temoignaient d'un grand coangement, et qu'au lieu de venir du roi, tout venait du people, suprême dispensateur des grâces, des plaies et des faveurs. De là les coieres violentes, les regrimmations des journaire de ce parti. 1).

A cette époque se disculait une des questions les plus graves, les plus sériouses qu'eit eu à resoudre l'Assemblée constituante, une question vitale pour un peuple, celle des moits. Robespierre n'avait encore pris aucune part aux debats, quand l'article 3 du decret relatif à la contribution foncière l'amena à la tribune : il s'agissait de determiner la valeur des trois journées de travail, du payement de laquelle devait résulter la qualité de choyen actif. Ici encoreil tenta des efforts

<sup>1)</sup> Voy. Prime du Sei, numéro 129

désespérés en faveur de tant de milliers d'hommes frappés d'incapacité. politique par le décret du marc d'argent. Les habiles de l'Assemblés. essayèrent de couvrir d'un masque d'interêt pour les classes pauvres l'espèce d'exhéredation dont elles étaient l'objet. D'après le projet du comité, les ouvriers les moins aués pouvaient devenir citoyens actifs en acquittant volontairement la taxe des trois journées arrêtée par chaque département. D'André trouve cet article contraire au décret constitutionnel, lequel faisait dependre du pavement d'une somme determinée la qualité de citoyen actif, et il se rallia à une proposition de Rœderer, tendante à exempler de toute espèce d'impôt le salarié ne gagnant que sa subsistance. Cette motion étuit certainement de nature à être bien accueillie d'une partie des masses, un peut d'ailleurs noutenir, non sans raison, que la où les individus ne participent pas à tous les avantages du pacte social, ils ne doivent pas nonplus contribuer aux charges necessaires à tentretien de la societé. Mais, sous cette proposition insidieuse, Bibespierre devirait bien l'intention d'éliminer de la cité proprement dite l'élement populaire. Il y avait dans l'Assemblee une portion bourgeoise qui, natisfaite d'avoir humilié la noblesse et la royauté, de s'être emparée de la puissance. dont jourssaient autrefois l'une et l'autre, entendait confisquer la Révolution à son profit, jugeant le reste de la nation trop peu eclairé pour prendre part aux affaires, et ne songeant guère à un preparer les movens de sortir de sou ignorance et de sa nullité. Cet egoisme revoltait Robespierre. Tous les membres du corps social, suivant lui, devaient également participer aux prérogatives de la somité, et aussi aux charges , chacun dans la mesure de ses moyens. Il demanda donc la question preplable, sur la proposition de Rosierer, et per a avecforce, dit le journal le Point du jour, pour démontrer que la qualité. de citoyen actif appartenait de droit à tous, que le Corps léastairf ne pouvait frustrer l'indigent de ce droit naturel primordial, et que, dans tous les cas, loin d'augmenter les difficultes pour l'acquerir, it faudrait les diminuer(1) L'Assemblée repousse la proposition de Bunkrer. mais sans faciliter de beaucoup les movens d'objenir la qualite de citoyen actif, et elle laissa à chaque département le soin de fixer, sur la proposition des districts, le taux des journées de travail.

Le lendemain (25 octobre). Robespierre reprit la parole pour discuter le plan de haute cour nationale dont il avait demanifé la formation quelques jours auparavant, et son discours, quoique animé de l'espoit le plus democratique, obtint beaucoup de succès dans l'Assem-

<sup>(1)</sup> Yoy, in Point du jour, numéro 470, et le Montteur du 24 actobre 1780,

blee. Il commença par definir très-exactement les crimes de lèse-nation, par établir nettement la différence existant entre ces sortes d'attentiats et ceux commis contre les particuliers. Il y avait, selon lui, deux manières d'attenterà la sûreté et à la vie d'une nation, parce que toute aution posiédait une existence physique comme collection d'hommes, et une existence morale comme corps politique. Attenter à la liberte du peuple, c'est-à-dira aux lois constitutionnelles qui lui assurent l'exercice et la conservation de ses droits, était, à ses yeux, un véritable particide analogue a l'immolation d'un étoyen par le fer ou par le feu, car, disait-il, « dès que la liberté est ancastie, le corps poutique est dissous ; il n'y a plus ni tiation, ni magistrats, ra roi; il ne reste qu'un maître et des esclaves. »

En temps ordinaire, lorsqu'une constitution est affermie sur des bases consacrées par la temps, les samples entoyens, eachainés par la force publique et la volonté générale, lui paraissaient peu en état de commettre de pareils crimes, les séditions et les conspirations contre les gouvergements étant d'ordinaire réservées aux temps de troubles et de revolutions; mais c'était des hommes revêtus de la puissance publique que, en toute époque, il redoitait des attiques plus ou moins ouvertes contre la liberté du peuple, « 5 il existe dans l'État une magustrature qui donne un pouvoir immense, » poursuivait-il, « de grands moyens de force et de séductions, c'est celle-là qui menacera. les autres pouvoirs et la liberté publique; c'est contre elle que le Estadeur doit prendre les plus grandes precautions, dest contre eile principalement que le tribunal de lèse-nation doit être établi, » De 🚴 la nécessité d'apporter à sa formation l'attention la plus acrupuleuse. Si en temps de révolution, quand une nation a secoué le jour du despotteme, un tel tribunal peut être utile pour préserver contre les complets des factions la constitution maissante, c'est à la condition d'être composé de citoyens attachés aux nouveaux principes et à la cause populaire, autrement, si l'aristocratie s'en empare, al elle parvient à le former d'hommes corrompus d'avance ou ausceptibles de l'être, il devient le plus terrible fléau de la liberté. Il pouvait d'ailieurs le devenir également en temps ordinaire, parce qu'il était de sa nature. d'être sans cesse en buite sux séductions du pouvoir, dont il était destiné à réprimer et à punir les usurpations; c'est pourquoi Robespierre aurait voului que les conspirateurs n'eussent d'autres surveillants et d'autres juges que les représentants mêmes de la nation, auxqueis se falherait naturellement le peuple dans toutes les circonstances où la librite courrait quelque peril; mais puisque l'Assemblée nationale en avait décide autrement, et que la haute cour était en quelque sorte

appelée à être l'arbitre des dest nées de la nation. Il s'agissait de la mettre en garde contre ce qu'il y avait de plus puissant et de plus redoutable dans l'État.

Il était donc essentiel, à son avis, que ses membres fussent nominés. directement par le peuple, et non per le roi. Il réfutait donc avec force l'opinion du compte out, après avoir laissé au tor le cho x des membres du tribunal de cassation, proposait de prendre parmi eux les grands juges de la baute cour. N'était-ce pas, disait-il, aous les efforts continus du pouvoir executif, concentré dans les mans d'un seul, que chez presque toutes les nations succombe plus ou moins promptement la liberté. En consequence, permettre à ce pouvoir de concourir d'une facon quelconque à la formation d'un tribunal chargé de sauvegarder la liberté, ce serait insulter à la fois au bon sens et à la raison; c'était pourtant ce que faisait le comité. « Il met les principes de l'organisetion de la haute cour en opposition avec son objet; il fait un écueil à la constitution de ce qui devrait en être la boulevard; et, apres tout, n'est-il pas trop absurde et trop dérisoire que la cause la plus mince. d'un particulier ne puisse être jugée que par des juges populaires, et que la cause auguste de la liberte et de la nation soit abandonnée à des juges choisis par la cour et par les munistres ! » Et là il n'y avait guère de réfutation possible, car si l'on avait laisse à des magistrats nommés par le peuple le soin de punir les crimes et délits particuliers, à plus forte raison, en saine logique, devait-on confier à des magistrats du même origine la répression des attenuts commus contre une nation. Contrairement encore à l'avis du comité, Robespierre voulait gu'aucus. Commissaire du rot ne put il tervenir dans les affaires soumises à la décision de ce tribunal, auguel la pouvoir executif devait, selon lui, rester complétement étranger; le comité, d'ailleurs, lui semblait avoir rendu lui-même hommage à ce principe en proposant d'exempter de la nanction roya e les décrets du Corps législauf concernant les accusations à intenter devant la haute cour.

De plus, comme convequence des observations qu'il venait de présenter, et afin de défendre autant que possible contre la corruption les juges élus par le peuple, il voulait que ce tribunal fût placé sous l'autorité du Corps legislauf, que ses membres fassent étus pour un temps tres-court, et aussi nombreux que pouvait le permettre la nature des choses. L'Assemblee, en décidant que les magistrats de la haute cour seraient renouveles tous les deux ans, qu'ils consaîtraient seulement des affaires déférées par elle, enfin qu'elle commettrait elle-même deux de ses membres pour la poursuite des accusations, avait rempli les deux premiers objets. Mais le comité plaçait le siège de la haute cour



dans une ville éloignée de quinze lieves au moins de celle où siegerait. l'Assemblee législative, et cola, Robespierre ne pouvait le comprendre : La surveniance que celle-ci doit exercer semble exiger plutôt qu'elle. soit rapprochée d'élie ; et si je considére cette proposition sous d'autres rapi-orts, al me semble qu'un tribunal, desenseur des droits de la nation, dont les jugements doivent être l'expression du vœu général. qui d'ailleurs a besoin d'être soutenu par l'opinion publique contre les tentations qui l'environnent, ne peut être mieux placé que dans une vi le qui est le centre des lumières, et où l'opinion publique exerce. son neurouse influence avec plus d'impartialité et d'énergie. Le certes les grands services que le patriot sine éclairé et courageux de la capitale a rendus à la liberte et a l'Assen biée nationale ne sufficaient-ils pas seuls pour yous démontrer la nécessité de fixer dans son sein le tribunal qui doit-exercer une si grande influence sur la prosperité et sur la duree de votre ouvrage? » Plus tard, lorson au mois de fevrier suivat t. on reprit la discussion sur l'organisation de la baute cour, il revint sur ce sujet et insista de nouveau pour que ce tribunal a egeat dans le même lieu que le Corps leuis auf, tenant à ce qu'il fat environné d'une grande masse d'op mon publique, comme d'un contre poids au danger. immis est de la corruption (1). Nais, maigre ses efforts, l'avis du comite prevalut.

Robes derre trouvait surtout lesuffisant le nombre de parés proposé : il auchit vouluique chaque departement en nommit au mois sideux, et que les grands juges fassent choisis parma eux, une fois les récusations exercées. De plus, afin d'entouver le tribunal d'une sorte d'aureole d'independance et d'incorruptibilité, il cherchait à le prémunir contre toutes les seductions possibles. Appliquant à ses membres un systeme d'exclusion qu'un peu plus tard il devait reclamer avec succes. à l'egard de ceux de l'Assemblee nationale elle-mén e, il demanda qu'ils ne puisent être reclus. Enfin, sachant combren la phipart des hom nes se laissent facilement aller à l'entrafnement de l'ampruon et de la cumulité, a proposa à ses col ègues d'interdire aux juges de la haute cour de recevoir aucuns dons, pensions ou empiois du pouyour executif, non-seulement pendant la durée de leurs fonctions, mais encore per dant deux ans apres leur magistrature expirée (2). Cette mesure, appliquée dejà, en vertu d'un décret, aux membres de l'Assemblee nationale, du moins pendant l'exercice de leur mandat, il espé-

fi) Moniteur du 9 février 1791.



<sup>(2)</sup> Ce discours de Robespierre, tout à fait tronqué par le Fonteur (minéro du 26 actoure 1790, est reproduit sa exércio, de à pau près, dans le Pent du jour, numéros 473 et 474.

rait la voir s'étendre aux membres du prochain Corps législatif, ear elle jui parament excellente aussi bien pour garante l'indépendance des représentants du peuple que l'impartiaité des magnitrats de la haute cour

Si l'impression produite par son discours fut vive au sein de l'Assemblee constituante, elle ne le fut pas moins au devors; le plan du comité rencontra de la part des journaux populaires une opposition formidable (1 : Marat, dont les exagerations, avons-nous dit déjà, caussient à Robespierre une veritable repugnance, somma, dans son numéro 271, Petion, Duport, d'Aigustion, Lameth, Barnave, Robespierre, e en un mot tous les députés jaloux de passer pour fidries représentants de la pation, » de a opposer de toute leur force à la consecration des practipes emit par le comité. Déja, en mentionsant le discours du dernier, il avait écrit « Voila un orsteur dans les grands principes, ses vues nont excellentes, mais elles ont besoin de développement, et nous ne doutons point qu'il ne les developpe d'une mae-ère à faire sensa tion (2). » Mais pour Marat jamais Robespierre se sera assez avancé.

Le jour même où commença la discussion sur la haute rour nationale, vers la fin de la seance, au moment où l'abbe Maury, desoié qu'on enlevat aux juges de l'ancien, régime la connaissance des crimes politiques, demandait qu'on organisat le jury dans les tribunaux ordinaires. avant de men decider pour la hauta cour, Robespierre s'écria : « Yous avez une disposition plus pressante, plus importante à prendre en cemoment: il existe un tribunal inconstitutionnel et frappé de la hame. de tous ses bons citoyens ; vous ne pouvez le laisser aubaisser, je demande que sur-le-champ il solt supprimé, « Des acclamations presque unanimes accoediment ces paroles, tant était grande j'impopularité du Châtelet. Le Chapelier avous l'impossibilité de le conserver, il proposa seulement quion lui laissât la connaissance des affaires civiles et des délits ordinaires jusqu'à la formation d'un tribunal provisoire. Robespierre se rul ia à cet amendement, et sa motion, très-applauche, du la Point du jour, fut adoptés en ces termes : « L'Assemb ée natiopale décrète que l'attribution donnée au Châtelet de juger les crimes. de less-nation est révoquée, et dès ce moment toutes procédures faites à cet égard par ce tribunal sont et demeurent suspendues (3), a 4insi. tomba, sur la proposition de Robespierre, et aux applaudissements de tous les amis de la Révolution, cet odieux Châtelet dont les juges, ven-

<sup>185</sup> Voy notamment dans les évolutions de Paris l'article anticulé de la House Cournotessain, numero 60, p. 129.

<sup>(2)</sup> L'Ami du Propis ou le Publiciele partition, maméro, 268, p. 7.

<sup>(2)</sup> Voy. la Monator du 27 actobre 1790, et la Perst du jour mandra 472

dus à la cour, l'ost, es aux nouveaux principes, absolvaient les conspirateurs royalistes, décrétaient de prise de corps les écrivains patriotes et avaient osé porter un acte d'accusation contre Mirabeau lui-même, coupable à leurs yeux d'avoir servi la Revolution.

XI

Quelques jours après (10 novembre), quand a ouvrirent les dibats sur la formation d'un tribunal de cassation, Robespierre combattit energiquement, au nom des mêmes princ pes invoqués par lui dans la discussion sur la haute cour, les dispositions les plus importantes du projet du comité, lequel avait le tort de livrer presque completement cette instituion à l'influence ministérielle. En effet, par une étrange contradiction, tandis qu'on la ssait au peuple le soin de nommer directement ses juges, on n'osait lui confier le choix des magistrats charges de les rappeler à la stricte observation de la loi; et, d'epuration en epuration, on abandonnait en definitive ce choix au pouvoir executif. C'et it là, suivant l'ornteur, « ouvrir le plus vaste champ à la cabale, à la corruption, au despotisme. » Les applicadissements avec lesquels l'Assemblée accueillit ces paroles avertirent le comité du sort reservé à cette partie de son travail, qui en effet fut rejetce dans la même séance.

Robespierre n'eut pas moins de succès quand il critiqua, avec tout autant de raison, l'idee d'investir le garde des sceaux de la presidence du tribunal de cassation. Sur ce point, le comité éprouva un nouvel éciec. Au reste, tout dans le plan proposé paraissait defectueux à l'orateur. Ainsi, de cette cour suprême, piacée au sommet de l'ed fice judicinire comme la gardierne de la loi, on faisa t'une sorte de tribunal de police chargée de surveiller les tribunaux ordinaires, d'humiller les juges pour de simples négligences dans l'exercice de leurs fonctions, et enlin, sur de simples denonciations laissées à l'arbitraire du garde des sceaux, de prononcer des injonctions, des amendes et des suspensions de fonctions. Nul système, disait Robespierre, n'avait eté mieux imaginé pour avilir l'autorité judiciaire, la mettre entre les mains du gouvernement. La cour de cassation devait être établie uniquement en viie du maintien de la loi et de l'autorité legislative. Auss., toujours sois l'empire de cette crante que des majistrats, étran, ers au pou-

voir législatif, no substitussent dans l'interprétation de la loi leur propre volonté à celle des législateurs, comme cela pouvait fort bien arriver, en revint-il à cette idee, precedemment émise par lui, de placer au sem même de l'assemblee législative le tribunal de cassation, rappelant que, d'après des principes consacres, c'était au législateur seul à interpréter ses œuvres.

L'esprit genéral du projet lui semblait en contradiction formelle avec celui de la consutution, il ny avait donc pas lieu de délibérer, suivant lui; et, en terminant, il demanda le rappet des membres du comité au respect des principes constitutionnels dont ils s'etaient eloignés (1). Plusieurs orateurs, Goupil de Prefein et Chabroud, entre autres, entiquèrent non moins vivement le plan soumis à l'Assemblée, qui, sans adopter entièrement la proposition de Robespierre, détruisit en partie l'économie du projet, en rejetant immédiatement ses principales dispositions, telles, par exemple, que l'idee de la présidence conferée au garde des sceaux. Sur le reste elle prononça l'ajournement.

Lorsque, un peu plus tard, la discussion fut reprise, Robespierre, voyant l'Assemblée constituante decidée à établir le tribunal de cassation en dehors du Corps législatif, essaya au moins de le rendre accessible le moins possible à ce terrible esprit de corps qui tend toujours à s'introduire dans les corporations judic aires, et surtout de le prémunir contre l'esprit d'orgueil et la passion d'étendre son autorité. Pour parer à ces graves inconvenients, il était indispensable, selon luiet son collègue Anthoine, de decreter le renouvellement integral et frequent de ce tribunal. En vain redoutait on la versatilité de sa jurisprudence, ce mot : furisprudence des tribunaux, bon sous l'ancien régime, répondait-il, doit être effacé de notre langue, parce que sous l'empire de la constitution nouvelle la jurisprudence nétait autre chose que la lot elle-même, il y aurait toujours identité de jurisprijdence. En fixant à six ennees, comme le demandant le comité, la durce des fonctions des membres du tribunal de cassation, on risquait de feurdonner une puissance formidable à la constitution et à la liberte, il demandait donc leur réélection intégrale tous les deux ans. Barnave proposait le chiffre de quatre années et le renouvellement par muitié. tous les deux ans. L'Assemblee, s'inspirant de l'un et de l'antre avis, decida que les magistrats du tribunal de cassation seraient renouvelés. tous les quatre ans, mais en totalise (2). Plusieurs fois encore Robes-



<sup>1)</sup> Nonstrur du 11 novembre 1790, at le Poist du jour, numeros 467 et 489,

<sup>(2)</sup> Parat de jour, num ro 196, p. 249 et sus, ; Nouteur du 19 novembre 1790.

pierre reprit la parole sur diverses questions de détails concernant l'or ganisation de cette cour suprême; mais les journaux de l'epoque ont singulierement abrégé le compte rendu de cette discussion, et c'est à peine s'ils ont mentionné les observations des orateurs (1).

Cette liberté, que Robespierre tenaît à protèger contre les atteintes possibles de ceux mêmes sous la sauvegarde de qui on la placait, il cherchait à l'appliquer en toutes choses, et il n'était si petite occasion. où il ne trouvat moyen de revendiquet en sa faveur. Ainsi, dans la seance du 16 novembre, se montra-u-il l'adversaire tres-décidé du monopole du tabac qu'on proposait d'abandonner au gouvernement. Partisan de la liberté du commerce, ennemi de ces impôts indirects peu onareux aux riches, mais qui pésent lourdement sur les pauvres. il réclamant, au nom de la constitution, le droit pour tous de cultiver cette plante dont l'usage commençait delà à prendre une grande extension D'accord cette fois avec lui, son collegue Beaumetz combattit également le monopole, dans l'intérêt de la richesse nationale, et comme on objectait les besoins de l'Élat, l'Assemblée, s'écria t-il, n'effacera pas la belle declaration des droits pour des millions à laisser gagner au Trésor public. L'Assemblée applaudit fort et ajourna la question, laissant entrevoir qu'elle adopterant sur cet objet des principes abéraux, dont, après elle, on devait singulièrement s'éloigner (2).

## XII

La journée du surlendemain (18 novembre) fournit à Robespierre l'occasion d'un de ses grands triomphes oratoires.

On était alors sous le coup de l'émotion produite dans Paris par le duel de Castries avec Lameth, qui, moins heureux que Barnave dans sa rencontre avec Caza ès, avait été assez grièvement blessé. Persuadé qu'une ligne s'était formée pour se débarrasser des députés populaires dans des combats singuliers, et voulant donner une leçon aux duellistes, le peuple s'était porté en foule à l'hôtel de Castries et l'avait completement ravagé; mais les principaux chefs du parti révolutionnaire faisaient remonter plus haut la responsabilité des altaqués, des provocations dont les représentants hostiles à la cour étaient continuel-

(2) Point de jour, numéro 494...



<sup>(1)</sup> Voy, cependant le Point du jeur, numéro 498.

iement l'objet. Si les printocrates continuesent leurs complots liberticides, si dans beaucoup de départements les decrets de l'Assemblée
n'étaient pas exécutés, la faute en était aux ministres. Déja quelques
jours suparavant, une députation de la commune de Paris, ayant à sa
tête un homme appeié à une reputation colossale, un des meneurs du
club des Cordeliers, le redoutable Danton, était vens demander leur
renvoi en termes dont l'énergie n'avant pas déplu à la majorite de
l'Assemblée constituente. Ce fut au milieu de ces circonstances, et à la
suite des oragnises discussions auxquelles donnérent lieu, au sein du
Corps régislatif, le duel de Charles Lameth et le sac de la maison Castries, que s'ouvrirent les débais seit la pétition par laque le le peuple
av gnonnais, fatiqué du joug séculaire et dissolvant de la papauté, réclamait la reurson de son pays à la France, dont logiquement il n'autant jamais dù cesser de faire partie.

Il y avait loi giemps dejà que, avant brisé d'eux-mêmes l'autorité du saint-singe, les Aynghonnais avaient sollieré l'Iumpeut d'entren dans la grande (amille française; érux de eurs concitoyens, députes par éux pour assister à la dernière federation, avaien, aiguitlonné leur impatience en leur depeignant l'enthois asme, la joie de ce per ple si heureux et si fier de sa liberté conquise, et dont, en somme, ils se sentaient les frères légitimes. Le retard que mettait l'Assemblee à se prononcer. sur cette importante affaire tenant à plusieurs causes. En p-eoant possession d'une partie des domaines du saint-sié, e, non par la conquête, mais en vertu d'une offre libre et apontanée de la piet des interesses, elle craignait, d'une part, de s'alièner les nations catholiques, de l'autre, d'examérer le ciergé, dont cependant, en tant d'autres occasions. elle se montra assez peu soucieuse de ménager les susceptibilités. Toucher au bien de l'Eglise, disaient la plagart des men bres du côte. droit, comme les Nalouet, les Maury et autres, d'est une impièle, une abomination. Cependant, dans la séance du 16 novembre au soir, Pétion, après avoir, dans un long rapport, exposé la situation, proposaà l'Assemblee, au nom de la majorité des membres du comite d'Avignon et du comité diplomat que, de decreter la reunion de la ville d avignon et de son territoire à l'empire français, sauf à prier le roi de négocier avec la cour de Rome au sujet des indemnites qu'elle penserait lui être dues. Immédiatement après, un honime dont la doctrine était que les peoples, comme des troupeaux, appartiennent à certains êtres privilégies appeles empereurs, papes ou rois, et n'ont pas la liberté de disposer d'eux-mêmes. Naiouet, cris bien fort au scandale. Le jeudi soir, 18 novembre, Robespierre prit la parole pour combettre cette monstrueuse doctrine et soutenir les droits des Avignonaais.

C'était le soir même du jour où, dans la séance du matin, il avait, pour la seconde fois depuis le commencement du mois, parlé sur l'organisation de la cour de cassation. Un membre qui depuis a récigé des memoires où la pusillanimité le dispute au mensonge et a la calomnie, Durand de Maillanne, prononça d'abord un discours dans lequel il conclut à la prise en considération de la pétition des Avignonnais, sauf les indemnités à offrir su pape.

Robespierre lui succéda. Il occupa longtemps la tribune et fut écouté. avec une faveur marquee, « Je reclame, » dit-il en commencant, « ie réclame, pour la question qui vous est soumise, l'attention religieuse qu'ont obtenue de vous les plus grands objets de vos délibérations; ce n'est pes sur l'étendue du territoire avignonnais que se mesure l'importance de cette affa re, mais sur la bauteur des principes qui gatantissent les droits des hommes et des nations. La cause d'Avignon est celle de l'univers, est celle de la liberfé. Il serait également muule de la défendre devant des esclaves et coupable de douter de son succès devant des hommes libres, devant les fondateurs de la liberté, « Cetto question lui paraissait se réduire à deux propositions bien simples : le peuple avignonnais avait il le droit de demander sa réunion à la France ? l'Assemb ée nationale pouvait-elle se dispenser d'accuei lir sa pet tion? Le principal titre invoqué contra lui, c'était la cession faite en 1348 à Clément VI par la reine Jeanne, en échange de l'absolution. qu'elle sollicitait de ce pape, au tribunal duquel elle avait été citée pour le meurtre de son mari. Mais cet sets scandaleux était radicalement pul, d'abord parce que la reine était mineure au moment où elle. l'aveit consenti, ensuite parce qu'il était contraire aux bonnes mœurs.

Comme un certain nombre d'habitants du Comtat, par jalousie de la ville d'Avignon dont ils redoutaient la préponderance, avaient protesté contre la pétition de eurs conditoyens, les adversaires de la réunion prétendaient qu'une portion de peuple ne pouvait être separce du tout sam le consentement géneral de l'association. Bobespierre, s'emparant de leur argument, rappela que la nation provença e tout enbère avait, dès l'orig ne de la cession, reclame, par l'organe des états géneraux, contre l'acte prégulier passé par la reme Jeanne; que les magistrats d'Aix par divers arrêts avaient décide que la ville d'Avignon p'avait jamais cessé d'être partie intégrante du royaume de France, qu'enfin c'etsit un point incon estable de notre droit public reconne par nos premiers rois, que l'État avignomais était detenu à titre pré aute seulement par le pape. D'ailleurs, ajoutait Robespierre, la ville d'Avignom est essentiellement distincté du comtat l'ensissia cedé au pape par Philippe le Hardi, moyennant la levée d'une sentence d'excommuni-

cation. Entre elle et lui, il y a difference de lois, de contumes et de tribunaux, le refus des habitants du Comitat de se réunir à la France ne saurait donc être un obstacle à l'incorporation des Avignonnais. Dans la cause de ces derniers, il voyait celle de tous les peuples dont la souveraineté ne pouvait être aliènee au profit de tel ou tel individu, et il la defendait au nom même des principes proclamés par l'Assemblée constituante, autrement, disant-il, il n'y aurait plus de peuple, il n'y aurait qu'un tyran et des esclaves. C'était le principe des nationalités nettement posé.

Répondant à cette objection qu'Avignon était la propriété du pape. il s'ecriait : « Juste ciel ! les peuples, la propriété d'un homme l'Etc'est dans la tribune de l'Assemblee nationale qu'on a proféré co blasphème. « les l'orateur fut obligé de sarrêter, interrompu par de bruyantes acclamations. Quelques membres, assimilant à une conquête. l'annexion d'Avignon au territoire français, avaient invoqué le décret. par lequel l'Assemblee, stipulant au nom du pays, avait renoncé à toute conquête. Mais, répondait victorieusement Robespierre, une conquête est l'oppression d'en peuple par un autre, ou plutôt par un despote, tandis que c'est spontanément et par un contrat librement consenti que les Avignonnais offrent de se réunir à nous. Et comme, pour jeter quelque defaveur sur leur pélation, on avait rappelé qu'elle avait été formés. au milieu de troubles sanglants, troubles fomentés par l'aristocratie d'Avignon au mois de juin précedent, il dit : « Oue les auteurs de ces raisonnementa engagent donc les tyrans à rendre aux peuples l'exercico de jeurs droits, ou quils leur donnest les moyens de les renverper saus insurrection... > A ces paroles de nouveaux applaudissements interrompirent une seconde fois l'orateur ; lus, reprenant : e ou plutôt qu'als fassent le procès au peuple français et à ses représentants ayant de le faire à ceux qui nous ont imités, »

Apres s'être attaché à prouver combien il était absurde, ridicule, contra re à tous les principes de contester au peuple avignomais le droit de demander sa réunion à la France. Robespierre chercha à démontrer que l'Assemblée nationale ne pouvait se dispenser d'accueillur sa pétition. Ne devait-elle pas avoir à cour de consecrer ce principe de la souveraineté des peuples sur lequel repossit tout l'édifice de la constitution? Nétait-il pas de sa dignité et de son honneur de ne pas exposer aux vengeances de ses ennemis un peuple resté français malgre toutes les conventions contraires, et dont le seul crime était de vouloir partager nos destinées? Muis ce n'était pas tout ; une foule de raisons économiques et politiques de la plus haute importance faisaient en quelque sorte une nécessité de la réunion de cette ville au royaume.

Comment, en effet, tant qu'elle en demourerait détachée, sa position entre plusieurs de mos départements permettait-elle de reculer aux frontières toutes ces barrières intérieures qui divisalent autrefois la France et la comptient en une foule de petits Étata séparés d'intérête et de coutames ? « Sa situation au confluent du Rhône et de la Durance. le rocher qui la domine, la facili é qu'elle peut donner, à ceux qui en seraient les maltres, de mettre des entraves à la communication du Languedoc, de la Provence, du Dauphiné, en font une place infinument. importante et necessaire à la France, at vous invitent à ne point violer. la plus irrefragat le de toutes les lois, celle de la nature même, qui à voulu qu'elle fât, qu'elle ne pât être qu'une portion du territoire francals. » Nétait-il pas à craindre, si l'on résissait plus longtemps à sesvœux, de la voir devenir le quartier général de l'aristocratie, qui de là dangerart sea attaques contre notre constitution, tandis qu'elle pourrait être un bou evard contre tant d'ennemis puissants \* « Yoyez, » ajoutait-il, « su sein de ceue partie déla France, où ils ont déjà fait germen. les funestes semences des dissensions civiles, le comiat Venaissin et Avignon placés necessurement pour être ou le principal foyer des conspirations, ou le ferme appui de la tranquillité publique, suivant le jugement que vous prononcerez sur le sort des Avignonnais. Quel danger n'y aurait-il pas à es bisser retoniber sous le joug de ceux qui, unes par des passions et des intérêts communs, conspireront pour aniener imponement une explosion fatale à notre glorieuse Révolution. C'est de ce pays que dans pos tombles domestiques les papes soufflaient. sur ce royalame tous les fléant du fanatisme, de la guerre civ- e et religieuse qui l'ont si longtemps desolé. C'est la que les ennemis du peuple. avignounais et du peuple français peuvent vous preparer de nouveaux troubles. . . Lt pois, oubliait-on les vœux formeilement experimes dans leurs caltiers par les badhages voisins, pour reclamer la reunion de cette ville à l'Empire français ?

Que si les cours étrangères avaient l'intention de déclarer la guerre à la France, elles n'avaient pas besu quomme on l'a dit, du presexte de cette incorporation. Au surplus, poi estivait-il, vous n'avez à leur opposer que les armes dont les peuples, en élat de rero ution, ont toujours usé contre les tyrans : le serment de perir pour la liberté « àdoptes d'autres principes, et montrez quelques craintes, vous êtes dejà vaincus. » Ce fier langage souleva, cette fois encore, les acclamations de l'Assemblée

Jusque-là Robespierre s'était trouvé en parfaite communaité d'idées avec son collègue et son ami Petion, ou it se separa de lui, ce fut sur la question des indemnités à accorder au pape. Suivant lui, il n'y en

avait aucune à donner, car il ne pouvait être dû d'indemnité pour la perte d'une osurpation, disait-il, et la cessation d'un long outrage aux droits des nations et de l'humanité. Et si quelqu'un avait à réclamer quelque indemnité, c'éteit le peuple victime d'un long esclavage, non l'oppresseur. L'Assemblée témoigna son approbation de ces paroies par de nouveaux applaudissements; et Robespierre, un terminant, lui proposa, comme un devoir, l'adoption du décret aulvant : « L'Assemblée nationale décrète qui Avignon et son territoire font partie de l'empire français, et que tous ses decrets y seront incessamment envoyés pour y être exécutés comme dans le reste de la France (1), »

Robespierre, on peut le dire, s'était cette fois emparé de ses collègues; I impression de son discours fut voiée d'enthousiasme. A entendre les appliaudissements qui, à plusieurs reprises, avaient interrompu l'orateur, on eut pu croire d'avance à une victoire complète, et que sa motion serait décretée d'emblee, il n'en fut rien pourtant. Dans un interêt difficile à comprendre, Mirabeau demanda, le sur lendemain, au nom du comité diplomatique, l'ajournement de la question et l'envoi de troupes françoises à Avignon pour y protéger les établissements français et la paix publique, de concert avec les officiers municipaux, l'Assemblee se prononça dans ce sens, et ajourna jusqu'à nouvel ordre l'incorporation du peuple avignonnais à la France (2).

Grand fut le desappointement au dehors. Mais Robespierre avait fait la conquête d'un peuple, et ce le fameuse séance du 18 novembre au soir donna heu entre les magistrats municipaux d'Avignon et lui à une correspondance qui merite d'étre recueillie par l'histoire : « Monsie ir, » lui ecrivaient, le à décembre suivant, les administrateurs de la ville, « les défenseurs des Avignonnais ont reçu au mi leu des représentant de la nation l'hommage de notre reconnaissance, « les sentimens que leur genérosité a fait naître dans les cœurs de nos concitoyens sont consignes dans notre adresse à l'Assemblée nations e.

e Nous vous devons, Monsieur, un témoignage particulier de notre gratitude, et nous remphisions avec empressement ce devoir sacré. Le discours sublime que vous avez pronoace dans no re affaire est dans les mains de tous nos patriotes ; ils ne se lassent pas de le lire. Si les



<sup>(!)</sup> Precente d'Anomble nationale ner la pétition du Prople sergionnoire (Paris, de l'imprimerie nationale, 1790, in-8° de 18 pages.) Le Monter du 19 novembre en donne na résumé surée étendu. Il est singuier que Exponseraye, qui dans son édition des œuvres de Robespe re n'est borné en genéral à Johner le résumé de sequinciers d'après le Musième, à 3 outs colonsi, dont la résentissement foi invocase Voy no su les Proces vertannement secrée de l'Assembles nationale (Archive, C. § 1, 446, curron 33.

<sup>[2]</sup> Monstear du 22 novembre 1790.

principes que vous avez établis si victorieusement pouvoient être connus de tous les peuples de la terre, bientôt il n'existeroit plus de tyran. Si le courage d'une nation qui combat pour sa liberte pouvoit être abattu, le souvenir de ce que vous avez dit en notre faveur suffiroit pour ranimer nos espérances.

- Le décret que vous proposiez combiost nos vœux. Ce n'est pas assez pour nous d'être libres, il nous faut être Français. Il ne manque que ce nom à notre bonbeur. Nous avons secoué le joug ultramontain, mais nous sommes encore sous la tyrannie fiscale; des armées de commis nous et tourent. Les agents de la ferme, dont le règne va être detruit, affectent de redoubler à notre égard leurs vexistons odieuses. Nous les dénonçons à votre patriotisme, et nous espérons que, si des raisons politiques ont retardé un decret que la justice sollicitoit, vous obtiendres sans peine de l'Assemblee que nous soyons traités comme les enfants de la patrie. Cette faveur est dun à notre amour pour la consulution, et peut seule moderer notre impatience.
- « Yous sommes avec respect, Monsieur, vos tres-humbles et tresobéssans serviteurs,
- « Les maire et officiers municipaux : Richard, maire; Mainvielle, Ayme, Niel, Duprat, officiers municipaux. »

Robespierre répondit : « Les principes qui m'ont porté à défendre la cause du peuple avignonnais doivent être pour vous, Messieurs, un sur garant de mes sentimens pour les magistrata d'un peuple libre, dont la sainte autorité commence au moment où la tyrannie expire. Leur suffrage est, à mes yeux, le prix le plus flatteur de mon attachement à leur cause et à celle de l'humanité! Leurs remercimens ne peuvent me paroître qu'un excès de générosité. En défendant les Avignonnais, c'est la justice, c'est la liberté, c'est ma patrie, c'est moimême que j'ai défendu. Je n'ai fait que remplir le vœu de tros les vrais Français et devancer celui de la posterité, qui bémra avec une tendre admiration ce peuple dont le courage a abattu d'un seul coup la puissance du despotisme et de l'aristocratie; sa liberté pe périra pas plus que sa glorre. Elle est attachée à la destinée de la France. Oul, Messieurs, quelles qu'aient été les raisons qui ontsuspendu la prononciation formelle de votre réunion, vous serez Français, vous l'étez, puisque vous le voulez et que le peuple français le veut. Ce ne sont point des terres nouvelles dont nous avons besoin, ce sont des homnies libres et vertueux 'Et quelle contrée nous en offrira, si ce n'est la vôtre! Si Rome donnoit le droit de cité aux peuples qu'elle avoit vaincues, pourquoi repousserions-nous des frères, vainqueurs comme nous du despotisme, et destines à combattre avec nous pour la conservation



de la liberte commune? Voità la seule politique qui puisse faire le bonheur des nommes; voità du moins ma profession de foi. C'est vous dire assez. Nessieurs, que vous n'avez pas besoin de me recommander vos interêts pour l'avenir. Si vous étes réduits à nous dénoncer encore ces armées de commis qui vous entourent, si les excès de la tyran ne fiscale profanent encore un territoire que votre vertu a consacré a la liberté, vous en délivrer est la moind e des preuves que l'Assemblée nationale doive vous donner de sa reconnoissance et de celle de la nation. Ils ne seroient plus au moment où je vous écris, le bonheur du peuple avignonnais seroit proportionné à sa magnanimité, si ma puissance égaloit mon zèle pour ses intérêts, et la tendre vénération que je lui ai vouée.

 Veuillez bien, Messieurs, en accepter le témoignage, et pérmettez qu'il supplée ici à toutes les formules. — Rosespieure (1).

Robespierre tint sa promesse a plus d'une fois nous l'entendrons reprendre la parole pour vaincre les resistances de ses codégues dont l'étrange obstination à retarder sans aucune espèce d'attilité la reunion d'Avignon à la France, finira par céder à sa persistance. Mais, comme il l'avait prévu, leur longue hésitation devait entraîner de déplorables consequences; quand le peuple avignonnais sera tardivement incorporé à l'Empire français, d'irreparables ma heurs auront fondu sur lui; et, pour n'avoir pas tout de suite ratifié la motion si juste, si sensée de Robespierre, l'Assemblée constituante sera cause que la patrie ne recevra dans son sein qu'une viite portant au front les stigmates son-glants d'épouvantables massacrés.

#### X1.1

Dans la soirce du 18, avant que Robespierre montàt à la tribine, l'Assemblée avait entendu le maire de Paris, Bailly, et le genéral La Fayette: le premier, réclamant au nom du conseil général de la commune, une loi de police et la formation immédiate d'un tribunal provisoire pour juger les nombreux détenus dont les prisons étaient encombrees; le second, l'organisation dest ritive de la garde nationale.

Certes, si jamais moment fut favoran e pour organiser cette institution sur des bases démocratiques, ce fut bien celui-là; mais déjà la



T. I

Orgina from UNIVERSITY OF CAUF 1/2-

<sup>(1</sup> Ces deux leures se trouveut dans le numéro 59 les Révolutions de France et de Brabane,

bourgeoisse commençant à avoir peur du peuple, et elle commentait l'amny use finite de tracer entre cile et lui une ligue de demarc mon qui plaurant i mais dû exister. Au heu de fondre ensemble la masse des citovens. L'interesser la paus re comme le riche à la conservation de Lœuvre constitutionnelle, ses principaux meneurs dans l'Assenticle. reagi-sant contre les principes d'égable proclames dans la déclaration. des droits de l'homme, imagnièrent de fitre de la garde nationale une sor le de garde prétorienne dont les rangs étaient inaccessibles aux profanca, et ces profanes, c'etait... le peuple, dans le sens restreint que don sait a ce mot l'aristocratie bourgeoise. Tebe fut, en effet, l'economie du projet presenté le dinianche 16 novembre par Rabout 5 int-Ellenne, au nora du comité de constitution. Les catovens acufs, leurs enfants males âges de dix-hoit aux, et nent seuls admis à être inscrits. sur les rôles de la garde nationale , il y avait seulement une exception. en faveur des catoyens non actifs qui, au debut de la Révolution, as ment pris les armes pour la liberte. Amsi, d'un troit de plume des noils i s de citovens français étaient réduits à l'état d'ilotes. Non-seulement en les avant exclus des assemblees electorales, mais on les declara timcapables de servir la patrie comme garces nationaux ; et l'on constituant cans l'État, sans se donter des perils qu'on le guant à l'avectre, une nouvelle classe inconnue, pour ainsi dire, sous l'ancien regime, le prolétariat.

L'Assemblée nationale ordonna l'impression du rapport de Ribint. Saint-Étienne et ajourna le débat, mais, aux Jacobins, la discussion ne fut pas ajournee. Le soit même Bobespierre parut à la tribuile, et, la saint deborder son cœur, il lit, en termes d'une eloque le amertume, la vive critique du p'an exposé dans la journée a l'A son l'écconstituante, en y joignant celle du décret du mare d'argent, consepremiere de tout le mal. « Out pourroit ne pus partager la « i sie milignation que Robespierre fit éclaier aux Jacobins dans un discours admicable! « s'ecria, transporté, l'auteur des Recolutions de France et de Brahant Mirabeau pres dait. Irrite des applaudissements freix t. ques produgues par l'assistance emue aux paroles enflammées de son cohegue, a entreprit d'imposer salence à l'orateur en pretendant qu'il parla t contre un decret rendu. Alors se passa une scene in perissable, grace à la prime d'un temoir oculaire et passionné, Camille Desiriouhas, la sociate tout entère se recha contre le despotisme du president Tout en élevant Mirabeau au fauteuil pour les gages imnioriels qu'il avait connes à la Révolution, les Jacobir's ne pouvaient oublier ses derniers votes dans l'affaire de Nancy et ceile d'Avignon; et le parallele entre Bobespierre et lin é ait tout à son désavantage.

Sourds à la sonnette présidentielle violemment agitée, ils invitaient d'une commune voix l'orateur à continuer. Un tumuite indescriptible s'ensuivit et dura près d'une heurs et lenne. Mirabeau, crovant gagner la partie, s'avisa d'un moyen theâtral : « Que tous mes confieres m'entourent, » s'écra-t-il tout à coup en montant sur son fauteuil, comme si sa personne eût été menacée i ne trentaine de membres seulement accoururent à son appel. « Mais de son côté, » dit Camille, « Robespierre, tou, airs si pur, si incorruptible, et à cette scance si éloquent, avoit autour de lui tous les vrais Jacobins, toutes les âmes républicaines, toute l'élite du patriotisme. Mirabeau ne savoit donc pas que, si l'idolàtrie pouvoit être permise el ex un peuple libre, ce ne sero tique pour la vertu. » Au petit nombre de fideles dont il se vit entouré, il connut combien l'influence motale de Robespierre était superieure à la sienne.

Charles Lameth ne fut pas plus heureux quand, arrivant avec son pras evecharpe, il pre endit, un aussi, — non sans avoir au preai dile appele Robespierre « son ami très-cher » et l'avoir loué beaucoup de son amour pour le peuple, — qu'en n'avait pas le droit de parler cor tre in decret sanction le ou non. Mais Noarles leva la difficulté en venant attester que le comité de constit tion, dont il etait membre, n'avait nallement entendu le décret en ques ion dans le sens que lou prêta ent le president et Charles Lameth. C'etait donner raison à Robespierre, a qui Marabeau, to vi d'esquointe, foit contraint de rendre la parole, et qui acheva son discours, comme il l'avait commencé, au milieu des plus vives acclamations (1). Il ne parait pas d'ail eurs que Mirabeau lui ait gardé rincune, car no is le verrons, à que ques semantes de là, associant ses engles à ceux de Cannile Desmoublis, donner dans son propre journal les passages les plus importants du discours de Robespierre sur la garde nationale.

#### XIV

Au nombre des abus de l'ancien regime et des sources impures c'c'i provenait la fortune d'une foule de grands se gneurs, de courtisars, se trouvaient les brevets de retenue. On entendait par là, suivant la defi-



<sup>(1.</sup> Voy. dans le numére 55 des Revolutions de France et de Brabant la tres-cure aso narration de cette séance a guiden ive. MM. Briefest et Roux Pont inscrée en ent er dans leur Histoire partementaire de la Reconstion, 1. VIII, p. 67 et miv.

nition donnée par Camiis, rapporteur du comité des pensions, un acte signe de celui qui avait le droit d'accorder des provisions d'un office, acte par lequel il s'engageait à ne donnée aucunes provisions à un nouveau titulaire sans que cellii-ci eût remis aut mains du titulaire actuel ou de ses ayants cause une somme spécifice dans le brevet.

On sent à combien de trafics scandaleux cela donnait necessagement heu à une époque où les offices non venaux le devenaient par state d'un pareil avistème. Ces prévets, de dafit reutes masses, in avaient ras tous la même origine. Les uns teraient heu de quattances de prixde charges versé au trespr public, comme ceux des commissaires des guerres , les autres avaient été expedies en vertu d'ord innances genérules, comme les breveis re aufs aux gouvernements des provinces et places de guerre, accordes en échange de sommes payees par un nouyear titulaire à son predecesseur au su et d'après l'ordre même du roi, il y en avait en le qui iremient qu'un pur dop, une libéralite à des personnes en credit. Camus, dans son rapport concernant le rachat des offices supprimés et les informités à fournir aux titalières deposesedés, avount que la grace et la favour du prince avnient ete l'innaine du plus grand nombre des brevets de retenue. Nobe forme legale, consacree par le droit civa et prive, plavait ete chiseryée dans ces donations, c'étaient des actes du pouvoir arbitraire et absolu dont la validité n'etait ian ais confestee sadis, parce qu'il n'eta i permis à personne de les examiner.

On n'évaluait guère à moins de 100 millions le cluffre des indemnités à payer pour la suppression des brevets de retenue. Il y avait évidemment une distinction à établir entre les titulaires dont les brevets étaient la compensation de sommes primitivement pavées au trésor public, et les titulaires qui ne pouvaient justifier d'aucun pavement, c'est-à-dire dont les brevets étaient une pure liberanté. En le plus grand nombre des porteurs de brovets, on l'a vui d'après l'aveu du rapporteur, était dans ce cas. Le comite établissait bien cette distinction, mais il ne proposait pas moins d'indemniser aussi les seconds, dans une mesure accourre, il est viait, et seulement pour les brevets concédés à partir du 1<sup>th</sup> novembre 1769.

Pourquoi cette preférence accordee aux brevets portant une certaine date? Avaient-ils un caractère plus moral, étaiei t-ils anieux fondes? Et pourquoi grever les finances de l'État au profit des uns plutôt que des autres? C'est ce dont le rapporteur ne prit pas la peine de rendre compte. Cependant plusieurs orateurs, parmi lesquels M de Castel-Line, ne trouvaient plus le projet du coinité assez favorable aux porteurs de brevets. La discussion ayant ete ferniee avant qu'aucun

membre de l'Assemblée eut combattu avec quelque énergie les conclusions du rapport. Merkin réclama. « l. faut bien que quelqu'un parle pour le peuple, » dit-il, « je n'ai entendu plaider que la cause des brevets de retenue. »

Robespierre se leva alors, comme pour répondre à une invitation personnelle. S'emparant de l'aveu du rapporteur, il rappela que la plupart de ces brevets de rétenue étaient des actes contra res aux lois. des hibéralités faites à des courtisans aux depens du peuple, et souvent un indigne trafic des ministres. « C'en est assez, » dit-il, « pour conchare qu'il n'y a pas lieu à delibérer sur les divers projets de remboursement présentes à cet égard. Les titres imprescriptibles du peuple et de l'humanité sont plus sacrés, quoi qu'on puisse dire, que ceux des riches et des cour isans qui ont obtenu ces places et ces libéralités, quelque couleur qu'on veuille leur donner. » Il faliait donc se garder, seion lui, de grever le peuple d'une centaine de millions d'impôts pour consacrer des actes qu'on devait mettre au rang des abus les plus révoltants dont il avait éte victime. Ces observations portèrent leurs fruits : le comité modifia son projet de décret, et il fut decidé en principe que les sommes inscrites aux brevets de retenue seraient remboursees dans le cas seulement où l'on produtrait la justification qu'elles avaient été versées au trésor public, soit par le titulaire actuel du Frevet, soit par le útablice précédent (1).

### XV

C'était le moment où l'Assemblée constituante songeait à mettre na terme aux entraves apportées par l'immense majorite des prélats à la constitution civile du clergé; où Voidel, au nom du comité des recherches, lui traçait une sombre peinture des résistances somentées contre ses décrets par un grand nombre de prêtres; où Mirabeau poussait contre ce clergé antipatriotique un cri d'indignation dont le retentissement prolongé devait ébranler la France entière.

Sur la proposition de l'immortel tribun, et malgré les emportements de l'abbé Maury, dont les fureurs s'étaient accrues du calme avec



<sup>(1)</sup> Voy. le Point de jour, munéro 503, et le Noviteur des 24, 25, et 26 novembre 1790.

lequer on l'avait écouté, il avoit été decrété, le samedi soir 27 novembre, que, dans la limbone a partir du jour de la pilo, cation du present decret, tous prétres, cures et evêques conserves en fenction seraient tenus, conformement à la constitution entre dit el rac, de prêter, à l'issue de la messe, en présence du conseil general de la commune et des fidèles, serment de fide dé à la nation, à la rollet au roi, ei de maintenir de tout, eur pouvoir la constitution; qu'il serait pourvuau renableement de ceux qui refuseraient, e seraent, ou qui, l'avant prete, viendraient a le violer. Les parpres devuent être pour suivis con me rebelies à la loi, punis par la privation de le ira traitements, diclares en outre diclais des droits oi octovitis actifs, et incipables d'aucunes fonctions publiques. Le clerge en general unt peu compte de ces dispositions severes, et les eccles isticurs de l'Assentinee allaient prochamement saisir l'accas on d'on fiede traomphe, quittes à ricendier tous les de satéments et à exaspezer les ôrnes preuses e<sub>m</sub>a « réis en criant bien fort à la persecution et an martyre.

Voita precisement de que redouta t Robespierre. Le silence garapir lai dans ces discussions oragenses est une preuve non equivoque à nos yeux du peu d'approantion qu'il dinnait à la conduite tenne pul'Assemblée en cette carconstruce, et nous aurous l'occasion plus tard de montrer combien plui en general il était partison des mesures du rigiteur envers les gens c'hause, il n'etait pas se il de son avis dat s'is parti populaire; d'auti es putra tes, d'avores comme lorà la lieu abit o la blàmaient, par evenque, cette matile formalise du sermient, font le clergé a la titue faire une arme terriale contre le mouvel orare de clipses, et bonne tout au plus higrossir le nomi re de ses partisans q'i

Pretendre comme le faisaient les pretres, que la constitut on civre portait attente à la rebision et the lique, c'était un mensonge celeule et d'ourant plus odieux, mais les s'enservirent avecune habileté diabouque. Assurement it n'y avant men qui blessât le legroe dans cette obligation imposée aux ministres de l'Enlise de jurer fides te à la nation, a la loi, au roi; et en ce qui concernant leurs rapports avec le saint-siège, Bossiet avant été au moirir aussi loin que l'Assemblee nationale. Mais à quoi bon les astremère, sons peine de décheunce, a un serment il a-toire? Qu'in portait à la Révolution qu'ils prétassent des lèvres un serment qui metait point dans leurs cœurs? Mais ce qui lui importait, c'était de no pas leur fournir l'occasion de se poser en victimes et de montrer, comme des piaies faites à la religion, les blessures dont souf-fraient leur amour-propre et leur cupidite. Et cette occasion, comme



<sup>(1)</sup> Voy. les Revolutions de Paris, minicro 18

ils la saistrent avec empressement! Comme ils s'évertuèrent à bouleverser les provinces, comme ils y soufficrent le feu de leurs haines. arde ites, comine par tous les moyens, par la tombe et par le berceau, i's surent ager sur les esprits fasbles! Avec quel art machavelique, déen es à tout abimer plutôt qu'à se rendre et à donner, en veritables chri iens, "exemple du respect a la volonté nationale, ils déchrinérent partont les passions et la discorde! Comeie enfin ils contribiérent à an ener cette situation formidi ble qui devait enfanter la Terre in L'était la sons milidicate de que redoutact Ribespierre, quand parfois il essayait de corganit l'orage auspendu sur la tête des ecclésiastiques, protestant at si, nous le repetors, contre cette intolerance dont on l'a si faussement accuse Lausser les prêtres libres, ne pas avoir l'air d'entpieter sur le domaine de la conscience, c'était les annuler, il le savoit ; il say at au - combien puissants et laig, reus pous at learen fre la su ple aj porence d'une persecution. Il avait donc bien raison de un pas s'asson en à des gresures dont les consequences des aent être des istreuses

Mais que l'occasion de reparer une lagistice se présent et, on était «Se de le voir paral ce à la tribune. Aussi l'entendition, dat « le courant de decembre, proter l'apour de sa paro e aux sous-oficie s'et so dats du regiment de Royal Clampa, nel alors en garnison à Hes inclet que eur patriot sme connu avait designes aux vengeances de leurs supéricolas. La laire rementant au mass diaont dermier, epoque a l'acuelle, tue la deconciation d'actes d'insubordination de la part de quelques sous-objeters et cavaliers de ce regiment. l'Assemblée avial n'aidu un des retien vertig dir just lie nin av nit alte prise d'employen, es moyens les plas elimaces pour ar ét ir les describles et enfaire paux severement les suiturs. On sait deproprel autoginisme existrit alors entre les sousof icorrs et les soldats d'un côt ', et les officiers de l'autre : 'es premiers se montrant en géneral tout deveues aux institutions neuvilles, les seconds au contraire detestant cordialement la Revolution, et usait, pour la combattre, de tous les moyens en leur pouvoir. Aussi malheur a ceux de leues subordonnes qui terroignment avec trop di nithoust sine feur attachement aux principes liberateurs! Leur patriotisme etait un crime, et leurs moindres demonstrations en faveur de la cause populaire étaient bien vite transformées en actes d'insubordiration, tabit il paraissait dur à leurs superieurs de voir surgir des honimes à où depuis tant d'années ils étaient habitues à commandir a des esclaves.

Manis du décret de l'assemblee, les officiers de Royal-Champagne avaient ignominieusement renvoye du regiment treate-six hommes, parmitesquels deux adjudants, neuf marichaux des logis et deux bri-



gidiers, opres feur avoir de ivre, au mil eu d'un imposant appareil de gierre, des cartoucties de conge avec ordre de se rendre dans leurs. forers, projeté e décret antérieur de l'assemblée interdisant formeilement d'expédier, sans jugement presiable, des cartouches mismantes aux seldats. La plisport des hommes aussi chassés avaient de quinze a trente ans de service, et n'étaient parvenus au modeste grade quius occupatent que par une long le suite de honnes actions ; ce qui ava tiéte constaté au commencement d'octobre par les deux commissaires et la envoyés à Hesdin par l'Assemblee nationale, sur les vives réclamations qu'avait soulevées de toutes parts la punition arbitraire influee à ces trenie-six sous-officiers et soldats, les meilleurs du récimei t. Charge, au nom des comites militaire, les rapportant des recherches reun s, de présenter un rapport sur cette affaire, le député Salles. disculpa entièrement la conduite de ces viclimes de l'arisiocratie militaire, et il apitoya singul-èrement l'Assemblee sur leur sort quand il raconta que la cause de leurs persécutions était un pacte fedératif paré à la face du soleil sur la place d'Hesdin entre la garde nationale du pays et les soidats de Royal-Champagne, pocte dont le procès-verbal. avait etc lu devant l'Assemblee constituante elle-même, et vivement app audi par elle. Ce rapport etait saivi d'un projet de décret portant que les sous-officiers et soldats renvoyes du régiment de Royal-Champagne touclieraient leur solde jusqu'à ce qu'ils eussent été replacés; que les congés à eux de tyrés serment annuiés ; que le roi serait priéde les incorporer dans la maréchaussée, et qu'enfin le ci-devant m.pistre de la guerre, M. de la Tour du Pin, et la manicipal té d'Hesdin. agratent publiquement blames pour l'approbation qu'ils avaient donnee à la conduite des officiers de Royal-Champagne.

Un tel support et un tel decret, empreints d'un caractère si libéral, devaient necessairement soulever dans le côté droit de violentes rumeurs. Les du Châtelet, les Crillon, les d'Estournel, les Murinais et autres, presque tous officiers, et par conséquent juges dans leur propre cause, se remérent vivement, défendirent en desespères la conduite de leurs codegues, si juste nert denoncée au blâme de l'Assemblée nationale. Robespierre se charges. Lu, de soutenir les conclusions du rapport. Il montre combien les officiers de Roya,-Champagne, en protonçant des punit ons sans jugement, avaient agi d'une mamère arbitaire et oppressive, puis il signals la forme illégale des conges déli-vrés aux soldats renvoyés, forme illégale même nous l'ancien régime. Les conges devaient dépager purement les hommes de leur service et contenie temoignage de leur bonne conduite, de quel droit les officiers avaient—le enjiétié de vernables lettres d'exil? Nétait-il pas fa-



cile de voir qu' le avaient été poussés dans cette voie par un esprit tontre-révolutionnaire? En effet, dans la longue information à laquelle on s'était livré, on n'avait pu relever aucun grief grave contre leurs victimes. Mais, continuait l'orateur, on a prétexté l'insubordination pour renvoyer du corps les soldats les plus patriotes, les plus amis de la constitution; et, ne pouvant les provoquer à des actes qui eussent permis de les traduire en jugement, on a eu recours au despotisme ministériel. Il fallait donc, suivant lui, donner un grand exemple de justice en votant le projet des comités.

Apres une assez vive discussion, l'Assemblée, tenant largement compte des observations de Robespierre, et sans adopter complétement le projet de décret de ses comités, sans doute pour ménager l'amourpropre des officiers qu'elle espérait toujours rallier à la cause de la Révolution, déclara nulles et non avenues les cartouches délivrées aux cavaliers et sous-officiers du régiment de Royal-Champagne, et décréta qu'ils toucheraient le montant de leur soide jusqu'à ce qu'ils eussent été jugés, s'il y avait lieu, ou jusqu'à l'expiration de leur congé (1).

### XVI

Trois jours après, dans la séance du 16 décembre, on discutait, au sein de l'Assemblée constituante, une des plus importantes questions de la nouvelle organisation de la justice, celle des offices ministériels et de la défense devant les tribunaux.

Les comites de judicature et de constitution avaient pensé avec raison que la suppression de la vénalité des charges judiciaires devait entraîner naturellement celle de la vénalité des offices de ces procureurs dont notre ancienne comedie a ammortalisé l'esprit de chicane et la cupidité. Voulant sans doute couper le mal dans sa racine, les comités s'en prenaient non-seulement à l'abus, mais encore au principe, et proposaient la suppression complète des officiers ministériels. Nais comment et par qui es remplaçaient-ils? Là surtout était le point vulnérable du nouveau plan sourcis par eux aux délibérations de l'Assemblée. Ils avaient imaginé de fondre ensemble les fonctions jadis attribuées aux procureurs et celles exercées par les avocats, et d'en

(1) Voy, le Moniteur du 13 decembre 1°90, séance du 11 mars au soir



miestic, movennant certaines conditions de stage, un petit nombre d'individus designes dans chaque district par trois juges et deuf hommes de loi. A cela plusieura membres preferaient l'aricien système, trouvant en déficit ve plus de giranties pour les plaideurs dans l'officier mui steinel forcé d'acheter sa charge, que dans ces procureurs déguises dont le choix scrait la ssé à la discretion de quelques juges. Emu de compassion sur le sort des procureurs dépossedes, non saits indemnite cerendant. Prugnon planda chalcureusement leur cause. tobespierre engagia le di bat à un point de vue plus elevé; aussi son opinion hit-ede accuru le avec bea coup plus d'applaudissements (1). Le plan du comité lui paraissait défectueux, surtout en ce qui il restreignant le droit le plus imprescriptible et le plus sacré, celui de la défense naturelle. Ne pas permettre à un citeven de confer le soin de defense sor lonneur, sa vie ou sa liberte a celus qu'il pige at le plus digne de sa con iance, c'était, aux yeux de l'orateur, saver jusqu'aux propi era fondei jents de la liberte in la slocille, violer les plus saintes. lo s de la pistire et de la natire. Il rapperni, non sans que lque l'erte pour sa profes ion, que si autref is. L'estra l'iction d'une demande devoid les tribunoux et la procedure et ient inveloppées de fernés. verales et force nent confices à des officiers dont les charges étaient I doet d'un vertable tranc, du mons la partie principale et essortelle. de la defense, « la fonction de developper, es fixts, de faire vacuir les moyens, de reclamer la sainte au or té des lois, de faire ententre la voix de i'l iman té et les cris de l'innocence opprimer, « avait echapoe au ginse de la fiscal te et au pouvoir absolu. Movemant un cours distribles facile et ouvert à tout le monde, chacun était hirre d'exercer la profession d'ivocat, tant le droit de la difense avant toujours : le regarde comme un droit naturel et a cré. Aussi disart-il : « Tout en declarant sons aucune peine que cette profession n'était pas exempte des abus qui infecteront tontes les societés, qui ne vivront pas sous le regime de la liber e, je su siforce, le convenir que le barreau semblait. encore montrer les traces de la liberté exille du reste de la societe; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vente, ce zeie genereux qui defend avec énergie les droits du faible opprimé contre les crizzes de l'oppresseur puissant, ces schiments imignammes qui n'ont pas peu contribué à amener une Revolution qui ne s'est operee dans le gouvernement que parce qu'elle était préparée dans les esprits. Privilege pour privilège, il aimait encore, mieux l'ancien système que le regime anagi le par les comités de junicature et de constitution.

<sup>(</sup>I) Fount du jour, naméro 523, p. 202.



Y avait-il, en effet, continuait-il en disséquant pièce à pièce le planproposé, quelque chose de plus contraire aux institutions d'un peuple. libre que cette élection d'un petit nombre de défenseurs laissée à deux hommes du los età trois juges? et n'était-ce pas reconstituer un corps. privilegie au moment où l'on avait proscrit jusqu'au costume des gensde les, sous pretexte qu'ils ne devaient point former une clisse particu iere dans l'Etat" Dans tous les cas, s'il appar enait à quelqu'un de di eguer à certaines personnes un droit commin à tous en principe, c'etait au peuple seul, permettre à des fonctionnaires publics de le conferer cux-mêmes, c'etait attenter à la constitution. Mits la n'etait pas le mondre meonvenient. Quels hommes investirant-on de ces fonctions de ientes? A nei allait-on confier le soin de défendre « la mieur, la firture de tant de familles? Serait-ce aux plus éclier sont a plus vertueus? Non, disant-il; e le genie, fler et un téper du it, ne soit attent e ses succes que de hrismème ; la probite inflexible ne contaît. miles son, lesses de l'intrigue, millare des sollectatades , ort, più o it où un corps, ou quel pass lammes disposent de quelques avan ques, de que ques emplois, les affections personnelles, l'intrigue, les soluciatuns feront presque tous lins per oper la balance dans leuis in la silices. homnes fussent-ils des piges, des administrateurs do d'a ricta. Non, vous ne verroz poin entrer dans le temple de la instice e sidifinse ira sensibles et magnanimos dent la samie intropidité servit l'appui de Linnocence et la terre ir du crime. Ces hou mes-la soit tro, re loutables à la faiblesse, à la mouverete! Que sermi-ce à l'institue, à la private ation! Yous new rezidescrade dans cette indicite and eque work suviez aux carchitats que le rebut en barreau, que la lie des pratiernes, que ces âm a fulles et froites un preférent la bieny illance. fructueuse des hommes en place aux sièriles bépécietions du pluvre et de l'opprime : « Evoquant alors les souvenirs du barreau romain, il rappellat éloquemment, que les entoyens qui l'avaient illustre, après avoir servi leur pays dans les magistratures les plus importantes, n avaient pas pris l'attache des édiles ou des juges qu'ils avaient misston d'eclairer, quand ils se présentaient pour défendre un de leurs concitoyens. On ne va pas à la liberté par des routes d'ami tralement. opposées, ajoutait-il ; et ai le législateur ne rompt pas avec la man e si justement reprochée aux gouvernements de vouloir tout régler, s'il persiste à mettre les citovens en curatelle en donnant à l'autorité ce qui n'appartient qu'à la confiance individuelle, on tembéra necessairement sous le plus radicule et le phis apsupourtable des jougs.

En vain essayant-on de just fier le plan du comité en disant qu'il admettant des deseurs officieux; c'était là une disposition illusoire,



prosqu'on leur rendait difficile au dernier point, sinon impossible, la défense des causes dont ils seraient charges. En ellet, on laissant aux juges le droit d'exclure des tribunaux le défenseur officieux, non-teulement lorsqu'il leur paraltrait avoir manqué à la décence, au respect dù aux magnitraits (termes vagues, disait l'orateur, et susceptibles de tant d'interprétations arbitraires!), de modération à l'égard des parties (ce qui n'était ni plus precis ni plus determiné, ajoutait Robespierre), mais e sore lorsqu'il leur paraltrait avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits ou des moyens de la cause.

On comprend combien le vague de pareilles dispositions jetait nécossairement de doute et d'enquisante dans un cœur qu'enflammait le pur amour de la justice, dans l'esprit d'un jurisconsuite qui savait que trop souvent les hommes en place sont en lins à interpreter dans le sens de leurs passions et de leurs rancunes les œuvres les plus sages du lege lateur. Pourquoi plors ouvrir une si large porte à un arbitraire dont servient victimes, non-ces hor mes indifferents aux maux d'autrus ou a sa excès du despousme, mais ceux dont le sèle généreux. serait traité de manquement à la decence, au respect dû aux tribunaux, et dont on trouverait commode d'etouffer la sainte indignation en leur fassant un crime de leurs vertus et de leurs talents? En a exprimant ainsi, il pensiji sam doute à lui même; et il y avait dans ses paroles un tessouvenir de ses debuts au barreau, de cette époque où, tout jeune, il s'était consagré à la defense des pauvres et des faibles, lorsqu'il s'ecriait : « C'est ainsi gn'on el angerait en une école de lâcheté et de vénalité une écore de patriotisme où les vrais amis de la justice et de l'harmanité auraient préludé par leur courage à def iidre la cause des particuliers, au devoir plus important encore de défendre la cause du peuple dans les assemblees publiques... Ah! si nous ne voulons pasque la liberte soit un vain nom, adoptons-en l'espett; parlons moins de decence, de dignité, des tribunaux, des hommes en place, de modération, de prudence. L'humanité, la justice, l'égalité, la vertu, la liberté, la loc, voilà les objets qui intéressent les hommes, voi à les objets de notre culte ! » En terminant, il conjura i Assemblée de décréter, comme article additionnel à la constitution, et alie de consacrer soienne l'ement les droits et la liberté de la défense, que tout citoyes pourrait défendre ses interets en justice par écrit ou verbalement, soit par lui-même. sost par celu. à qui il jugerait à propos de donner en confiance (1).



<sup>(1)</sup> l'et important d'accurs de Robespierre n'a pas ète, que nous sachones, resintant à part. Nous en recons donné l'analyse très-succentre d'après les cons des renous et a bones du Pour du pour, nous re 522, p. 202 et resynates, et du Mondeer du 15 desernées 1790.

L'Assemblée nationale applaudit beaucoup ce discours écouté avec une religieuse attention; elle ecarta tout à fait le projet des comités, objet des critiques de Robespierre, et, le suriendemain, elle adopta, sur la proposition de Tronchet, un décret en vertu duquel des avoués étaient établis auprès des tribunaux pour représenter et même defendre les parties, lesquelles conserveraient le droit de se défendre elles-mêmes verbalement on par écrit, on d'employer le ministère d'un défenseur officieux. L'esprit du discours de Robespierre avait, on le voit, passé presque tout entier dans ce decret.

# RTH

C'était aussi pour conserver plus de garantie à la dignite de la juslace et à la aberté du catoyen que, quelques jours plus tard, dans la discussion du plan d'organisation des jurés presenté par Duport au nom des comités de consultation et de jurisprudence criminelle, il combattait avec force, d'accord avec son ami Petion, Prieur, Mougins et quelques autres membres de l'Assemblée, l'idée du comité d'avoir, en ce qui concernait la police de sûreté, placé des fonctions muitaires et civiles dans les mêmes mains, et érigé les officiers de gendarmerie en magistrats de police. Comment, disait-il, les comités n'avaient-ils pas aperçu le danger de confier le pouvoir de juger aux executeurs mêmes des ordonnances du juge? La police de sureté est une justice provisoire, mais eile a un objet commun avec la justice ordinaire, la sûreté publique. Si la première se montre plus expéd tive, plus arbitraire dans ses décisions, si ses formes sont moins scrupuleuses, elle n'en doit pas moins concilier la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et la aberté civ.le. Plus la loi accorde de latitude à la volonté, à la conscience du magistrat chargé du soin de la police, plus elle doit exiger de lui des presomptions morales de son impartialité, de son respect pour les droits du citoyen, de son éloignement pour toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. Autrement on s'exposerait à faire d'une institution destinée au maintien de la sûreté de tous le plus terrible fléau qui la pôt menacer.

Il était donc souverainement imprudent d'investir d'une magistrature si intimement liee aux droits les plus sacrés des citoyens, des officiers de gendarmerie, toujours assez disposés à servir les caprices du



pouvoir executif. Le despotisme seul avait imaginé de réunir des fonctions actist disparates et l'ancienne juridiction prévôtale parut une monstronsité précisement parce qu'el e était à la fois civile et moitaire. Et puis n'était-ce pas aver coatre les principes constitutionnels qu' subordonnaient toutes les forctions publiques à l'élection populaire? Lorsque, dans l'interêt general, les citoyens consentent à sommettre leur liberté aux songenis et à la volonte d'un honime, c'est bien le moins quals le chois seent eux-mêmes. Navait-on pas déja consacre ce principe en remettant l'autorité de la police à des jug s de paix nommés par le peuple.\* Pourquoi aiors, en delegner une partie à des agents militaires, en accordant même à ces derniers un pouvoir puis étendi ? R bespierre navoquat un patre argament decisé, cont puisienes fois nous l'avons entendu se servie, et qui mall'eureusement, etait trop just he à cette époque « Sul est vrai, » disait-1, « que tous levabus de l'autor te viciner tilles in crets et des passous des hommes. qui l'exercent, n'était-i pas a craindre, dans les circonstances presentes, que le gouvernement ne songràt à tirer parti de la manyaise disposal on dont la pli partices of ie era sortia des classes privilegiees étai un animés contre les partisans de la Revolution? En leur abandonnant de pouvoir exorbitant de susciter un proces er misel a tout citayen, de le fictio a'un pagement preven if jusqu'à la decision da pury, all tait-ce pas risquer de voir les plus rines patriotes et le penille livres à ces persecutions secrites, à ces vexations arbitraires dont l'exercice de la police, de l'aveu même des comites, pouvait être si facilement la prétexte? »

Le le identain, après quelques nouveiles observations du même crateur, l'assemblee renvoya les articles e impres par laura l'examen du comias qua deux jeurs après, les representa avec de legères montécations. Elles consists ent à laisser provisoirement seulement aux elledurs de genitarmente l'exercice de la potice, conquiremment avec les juges de paix, et a ne leur permettre de lancer des mandats d'arrêt ou d'autener que dans les cas de flagrant dent. Mais cet e concession paraissait insuffisante a Robespierre, Lancer un manuat o amener, e etait faire un acte judiciaire, et l'Assemblée, en renvoyart l'avantvenle son projet au comité, sa tait, suivant lui, formellement proconcée contre cette delégation de fonctions judiciaires abandonnes s'acx officiers de la gendarmené, qui, pius actifs et plus entreprenants, fanfatent to yours par usarper le pouvoir cavil et l'autorne si respectable des juges de paix. En vai i proposait-on cette mesure comme provisoire. Laisser aux legis atures survantes le soin de reformer une loi mauvaise, c'etat, s'egga-t-il en terminant, rei dre inutile et procaire la



liberté de la nation française (1). Malgré ses efforts, l'Assemblée, se dejugeant en quelque sorte, adopta le plan des comités, legèrement amendé par Thouret; mais plus tard on comprit combien était dange-reuse cette confusion de l'autorite civile avec le pouvoir militaire, et l'on en revint aux sages principes invoqués par Robespierre.

## XVIII

Vers cette époque s'accomplit une cérémonie dans laquelle Maximilien Robespierre eut son rôle. Bien rares étaient les occasions ou il consentait à s'arracher à ses travaux incessants; mais cette fois il s'agissait du mariage d'un ami, et il y alla avant de se rendre à l'Assemblee. C'était le mercredi 29 décembre 1790. Ce jour-la un membre. de . Assemblee constituante, l'abbe Berardier, domait, à Saint-Sulpice, la benediction, nuptiale à Camble Desmoulins, son ancien, elève, et à Lucile Duplessis. Camille avait choisi, pour l'un de ses temoins, son cher camarade de collège, son idole, son dieu. Robespierre, Aime depuis longtemps de la femme qu'il aunait, l'auteur des Revolutions de France et de Brabant touchait cufin au comble de ses vœux, et Lucile et au al aient jouir d'un Lorheur longtemps attendu. Ce n'était pas sans peine, en effet, que le sceptique et railleur écrivain était par venu à obtenir pour son manage les benedictions de l'Église, Cependant l'éternel persificar s'attendrit en ente idant la voix émue de son maire tracer, dans le discours d'usage, les devoirs des époux, et lui dire, apres l'avoir engagé à respecter la rengion dans ses écrits « Voire patriotisme n'en sera pas moins actif, i, n'en sera que plus épuré, pais vrai; car si la foi peut forcer à parai re citoyen, la religion oblige à l'être a Quelques larmes, dit-on, s'echappèrent de ses yeux, larmes bien vite effacées du reste, car, quelques jours après, il plaisantait sur sa conversion forcée, et se livrait à des sarcasmes que la plus simple bienséance lui commandait de réprimer.

En s'apercevant de l'attendrissement de son ami, Robespierre, s'il faut en croire une brochure anonyme publice deux ans plus tard, lui aurait crié brutalement : « Ne pleure donc pas, hypocrite (2). » Voyez-vous

Yoy, la Poul du jour, numéros 535 et 537, et la Mondeur des 29, 30 novembre et 3 decembre 1790

<sup>2)</sup> History des rechemens arrives me la paroine Saint-Sulpice pendant la Revolution,

d'el ce membre eminent de l'Assemblee nationale, dont la gravité la teque digne n'ont lamais été contestées, qui, peu de mois auparavant, dans une lettre dont le lecteur n'a sans doute pas perdu le souvenir. gourmandait sir son defaut d'observation des convenances le journaliste un peu leger dont il avait bien voulu être le térnoin, s'oubliant au point de troubler une céremonie auguste par une apostroplie irrévérencieuse! Onoi de plus naturel que l'émotion de Camille! A coup sûrelle ne venait pas d'une conversion, subite, et le côte refigieux n'y était. pour men; mais ce qui det le toucher profondement, ce fut la douce peinture des joies du bonheur domestique longtemps révées. Se dire qu'on possède enfin la ferame aimee, qu'on y est attache désormais par les hens les plus chers, les plus sacres, c'est un enchantement sans égil, une ivresse delicieuse, le cœur se gonfle alors, car la félicite comme la douleur a ses larmes, et à l'aspect de cette Lucile. ou'il idolâtrait et dont la main tremblait dans la sienne. l'insouciant Camille put bien sentir des pleurs rouler dans ses yeux.

Inutile de dire que le propos cynique prête à Robespierre par une plume ennemie, propos a loin de son caractère, de ses habitudes, ne repose sur aucune donnée certaine, sur aucun fondement, et nous sommes étonné que de sérieux ecrivains aient pu y ajouter quelque foi. Malheureusement on s'est fait jusqu'ici de Robespierre dans l'intimite l'idee la plus fausse. On l'a peint sous un aspect rude et renfrogné; rien de moina vini. Tous les documents de famille que nous avons sous les yeux nous le présentent, au contraire, comme l'hôte le plus aimable, le plus doux, le plus décemment enjoué. Débarrassé du poids des affaires publiques, il devenait écahomme, suivant sa propre expression, et prénait volontiers sa part des innocents plaisirs d'un intérieur de famille. Namice aut, sans avoir rien du dévot, sans être plus qu'un autre partisan du charlatanisme des prêtres, il était religieux, comme Rousseau, dans le sens le plus é evé du mot; il était surtout plein de respect pour les croyances sincères, et l'on peut affirmer que

principalement à l'occusion du sement reclematione, accorde referiors ner la pasition du clergé. Avec cette évigraphe a Queeque ipse miserrima vol. » A Paris, de l'imprimerse du Crajact, 1792 mi-6º de 96 pages. Voice au surplus la passage textuel : a ... Le sieur Camille fut marié ayant pour temains l'étion, flobertapierre et M. de Montesquou, ci-de aut premier ecuver de Montesquous. M'altenu me put d'y trouver, ainsi qu'il l'avoit promis. M. le cure fit mus epoux une exhorisation, pendant liquielle lu mens blomachini femiorit en larence. Recettiquere lui dit la No ploure donc lui, hypocrète » Ces pleurs n'étoient pas en effet lieus sinceren; le meur Donnaudius me se rétracta pas dans un de ses numéros, comme il en avoit éconé parelle, et continua ses licences contre la religion... » P. 95 Outre l'invaniemblable ancelote cont-a par l'auteur assens mi, il y a laire de court passage une entre erreur, ce ne fut pas le paré, mus bien l'able Bern dier que prononça la touclainte allecution.



personne moins que lui n'était capable de troubler par une sortie inconvenante la bénédiction muptiale donnée à un ami

Ah! ce mariage de Camille, on ne peut y songer sans être assailli par d'amères réflexions. Ou eût dit alors, en voyant passer le joyeux couple et son cortége d'amis, qu'avant quatre ans, ternoms et maries disparattraient emportés par la tourmente révolutionnaire, Pétion, Brissot, Sillery dénoncés par Camille; Camille Desmoulins, suspect à son tour, entrainant dans l'abime sa Lucile, cette Lucile au sourire d'enfant, au cœur de lionne, qui, dans une lettre suprême et désespérée, rappellera, mais en vain, à Robespierre le beau jour où il leur servit de témoin? La lettre ne parvint pas à son adresse, comme on le verra plus tard. Et quand même! Robespierre, tout membre du com te de Salut public qu'il était, eût été impuissant à détouraier le coup, et il ne devait pas tarder lui-même à suivre sur l'échafaud l'infortunée jeune femme. Mais n'anticipons pas sur les événements; assez tot viendront les heures tristes et sanglantes; il ne faut pas jeter sur les heures d'allégresse l'ombre épaisse des mauvais jours. Robespierre avait écrit sur le mariage des pages charmantes; il comprenait donc et appréciait bien tout le bonheur de son ami. Lui aussi, au sein des tempétes, il révera la félicité domestique; lui aussi, au foyer de son hôte, il rencontrera sa Lucile; mais, moins heureux que Camille, il ne lui sera pas donné de voir l'accomplissement de ses rêves.

# XIX

L'année 1791 s'ouvrit sous d'assez sombres auspices. Cette fois les cérémonies du jour de l'an passèrent à peu près inaperçues au milieu des preoccupations de la capitale. Irrités des provocations du parti royanste, les écrivains démocrat ques rivalisent de verve révolutionnaire. Aux violences du club monarchique, les Jacobins et les Cordeliers répondaient par des motions de plus en plus vigoureuses, l'étan était en raison directe des résistances, et de toutes parts es paroles des orateurs retentissaient comme un bruit de tocain. C'est merveille de voir quelle activité déployait cette génération de 89 pour défendre la liberté et l'égalité conquises. Devant ces intérêts majeurs tout autre intérêt disparaissait. On sentait bien que c'était l'heure solennelle d'affirmer à jamais les droits de l'homme; que si on la laissait passer, c'en était

fait pour des siecles peut-être, et l'unique souci était d'assurer le triomphe de ces droits. O grands aieux, que de reconsussance nous vous devons, et compien nous sommes petits auprès de vous!

Cependant les inquietudes genérales, les tentatives désespérées des confre-revolutionnaires n'arretaient point l'Assemb és dans son quivre de reconstruction sociale. Parmi les travaux auxquels elle consacraune partie des mus de janvier et de février 1791, viennent en première ligne les discussions relatives au plan d'organisation des jurés présenté par l'uport discussions commencers dans les derniers moisle l'année precidente. Reorginiser la justice criminelle de foçon à sa svegarder à la fois les interêts de la société et ceux des accusés. parmi lesque la pouvajent se rencontrer des innocents, était une entreprise de icale, interessart au plus haut degré la liberté individuelle, a legerement sacrifies jadis, et qu'il était urgent d'entourer des plus sondes garanges. Temon de tant d'erreurs et d'atrocités commises par la pistice criminelle soi s l'ancien regime, Robespierre avait à teur d'en prévenir e retour par toutes les précautions imagniables, il prit à toutes ces discussions la part la plus active, et sur presque chacune des questions soulevées durant le cours de ces débats, sa parole émue, ardente, passionnée se fit plus d'une fois entendre en faveur de l'Ilumanité.

Duport, dans son projet, avait repoussé l'admission des preuves écrites : mais statuer sur le sort d'un accisé d'après les fraces fugitives que de sini, les di clarations verbales pouva ent laisser dans l'esprit des jurés paraissait singulierement périlleux à Robespierre, Ouand la loi posoit des règles précises pour l'exemen et l'admission. des preuves, fallar,-i, s'en rapporter à la conviction arbitraire du nuze? Verla de qu'il n'admettait pas. « Cette question, » disait il dans la seance du à janvier, « ne peut être résolue sans qu'on remonte aux veritables principes de toutes les institutions judiciaires. En général, la procédure crimi selle n'est autre chose que les précautions prises par la loi contre la faiblesse ou les passions des juges. Loin de considerer. les magistrats comme des êtres abstracts ou impassibles, dont l'existence individuelle est parfaitement confondue avec l'existence publique, ou sait que, de tous les hommes, ce sont ceux que la foi doit autveiller et enchanier avec le plus de soin, parce que l'abus du pouvoir est le plus redoutable écucil de la faiblesse humaine, » La société, suivant lui, ne devait admettre la condamnation d'un accusé que surdes preuves indubitables, et ces preuves, l'écriture seule était à même. de les constiter, de permettre aux jurés de les comparer, « Sans cela, » disat-il encore, « il n'y a plus de barrière à l'arb traire et au despo-

tisme, il p'y a ries qui empêche ou qui constate les assassinats judiciaires. et toutes les auttes de la maiversation » Les preuves légales, resultant de la déposition conforme de deux ou de plusieurs témoins, étaient egalement insufficantes à ses yeux pour motiver une condampation. quand les preuves matériel es p'existaient pas. Et à ce sujet il citait un trait, superieur, selon lui, à tous les arguments. En Angleterre un citoyen comparatissait devant le jury sous la prevention d'un crime capital. Les depositions de tous les témoirs avaient convaincu les jures de sa culpabilité, et tous opinaient pour la condami auon, sauf un seul, qui refusait obstinément de raufier le verdict de les collègues, On s'etonnait de son opinistreté à ne pas se rendre aux preuves accablantes déroutees à la charge de l'accusé, quand, cédant au trouble de sa conscience agitée, il avous qu'il était lui-même le coupable. Ainsi donc, si la loi n'eût pas exigé pour une condamnation l'unammété des suffrages, un innocent était envoyé au supplice. Peut-être, pensait Robespierre, les jurres anglais ne se fussent-ils pas aussi façillement laisse. entralaur, si l'on ne se contentait pas chez eux des dépositions orales, Il demandait donc que les depositions des temoins fusient redigees par écrit, afin d'être plus facilement pesées et discutees par les jurés, et que l'acruse ne pût jamais être declaré coupable sur une ai note conviction morale, en l'absence de preuves atrictement determinées par la loi (1).

Énergaquement soutenue par Goupil de Prefein et par Tronchet, la doctrine de Robespierre ne triompha point, il faut le regretter, car une instruction criminelle faite publiquement, en présence d'un juge et d'un jury d'accusation, redigée par cerit, remise ensuite aux jures, qui l'auraient scrupuleusement examinée et se seraient, pieces en mains, forme une conviction, est certainement offert plus de garantie que l'instruction orale à laquel e u est procedé devant eux, et qui risque de laisser dans leurs memoires des traces un peu effacées, sinon de deplorables erreurs.

Ces erreurs, irreparables trop souvent, I elas I le moyen le plus efficace de les prévenir, c'était, sans aucun doute, d'eriger i unanimité des suffrages de la part des jures appelles à prononcer sur le sort d'on accusé. Il parut étrange à Robespierre que le comité qui, en repoussant l'admission des préuves écrites, s'était inspire de la legislation anglaise, en répudiàt aux ce point les principes. Quelque temps après (2 fevrier), il insista pour qu'aucune conéamnation ne pôt être pro-

<sup>(1)</sup> Vay, le Point de pour, isuméres 542 et 543, ou le discours de Roberpaure paraît être rende d'une mantere asses complete.

nonces sat signe les opinions des jurés fussent unanimement conformes. D'apres le projet du comité, bien plus libéral d'ailleurs que la loi re namée depuis sous l'Empire, il suffisait de l'opinion favorable de trois jures pour l'acquittement de l'accuse. C'était dejà béaucoup, mais aux youx de Robespierre ce n'était pas assez ; en matière criminelle la certitude morale était loin d'être acquise, selon lan quandl'unanimite n'existait pas, car, disait-il, il n'est peut-être pas extraoril naire de voir la raison du côté de la minorité. Ces paroles diversement interprétees soulevèrent dans le côte droit quelques applaydissements et que ques n'urmures. Sans repondre aux interrupteurs, B bespierre rappela cet exemple, deja cité par lui, dans son eloge du president Dupaty, de trois malheureux sauves du aupplice parce ou up seul des magistrats charges de les juger n'avait point été convaincu de leur cu pabilité. Les Calas, les Montbailly et tant d'autres eussent. evidemment trouvé leur salut dans la loi de l'unanimité, poursuivaitil, et cette loi, ne dût-elle sauver qu'un innocent par siècle, était d'une indispensable necessité. Barnave combattit cette proposition en se fondant sur ce que, en Amérique et en Angleterre, si l'unanimité était requise pour condamner, elle l'était aussi pour absoudre. Robesbestilerre n'avait pas dit le contraire : mais on s'enipressa de fermer la discussion. Son opinion, appuyee par M. de Folleville, un membre de la droite l'fut écartée cette fois encore, et l'Assemblée adopta l'ayticle du comité (1)

La venie, dans les débats relatifs aux accusés coutumaces, contre lesquels le comité avait présenté des dispositions tres-rigoureuses, Robespierre avait posé ce principe salutaire de l'indemnité à accorder aux personnes injustement poursuivies. In peu plus tard, le 5 du même mois, il revint encore aur ce sujet, de concert cette fois avec l'etion, l'arochefourauld et quelques autres membres; mais vainement il essaya de toucher ses collègues sur le triste sort d'infortunés dont l'innocence età t reconaue souvent après de longs mois de detention, quand leur position était perdue et leurs ressources nulles; l'Assemblee se montre insensible; il était réservé à la justice révolutionnaire de se montrer plus équitable sur ce point

You content de refuser une indemnite au contuniace ir nocent, le



In Mondear du 3 finner 1991. Voy mondes reflex con la Imerial de Paria, numero la 3 finner, Le peu de si la le la care la motion de Robespierre impre un journilles Revolutions de Paria les reflexo in action est. « Note direct a la boute des patriotes le Passemblee que la motion et que de M. Bobesquerre n'acété appuyée que par aristocrate M. Edit vide. Notes remarquerens aussi que M. La Favette, dont tout un ons cependant souvent censure la contra la professe ma les jures les principes les plus paris, Comière 82, p. 165.)

comité voulait qu'on le condamnat à un mois de prison pour avoir doute de la justice de son pays. C'était là le cas de rappeler ces paroles prétées à un mag strat illustre, au président de Harlay : « Si l'on m'accusant d'avoir volé les tours de Notre-Dame le commencerais par prendre la fuite, » Combien d'innocents, en effet, sous le coup d'une accusation mouie, troublés au souvenir de tant d'exreurs judiciaires, et redoutant les formes inquisitoriales des procedures criminelles, ne preféreroni-ils pas, en quittant leur pays, prévenir les chances d'un acquittement précédé d'une longue prison préventive d'où la société les tirera peut-être, mais sans leur offrit la juste indempité du dominage qu'ils auront subi! « Avec cette chaleur qu'il met toujours dans tout ce qui interesse l'humanité, » det le Point du Jour. Robespierre s'étonna que le comité eût ose proposer un pareil article. C'était, selon lui, méconnaître les premiers principes du droit naturel. et du bon sens. De quel côté, d'ailleurs, étaient les premiers forts? du côté de l'insoconce injustement poursuivie, et fuyant sous l'empire d'une grainte bien naturelle, ou du côté de la société, qui l'a mise en danger en la soupçomant sans raison? Exiger une reparation de la part de celui à qui elle est due bien plutôt, frapper un innocent d'un mois de prison après avoir été obligé de l'absoudre, n'était-cepas renverser toutes les notions du juste et de l'injuste? Jamais, a écriait Robespierre, l'antique tyrannie judiciaire n'a presenté une violation plus révoltante de la rawon, de la nature et de l'humanné, Il réclama donc, au nom des principes proclames par l'Assemblee, ot obtint le rejet immédiat de la proposition du comité, que son rapporteur, Duport, n'osa même pas defendre, tant avait eté genérale l'ampression causée par le discours de Robespierre [1].

Les vives attaques de Maximilien contre le pian d'organisation du jury présenté par Duport paraissent avoir été le point de départ de son bostilité avec ce qu'on a appolé le triumvirst Duport, Lameth et Barnave. Duport, dont l'amour-propre se trouve profondement blessé, ne lui pardonne point ; nous le verrons bientôt refuser l'importante fonction de président du tribunal criminel de Paris, uniquement parce que son adversaire avait été myesti de ceile d'accusateur public

D'accord avec Merlin et Dumets, Robespierre demanda aussi la radiation des mots sur mon honneur insérés dans la formule de déclaration des jurés. L'idée d'honneur, separés de celle de probité et de conscience, lui paraissait une idee vaine et féodale de nature à perpétuer des préjugés gothiques incompatibles avec les principes sevères



<sup>(</sup>i) Point de jour, numero 573, p. 39.

des nations libres, mais l'Assemblée, trouvant cette opinion trop philosophique, adopta purement et simplement la formule présentée par le comité (1).

Il fut plus heureux le même jour 3 février) en combattant une proposition assez étrange de l'abbé Maury. Champion désespéré de tous les abus de l'ancien regime, systémat quement hostile à toutes les idees de progrès, l'abbé voulait que, même dans le cas où les charges produites contre un accusé n'auralent point pari, suffisantes, son absolution ne fût point irrévocable, et qu'on en revint à cet égard à ce quion appelant autrefois le plus ample informé. Comme si les notions de charité un eussent été completement inconnues, 1 prononça ces paroles impres si peu en rapport avec le caractère de l'homme divin dont 1 se prétendait le manstre : « Quant à moi, je crois incompat.blea ces mots loi ce clémence, » Robespierre se leva aussi ôt pour le réfuter. Comment osait-on proposer le retablissement de ces conditions metoyennes inventées par le despotisme, et grâce auxquelles un innocent pourrait être continuellement en butte aux persecut ons d'ennemis puissants. « La loi, » dit-il, « doit condamner ou absolute, je ne connais pas de milieu. » Si le despotis ne ancien s'attachait plus à ne laisser échapper aucun coupai le qu'à protéger l'innocent opprimé, il n'en saurait être de même sous le règne de la liberté, et une nation régénerée devait preférer au juste cultiment des crimes de catante manifestation de l'innocence. Cette fois ses paroles, dignes de la doctrine évangélique, ne furent pas pigees trop philosophiques, et l'Assemblée, en y applaudissant, rejeta la proposition de l'abbé-Ma try (2).

### $\lambda X$

t ne des questions es plus amportantes, la formation du jury d'accusation, in avait pas encore ete discutee. Les debats sur ce grave sujet s'ouvernent dans la séance du 5 février 1791. Robespierre en profita pour présenter un plan d'ensemble complet sur l'organisation des jurés et refuter dans toutes ses parties le système présenté par Di port au nom des comités de justicature et de constitution. Dijà, quelques



<sup>(</sup>l) Poon de Jour, runero 573.

<sup>(2)</sup> Yoy, le courrer de Province, mamero 252 et le Mondeur du 4 fevrier 1790.

semantes auparavant, le 20 janvier, lors de la discussion re ative aux tribunaux criminels, il avait essayé de traiter la question avec quelques développements, trouvant une connexité intime entre cette question des jurés et cette des tribunaux criminels. Mais, interrompu à chaque instant par des voix qui lui criaient : « Parlez donc du tribunal, » il avait, de guerre lasse, quitté la tribune, après avoir vainement tenté de dominer la tumulte (1).

Cette fois, l'occasion s'offrant à lui de s'étendre tout à son aise sur une matière qu'il avait longuement meditée et étudiée, il se garda bien de la laisser échapper. Le plan des comités offrait d'aineurs largement prise à la critique, car, Duport, ancien magistrat, était loin d'avoir depouillé le vieil homme, son projet portait encore les traces trop visibles des prejuges et des méliances que n'avait pu secouer tout à fait un membre de l'ordre judiciaire aboh.

libbespierre commença son discours par une exposition magnifique de ce que devait être l'institution des jures, selon lai une des plus procietises pour l'humanité. Seulement il faliait bien se garder de la détourner de son but, en empruntant servilement son organisation à un perple volsin, sans s'inquinter de la différence des usages et les mones, et surtout sans la mettre en rapport avec les nouveaux jurnous des Français ; sanon on risquerait de tourner contre la liberté une arme forgée pour la défendre « Le caractère essentiel de cette in titution, » dit il, « c'est que les citoyens soient juges par leurs pairs; son objet est qu'ils le soient avec plus de justice et d'ul partiable, que leurs droits soient à l'abri des coups du despotisme judiciaite. » Oc, à son avis, les com tes presentaient bien le masque et le fantôme du jury, mais non point de vérnables jurés.

D'après leur plan, en effet, les jures ne se tiraient pas du sein de tous les citoyens actifs, comme cela eilt été naturel pourrait : deux cents citoyens seulement, parint ceux qui payaient la contribution exigne pour l'eligibilité aux places administratives, étaient chinsis par le procureur général syndic de l'administration de clique département. Sur ces deux cents eligibles, formant la liste du jury, et sur lesquels l'accusateur public et l'accusé avaient la faculté reciproque d'en récuser vingt, on en tirait douze au sort, et ces douze membres constituaient le jury de jugement appeire à décider si l'accuse était ou n'était pus convince. « Voilà donc un seul homme, » s'ecriait liches-pièrre, « un officier d'administration maître de donner au peuple les

<sup>(</sup>l) Immalde Paris du 21 janvier 1791. Tous les mutres journance sont muete a get agard.

joges qu'il bii plait , voilà tout ce que le genie de la legislation pousait inventer pour garantir les droits les plus sacres de l'homme et du citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un procureuf syndic!» Ou'arriverait-il en ce temps ou le pays se trouvait divise en tant de factions, d'une part les citovers les moins puissants, les minus feverises de la fortune, de l'autre la fouie innombrable de ceux qui voutuent au profit de leur amoition rappeler les anciens abus ouen créer de nouveaux, qu'arriverait-il si l'on venait à porter aux premieres places de Ladiministration des intrigants, des hommes habitués a voicer sous le manque du c visme leurs montres dispositions, c'est-hdire les plus dangereux amis de la liberte! Ces foactionnaires ne seraient-ils pas naturellement englins à choisir comme jurés des cilorens inibus de leurs principes, des homines toujours prêts à se donner su plus adroit et au plus fort? Et dans ce cas ne verrait-on pas les patrioles les plus purs, suspects d'un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom de l'ordre public, et les actes du plus sincere patriotisme pun's comme des actes de rebellian, comme des atientats à la sûrete publique par des jures dévoués aux vengeances d'une aristocrat e soup-conneuse et irritee? Cer ces jurés, d'après le plan des comités, il n'était permis de les prendre que dans les classes. les plus riches et les plus puissantes. Combien un semblable système lui semblait éloigné de la déclaration des droits et de ce caracière de ostice et d'impartia ité sans lequel l'institution du jury est une pure fiction! Ltait-ce là ce qu'on appelait être juge par ses pairs? Comment les citovens exclus de la classe privilégiée ne redouteraient-le pas avec rasion, disait Robespierre, de rencontrer moi is d'egardi et d'init igence de la part d'individus habitués à les regarder comme d'une grande bauteur? Mieux vaudrait pour eux, à ce compte, être jugés par les tribunaux; ils soumettraient du moins leur sort à des hommes nommés par eux, et la richesse ne serait pas la seule mesere des droits. des citovens.

Après avoir critiqué, beaucopp plus vivement que nous ne pouvons le rendre tot en quel ques ligiles, la formation vicieuse du jury proposte par les comités. Robespièrre essaya de démontrer combien était dangéreux également le pouvoir excessif donné au president du tribunal criminel, qui, nomme pour doute ans, était investir d'une autorité tout à fait discretionnaire et indufinie. De quelle prodigieuse influenceme servit pas arme un magistrat chargé pendant un temps si long de diriger les pures eux-mêmes dans l'exercice de le irt fonctions, et libre d'ordonner tout or qu'il jugerait indispensable à la découverte de la verité, sans autre garontie que son homeur et sa conscience, comme si l'était info l'il le



et à l'abri des passions humaines ! « La découverte de la vérité. » disa t Robespierre, « lest un motif très-beau ; c'est il objet de toute procedure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu'il croies. ut le pour l'attendre ; qu'elle aubstitue l'honneur et la conscience de l'homme à sa sainte autorité , qu'elle cesse de soupcimmer que son prethier devoir est au contraire d'enchaîner les caprices et l'ambition des pommes toulours enclins à abuser de leur pouvoir, et qu'elle fournisse aux presidents criminels un texte précis qui favorise toutes les pretentions, qui palhe tous les écarts, qui jusufie tous les abus d'autorné, c'est un procédé absolument nouveau, et dont les comités nous donnest le premier exemple. » N'était-ce pas aussi violer le principe salutaire de la separation des pouvoirs que de mettre dans la dependance ministèrielle l'accuseteur public, magistrat nommé par le peuple, dont on denaturait ainsi l'institution en le subordonnant aux agents du pouvoir exécutif? C'était bien la peine d'avoir retiré des mains des commissaires royaux le redoutable ministère de l'accusation, si par des voies obliques on restituait au roi une part de cette autorité judiciaire qu'on lui avait enlevee dans l'intérêt genéral et pour la bonne administration de la justice. Quant aux jurés, ils devepaient de pura instrumenta pasails, passant des mains de l'officier qui les avant creés entre les mains du magistrat qui les dirigeait. « Je vois partout, » s'écruait l'orateur, « les principes de la justice et de l'égalité violés : les maximes constitutionnelles fou ées aux pieds , la liberté civile pressee, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un commissaire du rot, un président et un procureur syndic ... « Sans compter les officiers de gendarmerse transformés en magistrats de police et contre l'institution desquels il s'etait, quelque temps auparavant, on s'en souvient, si energiquement eleve.

En vain, pour couvrir les vices de leur système, les comités invoquaient-ils l'exemple des lois anglaises, au moins faliait-il, quand on se mélait de se regler sur une législation etrangère, lux emprunter ce qu'elle pouvait avoir de bon, et non ses partles les plus défectueuses. Il fallait exiger l'unanimité pour la condamnation de l'accusé et se contenter de l'avis d'un seul juge pour renvoyer l'affaire à un nouveau jury, au lieu de n'accorder à l'accusé la révision de son jugement que dans le cas chimérique où le tribunal tout entier et la commissaire du roi seraient d'un avis contraire auverdict affirmatif des jurée. Et puis voyait-on en Angleterre, par une étrange confusion de la justice criminelle et de la police, ce pouvoir monstrueux accorde à la maréchaussée de traiter les citoyens en suspects, de les déclarer



prevenus, de les livrer à l'accusateur public, de dresser enfin contre eux toute une procédure? Tandis qu'on exposait chez 'nous la liberté civile nus persécutions d'une autonté violente et despotique, les Anglais, au contraire, poussaient jusqu'au scrupule le respect de la liberté individuelle. D'a lleurs, pouvait-on comparer leur situation politique à la rôtre? Le peuple anglais avant-il réclame ses droits contre le gouvernement et contre l'aristocratie? Il avait donc moins à se préoccuper du danger d'abandonner à un seul homme le choix des jures. Mais en France, où les plus relés défensaire de la liberté étalent représentés par un certain parti comme une troupe de brigands et de seitheux, ce système offcait les plus graves inconvénients, et l'on pouvait y soup-onner le dessein préconçu d'immoler à la tyrannie les plus purs patriotes.

li appariena tà l'Assemblée, poursuivait Rabespierre, de substituer à une organisation aussi vicieuse un plan fondé sur les principes d'une constitution democratique et réalisant tous les avantages que semblant promettre le mot de jurés, chose aisée, en definitive, si l'ons'en rapportait à la declaration des droits au lieu de céder à un esprit d'unitation jer-fléchie, et surtout si l'on comprenait que, à la hauteur ou notre Revolution nous avait places, nous pe pouvious être sifaciles à contenter en ce genre que la nation anglaise, dont le système audicinire, si defectueex qu'il fût, compensait heaumoins, jusqu'à un certain point, les vices d'une organisation politique absurde et informe, amquement fondee sur les privileges de lanaissence et l'aristoch tie des richesses, « Mais qu'en France » disait-il, » ou les droits de l'homme et la souveraineré de la nation ont été solennellement proclames, où ce principe constitutionnel qui les juget deirent être chains par le prajde a eté recomiui, qu'en franco on, en conséquence de ce principe, les moindres intérets civils et pécuniaires des citoyens ne sont divides que par les citoyens à qui la ont confie ce pouvoir, leur nonneur, leur destinée soient confics à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucuns mission, à des hommes nommes par un simple administrateur. auxque) le peutre n'a point donné et n'a pu donner une telle puissance ; que ces licitimes ne poissent être choisis que dans une classe particuhere parun les pois riches , que les lé, isiations descendent des principes simples et justes quals ont eux-mêmes consacres, pour calquet laborieusement un avatème de justice crimi relle aur des institutions etrangeres dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence, et qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme la sainteté des jures et la magnificence du present qu'ils veulest faire à l'human té, voils ce qui me paraît incroyable, incomprébensible, voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre chose à quel point on s'égare lorsqu'on veut s'écarter de ces véntés éternelles de la morale publique qui doivent être la base de toutes les sociétés humaines. . »

Conformément aux principes qu'il venait d'exprimer, Robespierre présenta un plan complet d'organisation judiciaire en matière erminelle, dont nous allons en peu de lignes donner la substance. Tous les ans, les electeurs de chaque canton se seraient réunis au chef-lieu de district pour nommer six cents d'entre eux appelés à exercer les fonctions de jurés. Sur la liste des élus huit auraient été tires au sort pour former le jury d'accusation, lequal se fût assemblé une fois par semaine au jour indique par le tribunal de district et et eût prête, avant d'entendre les témoins, le serment d'examiner scrupuleusement, selon sa conscience, les pièces remises entre ses mains. Sa déclara ion devait porter simplement qu'il y avant lieu ou non à accusation, et dans le ças de l'affirmative, être rendue à l'unai imité.

Quant au jury de jugement, il se serait formé de seize jures tirés au sort sur la liste générale de tous les jures nommés dans les divers districts du département. Ces seize jures se seraient assembles le 10 de chaque mois, dans le cas où il y aurait en quelque affaire à juger, et l'accuse, saus donner aucun motif, aurait en le droit de les recuser tous.

tous les six mois, parini les piges des tribinaux de district, était établi dans charpie département. Au lieu d'un président nomné pour douze acnées, et acmé d'un pluvoir discretionnaire, comme dans le plan des courses, ce tribun à aurait en pour président un magistrat étu tous les deux ans par les électeurs du département et font les fonctions, specialement delimitées, enssent consiste à procéder au tirage au sort des pirés, à les convoquer, à leur exposer l'affaire soutiese à leur appreclation et à surveiller l'instruction. Dans un seul cas, lorsqu'it se fêt agi d'ordonner quelque chose d'utile à la maiolestation de l'innocence d'un accusé, il lui ent été permis de s'écarter des formes ordinaires de la procédure déterminée par la loi.

La accusateur public, nommé tous les deux ans par les électeurs du département, était chargé de poursuivre au nom du peuple les delits réconnus constants par les premiers jurés, sans qu'en aucune manière le pouvoir exécutif et le Corps legislatif pussent se mé er de l'instruction des affaires crimineiles, tant le principe de la séparation des pouvoirs paraissant à Robespierre un principe inviolable et sacré.

En ce qui concernait la procedure devant le jury de jugement, il se



bornait à modifier les dispositions du plan des comités dans le sens des propositions dejà faites par lui à l'Assemblée constituante. Atres, d'après son projet, les dépositions des ténions devaient être, à la demande de l'accusé, rédigées par écrit, et il n'était pas permis aux jurés de rendre un verdict affirmatif, quelle que fût d'ailleurs leur conviction particulière, si les depositions écrites étaient à a décharge de l'accusé, dont la eulpabilité, en tous cas, ne pouvait être prononcée qu'à l'unanimité. Les décisions du jury étaient sans appet; cependant, pour éviter autant que possible les erreurs judiciaires, et afin de laisser une dermère chance de salut à l'innocent condamisé, Robespierre, plus libera que ne s'étaient montrés les comites, permettait à l'accusé de reclamer un nouveau jury, dans le cas où deux membres du tribunal eniminel croiraient sa condamnation injuste.

Prevoyant been quelques-unes des objections qu'on souléverait contre son systeme, a s'attachait, en terminant, à les combattre. On ne manquerait pas de trouver incommodes, fatigantes pour le peuple, ces convocations annuelles d'électeurs pour la nomination des juves. mais il fallait se rassurer à cet égard, eviter de ausciter des difficultes. imaginaires, ne pas decourager le patriotisme en lui presentant ses deyours comme fastidieux, « Les hommes libres, » disait-il, « ne raisonnent. pas comme des esclaves - Reprenant alors sa thèse favorate, il tonnait de nonveau contre ces distinctions funestes de citovens actifs et de citoyens passifs, qui rendaient, pour ainsi dire, étrangère à la patrie une partie de la population. Car rien, répétait-il, n'était plus contraire à la declaration des droits que cette megalité fondee sur la difference des fortunes. C'est pourquoi, afin de pe pas readre préjudiciable aux citoyens peu atsés le poids des fonctions nationales. obligatoires, il proposait, d'accord cette fois par basard avec Cazales, de les indemniser pour le temps pendant lequel ils seraient contraints. de se soustraire à leurs travaux ordinaires. Et contrairement à l'opinion des comi és, opinion étrange et injustifiable, il pensait avec raison que les jures ne sauraient être plus déshonorés en recevant une juste indemnite que ne l'étaient la masse des fonctionnaires publics, les membres du Corps législatif et le roi, qui ne paraissait nullement. humilié de sa liste civile.

Tel était dans son ensemble cet important discours, dont nous avons du nous borner à donner un résu né très-succinct (1). L'aut impuissant



<sup>(1)</sup> Ca discours de Bobenpierre a été résussée à 25 lignes par le Mondeur le « re-du 6 fevres) et un 40 par le Pout du pour numero 5 5s. Il magira au Journal de Pous, is leg par tiarat tonderent, etc., les relleursses sur intend à 0 par trouvern est esprit indépendant qui veux ramiener noutes les lois sociales aux lois e erre les de

a amener la modification du plan défectueux presenté par Duport au nom des comités, quoiqu'il se rapprochât bien davantage des principes de la déclaration des droits dont l'Assemblée, après avoir posé les precrisses, parut redouter les caraéquences, car trop souvent elle recula devant elles.

Dans la même séance, Robespierre reprit la parole pour combattre un amendement de l'abbé Maury, tendant à faire exempter les eccie-austiques des fonctions de jures, sous pretexte que c'étaient des ministres de miséricorde et de pair, mots détonuant singulièrement, il faut l'avouer, dans la bouche de l'abbé Maury, et en cas de conscience était au moire étrange de la part d'un homme aussi violent. Bobespierre répondit que juger les coupables était un acté de charité envers la société entière, et que, en vertu du principe de bienfaisance universelle, tous les citorens étaient tenus de s'entr'ander de la sorte et de supporter également le poids des fonctions publiques. Le Cette doctre de la pitié, de la sympathie et du dévouement pour fois, sapérieure à celle de la pitié et du dévouement pour un individu, qui ne cessa d'être la règle de conduite de Robespierre, comme le foat juste-

l'égalité des droits entirelle. Le plus grand and servit qu'il a'y c'et pas des espeits de ce compre unter l'autres accourt par la vet et à ces contra le la four et un mage les circonstances penvent resdre laévitables, man que sont à la four et un mage devant la ramon et une barrière écvant on modele du mieux me juel à faut toujours tendre, « (Ammère du Elévere 1791.)

Rescriptore justing non-claiming more on them. Processes by Largest actions drappers at reflections du systems proposes per l'amort so nom des commets de particulaires et de continuelle, par Maximilian Foliapores Carte publication rescritte à participant modifique d'établies concert com l'aport de la metal continue par Maximilian Foliapores consistent de la modifique de la metal de la me

Note avoir nom les yeux un exemplare minuscrit de l'époque, conservé par la famille Le Bas. Presque tous les dissours manuscrits de Robespierre étaient, au l'armider entre les manie d'Desaces Dapley en filse aluée de son l'us qui les carbes ougressement, et ils annent most pa enhapset un pa agrida en estimanel Courtois. Mais en 1818, à la necessa de Rosameton, le frère d'element et, à more l'armi, alternateur du domaine des hôpitaux et hospisses de l'armi, avec loques demonyait le sons, et lant a un regrette se tentiment de crante, peus un fon la proport des extress, manuscrit et paper princesant le Manusche is mois qu'un may avoir per ce en moit de lu point pur Grened et dont nous parlerous plus tard. Quelques lettres sent mois et trois discours manuscrits échappèrent à or démotre, le discours sur la person de people augmentains. le discours sur les jares, et cein du 8 thermales à commer non , rende ascours par la famille La Ban, ent de l'écriture de Robesparge.

i) Point de jour, numero 375,



ment remarquer les auteurs de l'*Histoire parlementaire* (1), triomplia en cette occasion devant l'Assemblee, et la proposition de l'abbé Maury fut rejetée.

# DX

La part tres-active prise par Robespierre aux débata relatés à l'organisation du jury ne l'avait pas empécié, dans le cours de ces mêmes debats, de se mêler a des discussions d'un intérêt moindre, il est vroi, mais non sans importance. Dans la seance du 11 janvier au soir, Moreau de Saint-Mery, deputé de Saint-Doming se, ayant demandé qu'aucun des comités ne pût présenter de rapport ayant trait aux colonies sans l'avoir préalablement communiqué au comité colonial auquel il apparlenait, Robespierre s'éleva vivement contre ces prétent ons dictatoriales si contraires aux principes de aberté dont, suivant lui, devait se montrer jalouse toute assemblee législative. De concert avec Petion, il combattit une motion ai sai insidieuse « avec toute la force dont on reconnaît capable la sévérité des principes de ces ardents defenseurs de la liberte, a ont le lendemain le journal de Mirabeou (2); et, malgré tous les efforts de son auteur, la proposition de Noreau de Saint-Méry fut enterrée sous la question préalable.

Bobespierre, comme cela ressort clarement de cette listoire écrite d'après d'irrefragables documents, voulait la liberté en toutes choses et pour tout le monde. Aussi devait-il être le premier a réclamer l'abolition des priviléges de théatre que jusqu'à ce jour trois revolutions ne sont pas parvenues à extirper de notre pays, tellement les hauts fonctuenns ces ont tenu de tout temps à conserver ce mover commode de faveurs de toutes sories. Dès le mois d'août de l'année pricridente une députation de gens de lettres et d'auteurs drama iques a était présentée à la barre de l'Assemblée constituante pour dema tier la literateur des et treprises theâtrales, lone avait en pour orateur un l'iterateur celebre, la Harpe, de fervent admirateur de Robespierre jusqu'au 9 il ernador, et qui, par une l'acheté que l'impartiale lustoire estobligre de fletrir, essaya de se faire pardonner, à force de ca omines contre le vaincu dans sa tombe, les louanges que, vivait, il lui avait prodiguées.



k) Hastore presementares de la Armondion françaire, par MM. Buckez et livi x, t. II , p. 457

<sup>(2)</sup> V. y. le Courreir de Protence, paumere 242

Favorablement accueille par l'Assemblée, la pétition avait été renvoyée au comité de constitution. Dans la séance du 13 janvier, Le Chapeker vint, au nom de ce conité, présenter un long et remarquible rapport, à la suite duquel il proposa à ses collègues de déclarer que tout citoves pourrait ouvrir un theatre et y faire représenter des pièces de tous les genres movennant ut e déclaration préalable à la municipalité du lieu. Son projet de décret était assurément fort libéral, surtout en comparaison de l'ancien etat de choses : cependant certaines dispositions, en vertu desquelles les timitres étaient places sous l'inspection immediate des officiers mon cipairs, sorte de con ité de censure d'un nouveau genre, parurent dangereuses à plusieurs membres. · Rien ne doit porter atte nie à a liberte des théâtres, « s'écria Robespierre, il ne suffisait donc pas, à ses yeux, de permettre à tout citoven d'en ouvrir, il fallait encore les préserver de toute inspection arbitraire. En cela il répondait au pet dant abbé Maury, qui, apresavoir hypocritement déc aré que, comme ecclesiastique, i. lui etait impossible de traiter une pireme question, avait reclimé pour les theátres une censure comme il en existeit sons Louis XIV « Lopinion. publique, » disait Robeso erre, « est scule juge de ce qui est conforme. au bien in II profesta donc contre latte disposition vagrie du projet de decret, laquelle donnan, à un cologier municipal le droit d'adopter ou ue repousser tout ce qua pourrant lui praire ou l'in déplaire; car il voya à dans cet e restriction un moven de favonser les interèts particuhera, non les mixurs pable nes, et il demanda le rejet de l'article sixième. Le Clape ier, reprenant la parole, loi a extrémement les intentions de son collègne et declara qu'elles étaient également les monnes. « Mais, » repliqua Robespierre, « il ne suffit pas de les louer, il faut les adopter. « Malgre cela le projet du comité passa tout entier (1). C'était de là un grand progrès.

La liberte des theatres, on le soit, sombra avec la Republique. Il est fortement question aujourd hui de la retablir, sonon entière, au moins en partie, ce sera toi jours une anocheration dont il sera juste de tenz compte au gouvernement actuel, mais n'oublions jamais qu'en toutes choses les progrès accomplis ou à accomplir ont été formulés par la Revolution. Quant à la liberté des the tres, nous soulantons seulement qu'elle soit telle que a reclamait Robespierre au mois de février 1791 (2).

Memiliane du 15 provièr 1791.

<sup>21</sup> Depuis que ces ligues ont été écrètes, la liberté des theâtres a eté proclamie, ain nombres etle ent loin de resseu bler à la liberté réclamée par Robespierre! Toubet s'est un progressiont il faut l'apparader.

I) n'etait guère de sujets, si divers qu'ils fussent, qu'il ne traitat avec la même certifuée de jugement, avec une égale supériorité de vues. Vers la même époque, le 28 janvier, à la suite d'un rapport de Menou sur la distribution des armes aux différents corps de troppes dans les départements, on l'entendst présenter d'importantes considerations sur les lacuses qu'offrait le projet de décret du comité militaire et sur la nécessité de compiéter l'armement du pays au moment où les souverains étrangers semblaient animés contre la France des loientions les plus hostiles. Sur sa demande, et malgré l'opposition de quelques membres, on décida qu'ane distribution de poudre et de bailes serait faite aux cardes nationales comme aux troupes de ligne; qu'on fabriquerait avec la plus grando activité des armes dans toutes les manufactures du royaume, qu'on en interdirest l'exportation bors du royaume; enfin, que de quinze jours en quinze jours les comitée et le ministre de la guerre rendraient compte des mesures prises pour la fabrication et la distribution des armes et des munitions (1). Il ne voulast pas la guerre cependant, la guerre agressive, on le verra plustand; mais il tenait à ce qu'on fot prét à expousser victorieurement la moindre attaque de la part de l'étranger. Si ma pacem para bellum.

Dans cette même séance, il ne fut pas moins beureux lorsqu'il demanda, aux applaudissements de l'Assemblée, la suppression des anciens droits établis pour les milices, droits que I on continuait de perceveur, et l'ajournement, jusqu'à l'organisation définitive de la garde nationale, des derniers articles d'un projet de loi présenté par Alexandre Lameth sur la necessite de pourvoir à la sûreté tant exteneure qu'intérieure du royaume (2). Ces articles, en effet, traitment de la garde nationale, dont l'organisation préoccupait vivement Robespierre, Vers la fin de l'année précedente, il en avait longuement parle aux Jacobins, on s'en souvient, et à son sujet avait publié un discours trèsétendu, qu'il devait lire plus de deux mon plus tard à la tribune de l'Apsemblée. Tous les journaux de l'opinion libérale en avaient parié dès lors avec le plus grand enthousiasme, et Robespierre reçut des sociétes de province les felicitations et les adhésions les plus empressées. De Marseille lui vint la lettre suivante : « Moraieur, les Ainis de la constitution ont voté des remercimens à votre zèle pour la chose publique et à votre popularité. Ils ont arrêté qu'il seroit fait une adresse à l'Assemblée pour demander l'adoption de vos projets de décrets sur la gendarmene et sur l'organisation de la garde nationale; ils vont demander à



<sup>(1)</sup> Voy. le Parat du jone, numero 547, p. 421, 422,

<sup>(2)</sup> Ibid., nunséro 667, p. 4:25, 4:26.

la mon cipalité d'assembler les sections pour que la cité entière amette le même vœu.

Recevez, Monsieur, l'hommage d'un peuple dont l'enthousiasme pour les talens et les vertus sont sans bornes. Cet hommage est la seule récompense digne des grands hommes. Nous sommes avec respect, Monsieur, les Amis de la constitution de la ville de Marseille. Signé : Guirand, président, Ferou, secrétaire.

Cam lie Desmoulins, en publiant cette lettre dans son journal, ne tant pas en eloges sur son ami, qu'il appel e « le commentaire vivant de la déclaration des droits, le bon sens en personne, » et dont il annonce la broci ure en ces termes ; « D'acours sur l'organisation des gardes nationales, par Maximilien Robespierre (et non pas Robertspierre, comme affectent de le nommer des journalistes qui trouvent apparement ce dernier nom plus noble et plus moelieux, et qui ignorent que ce deputé, quand même il se nommeroit la bête comme Brutus, ou pois chiche comme Ciceron, porteroit toujours le plus beau nom de la France (1). »

Your, de son côté, de quelles lignes flatteuses la feuille de Mirabeau faisait preceder, dans son numéro du 8 fevrier, un extrait de ce discours : « Tous les partis s'accordent à rendre à M. Robespierre la justice qu'il n'a jamais remé les principes de la liberte, et il n'est pas beaucoup de membres dont on puisse faire le même éloge. Le discours dont on va lire un fragment prouve que M. Robespierre merite cet eloge (2). » Nous analyserons plus tard, à sa date parlementaire, ce discours capital, mais il nous a paru utile de constater l'immense effet produit sur le pays par sa publication.

# XXII

Après avoir détruit, l'Assemblee nationale s'attachait à reconstruire, ajoutant, chaque jour, quelque chose à son œuvre, et prenant, pour sa conservation, des précautions de toute nature. Peut-être même se montra-t-e-le trop minutieuse à cet égard Dans le désir immodéré d'assurer la solidité du nouvel édifice social bâti par elle, on la vit parfois retirer d'une main à la liberte des garanties qu'elle lui avait accordées de l'autre; quelquefois elle manqua mutilement de confiance

25

<sup>(</sup>i) Bevolutions de France et de Brahant, numero 65.

<sup>(2) 4</sup> ourrese de Penceuer, mimero 254, à l'article Vanterés.

envers le peuple. En vertu de ses décrets, tous les fonctionnaires pubues tempent pesormais leur mundut, non du pouvoir exécutif, n'aisdu souverain lu -même, c'est-à-dire lu peuple. Juger ce dernier dignede nommer ses administrateurs et ses giges, c'etait en même troips l'estimer capable de les respecter, dependant, par une contradiction. au moins singulière, l'Assemblée eut peur que les fonctionnaires ne gardassent pas une autévendance suffisante à l'égard de leurs électeurs, et que ceux-en n'eussent pas pour eux toute la déférence convenable. Sous l'empire de ces appreliensions, son counté de constitution, par la bouché de Le Chapelier, lui soumit, le 28 février 1791, un projet de decret destiné à assurer le respect du aux fonctionnaires. publics, magistrats ou administrateurs. Le dernier article de ce decret. assimilait au crime de lese-nation toute invitation faite au pengle, verbalement ou par ecrit, d'outrager les fonctionnaires publics, de teurrésister ou de descheir à la loi. Mais la redaction ambigue de cet article était de nature à prêter à des interpretations diverses et la souit un champ vaste à l'arbitraire.

Toujours vigi ant, gardien ja oux des libertés publiques, Robespierce demanda l'ajournement d'un pared decret, dans legiel, apres avoir, en termes pompeux, enoucé la souveramete de la nation, le rapporteur en faisait bon marché en interpretant dans le seus le pois restrictif les paroles solenge les le la declaration des droits. Qu'entendait-on par cette expression vague toute incitation." Metait-ce pas une menace i espetuelle suspendue sur la liberte de la presse? « Ne voyezvous plus, a continuant Robespierre, a combien une pareille loi serait. funeste à la constitution? Ne voyez-vous pas qu'ello sera à destructive de la liberte? Ne voyez-vous pas que des juges prevenus, partiaux, pourraient facilement trouver dans les expressons de crite los les moyens d'opprimer un ecrivain patriote et courageox?... Par ecite lor vous ouvrez la porte à l'arbitraire, vous preparez la destruction de la liberto de la presse in line telle lot, où a agissait de la liberte publighte et incryaluelle, où la vie et l'horneur des citoyens se trouvaient en jeu, lui paraissait, à juste ture, devoir être rédigre en termes moins équivoques et meriter I honneur d'une discussion soiennelle, les applaudissements accomilirent les paroles de l'orateur, mais, après des debats auxir religiorieral part Barnave, Duzot et quelques autres d'outes, dont plusieurs appayerent l'opinion de Robespierre, le projet de lor du comité n'en fut pas moins adopté, avec certaines modifications, il est yrai, dans un seus un peu plus libéral (1).

Moserner du 19 mars 1791.



Au commencement de cette séance, un incider tinattendu avait donné lieu a une discussion assez courte, main tres-vive, et dont il est important de cire un not, parce qu'il amer a Robrapierre a donner son opinion sur un objet interessant au plus haut degré l'ordre public : le secret des lettres. On se rappelle peut-être, à ce propos, qu'au mois de juiliet 1789 il avait insisté pour la lecture de papiers saisis sur un baron de Casteinau et envoyés comme suspects au presi l'ort de l'Assemblée nationale par le maire de Paris. Mais il s'agissait alors d'un fint particulier; parmi ces papiers il y avait une lettre à l'adresse du conte d'Artois, dejà emigre, l'homme qui en était porteor avait été arrête sur le pont Royal commé émissaire des princes, et, a ce moment même, tout en demandant à l'Assemblée de prenure, pur exception, connaissance des papiers saisis, Robespierre renduit hautement hommage au principe de l'inviolabilité du necret des lettres (1). Quand l'occasion se présenta de la defendre, il ne la laissa pas echapper.

On renait de deposer sur le bureau du president un a mier remplide papiers présentes au contre-soing et destines à da cis di, artements. Ces écrits renfermaient, il paraît, beaucoup d'attaques contre l'Assembleo nationale. Nooides, qui presidat, demanda a ses colegues, en les informant du contenu de ces papiers, ce qu'ils voulaient qu'on en fit. Divers avia furent aussitôt proposes, parmi lesq i la plusieurs tres-rigoureux Suivant quelques membres, il fallas premire compaisna sance de ces écrits, les brûter, en poursu ure les au surs. Mais Robespierre se levant alors : « Comment sau-on, » du-il vavinient, « que ce sont les écrits contre l'Assemblie nationale? Un a cone viole le surau des cachets? C'est un attentat contre la for pull, que. Et quand meine des écrits anslocratiques n'elissent pas é el ferrads, on arcait dúrespector to contro-seing don't ils claimit revetus... Autori-ons cette violation, et l'initustion a exercera bientit aussi con re les cents patriot ques. Cha que depute est, libre dans ses op mone, dat a se secrita, et à pius forte ration dans ses correspondances, a cos observations eurent un plein succes, et l'Assemblée rendit à la circ nation, sans les

If M. Mel elet a beauto is reproduct MV. Bucher et Porce, L. Plane et l'an artine de n'avour pas dit un most de l'atla re de Casteliau. Il y a quelque chose, à notre séus de plus grava que d'e re mexact par omission, c'est de l'être par exageration, par existe, or Or, un heu de reconter strictement in fait, que dit M. Mie det en d'vers passa, es, d'un tou i ere generale et mi e, reciser : « l'annapiere, demanda la violation du secret des lettres ». Des 89 il a consei lé la violation » » d'intone de la Revolution du secret des lettres ». Des 89 il a consei lé la violation » » d'intone de la Revolution, t. H. p. 564, 567 i hi band on una automitraire, qu'el avent demande par exempton l'en un de lettres masses sur un considere du contra d'Art us. Pourques remantement l'illustre lastorem a-t-il gardé un a profond sièmes sur la seurge du 28 fevrier 1791, dans sons de la exporte su montre in energ quement le dete acur de « invisibilité du sus secret des lettres? All les preventions!



ouvrir, les papiers céposés sur le bureau de son président. L'opinion de Robespierre ne fut pas moins bien reçi e au déhors : presque tous les journaux populaires ui surent un gré infini d'avoir posé les véritables principes sur cette mat ère; il eut pour lui l'assentiment général (t). Il fut, on peut le dire, l'éclio de la conscience publique qui sentait bien qu'il n'y aurait plus de securité pour personne le jour où, sous pretexte de rechercher les opinions en portant aucinte à l'inviolabilité des lettres, on s'emparera t ou secret des familles.

# XXLI

En cette même séance, 28 février 1701' sargit encore une question grosse de tempêtes ulterioures, ce'le de l'emigration, laquelle, on ne pouvait se le dissimiler, prenait un caractère effravant. Sur toutes les routes c'était une procession de gens s'enfayant par peur ou par hame de la Revolution, d'anciens pobles désertant la patité pour aller quêter. contre elle les armes des souverains de l'Europe; ver table épidemie contagiouse qui entevait à la Frai ce non-seulement un nombre considerable de ses habitants, mais une partie de ses richesses, car les emigrés no s'en al ajout pas les mains vides inotre or passait avec eux à l'etranger. Le brait de préparatifs pour la faite du roi s'était répandu. avait pris une certaine consistance, les journaux parlaient ouvertement des manceurres employees par la cour afin d'assurer l'evasion de la familie royale (2) La nouvet e du depart de Messames, tantes du roi, accrecita les bruits propagés; l'agatation devint extrème. Arrêlées à Arnay -le-f) in, sur la demande d'un grand nontore de citoyens actifs de la commune, Mesda nes avaient eté de âchees en vertu d'une decision de l'Assemble e nationale et avaient pu continuer leur route. Mais i éveil était donne sur l'emigration; les colères grandissaient; de toutes parts on réclamait une la contre ceux qui desertaient le pays en un tel moment de crise. L'impitoyable Marat, dans un des numeros de son jourmal, sommait « les Lameth, Pétion, Robespierre, Reubel., Barnave, d'Argindon, Menou, Crancé, sous peine d'être reputés làches mandataires, » de laire rendre un decret rigoureux contre les émigrants de

La Uniterio est nouel sur cet acolent. Voy la Interiol de Paris, a morro da I suspes 1791, le l'adolate français, nomero 571 et la Courrier de Protence manéro 241.
 Istodes Potroniques du 1<sup>et</sup> fevrier 1791; fireclutions de France et de Rechard, papero 62.

la famille rovale 1. Mirabeau, de son côté, ne manqua pas d'encouragements l'excitant à les couvrir de son imposante parole. « Vous serez
étoquent, » ful écrivalt son ami le conité de La March, « et vous tuerez
les Bobespierre, les Crancé et Barnave, s'il le faut 2. » Mais le puusant orateur n'eut pas à tuer Robespierre, qui, au risque de passer pour
un lâche mandataire aux yeux de Marat, se montra très-categoriquement opposé à une loi contre l'emigration.

Cependant l'Assemblée n'en avait pas mains chargé son comité de constitution de lui en présenter une sur ce sujet, et, le 28 fevrier. Le Chapelier vint lui soumettre un projet, en ayanf soin de la prevenir qu'une telle soi sortait des limites de la constitution et entraînait des misures dictatoriales. Quanc il eut fini, personne ne demanda la partoje. On était comme suspessit de se laisser al er involontairement hors des voies de la legalite et sur une pente qui menait droit à la Terreur. Ah! les partisans d'une loi semb able. Merim, Lameth, Reutiell, Prieur, ne devinaient-ils pas ce qu'au delà il devait y avoir de sombre et d'effrayant quand l'èpee serait tirée du fourréau!

Quelques membres se dec derent enfin a réclamer l'ordre du jour, d'autres la question préa able, itobespierre moi ta alors à la tribune. Il commença par declarer très-nettement qu'il n'était par partisan d'une loi sur les émigrations, mais, selon loi, il fallant, par de solennels débals, reconnaître l'impossibilité ou les dangers d'une telle loi, afin qu'on ne crât pas que la discussion avait été descrée pour d'autres motifs que ceux de la raison et de l'intérêt public, il quitta la tribune au milieu des appliculaissements, après avoir expliqué, plus longuement sans doute, comment la raison et i intérêt public s'opposaient à une loi contre l'émigration. Il est au moins le mérite de bien poser la question, se montra franchement l'adversaire de cette loi, comme s'il ent prevu que les complications elle amenerait dans l'avenir, et en cela il obensait au seul cri de sa conscience (3).

Après lui Mirabeau parla, avec son eloquence accoutumee, contre la loi proposce. Étati-il aussi sincere que son collegue dans sa reprobation? Evidemment our; car son grand sens politique lui montrait, cachee dans celte loi, une source trop feconde de vexations. Mais était-il



d) Voy. Parts du People on le Priblicule Parimen, huméro 382

<sup>2)</sup> Correspondence entre le consti de Marabone et le conte de la March de 1789 à 1781, rection lu par Ad., de l'anourt, Paris, Lonormant, 1651, t. 111, p. 65.

<sup>69</sup> Le Frant de jour, naméra 567 et le Nondeur du l'Emars 1791 personant en quelques lignes muit mont le liscours de Roberquerre, qui à compaire, resserue sente up monts en penson, presque dans la soirée, aux discobras, Alexandro Lameth parle des grands principes de reliques le mantai par l'obsequerre. Vigy, les Recolutions de France et de Roubines, missero 67

auss desuitoressét Helast non. Et des pareles, mises au service de la vérite, comb en il est fâcheux qu'elles aient i te payces à prix d'or. Il ne vou aut pas, thi, comme Robespierre, qu'on discutât la loi au grand jour. Mas vamement il tenta d'empêcher la lecture du projet de loi du consté, la mai inte de l'Assemblée semblait disposée à arrêter, conte que conte, des emigrations dent le nombre toujours croissant commenon ha la pouvanter. Quand Le Chapelier out donné l'ecture du projet. de los elabore par le comité. Mirabeau reprit la parole et essaya de nouveau de faire enterrer sous l'ordre du jour toute espèce de ioi contre les en trations. Heut des emportements d'éloquence dignes de son génie in u rtel. Quelques murnaures, partis du côté gauche, layant interrom at the Silonce aux trente voix the s'écria-t-il fosolemn ent de sa voix to name. Ces trente voix d'éta ent les Duport, les Lameth, les Barnave, les d'Argeillon, que ne ; anlon al rent pas à Bobespierre de ne pas s'être, et l'octte circonstance, rai ge de lour côté. Bien nei prouve, mieux, salvant nous, con bien peu ce grand citoyen etait i n'h mine de parti, dans a recept on or unaite du mot. Les questions et de ntaustes ou non, soil to 1; puis, digogé de tout a terêt personnel, il efait luparti de su cuiscience. Si liment pus l'approbation de ses acciens amis, il recut en revanche, comme il le raconte lu -nième, les felicitations engressies, et plus on mona sinceres, de plusieurs de ses collègnes, membres du club de 1789 (1). Duquesnoy, dons son journal. PAnie des parts on s. 2., Reginan t. de Saint-Jean d'Yigely, dans le Pasblion, par Calain, vanterent sa dro ture la mirrat en opposition avec les latrigues coupables et le charlatraisme «qu'ils imputa ent à leurs. advers, tes en jour, esperant peut être, par des loi anges uls dei ses, Lattirer dans leur camp. Mais lui, insensible à ces flatteries jutéressées, se tait à l'écari, sa hait condien les opinions de ces homanes étaient profondément en désaccord avec les sieures, et il repoussahurs avances, à bon droit suspectes à ses youx-

Mora le a , maigré tous ses efforts, n'avait pu parver ir à triompher comple : in lat de la loi con re l'en gration, le projet p ésenté par Le Chape' er avait bien été réjeté, mais, sur la proposition du depité verner, la quest la avait e é renvoyce à , examei de tous les constis



th Xxx with Oberto and Franciscop 13.

<sup>(2)</sup> Voic en élei ce qu'écrivait la royaliste Doquesnoy, dans son noméro du 6 mans : « MM. Robesp e res et Boart, mont sons deux du nombre de ceux que personne enceuse élé re de la parti, de serv r ou de defendre mae faction, le ar consume publique n'à pas varie une monte, et este est parfactement d'accord avec leurs objes per cesa. Je crius que M. Lobesperre a souvent été emparté l'ors des mesures pas un amour peu refleche de la cil etc. mais il est impossible de le somponner d'aveir sacrific à une autre idole, « L. tre des l'atrenes en le Defenseur de la conditation, manero 15.

L'émotion dont l'Assemblée constituante avait tressaille dans cette journee semblait s'être communiquée au déhors. Depuis quelques jours, du reste, Paris était sous le coup d'une agitation due au départ de Mesdames, aux bruits de préparatifs de la fuite du roi, aux menaces et aux provocations mala froitement adressées aux patriotes. Dans la matinee du 28, le peuple, egaré par de perfides instigateurs, s'était porté en foule au château de Vincennes, dans l'intention de détruire le donjon; La Fayette, dont la populanté avait dès lors recu un coup mortel, accourut à temps avec la garde nationale pour empêcher cette dévas – tation. Le soir une expedition dans un sens tout contraire eut lieu aux Tuileries, où l'on arrêta une foule d'anciens gentils iommes qui, sur la nouvelle d'un dai ger imaginaire couru par la famille royale, étaient venus au clâteau, armés pisqu'aux dents, et que, pour cette raison, on appela les chevaliers du poignard.

La scance des Jacobins devait subir le contre-coup des agriations de la ville et de l'Assemblee, elle le ressentit en effet; cette seance du 28 fevrier restera une des plus famienses dans i histoire de ce club célebre. Orand Mirabeau entra. Puport occupat la tribune. Des murmures d'indignation éclatèrent à son aspect. L'exaspération contre lui était telle, à cause de ses discours dans la séance du matin à l'Assemblee, que d'Aignillon, chez lequel il était invité à diner avec and dorzaine de ses collègues, lui avait fermé la porte au nez Par une allusion sanguate, Duport s'était écrie en se tournaut vers lui : « Les hommes les plus dangereux à la liberté ne sont pas loin de vous ; » et tous les régards de se diriger vers Mirabeau « Ou il soit un honnété. horame, a dit I orateur en termmant, « et je cours l'embrasser, » Sans se préoccuper des appland seements frenetiques dont ce discours fut souve et qui étaient autaint de traits lancés contre sa personne. Mirabeau essaya de se justifier. Il fut écouté avec respect, mais les acclamations auxquelles il était accoutumé n'acque.ll rent pas ses paroles. il descendit de la tribune au milieu d'un suence tout nouveau pour un. Son sentiment sur les émigrations, avait-il dit, était celui de tous les pholosophes; durant quatre beures, l'Assemblee pationale avait paru être de son avis, aucun des chefs d'opinion ne l'avait combattu ; et sil était dans l'erreur, il s'en consolait en songeant qu'il s'y trouvait en compagnie de tant de grands hommes.

Alexandre Lameth se charges de lui répondre : son discours incisif, nerveux, impitoyable, obtint un succès prodigieux. Assis sur un siège, non loin de l'orateur, Miraberu, suivant l'expression de Camille Des-moulins, semblait dans son jardin des Olives. Alexandre Lameth s'attache à repousser l'epithète de factions qu'il accusait Mirabeau, d'accord



en cela nyce les membres du club de 80 et ceux du club monarchique, de jeter à fout propos à la têle des Jacobins. Fa sant allusion ensuite à ces chefs d'opinion dort avait parle Mirabeau, il disait le Est-co qu'il y à d'autres chefs d'opinion que l'amour de la patric, le sa at du peuple et les grands principes qu'ont developpes ce maiin MM. Vernier, Muguet, Reabell, Prieur et Robespierre? à Par chef d'opinion Mirabeau entendait évidemment ce dernier, car les autres avaient été d'un avis tout à fait opposé au sien. Quant à Robespierre, en en faisant dans la circonstance un adversaire de Mirabeau, Alexandre Lameth n'était pas juste ou manquait de memoire. Mirabeau avait reclamé l'ordre du jour pur et simple sur toute especé de loi contre l'émigration, Robespierre, au contraire, avait demandé une discussion solemente, afin qu'il fût bien démontré que, si l'Assemblée repossion ces sortes de lois, c'éta t dans l'interé genéral et par respect pour la justice eternelle. Au fond ils é aient du même avis.

Marabeau ne voulut pas rester sous le coup du terrible requisitoire d'Alexandre Lameth; pour reconquérir sa popularité compromise, il consentit à l'humilier, lui l'orateur superbe, l'orginilleux tribun. L'avait boudé les Jacobins, mais sans cesser de leux rendre justice; il les almait tous, disait-il, à l'exception de deux ou trois. Ces paroles au valurent son partion, et il fut salue d'unan mes acclamations lersque, profondément ému, il s'écris : « Je resterat parmi voi s jusqu'à l'ustracisme »

L'opinion de Robespierre sur la loi contre les émigrations avait bien été conforme à ceile de Mirabeau, mais sa popularité n'en souffrit point, parce qu'on savait que sa conviction n'avait pas d'autre guide que sa conscience. Il était genéralement regarde, suivant l'expression d'un publiciste trop fameux, comme le seul orateur qui fôt toujours dans les grands principes () Il y gagna d'être loue à a fois par les adversaires et les partisans de la loi; et, sans jouer personne lement un rôle dans la mémorable séance du 28 février aux Jacobins, il y eul une part dont il n'eut pas à se plaindre ; car il fut de ceux dont Alexandre Lameth disait. « C'est un malheur pour le peuple : un de tels hommes ne soient pas chefs d'opinion. » Mais Mirabeau avait raison, dejà il l'était, et d'un bout de la France à l'autre on l'écoutait comme la parrole vivante de la democratie (2).



<sup>(1)</sup> Voy Plant du Propile qui le Particiste Paragen, papager 200

<sup>2)</sup> Vos ames le reunero 67 des Berebetona de Fames et de Beabant le recit trescomplet et très-cura ax de la séance du 28 février 1791 aux jacobins.

### XXIV

Cependant, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois et comme on vient d'en avoir un nouvel exemple, il n'hesitait jamais à soulenir une these contraire au sentiment populaire, quand eile lui paraissait conforme à la justice. Cela se vit encore lors de la discussion soulevée dans la séance du 7 mars au soir par la presentation du rapport de l'abbé Gouttes sur le projet de tontine viagère imaginé par un sieur Lafarge, toutine au moyen de laque, le, prétendant son auteur, un devait arriver à menager de précieuses ressources aux indigents pour leur vieulesse, moyennant un sacrifice insensible. La nation y trouvait aussi sou compte, car la caisse tentinière eût en mêmo temps servi de caisse d'amortissement et éteuit en un certain nombre d'anneçs une partie de la dette publique.

Ce projet, basé sur des calculs léclarés exacts par l'Académie des sciences, avait en effet de quoi séduire l'Assemblee, et Gouttes, au nom du comité des finances, lui en proposa l'adoption. Nirabeau, émerveille des résultats probables d'une entreprise à laquel e il était peut-être intéressé, puisqu'un de ses secretaires, Claviere, financier très-habile, en était l'administrateur gérant, Mirabeau vanta, dans un assez long discours, les avantages d'un établissement destiné à inspirer au peuple, le goût de l'économie. Il alla même, dans son enthoustasme, jusqu'à proposer à l'Assemblee de former elle-même les premiera fonde de la casse en decrétant qu'il serait prélevé par le tresor. public cinq jours de traitement aux chaque deputé, et que le produit de cette retenue serait employé à l'acquisition de douze cents actions à répartir entre autant de familles pauvres. Une portre de l'Assemblée applaudit, demanda à voter immédiatement. Un membre du coté druit, Foucauld, renchérasant sur cette proposition, demanda que, al au-5 mai prochain la constitution n'était pas terminée, les traitements des representants fussent, à part e de cette époque, verses intégralement dans la caisse de la tontine pour les vieillards.

C'etait remettre en question la juste indensité due aux représentants de la nation. De la part des gens de la droité, possesseurs presque tous d'asses grandes richesses, pareille proposition manquait au moins de générosité; ils pouraient se faire à bon marché une reputation de desinteressement. Nata, en thèse genérale, est-il juste, est-il convenable.



d'avoir des déjutés sans traitement, comme le pensent certaines personnes, et comme dels s'est pratiqué sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet? Rien de moins democratique d'abord, de plus contra re à l'intérêt général, car ce serait mettre la représentation nationale uniquement entre les mains des riches; or il n'est nullement démontré qu'ils soient plus que d'autres apies à bien gerer les affaires d'un pays. Ce serait priver les citoyens d'être représentés par tel homne de coror et de talent que son peu de fortune, la nécessité de vivre de son travail empécheraient d'accepter un poste qu'il ne pourrait re opar avec dévoucment qu'en negligeant ses propres affaires. Le silaire du aux mandataires du peuble est dans une certaine mesure, on pout l'affirmer, la garantie de leur indépendance. Telles étaient une partie des considérations invoquées par 8 bespierre pour combattre la motion de Mirabeau, reprise et aggravée par Foucauld

Il avait en premier lieu blainé comme souverainement immorales les formes de loterie affectées par la toptine Lafarge. Il luc para ssait. in ligne de l'État de s'associer à une pare lle entreprise, d'en être le patron et e directeur. Vegant ensuite à la contribution qu'on avait propose de lever sur les in embres de l'Assemblée, afin de former les premiers fon is de cette tontine, contribution colorée d'un prétexte de bienfaisance, et sans se dissariuler qu'il qu'fallait un certain genre de confage point s'élever contre une proposition qui semblait inspirée par des vies dominaments qualità quala comme de nature à vicientes principes. protecteurs de la sorete publique, ces aiotions de desourser de leur destination le salaire des retrescriants, lequel était, à ses yeux, une propriete nation le, non une proprieté il dividuelle. Il faut se garder, disait. La siscollègues, de ces bienfoisances illuso residommageables. a l'interêt general b en estendi . Acoptez en faveur des malheureux les mesures, es plus efficaçes, mais ne touchez, pas à l'une des bases esse itie es de votre constitution, « Le people doit payer ses représentants pour que d'autres ne les payent pas, » Ces paroles étaient-elles une i di son dicerte à la position de Mirabeau! Nous ne le supposons pas, car sa venalité n'était pullement constatée alors, et l'hommage public que Maximilien n'a lait pas tarder à lui rendre nous donne à penser qu'il n'apputait pas une foi entière aux accusations vagnes répandues des cette époque; mass ces paroles n'en pénétrèrent pas month sans doute comme un porgnard au cœur du grand orateur. « Le sacrifice qu'on vous demande, a ajoutait Bobespierre, « léger pour plusieurs, serait peut-être pemble pour quelques-uns le Cette considération. dans sa bouche ctart, il est permis de l'assurer, dégagre de toute pensee d'interêt personnel. Pauvre, il avait des ressources encore au-des-



sus de ses besoins; nous avons du plus haut à quel usage il employait son traitement de représentant; il avait d'ailleurs une telle indifférence pour l'argent qu'à sa mort on retrouva chez lui un certain nombre de mandats pour son indemnité de député à l'Assemblée constituante qu'il avait négligé de toucher. Son désintéressement bien connu ajoutait à ses paroles une autorité plus grande; le projet de toutine présenté par l'abbé Gouttes et la proposition de Mirabeau furent repoussés à la presque unanimité ,1).

# XXV

Il avait été moins heureux le même jour, dans la seance du matin, en demandant l'ajournement d'un projet de décret presenté par Desmedmers au nom du comité de constitution et destiné à compléter l'orgat isation des corps administratifs lie projet du comité, prévoyant le cas où des corps administratifs fomenteraient la resistance à la loi ou à l'autorité supérieure, contenaît contre eux des mesures sévères. De plus, il tendaît à mettre les mun cipalités et les administrations de distinct sous la tuteile directe des directoires de departement, subordonnes eux-mêmes à l'autorité du pouvoir executif.

Le rapporteur aurait voillu qu'on discutat article par article le projet de decret somms à la deliberation de l'Assent lee. Mais, avant de proceder au si, il était indispensable, suivant Robespierre, de discuter l'ensemble au projet. La matière en valait la peine : il s'agissait d'un decret d'où dependant le sort des corps administratifs inferieurs qu'on ne voulait placer dans la dépendance des directoires de département que pour mettre ceux et sous la sujetion ministérielle. Cette franchise de langage déplut à la majorité et attira de violents murmures à l'orateur il témoigna un douloureux étonnement de se voir interrompu en traitant une question si essentielle à la liberté du pays. Ses adversaires eux-mêmes réclamèrent le silence pour lui, et l'un d'eux voulut bien reconnaître que sa demande d'ajournement était juste, « Comment, » dissait Robespierre, « entamer une discussion de cette importance sur un decret proposé la veille, contenant une foule de questions du plus haut



<sup>(1)</sup> Voy, la Montéer du 5 mars 1791, et le Journal de Paris, du même jour, combinées. Reje de par l'Assemblee nationale, la toutine Lafarge fut asses en couvre à tatre d'entreprise particulière.

interêt, et dont l'adoption pouvait ou affermir ou ebranier la constitution?» Jamais on n'avait vu l'Assemblee discuter si précipitamment des lois nemblables. Un delai de quelques jours lui nemblait donc indupensable pour permettre à chaque membre d'examiner attentivement le projet et de se préparer à la discussion ; il le demandait au nom de la liberte et de la nauori, presque certain du succès de sa réclamation en l'appuyant de ce double titre. Mais son espoir fut trompé, malgré l'appui que donnèrent à sa proposition Buzot et Petron, elle fut rejetée, et l'Assemblee passa outre.

Séance tenante elle adopta, presque sans discussion, les cinq premiers articles du projet. Le deuxième fut seulement refondu. Il exigent d'abord pour les arrêtés des directoires ou conseils de districts et de departements la signature de tous les membres présents. Robespierre fit remarquer combien cette mesure était injuste à l'égard de ceux des membres qui auraient été d'un avis contraire à l'arrêté, et, aut son observation, il fut décidé que les dissidents pourraient se dispenser de signer.

L'article husuème donna heu à des debats un peu pius longs. Il portait que tout corps adm matratif qui publierait des arrêtes ou lettres de nature à provoquer la résistance à l'execution des ordres émanant des autorités superieures serait suspendig de ses fonctions et, en cas de récidive, destitué. Robes pierre trouvait effroyablement vague la rédaction de cet article. E astique comme il l'était, sans precision aucune, prétant en consequence à une foule d'interprétations, il favorisait in prevention da juge, ouvrait la porte à l'arbitraire. Le droit de suspendre les administrateurs de leurs fonctions etant accordé au zuipistre, combien ne lui serait-il pas (acile de découvrir dans une lettre une ligne, un mot fomentant la résistance à des ordres superieurs, c'est-à-dire aux siens propres ? Robespierre voyait surtout dans un telarticle la pensee d'empêcher les corps administratifs de communiquer. entre eux, de se consulter, c'est pourquo, il demandant la question. prealable. Attaqué également par Chabroud à cause du vague de sa redaction et de la severité de ses dispositions, défendu par d'André. l'article passa, mais avec quelques modifications atténuantes, laissant moins de prise à l'arbitraire (1).

Ces discussions sur le complément de l'organisation des corps administratés se prolongerent pendant une quinzaine de jours. La question de savoir quels seraient les juges compétents des contestations relatives au droit d'élection et à la violation des formes ramens. Bobes-



d) Voy, le Pont du jour, numéro 601, p. 6, 9 et 11, et la Mondeur du 5 mars 1791.

pierre à la tribune. Toujours sidèle à ses principes, dit un journal du temps, il soutint que les corps administralis ne devaient en aucune manière s'occuper de ce qui régardait les assemblées primaires, et qu'aux représentants seuls de la nation appartenait le droit de statuer sur les contestations elevées dans le sein de ces assemblées, sections éperses de la souveraineté, sinon, disait-il, la liberte et la constitution courraient risque de dégénérer entre les mains des corps administratifs et des tribunoux judiciaires (1). Ces observations portèrent fruit : l'Assemblée nationale, en esset, décida que jamais le pouvoir exécutif ne pourrait s'immiscer dans les élections; que dans tous les cas on aurait le droit de recourir au Corps législatif, auquel devraient être portées les contestations relatives à l'élection de ses propres membres et à celle des membres du tribunal de cassation et du baut jury.

## XXVI

Une question de droit public de la plus hai te importance, celle de l'extradition, fournit à Robespierre l'occasion de bien établir quels étaient à cet égard les droits et les devoirs réciproques des nations. La cour de Vienne, se fondant sur les anciens usages et procedés existant. entre les États d'Autrithe et la France, réclamant l'extradition de deux individus prévenus d'avoir fait circuler de fausses lettres de change, et. arrêtes à lluningue sur la réquis tion du ministre de la cour de Vienne. Le comité diplomatique, ayant pour rapporteur du Châtelet, proposait à l'Assemblée nationale de se prononcer dans ce sens (15 mars). Mais les conclusions du rapport furent très-vivement combattues par Reubel, d'abord, qui, apres avoir essayé de démontrer que les deux personnes poursuivies et illégalement arrêtées à Huningue étaient des victimes innocentes des directeurs de la banque de Vienne, dont les affaires étuent en souffrance, témoigna la craute qu'en accordant légèrement l'extradition, on n'autorisat le gouvernement frança s à réclamer à son tour celle d'accuses politiques réduits à aller chercher à l'étranger un as le contre les rigueurs du despotisme. Après lui, Blauzat se leva pour demander l'ordre du jour pur et simple, l'extradition d'individus réfugiés en Franço ne pouvant, selon lui, être accordée, en tous cas, qu'après une condamnation.

(I) Point du jour, numero 612, p. 189



Robespierre prit le débat de plus haut. Evidemment, pensait-il, l'Assemblée ne statuerait pas légèrement sur le sort de qui que ce fut; mais, à ses yeux, il s'agissait moins ici d'une question de fait que d'une question de droit public; et ce n'était pas sur un rapport superficiel, incomplet, ambigu qu'elle devait se prononcer sur les plus precieuses lois de la sociéé et sur les rapports des nations entre enes. Son avia était qu'on renvoyât l'examen de la question au comité de constitution et qu'on la discutat plus tard avec tout le soin, toute la preparation dont elle était digne.

Mais le cont té diplomatique semblait avoir à cœur cette affaire : il insista pour ob enir toit de suite un decret d'extradition, et dans l'espérance de persuader l'Assemblée, son rapporteur produisit un ceruficat emanant du consei, imperial de Vienne et attestan, que les deux accuses avaient hyré à la circulation une grande quantité de fausses lettres de change. Dans un premier rapport, anterieurement presente, il s'agissait de billets de banque falsifiés; cette contradiction fut in médiatement relevée, « Comment se fait-il, » reprit Robespierre, « qu'on nous envoie un simple certificat au lieu de toutes les pièces de la procédure, scules capables de nous éclairer completement ! Encore une tois il faut ajourner, de paur de préjuger la question de droit en décidant celle de fait sans connaître ni l'une ni l'autre. » « Si l'on accède a la dema ide du m nistre autrichien, s'écria un autre membre. Cot in, je reclamerar l'extradition de M. de Lambesc, decrete de prise de corps. » Fretcau tenta de venir au secours du comite diplomatique, charge, dat-il, poude fournir des preuves de réciprocite de procedes, mais de présenter ur acte legal d'accusation comme l'était ce'ui de la municipalité de Vienne. Alors Robespierre : « Je ne crois pas qu'aucun nien bre de l'Assemblee veuille faire ici en quelque sorte le rôle d'accusateur et que quelqu'un ait interêt à s'oppos r à l'ajoirnement. Je demande qu'on aille aux voix. »

L'ajournement fut prononcé.

Il ctatt juste, comme le demandant Robespectre, qu'avant de statuer sur un fait particulier on resolut au prealable, a question de droit public, car il était de la plus simple prudence de ne pas laisser à t'arburaire ministériel le soin de décluer dans quels cas l'extracation serait ou non permise. En consequence, l'Assemblee, après avoir ordonné l'ajournement, chargea ses comités diplomatique et de constitution de lu présenter prochamement une loi sur cette matière (1).



<sup>(1)</sup> Yoy, le Bourteer du 7 mars 179k, et le Courrier de Prosence,mannere 201

# XXYII

Ountre jours après se présentant à l'Assemblée, dans la discussion relative à l'organisation du tresor public, une question non moins importante, cella de savoir qui nommerait les administrateurs de la caissa pationale. Au roi seul, d'après l'avis du comité des finances, devait appartener le choix de ces fonctionnaires. Le roi, objectait Petion, a son trésor particulier, il en nomme les regimeurs, e est justice : main le trésor public étant la propriété de la bation, il est juste aussi que ses régisseurs soient nommes par eile. M. de Jessé ayant répondu dans un sens conforme à l'opinion du comité des finances, de nombreuses voix réclamerent la clôture. Mirabeau a'y opposa vivement, a'etoniant qu'une des plus graves ques cons de l'organisation financ ère du pays. fit eclairée par d'aussi minces débats. Quant à lui il hesitait encore entre les divers systèmes proposes. Dans son esprit il y avait peut être moyen de tout accorder en laissant au roi le soin de designer un ordonnateur et à la nation celui de choisir un conseil d'administration : des pourquoi a réclamant la continuation des débats.

Après quelques observations de Dupont de Nemours en faveur de l'opirion du comité, Robespierre intervint dans la discussion, « Les propòrs, a dit-il, en'étant autre chosé qu'une partie du liten de tous gaise. en commun pour subvenir aux besoins de la société, il fa lait d'abord qu'il n'en existit pas d'autres que ceux librement établis par la nation. ensuite que les précautions les plus efficaces fusiont prises afin d'enassurer la conservation et l'emploi fidèle, » Mais le principe salutaire de l'etablissement de l'impôt par la nation elle-même ou par ses représentants ne risquerant-il pas de devenur illusoire, su le droit d'en surveiller l'emploi alappartenait pas au peuple! Deux si stèmes étaieut sources a l'Assemblee : l'un d'abandonner au pouvoir execu if. Lautrede remettre entre les mains de la nation l'administration des finances. · Pouvait on besiter? Les ministres méritaient ils plus de canfiance que les membres de la représentation flationale ! Out donc avoit justicité. de tout temps, duapidé les richesses de l'État, dévoré la substance du peuple ? N'étaient-ce pas la cour et les ministres ? N'étaient de pas au contraire les représentants de la nation qui ava ent arrête le mul et, par des los sages, prévenu le retour des auciens désordres? C'était donc



une proposition au moins illogique que celle de confier au roi le soin d'administrer nos finances

En vain presentait-on le chef de l'État comme étant également le représentant de la nation ; c'était là un pur sophisme, car il n'avait pas été choisi par elle et ne se retrempait pas à certains jours dans le baptême des elections populaires. Les seuls et véritables mandataires du peuple étaient ceux que, pour un temps déterminé, il chargeait d'être les organes de sa volonte souveraine, de contrôler les actes de l'administration et de défendre, au besoin, ses droits contre les tentatives d'emplétement possibles de la part du pouvoir exécutif. Autrement, continuait Robespierre, si une confusion vensit à s'établir entre les représentants réels et le gouvernement, suivant les prétentions de certaines personnes, « il n'y aurait plus qu'un pouvoir royal ou ministériel immense, destiné à tout englouar; il n'y aurait plus de nation. » Ce qui arriverait infailiblement si on remettait entre les mains du chef de l'État les finances et l'armée. Il fallait donc décider, par respect pour les droits de la nation, qu'elle nommerait par ellemême ou par ses représentants les administrateurs du tresor public (1)

Cette solide argumentat on fut appuyée par Rœderer, qui parla en vrai Jacobin, suivant l'expression de Camille (2), et demanda, lui aussi, la nomination des administrateurs et du trésorier géneral de la caisse publique par le peuple; elle fut, malgré cela, impuissante à entraîner l'Assemblée nationale, l'avis du comité des finances, soutenu en dernier lieu par d'André, obtint gain de cause. Mais à combien de récriminations donna lieu dans le public la décision de l'Assemblée! Il faut, pour s'en rendre compte, lure la polémique qui s'engagea à ce sujet dans les journaux du temps, et surtout les appréciations malveillantes dirigées contre les administrateurs du tresor nommés par le gouvernement, contre Lavoisier, entre autres, pour lequel Brissot se montra impitoyable.

### MANAIL

On a vu avec quel som jaloux Robespierre defendait les intérêts populaires et la cause de la liberté en genéral; on a vu quel empresse-



<sup>(</sup>l) Yoy le Point du jour, miméro 607

<sup>(2)</sup> Recointions de France et de Brobant, munéro 68, p. 123.

ment il militat surtout à se montrer le champion de la justice en l'ai-sant de côte tou, esprit de parti, comme dans l'affaire de l'oulouse-Lautrer, dans celle du prince de Coadé et recentment a propos de la loi contre les emigrations. On a vu aussi qu'il n'hesitait pas a parler en faveur des ecclesiastiques, des sunples prêtres principalement, aouvent victimes des caprices et de la tyranne de leurs superieurs, et a leur prêter son apput contre les preventions quelquefois injustes de ses co legues Beaucoup d'ecclesiastiques, il est vrai, s'étaient fait remarquer par leur ardeur à combatire les mees nouvelles, par seur hune de la flevolution, par leurs résistances opiniâtres aux decrets; les agnations a inquelles le pays se trauvait en proie étaient en pirtie leur ouvrage, il n'y avait nonc pas trop à s'étonner si quelquefois l'Assemb ce autionale était disposée à se montrer sévère à leur égard.

Mais Babespierre inchrait à la douceur pli tôt qu'à la violence envers les membres du clergé; avant tout, il conse llait l'emploi de la persussion. Combren ne devait-u pas se ser in disposé à accorder l'appui de sa parche influente aux simples prétres, aux pauvres cores de campagne, que leur amour pour la Revolution exposa t aux rancures, aux persecutions d'un parti résté puissont malgré sa defaite, prinqu'une foine de royaustes purs, partiss is de l'ancien régime, s'étaient glisses dans présque toutes les administrations! L'exemple suivant montre burn à quel point l'aristocratie avait encore de force, comment elle parvenuit à persécuter les meilleurs patriotes.

Farmi des membres du clerge inferieur qui virent dans la Revolution. francaise comme l'accompnissement des paroles de Jesus, comme la réalisation de ses rèves, a icun ne montra plus d'enthousiasme, plus de gele pour les nouveaux principes que le cure d'Isay-l Évêque, petite commune des environs d'Autun. Des le mois d'octobre 1789, les habitants de cette commune avaient, pour maintenir le bon ordre, formé un comité permanent, institué une milice nationale, et, voulant donner a leur cure, qui avait adopte les nouveaux principes avec enthousiasme, un éclaiant termolgrage d'affection et d'estime, ils l'avaient nommé membre de ce comité et de l'état-major de la sul ce il s'avaient de plus, d'un consentement unamme, redigé une espece de reglement de police compose de soixante articles, dont beaucoup etaient tressages, très-utiles, d'après l'aveu même d'un membre du comité des rapports, Nerie, peu suspect d'une bien vive ardeur révolutionnaire, Parmi ceux que ce deputé trouvait, je ne sais en vérite pourquoi, Contraires aux vrais principes de l'administration, il en était un qui obligeait les fermiers à déposer à la maison communé taut de boisseaux. de grains pour former un gremer d'abondance. Tout cela vraisemblablement inspiré par le curé. C'était une mesure de précaution biensimple, bleu legiture, et à laquelle tous les cui ivateurs de la commune avaient donné leur acquiescement. Il arriva qu'un jour deux métayers ayant voul i et lever du lite sans en porter au gremer commun, la garde nationale s'opposa au de lart de leurs voitures. Aussitot grande rumeur dans les villages voistis, cont le patriotisme n'était pas à la hauteur de celui des habitaits d'Issy-l'hreque. Ce comité permanent, sorte de consoil mar leipal, ce to juide nationale si rapisoment improvisée, choses mon n'ites envore, jetérent l'anarme da la le cœur des partisans de l'ancien regame, et, or a ne le quelques contre-revoluminantes du pays, un de site de la droite denonça à l'Assemblée constituante le cure d'Issy-l'évêque comme un perturbateur d'i repos public.

Au moment même où il était l'était à une pareille depoi nation. l'Immbre prêtre, vrai père de sa comfaime, etait nomme par ses concitoy no chef de la reunicij a ite llouvellement, él re. Il homolog ia en cette qual te les o liberations du com te permanent et du cons il in tnicipal. Plusieurs gros pro met mes, e men s'acharnes de la Revolution, revinient a la chai ge quel que terms apres, cette fois is le ceconcèrent ou banhage d'autun, au het de s'adresser à l'Assemblee nationale. Lis avaient ett bien raison ele compter sur les passions locoles, car les magistrats de en ballinge, dignes magistrats de l'intèr n relance, s'empre-scrent de mettre le in manistère au service des rancunes de la contre-réve aut on. Et telle fat leur an mosaé qu'ils decréterent de prise de corps le core a lissy-l'Evoque comme ayant of fient la loi sur la libre exporta um des grains, laquene n'exist i pas à I coo que ou avait eté résol, e par le coinde per il ment la crea ion d'un grou et d'abougance, et qui ils le renvover ent devant le Unitelet comise. criminal de lèse-nation. Le orgne pasteur, malgré son double caractere, et diment sacre, de maire et de cure, millare les énergiques protestations de ses administrés et de ses paroiss eus de qui il était acorefait frei a maint arraché de son prest y ere, conduit à Paris, et jete dans les passors du Châtelet. Ce curé patriote, dont le nom mer te d'être conservé par l'histoire, s'appelait Carion.

Les sympathes et les reclamations de ses concitoyens le suivirent à Paris. Mais cet odicux tribinal du Conte et, instrument de toutes les passions cut tre-revolutionnaires, ce tribinal marque comme d'un ter rouge par la par le brôlante de Mirabeau, et dont l'Assembles constituente, dans un pur d'undignation, avait, sur la proposition de Robes-pierre, supprimé la jurisdemon politique, en attendant qu'elle le supprimi i tout a fait, se set et bles parde de lacher spontairement, par le

seul amour de la justice, une proje offerte par la réaction. Il garda donc durant sept mois dans ses cachots le curé d'issy-l'Évêque, non à cause du pretendu crime sous la prevention duquel l'avait décrété le bailliège d'Autun, mais pour avoir continué ses fonct ons de maire malgré la procédure dirigée contre lui (1). Nouveau crime imagine par les juges du Châtelet et non prévu par nos lois pénales, car l'inique procedure d'un hailliage n'avait pu lui enlever la qualité de maire qu'il tenzit du libre suffrage et de l'affection de ses concitoyens. Doudoureusement indignés, ceux-ci ne se las erent pas de nombreuses demarches. restées d'abord sans résultat. Des députés de la commune d'Issy-l'Évéque, et même de tout le canton, accourgrent à Paris, solhoiterent la faveur d'être emprisonnés à la place de leur maire, de leur pasteur. Horrmage bien significatif rendu au civisme de l'administrateur, aux vertus du prêtre; offre touchante qui prouve combien I honnête curé étoit digne de l'affection de ses conchoyens et de cette liberté cont il avait embrassé le culte.

Le jour de la justice se leva tardivement. L'Assemblee s'était émue entan des reclamations ardei tes someyées par la incarcération inique cumore d'hay-l'Eveque, du pasteur de cette commune dont les envoyes de poserent eux-mêmes à ses pierls, la petr ion du cure et des officiers muincipans ; et ne pauvant rester plus longtemps so irde a ce cri d'innocence qui montait vers elle du fond des carnots du Cuât det, e le au it chargé son comité des rapports d'instruir c'ette affaire et de lurer rec'hre e mpte it ansila se, nee at 17 mars au soir, le député Nerle lut un rapport, reduze à la suite d'une les que et menutieuse instruction, dans lequel. il exposa les faits dont nous venors de donner nous meme une analyse assez complète. Qu'il conclut à la numite de la procedure instrue. contre le cure Carion, son parles magist ats d'Autun, son par le piges du Clatelet, c'était ce doit on ne pourrait douter; il n'en fut pourtant pas ainsi. L'Assemblée considuinte n'avot pas qualite, suivant lui, pour deliberer sur cette nattere; et noaumonis, par une contribenon au moins singulière, il de nan la l'élargissement provisoire du cure d'lasy-l'Évêque.

Bobespierre se chargea de lui répondre. Il commença par combatire, comme contraires aux decrets de l'Assemblée, les conclusions du rapport. Aucune accusation de lèse-nation ne pouvait être en effet portre devant les tribunaux sans un decret spécial du Corps legislatif, parce que de pareilles accusations l'aissees à i miniative des mag strats eusse it éte de nature à compromettre la liberté publique. Il était donc néces-



<sup>(</sup>I) Rapport de Merie, au nom du cometé des rapports.

paire, au vant lui, de delibérer sans retard sur l'affore du curé Carion, poursuivi à raison d'actes qui ne u étaient pas personnels et pour une pretendué infraction à des lois non encore residues à le poque, dans la crainte de prolonger la capityité d'un citoyen arbitrairement détenu depuis sept mois, et sur le sort di quel ni le baillage d'Autun ni le tribunal du Châtelet n'avaient encore osé statuer, trouvant plus commode de le retenir sept mois en prison que de le juger.

Après avoir rappe é les falts en vertu desquels le maire et curé d'Issy-, l'éveque avant eté arrêté; après avoir fait bonne justice de l'accusation dirigée contre lui et demontré que l'oppression dont il avait eté victime avait en pour unique monf son zele pur et genereux. pour les droits du peuple, les intérêts de l'humanite, il pria l'Assemblée d annuler, seance tenante, cette absurde accusa ion de lese-nation. Saproposition fut accuenhe par les clameurs de la droite. A coup sièr, a il se jut agi d'un adversaire de la Révolution, d'un de ces prêtres, hélas! comme il y en avait tant, qui semaient dans les campagnes l'esprit de révolte et de désobnissance, les membres de ce côte de l'Assemblee eussent, d'une voix unaimme, reclame son élargissement; plais les persécutions dont souffrait un patriote étaient peu de chose. à leurs yeux, et à grands cris ils demanderent la question prealable, espérant par la étouffer la motion de Robespierre. « Ah! » reprit l'ora» teur, « comb en d'accuses ont ete élargis sur des considerations de liberté et d'humanité, quoique charges de soupçons bien autrement. graves! Je ne m'y suis jamais opposé, parce que le sentiment d'highanité balançait en moi la crainte de voir la liberté compromise; mais ici on ne mobjectera pas sans donte l'intérêt de la liberté et le salut. de la societé. Est-ce donc parce que celu, que je défends est sons appui que l'on murmure? Ali! s'il cût éte un engemi du peuple, il ne gemirait pas depuis sept mois dans une prison! Peut-être n'y serait-iltamais entré. Ne se rions nous donc inexora bles qu'envers les infortunés. envers les amis de la patrie accusés d'un exces d'enthousiasme pour la Liberté\*... Non, ce n'est point le moment d'accabler des entoyens sans appui, lorsque tant de compables, jadis plustres, ont été absous. Je citerai l'abbé de Barmond, le chent de M. Na ouet, et tant d'autres, qui, se trouvant dans l'ordre anciennement puissant, ont été élargis par le Châtelet » Aux applaudissements dont la salle retenut à ces paroles on put juger des dispositions de l'Assemblee, « Un sentiment de justice, « continua Robespierre, « l'humanité, la raison dont vous devez etablir l'empire, ne voirs dietent les pas ce que je vous propose? Decrétez donc la rullité des procedures institutes contrele curé d'Issy-l'Évêque et son élargissement pur et simple (1) » Cette proposition fut vivement appuyée par Mirabeau. Le puissant orateur, dont la grande voix allait être si subitement étente par une mort imprévue, rappela, lui aussi, qu'au Corps législatif seul il appartenait de déclarer un accusé criminel de lèse-nation, et flétrit, à son tour, l'imique procedure du Châtelet. Il prononça peu de mots, du reste; l'Assemblée était édifiée et convaincue avant de l'entendre. Adoptant les conclusions du discours de Robespierre, elle anni la la procédure du bailhage d'Auton et du Châtelet, et ordonna la mise en l'berté immédiate du curé Carion, sauf son renvoi devant les tribunaux ordinaires s'il y avait heu.

Cette nouvel e victoire de Maximilien sur les royalistes de l'Assemblée ne manqua pas de causer dans le public une impression profonde. 
« En vain le côte droit à hurle la question préalable, » s'ectia le journal du regrettable Louisalot, « le courage invincible de M. Roberspierre l'a emporté, il à fait triompher la cause des malheureux et à fermé la bouche aux hurleurs. Continue, intrépide Roberspierre, à te faire hair des méchants : ta vengeance est dans leur cœur, ils sont forcés de t'admirer (2). » Ainsi grandissait de jour en jour, par la force des choses, une popularité désormais irrésistible et qu'avait seul engendree l'amour immense de la patrie, de la justice et de la liberte. Ces lignes, publices par le journal le plus répandu de l'époque, écho sincère des sentiments du peuple, ne partaient point d'un cœur intéressé, ne sortaient pas de la plume d'un ami, car leur redacteur, malgré l'universelle renominée dont jouissait déjà Robespierre, ne connaissait pas encore l'orthographe de ce grand nom.

# XXIX

Il s'agissant encore d'ecclés astiques dans les vifs debats qui eurent heu le surlendemain à la séance du soir, à propos des troubles sanglants dont la ville de Douai venait d'être le théâtre, débats auxquels Robespierre prit une part très-active. Cette fois, il est vrai, c'était dans un ordre d'idées tout différent; il n'était plus question de prêtre per-

<sup>(2)</sup> Len Recolutions de Paria, pumpero 88, p. 50%.



Voy, le Paint de jour, miméro 616, p. 216, 249, et le Mandeur du 19 mars 1791, combines.

secute pour son attachement à la Révolution, au contraire, mais d'une sorte de procès de tenfance d'rigé contre le clergé en géneral; et au R bespierre en cette circonstance, se separant de ses codegues de la guiche, fenta vainement de s'opposer à l'entraînement urreflecht de l'Assemblée, ce fut en vertu de ce sentiment inné en lui qui lui faisuit n'ettre la justice au-dessus des necessités de parti.

La question des vivres a toujours joué un grand rôle dans les émotions populaires; on a vu desà que le influence sinistre exerca en ce temps le spectre de la faziane, avec quelle deplorable facilité, sous l'empire de craintes souvent chimeriques, les masses se laisserent aiter aux extremites les plus facheuses. De graves le serdres avaient éclate à boua dans les journées des 16 et 17 mars, à Locaision d'in chargement de bies. Le directoire, au lieu de requerir l'il-mênie la force puosique, avait invité. la mun cipalité à publier la foi martiale, mais les of iciers municipalits s y ctuent refusés, probablement dans la crainte d'aniener une collision. entre le prupte et la troupe. Comme il y a tonjours dans les foules des natures perverses et sangumaires, prêtes à faire le mal pour le mal, a tuer pour le platsir de tuez, il était armyé que dans la bagarre doux citoyens avaient ele perces de coups et pendus a un arbre. Le song innocent criait vengoance. A qui devait remonier la responsibilité de ces meurtres? Suivant les uns, la municipalité en était coupable, suivant d'autres, le directoire, composé en partie d'ariciens conseillers au parlement, notoirement hostile à la Revolution et qui s'était prudeuiment, pour ne pas dire plus, réfugié à Libe, eta tilu-même complice des desordres; quelques-uns enfin rejetaient toute la faute sur le commandement de la force armée. M. de Noue, dont l'anact on leur paraissait assez justement incompreh naible.

Le depute Alquier, au nom des comites mintaire, des rapports et des recherches, incrimina princ palement les membres de la mun cipalité; les traitant un peu légérement peut-être en ennemis de la constitution, parce qu'ils n'avaient pas proclame la loi martiale. Trouvairt qu'il etait temps de réprinter par des mesures severes les manœuvres des maiveillants encourages par trop d'uidulgence, il proposa à l'Assemblée de traduire à sa barre, dans les trois jours à compter de la notification du decret, le maire et les officiers municipaux de la ville de Douis, et faute par eux d'obtempérer à cet ordre, de les decréter d'accusation. Proposer une pareille mesure avant d'entendre les explications de la manicipalité, c'était déjà se montrer d'une excessive rigueur, mais le rapporteur alla plus loin. S'en prenant aux fananques qui a la prochame élection de l'evêque, différée par le directoire du district,



semblait présager de nouveaux maîbeurs, il proposa encore à l'Assemblée de charger sen comités de constitution et de judicature de lin présenter incessamment un projet de decret sur les peuies à infliger aux écolésias liques qui, soit par le ira discours, soit par leucs écrits, excitéraient le peuple à la révolte. Comme en definitive ries n'indiquait la moindre participation des prêtres dans les derniers troubles de Donai, il était bien permis de demander pour quoi on les prenaits partie. Ce fut ce que ne manqua pas de faire hobespierre, avec une indépendance et une fermeté auxquelles on ne saurait s'empécher de rendre justice.

Deputé d'un pays voisin de celui o i s'etnient produits les désordres lont on demandait la repression, il commença par déclarer qu'en premant la paroie il cedait a itant à l'interêt qui l'attacha t à la liberté publique qu'à celui qui le tait à son pays. Ce double sentiment l'avait engage a examiner acrupuleusement les faits aur lesquels était basé le rapport dont on verait d'entendre la lecture, et il ne pouvait s'empêclier do regrotter, dissat il, que l'issemblée fût exposen à renere une decision sur un rapport fait avec autant de precipitation.

Les conclusions de ce rapport avaient été acqueillies par quelques mornaires, on les trouvait trop indulge stes. Plusieurs deputes, de ceux qui s'ini iulaient volontiers les moderés, auraient voinu que les membres. de la municipalite de Douai fussent condamines sur-le-champ. Biauzat avait demande leur arrestation immediate. C'était auriout contre ces exagérations que voulait protester Robespierre. Il fallait, survant lui, se contenter de mander à la barre les officiers municipaux de la ville de Douas, les entendre avant de les juger, et non proposer de les transféren tout de soute dans les prisons d'Orléans. Une voix s'é ant écrié . Ce projet absurde n'existe que dans la tete du préopinant. 1 , a il reprit froidement . « J'ai cependant, à la lecture du projet de decret, entendu dire, et crier unammement qu'il fahoit envoyer la municipalite à Orienne » lei de violente murmures ayant écaté « il m'est empossible de résister à la force tumultueuse des interruptions. . S à fahait une profession de foi pour se faire entendre dans cette Assembiée... » Le bruit lui coupa de nouveau la parole, enfin le calme s'etant peu à peu rétabli, il continua : « Je déclare que je suis moins. que tout autre porté à approuver ou à excuser la municipalité , je dis-



<sup>(</sup>i) a Abrarda, a s'écria Catrolle Demoulins, rabende tant que vous voudrat. Il a'en est pas mome veu que c'est là ce que veneit de dire Bianzat; c'est ce qu'on stroit de toutes pares; c'est ce qu'on en déverter tout à l'issue a l'unanimie. N'est-il pastirança après cela d'extendre injusier et démontre indécomment un centeur de l'Assemblée autientée que ne fait que répéter se que venoit d'y être dat? et le tache prophe de Paschouke au rest bien il nommer est interlocuteur X.\*\*\*. « Merolutions de France et de Mochant, numére 70, p. 213.)

cute les principes genérais, qui doivent determiner une Assemblée soile et impartiale. Je pense que dans une affaire aussi importante le Corps in ais auf doit s'imposer la loi d'examiner, je ne dis pas avec scopule, mais avec cette attention refléché que s'impose tout juge ... » Du reste il ne demandait même pas l'ajournement, il vouloit simplement qui viant de se prononcer. l'Assemblée consentit au moins à entendre le maire et les officiers minimipaux de Douar. La se bornait soit observation sur la première partie du projet de decret.

Quant au dernier article de ce projet, c'était, suivant Robespierre, le renversement de tous les principes. Il était de la plus révoltante miquite d'incriminer sans aucune espece de mison ni de preuve, et par pure inpothèse, toute une classe de citayens. Bans le parti democratigre if n'y avait pas que lui de cette opinion. Un journal, peu suspect de tendresse pour le clerge, les Revolutions de Paris, écrivait à propos ces troubles de Donay, qui il attubuait, lin, à un complot de l'aristocratie 🗈 · Ouelques politiques a courte que ont voulu accuser les prêtres; il seroit injuste de leur faire pariager I horreur qu'inspire ce complot. La preuve qu'ils n'y sont pour rien, c'est que les électeurs que le directoire a von u intimider persistent à vouloir faire, à Douai, l'election de Levêque du dipartement (1). • Et Camille Desmoulins : « Laissez au papisa e son intolerance et ses inquisiteurs, c'est la raison qui fait toute notre force. Pourquoi voulez-vous entourer la veri e de san-benito et lin donner le masque du fanatisme et du mensonge (2)? » Ce qui paraissait surtout monstrueux a Robespierre, è etait le vague des expressions de cet article. Qu'entendait-on par ces mois discours , écrits excitant à la revolte? il ne comprenait pas, pour sa part, ces crimes commis par la parole ou par la pluine, ni gu'ils pussent être le sujet. d'une poursuite ou d'une peine. Allait-on, comine sous Auguste, l'inventour de ce genre de debts, exposer tous les citoyens à devenir la proje d'un arbitraire sans frein? L'Assemblee n'avait pas encore decreté jusqu'ici que des discours tenus pouvaient donner heu à une poursuite crimini ile. Pourquoi dono cette preference a l'ogard des ecclesiastiques? Comment venait on proposer contre eux une loi qu'on n'avait pas osé porter con relles autres citovens? « Des considerations particulières, » du-il, « ne doivent jamais l'en porter sur les principes de la justice et de la liberte. Un ecolosi stique est un citoyen, et aucun citoyen ne peut être soums à des petres pour ses discours, il est absurde de faire une lorum quement dirigie contre les discours des ecclesiastiques... » Il



<sup>(</sup>c) Berchelman de Paris, promero 89, p. 566.

G. R. Juliano de Pronge et de Brabail, mamero 70, p. 214.

fa lait quelque courage à Robespierre pour s'exprimer ainsi, car 1, y avait alors contre les prêtres un déchalmement presque unanime, et il n'est pas si grand le nombre des orateurs populaires qui, n'écoutant que la voix de la conscience, ne craignent pas de froisser le sestiment genéral de leur parti.

Des explosions de murmures venues de la gauche lui apperent à quel point un certain nombre de ceux qui airgeaient de son côte etaient. blesses de ses paroles, « Passez du coté droit, » murmuraient quelques voix; mais lui, impassible comme la vérité : « J'entends des mormures, et le ne fais qu'exposer l'opinion des membres qui sont les plus reles partisans de la liberté; et ils apprécieraient eux mêmes mes observations, s'il n'était pas guestion des affaires écolesiastiques. « Ce dernier. trait et les applaudissements dont le naluèrent quelques députes de la droite achevèrent d'exaspérer certains membres dont l'intoérance etint au moins egale à celle de ces prêtres auxquels ils refusaient la justice qu'ils voulaient bien accorder aux autres citovens. L'un d'eux, Dumetz, aila jusqu'à accuser Robespierre d'avoir outragé l'Assemblee et demanda son rappel à l'ordre. On ne tint pas compte de cette motion. insensee. Robespierre, sans y répondre, insista, en terminant, afinqu'on entendit le maire et les officiers municipaux de la ville de Douer, comme un peu plus tard, lo 31 mars, il reclama la même faveur pour les membres de la ci-devant assembles coloniale de Saint-Marc, dont l'avocat Linguet vint à la barre de l'Assemblée présenter la défense (1), als insista surtout pour qu'une loi, troant à la liberté des écrits et des opinions, ne fût rendus qu'après une discussion genérale et approfondis des principes, ainsi qu'il l'avait souvent demande, et surtout qu'e le neportât pas sur une classe particulière de citoyene.

Sur le premier point, l'Assemblée, cédant à une sorte de courant furieire, rencherit encore sur le décret propose par ses comités. Comme pour duoner un demeau sangiant à ceux que pretendment tout à l'heure que l'absurde projet de decreter l'arrestation des officiers munic paux de Donn n'existait que dans la tête de Robespierre, un de ses membres, Regnault, député de Saint-Jean d'Angély, prit la parole pour demander de nouveau leur arrestation et leur transférement dans les prisons d'Orléans. L'Assemblée applaudst la Clest ici le moment, le s'ecria-t-il avec emphase, « de déployer sur la tête des coupables la vengeance des lois, » On voit d'ou sont partie les premiers cris de fureur. Ah! ces paroles de colère, nous les entendrons trop souvent retentir au sein de la Convention neuconne; mess alors elles auront leur justification, car



<sup>(</sup>b) Very die Počet die joser, memérie 630.

la France, déuli ree à l'intér eur par les factions, envalue sur toutes ses frontieres par l'etranger, hors d'elle-même, n'aura de moven de salatque cans son desespoir, et ses rugissements auront leur grandeur et leur utilité. Mais nois la Constituante de parcils cris étaient au mains mopportuns. Alexandre Lameth lui même se rangea à l'opinion du députe de Saint-Jean d'Angely, que Camil e dans son style unage appelait phisamment «le Pom; ier de 89, » et, comme lai, vota pour l'arrestation de la municipalité de Douat, pensant qu'en pe réprimant pas avec assez d'energie les troubles dont la ville de Donai avait été le theutre, on donnerait raison à ceux qui disaient que l'ordre était încompatible avec la liberte. Au reste, la pensoe de Robespierre n'avait pas ete de just fier les officiers minimopaux, it I avait declare en termes formels (1), se ilement il aurait vocilu qu'on les entencit avant de les confammer en prinope. Cazales ayant demandé une aggravation de la los martiale, ilparla encore, essaya de nouvean. Je concert avec Petion et appuve par un membre méme du comité des recherches. Voidel, d'arrêter l'Assembiec dans la voie de rigueur où elle seintwait décidée à entrer, un article i il projet de decret portait que les informations seraient continuées. contre les faiseurs et comp ices du deht. Cette disposition n'éta t-elle. pas la règle meme du despotisme \* disait Bobespierre. On'entendati-onpar cette expression vague de complices? Toutes les personnes qui se seraient trouvées dans la foute seraient donc exposées à être inquétées, poursuivies! Il tenta, mais en vain, de demontrer à quel point un paren artice etant favorable à l'arbitraire; les murmures lui ferinérent la bouche. L'Assemblire tenuit à se montrer sévère sans s'inquiéter d'être juste; elle vota le projet de son comité, amendé par Le Chapel er nans le sens le plus rigoureux, decrétant ainsi l'arrestat on de la municipanté de Douai et son transferement dans les prisons d'Orleans (2).

Battu sur un des points de so discussion, Robespierre eut du moi is la satisfaction de tr'ompher completement sur l'autre ; toute la partie du projet de decret, concernant les discours et écrits des ecclesiastiques fut écartée, au grand desai pointement d'un certain nombre de membres de la gauche, dont les rancunes ne manquèrent pas d'interprétes dans la presse. Robespierre, de son côté, trouva des défenseurs ardents. « Le lendemain, » lisons-nous dans le journait de Camille, » de soi-disant patriotes, dans leurs journaix, dirent beaucoup d'injurées à Robespierre; cependant mon ami Robespierre avoit raison, et le



<sup>(</sup>I) Voy les Merelations de France et de Arabant, numéro 70,

<sup>(2)</sup> Monteur du 21 mars 1791, Recoletions de France et de Probont, naméro 70.

cul-de-sac aussi, pour cette fois (1). » Il avait raison certes, et nous ne sommes pas suspect en parlant ainsi, nous qui faisons partie de la légion des libres penseurs. S'il y a quelque courage à combattre, à attaquer les prêtres quand ils sont maîtres de la situation, quandils dominent dans les conseils du gouvernement, qu'ils tendent à envahir nos foyers, il y en a peut-être un plus grand à les defendre lorsqu'ils sont en butte à d'injustes agressions, et que, comme pour leur mfliger la peine du tation, on les persécute à leur tour. En ce a Robesoierre ne faillit jamais à la mission de justice qu'il s'était imposée, incapable de se laisser aller à de làches compromis, et sans s'inquièter des recriminations de parti. D'ailleurs, comme la tres-bien dit un éminent histomen, i. était du parti de sa conviction, cela las suffisait (2). En des neures plus sombres, plus périlleuses, seul il osera reclamer en faveur des prêtres, et nous l'en louerons encore, parce que le courage civil n'est pas chose assez commune pour qu'on negage l'occasion de glorifier ceux qui l'ont pratiqué sans ostentation, et sous la seule impulsion de la conscience.

#### XXX

Les dermers jours du mois de mars furent remplis dans l'Assemblée nationale par d'important s'discussions sur la régence et sur les mines, auxquelles il ne paraît pas que Robespierre ait pris la moindre part (débats célèbres où Mirabeau brilla d'un dernier et splendide échit. Très-probablement ses efforts multipliés pour faire triompher la thèse qu'il soutenait dans la question de la régence et dans celle des mines, joints aux excès de plaisirs auxque s'il se hivra en même temps, accélerèrent sa fin, car la France était à la veille de perdre son prodigie ix orateur.

Une fois seulement, dans les derniers jours de ce mois, Robespierre remonta à la tribune; ce fut pour combattre de nouveau Duport à propos d'une assez grave question se rattachant à l'organisation du jury. Le rapporteur du comité de jurisprudence criminelle venait de proposer l'adjonction d'un commissaire du roi près le tribunal criminel de chaque département. Aussitôt Robespierre prit la parole, et, dans



<sup>(</sup>l) Révolutions de France et de Brabant, numéro 70. Le cul-de-sac, c était le côté droit

<sup>(2)</sup> Histoire de la Revolution française, p. L. Blanc, t. V, p. 270.

une discussion rapide, il demontra, avec une clarté saisissante, combien cette proposition était inopportune. Son premier inconvenient était d'être dangereuse pour la liberté publique, en ce qu'elle donnait au pouvoir executif quatre-viagi-trois nouveaux satellites, dont, sans aucune utilité, es appointements gréveraient le trésor d'une charge considérable, enfin el e était tout à fait superflue, puisque les commissaires du roi au civil, n'étant pas très-occupés, pourraient fort bien remplir les mémis fonctions auprès du trib inal criminel ; et cela avec d'autant plus de fac li e qu'aux accusateurs publics incomberait le poids des plus fourds travaux. Le rapporteur du comité de jurispru ience crimine le s'acharna, mais en vain, au milieu des murmures de l'Assemblec, à défendre sa motion; tous ses raisonnements ne tinren, pas contre les vives critiques de Robe-pierre, et sa proposition disparut sous la question présiable (1).

Tand's que Maxim hen reinporta t sur Duport cette petite victoire, Mirabeau se mourait. Il n'entre pas dans notre sijet de raconter salongue et dramatique agome, un peu embelhe peut-être par les lémouis, dignes de foi dependant, qui unt requeilli ses dermères naroles, ses demiera gestes. On sait quelle stupefaction douloureuse el pandit dans Paris cette nouvelle funebre . Mirabeau se meurt! On sait aussi avec quelle solonn té un peu theátrale il quitta ce monde tout remi li de sa rénommée. Camille Desmouvirs, si longtemps son admirateur passionné. et son atri, he mangua pas de rapporter qu'il usa implement de la permission qu'ont les mourants de dire du bien d'eux-mêmes, « Souleve ma tête, tu n'en porteras pas une pareille, » disait à son domestique, dans un moment de crise, l'immortel monbond. Et, ajoute Camille. comme il enten lait un bruit extraordinaire, ayant appris que d'était un coup de canon, il s'ecria : « Seraient ce detà les funerailles d'Acui le (2,? » De cette metapuore, asset peu juste entre parenthèse, Robespierre, s'il faut en croire l'auteur des Révolutions de France et de Brabant aurait tiré un bon augure, « Actuele est mort. Trois ne sera pas prise! » Troie détait la Revolution. Nois Minabeall eut eu beau survivre, il aurait été, malgré la puissance de son genre, incapable de la dompter, de la retenir dans sa course effrence. Robespierre n'était pas Rector, et il était ib, forteresse vivante et inexpugnable de cette Révolution.

Trop grand pour être envieux. Birabeau rendait pleine justice à la valeur de son collègue, dont il disait, on s'en sous ent i « Cet hom ne

(2) Revolutiona de France et de Arcibical, matrix es 12.



<sup>(</sup>l) Voy le Pout du jour, numere 62, et le Courrier de Procence, 1 une ro 173

ira loin il croit tout ce qu'il dit, et il n'a più de besoins, a et contre les raisonnements duquel nous avons vu en diverses circonstances se briser son eloquence. Il n'avait pas de besoins! c'est-à-dire son cœur et ai ra son etnient au-dessus de ses possions. Ce qui était sa force était la fableise de Mirabeau. Celui-ci, incapable de resister aux emportements de son temperament fougueux, al a jusqu'aux lamites mêmes de la trabison pour satisfaire ses goûts de luxe et de plaisirs; celui-là sut rester inoccessible aux seductions grossières et dompter la nature. Dire d'un bomme qu'il n'a più de passions, c'est un moyen commode d'encuser les liberties et d'amoindrir le merite de ceux qui parviennent à se rendre superieurs à elles. Lui aussi, au contraire, était d'un temperament andeixt, mais en le combattant à tout moment, et à force de volonté, il était arrivé à le maîtriser (1).

Tanda que Mirabeau s'installait effrontément dans un hôte, apjend de de la Chaussée-d'Antin, qu'il entretenait à grands frais des danseuses de l'Opéra, menant de front cette vie devorante de plaisir et de travail, Robespierre, retiré dans son froid logis de la rue de Saintonge. songesit à moraliser le poup e, et, penseur austère, dinant frugalement à trente sous (2), prenait en pitié ces jouissances materielles par lesquo les, hélas! furent detournés des vrais principes de la Bévolution. tant d'hommes qui d'abord fui avaient para si dévoués. Ame vénale, le premier eut les mains souillées de l'on de la cour ; le second révistaà toutes les tentatives employées pour le corrompre. Un grand nombre de fois, atteste un témoin peu suspect de partialité en su faveur 3 , il refusa des offres et des envois qui n'exigement nen de lui, pas même un remerciment. Bertrand de Molleville donne également dans ses Mésseires des preuves du désartéressement parfait de ce grand citoyen, dont, sur ce point du moins, la réputation est restée invulnerable. Quand, après Thermidor, quelques muerables voulurent essaver de la ternir, la risée publique, même en ce temps de réaction impitoyable. fit bonne justice de leurs ignobles pamphlets. Et lorsqu'en cetta anpée 1791 un libelle royaliste no craignit pas de le peindre comme un des chefs d'un parti supendié par l'Angleterre et la Prusse, il put répondre avec une légitime fierté : « Oui, estoyens, ceux qui ont dédaigué l'or des despotes de leur pays, ceux qui n'ont pes voulu puiser dans cette source immense de richesses ouverte par notre système financier à la capidité de tant de vampires publics, coux que l'on veut per-



<sup>(1)</sup> Voy., is on retjet, les Sourenies d'un déporté, par P. Villiurs, p. 2,

<sup>(2)</sup> ferotations de France et des Separence, etc. (Nouveau titre du journal de Camille Desmouli a.) Numéro 78.

<sup>(3)</sup> Souvenira d'un déporté, néé gapré,

dre parce qu'un ne peut les acheter, sont soudoyés par le despots de la Prusse et par les anstocrates Anglais, pour defendre, depuis l'origine de la Revolution, aux dépens de lei r repos et au péril de leur vie, les principes éternels de la justice et de l'humanité, pour lesquels de combattoient avant la Revolution même, et qui font aujourd'hui la terreur de tous les despotes et de tous les anstocrates du monde (1). »

inte que Mirabeau fut un traître sera t certainement ailer au delà de la vortie et de la justice; non, jamais il ne compit entièrement avec cette Révolution pour l'aquelle il se sentait en definitive des entrailles de pere; mais on peut assurer qu'en beaucoup de discussions ses discours entsent eu un caractère tout autre, plus conforme à son instinct et à la logique revolutionnaire, s'il n'eût pas conclu avec la cour un marche honteus. Cha se presentant à l'epoque, sans qu'il y eût slors men de certain. Robe-pierre, lui, ne fut jamais que 'homme de sa foi. À l'ést qu'au premier il manquait, pour se diriger au travers des écrets de la vie, cette houssole de la conscience qui ne fit jamais défaut au second, et sans la meile, comme il l'a dit lin même dans un jour de suprême metanicone, il aurait ête le plus malheureux des honnés.

Al cabrau possedant, sans unit donte, des qual tes oratoires sapérieures a celles de Robeson ere, il avait dans ses discours improvises de ces nouvements submes cont la memoire des hommes ne perdra jam as le souvenir, d'e ait, en un moi, l'eloquence mérie, l'eloquence emportee et farieuse. Rais Robespierre, était la figure vivaite du droit et de la pistice, non la statue foice, compassee, comme à tort en l'atrop souvent pretendu , rier i d'entralment et de passionne, au contraire, comme que que s-uns de ses discours. la fit re intime, celle du co-un 🔻 vibre limited is que dans ce in de Mira seau. A côte de discussions toutes particiones, a inflexables maximes, que d'effasions de tendresse, a explusions de sei sibilité, qui liu conquirent, en France les syngath es de tant de un hers de chovens! Mirabeau eut dis amis fevenes, et sartout de joveux compagnons. Hobespierre, lu a issi, cut des amis devenes , si le preader e au facile et conanode dans l'infinité, le second meta t pas mons affable, et sur la bonté de son cœur, san sa bonbonne, nous avons d'arrécusables temotanages: il ent des amis de voues jusqu'a l'estracisme, jusqu'à partager volontairement sa proscription et sa mort, ce qui estla plus grande preuve d'amitio, et la plus rare qu'un homme puisse receyour. La mort de Mirabeau causa une dou our universelle, mais colle de By bespierre, nous le croyons, eôt etc plus vivement sentic encore, et ces names d'un journal populaire nous semblent avoir été l'expression

<sup>(1)</sup> Mileto viae Français, pur Maximilieu Robes, ierre, p. 37

sincère du sentiment général : « L'Assemblée perd le premier peut-être de ses orateurs, mais M. Mirabeau ne tenoit pas le même rang dans le petit nombre de ses membres patriotes. Que le peuple français ne desespère pas de la chose publique, tant qu'il lui restera quelque representant de la trempe de M. Robespierre (1). »

Mirabeau mourut le 2 avril 1791, à buit heures du matis. Avec une touchante unanimité, on résolut de lui décerner des funérailles magnifigues. Le directoire du departement envoya une deputation à l'Assemblee nationale pour lui demander de decréter que le nouvel édifice de San te-Geneviève serait destiné desormais à recevoir les cendres des grands hommes, et que le corps de Riquetti Mirabeau y serait le premier. deposé. Defermont avant réclainé le renvoi de la petition du departement. au coaute de constitution, Robespierre prit la parole. Son opinion sur Mirabeau n'avait pas toujours etc la même. Au commencement de l'Asson bise constituante, on se le rappelle peut-èire, il avait concu de latla plus fâcheuse idée, ne voyant en lui que I homme d'autrefois, conrepleur et corromou, vivant d'expédients et trafiquant de sa plume; mais il et. it bien vite revenu de sa première impression, et n'avait pas tarde à être subjugué par le géme de son collègue. Souvent i, s'était rencontre avec lui sur le même terr un poulementaire, dans les mêmes discussions, soit comme a lie, soit, omme adversaire, mais toujours il l'avait ert, pour sa part, air cere et convan en. Si plus tard, sous la Convention, il varia de neuve in d'aja non à son égard, c'est que l'armoire de for se trouva pieme, de revelations, facheu-es, qui donnerent lieu a una foule de suppositions devenues, drouis, des certifides, et accab antes pour la memoire de Marabeau, Mais, au momen, de la mort. du grand or iteur, il y avait sentement des conjectures que personnellemes t Robespierre reponssait sais, doute. Il éprouvait même pour la personne de Mirateau une ventable affection, il ett desire se rapproel er de lei, et aurait fait les premiers pas, disait il quelqu fois, ai son cellegue eat frequente moins d'hi virmes de la cour. 2 . Rien d'étonnant en consequence à ce qu'il s'associét avec empressement aux bommages. rendus à fullestre defaut. Vota en greis terries, dans la seance da 3 avrd il repondit à Defirmant : « La petition du departement de Paris vo is presente deux objeta également disnes de votre attention, Pon particulier à M. Mirabeau, l'autre géneral et tendant à fixer la mannere dont, a nation dost recompen, er les grands hommes out l'ont servie. Quant au premier, il n'appartient, je crois, à personne dans cette



<sup>(1.</sup> Recolutions de Paris, immero 90. p. 612.

<sup>(2)</sup> Souccears d'un d'porte, par Pierre Vallers, p. 4.

assemblee de contester la justice de la petition qui vous est présentee au nom du departement de Paris. Ce n'est pas au moment où les regrets qu'excite la perte d'un homme illustre sont les plus vifs, ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'un homme qui, dans les moments entiques de la Revolution, a oppose la plus grande force au despotisme qu'il faut se montrer dificcle, sur les moyens de l'honorer et arrêter l'effusion du sentiment qu'excite une fête aussi intéressante. Je ne contesterai donc en aucune manière cette première partie de la petition du département de Paris; je l'appuierai au contraire de tout mon pouvoir, ou piutôt de toute ma sensibilité (1).

Le second point, qui se rattachait aux plus graves interêts de la paine et de la liberté, puisque les recompenses decernées aux grands hommes. devaient contribuer, selon lui, à developper le patriotisme, source de toutes les vertus, lui paraissait meriter d'être l'objet d'une deliberation très-mûre. Il proposa donc à l'Assemblée d'adopter tout de suite la pe-Ltion du departement en ce qui concernait specialement Mirabeau, et de renvoyer le reste à l'examen du comité de constitution. Cette propoaution fut decrétee à l'instant même. Des le lendemain, le comité de coilstitution, tenant par son empressement à prouver son respect pour la memoire du puissant orateur si brusquement enjeve à la France, presentaun rapport à la suite duquel l'Assembles decréta que le nouvel edifice de Sainte-Genevieve serait désormais consacre à la sepulture des gran la hommes, et qu'au-dessus de son fronton on graverait ces, mots : « Aux GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONVAISSANTE; » QU'ait Coros législatif appartiendrait le droit de décider à quels hommes cet honneur serait rendu , qu'ilonore Riquetti Mirabeau etait jugé digne de cei honneur.

Le même jour eurent Leu les funérai les. Ce qu'elles furent, tont le monde le sait; jamais souverain n'en avait eu de pareules. Robesperre y assista avec tous ses collegues, sans se douter peut-être que son nom, par la mort de Mirabeau, devenait le plus grand nom de la Révolution française.



<sup>(</sup>i) Voy. le Courrier de Provence, numéro 277, dont la version est beaucomp plus complete que come du Monteur du 4 avri. 1491.

# LIVRE CINQUIEME

## AVRIL 1701 - SEPTEMBRE 1781

Opinion de Robespierre sur le droit de tester. — Discussion aux l'organisation du m., istere. — Exclusion prononcée centre les membres de l'Assemblée nationale et des logislatures surventes. — De la prescription des crunes et deuts des mai stres De la répartition de leurs fonctions. → De seur traitement. → Les gensions mimisterielles. — De l'initiative des ministres. — Virolerte sorte de Robespierre coutre les manustres et le comité diplomatique. - Nouveaux efforts en faveur d Aveguen — "or les fé, crititions à presenter su rot — Discussion sur l'organisation les gardes nationales. - Du droit de pétition et d'affiche. - Affaires colomales. Les hommes de couleur et les esclaves. — Robespierre s'oppose à la réglection. Les membres de l'Assemblée authonale et à codes des deputes a une digeslatare. à l'autre - Fixation du lieu des assemblees primaires, - Eurore les entoyens netois et pasufa. — Ronespierre demai da l'abolation de la poine de mort. - L'abble Raynol. — Ducours en faceur de la iberté illimitée de la presse. — Défense de l'imprimeur du Montteur, — Sur la nécessité de licencier les officiers de l'armée, 🕳 Incompatibilités legislatives. - Robespierre est nomine accusateur public pres le trabansi crommel de Paris. — Lettre à ses électeurs de Versailles. — Lettre à son arm Burvart, - Lui chasscuri de Hamaut à Brie-Comte-Robert, - Circulaire electorale. - Fuite de la famille royale. - Madame Roland et la Geneveis Etienae Damoist — La séance des Jacobias du 21 juin — Robespierre demands des coursinnes caviques pour ceux qui ont strêté le res - Il s'élève contre les nosnures proposées pour son relour — Son avis concernant l'interrogatoire du roi et de la reme. - Le gouverneur du Dauphia, - Les républicains on 1791. - Robespierre propose l'ajournement de la discussion sur l'inviolabilité royale, manjunho discours de lui sur catts quastion; il n'y a point de complices là ca. I n'y a pas de coupabie. — Il demande la must en accusation de Mossetion. discours sur la fiate du roi - Curieux incident sun Jacobina.- La pétrien Lacles. — Оримен da Нобеврияту, — Мильестря ил Съвитр do Дити, — Вобевриято тис da Saintrage - Madame de Chalabre. - L'evêque de Bourges. - Changement dans la ue de Robespierre - Les erreurs de mataine Robaid, - Maurice Dupiny,-Scresion des Frindlants et des Jacobins -- Adresse à l'Assemblée nationale et aux Sociétes affiliers. — Victoire des Jacobins. — Le bouchet Legoudre. — Adresse de Maximoness Rebespoorre aux Francais — Impression qu'elle produit — De la delegation des pouvoirs. - Discours sur la nécessité de révoquer les décrets du marc o argent, etc. - Encero la liberté de la preise, - De la conuction des memores. Ja In taxable royale. - Robespierre et les Lameth - De l'acceptation de la coast tution. — Demuera lutta contre Barnava.— Da l'inviolabil té des assemblees electorales. — Defense des sociétés populaires. — Fin de la Constituante. — Triomphe de Robespierre.

getized by Gougle

T I

1

Ou a dit à tort que, Mirabeau mort, Robespierre grandit soit à coup, que au lendemain du regrétable événément, il prit un ton nouvéau, plus audacieux, comme at l'espace rendu labre lui eut permis de a'estendre, de se développer plus à l'aise; Mirabeau mort, Robespierre resta exactement de qu'il était auparavant, comme ont pu s'en convaincre ceux qui l'ont suivi de près dépuis l'ouverture des étals généraux, et comme en jugeront les lecteurs attentifs de cette his oire. Son immense popularité, consacrée depuis longtemps, l'emportant dejà sur celle de l'aicomparable orateur, parce que le talent et le patrictisme se relaussaient en lui d'une probité politique dont on commençait à soupçonner l'absence chez Mirabeau, et qu'il faut au geme, abit de s'imposer aux masses autrement que par la force, l'homètete pour sanction.

En quelles circonstances, du vivant de Mirabeau, Robesmerre avait-ilmanque d'antiative et d'audace? Que les questions interessant la liber el'avaient trouvé indifferent? Torjours sur la breche, ne s'était-il pasmontre e plus intrépi le soldat de la Revolution? Sans doute, vers la fin de la Constituante, la situation devant en quelque sorte plus pressanto; des compucations inattendues surgirent, de nouvelles que tions se presentation, et la révision de l'acte constitutionnel abiena Robespierre à s'expliquer plus nettement sur certains points qu'il avait dejàtraités avec une rare vigueur ; mais la présence de Mirabeau n'ent rienchangé à l'état des choses. Peut-être, entrait le par la logique des evenements, guelé par son instrict revolutionnaire, l'illustre orateurent il fini par se separer tout à fait d'une cour que ses aveugles partisans et tous les fauteurs de complots réactionnaires conduissient fatalement aux ablmes ; il eût alors marché de concert avec Hobespierre. Dans le cas contraire, et à casque pas qu'il sur sit fait dans le sens de la contrerévolution, il l'aurait vu se dresser devant lui comme un obstacle; et, batta plusieurs fois dejà dans les diverses occasions où il etait entré en lutte avec lui, il se serait exposé à de nouvel es et irréparal les défaites.

Mort, il eut encore la gloire de tenir l'Assemblée attentive par un de ses discours, et du fond de la tombe, si je puis ainsi parler, il prit part à une discussion dans laquelle i eut Robespierre pour approbateur et pour apoin. Il s'agissait du droit de tester. Dans la prévision d'un proclimit debit à ce sujet, Mirabeau tenait prêt un immense discours où se

trouvaient coordonnées toutes ses idées sur cette matière. Se sentant mourr au moment où cette question, dont il s'était beaucoup preoccupé et qu'il avait traitée avec un soin tout particulier, était à l'ordre du jour de l'Assemblée, il avait fait demander son ami l'évêque d'Autun, Taileyrand-Périgoré, et l'avait prié de donner en son nom à ses collègues lecture de son dernier discours. Cette œuvre suprême était encore un hommage rende à la Bévolution, qui avait detruit les mometrueuses inegalites existant jailis dans les successions; elle fut écoutée avec un religieux silence interrompu par de frequents applaudissements. Mirabeau, en ellet, avait emis une opimon conforme au sentiment général de l'Assemblée en reclamant la plus stricte égalite dans les partages, en demandant la proscription des majorats et des fidercomnis, et que les donations entre-vifs, institutions contract relles et dispositions testauientaires sans charge de rapport, fussent reduites au dissême de la masse des biens composant un patrimoire.

Les éternels defenseurs des abus de l'ancien régime. Finicialit et Cazales, s'elevèrent vivement contre une opinion subversive des lois que reglaient jadia l'état des familles françaises, et combaturent avec une ardeur digne d'une mer leure cause les vues du glorieux defont(1). Robe-pierre se charges de les defendre. Toute institution ten linte à augmenter l'inegalité des fortuges, disajt-il avec raison lest mauvaise. et contraire au bonheur social. Le but du legislateur devait donc être de prevenir autant que possible cette mégalité, source de tous les moux, par laquelle l'hornmé av lit i homme « ét foit de son semblable. l'instrument de son organil, le jourt de ses passions ou le complice de ses crimes. • One voyait-on dans les pays où les graintes futures et tent entre les mains d'un petit nombre d'individus? la vertu moprisce et les richesses seules en hormeur. En valu la nature et la rajson undiquent-eiles que les hommes nont nes tous egrax, les lois destemment entre les mains des riches un moyen d'opprinier les pauvres; et si par hasard quelques penseurs elevent la voix au nom de la nustice éternelle, ils sont regardes comme des insensés, bien heureux encore quand on ne les traite pas en seditieux, « Législateurs, » s'ecriait il, « vous n'avez men fait pour la liberté si vos lois ne tendent à diminuer par des moyens doux et efficaces l'extrême ingentité des fortunes. » Or le meilleur moyen d'atteindre ce but etait, suivant lui, d'établir l'égalité des partages en matière de succession et d'empêcher. les citovens d'éluder ou d'anéantir la loi par un effet de leur propre voto itc. Il clait necessaire d'ailleurs de protéger l'homme contre l'in-

<sup>(1)</sup> Voy. le Point du jour, numéro 630, p. 635.

dermers moments de sa vie, sa la faculté de tester lus était l'aissere pieme et entière. Et puis n'avait-on pas à prendre les precautions les plus minutieuses contre le préjugé funeste en verte doquel tous les biens d'une famille étaient dévolus à l'ainé au détriment des autres enfants, préjugé dont les racines étaient et core vivaces sous les démis de la feodalité? N'était-il pas à craindre que les partisans des anciens abus ne cherchasient à cluder les dispositions bienfaisantes de la loi en y substituant leur volonté particulière, et ne relevassent ainsi indernétement le droit d'ainesse aboli? Il falluit donc empêcher un individu de déranger suivant son caprice l'ordre établi par le legislateur, prieverir par de sages lumites posées à la volonté des mourants de criantes iniquites et des procès pleins de scandales.

Quelle institution que celle qui permet à un père d'immoler des enfants à un autre enfant! « Voyez, » disait Robespierre, « la cruelle. omilence d'un focce insultant à l'indigence de son frère : les tourments de l'envie, les fureurs de la vengeance remplacer les douz sentiments. de la nature et les charmes de la paix domestique. Cependant ce sont ces familles particulières qui composent la grande famille de l'État, ce sont les niceurs privées qui sont la base des mœurs publiques ; vouà donc la fel cité generale empoisonnee dans sa source, voilà la liberté. saper data ses preinters fondements. A En vain aux tipitienses incorvepients de l'inegalité des parlages opposait-on la necessité de maintenir. l'itacte la puissance paternelle; en vain invognant-on l'exemple des lois romaines! A R. me, l'autorite du père de famille etait celle d'un maître sur ses esclaves : elle aliant jusqu'au droit de vie et de mort . qui oscrait aujourd'hui réclamer de pouvoir atroce! Le devoir du législateur est de conserver à la puissance paternelle tout ce que la nature a mis en elle de bon et de juste, non ce que le despot «me et des avs». tèmes exagérés y ont ajouté.

Sa la protendre enlever à l'homme la faculté de tester, Robespierre voulait qu'elle demeurât enfermee dans les limites de la lot, qu'on se pût en aucun cas violer le principe salutaire de l'égalité des partagés en mat ère de succession proclamé par l'Assemblée nationale. En consequence il demandait, d'accord avec Mirabeau, que les aubstitutions fussent abolies et qu'il fût interdit aux pères de famille d'avantagér par des dispositions les tamentaires quelques-uns de ses héritiers au detriment des autres (1). Cela était juste et bien. Mais Robespierre voulait



<sup>(1)</sup> Vay, ce discours de Roberperre dans le Paut du joer, numero 634, p. 50 et nov. Voyer aussi le Mandeur du 7 avri. 1793; le Journal de Paris, du memit jour, et le Courner de Processe, numero 279.

egnement restremère, en ligne collatérale, la faculte de testent d'élait aller trop loin, selon nous. Si la nature même oblige en quelque sorte le père de famille à maintenir égale la balance entre ses propres enfants. il n'en est pas de même à l'égard des collatéraux, dont quelques-uns mendent souvent plus d'affection, et auxquels on peut en certains cas preférer même des etrangers. N'arrive-t-il pas en effet que certaines personnes qui ne nous touchent par aucun hen du sang ont plus droit à nos sympathies, à notre tendresse, à notre reconnaissance que d'autres auxque les, par le fait du basard, nous rattache un degré plus ou moins eioigné de parente? Pourquoi donc interdinait-on à un homme sans enfant de disposer de ses biens en faveur de ses amis, de ces parents du cœur qui forment quelquefois la véritable famille? Mus en destrant qu'un restreignit generalement la faculté de lester. Robespierre songeait surtout à achever la raine de la féodalite, laqueile n'était pas tellement abattue qu'on ne la supposat capable d'user de tous les moyens pour se reconstituer, et à provoquer la division des grandes fortunes, qual considérant, non à tort, comme un obstacle à la prospératé, au bor heur des societes immaines. Du reste, in le discours de Miraneau ni cetai de Robespierre, malgré la faveur avec laquelle ils furent accueill's, ne determinérent l'Assemb ée a se décider tout à fait dans leur sens. En ajournant la question elle parut se ranger à l'avis de ceux qui pensaient qu'une latitude beaucoup plus grande devait être accordée aux testateurs. Mais, en ce qui concerne l'égalite des partages entre enfants, l'opinion de Robespierre a été ratifiée, sinon par la loi, au moins par la plupart des pères de famille; et, sauf en des circonstances exceptionnelles, bien peu trouvent dans leurs cœurs le courage de profites du bénéfice que leur accorde la loi, d'avantager, dans une certallie mesure, un ou plusieurs de leurs enfants au detrinient des autres.

11

Plus nous approchons du terme des travaux de l'Assemble constituante, plus semble se prodiguer l'infatigable lutieur. Beaucoup de ceux qui, au debut, combattaient avec au, se sont arrêtes en chemin, les uns par lassitude, les autres satisfaits d'avoir affaibli la royauté dans leur intérêt, et édifié sur les ruines de la noblesse le règne de la bourgeoisie; mais Robespierre, nous l'avoirs dat, ne voulait pas la serconfisquer la Révolution au profit d'une caste. On l'entendre, jetant le desi aux deserteurs de la cause populaire, revendiquer pour tous le droit, la justice, la liberte; et le jour où le triompue de la resoluon paraltra assuré, on le verra, plus âpre, plus ardent, puisant dans sa conscience des forces nouvelles, s'acharner a defendre, à completer les conquêtes de la Révolution.

Des le confroencement d'avril il se multiplie en quelque sorte. A chaque instant il occupe la tribune, le 2, c'est pour demander, après un rapport u'à quier au sujet des troubles de Nimes, des précartions afin que l'infoccut ne soit pas confondu avec le coupable (1); le 5, pour soute iir la doctrine de l'ég, li é en motière de successions ; le némo jour, dons la soirce, pour invoquer la question prés ible sur une motion de darnave, avec lequel commencent ses lengs démètes à propes des colones (2), le 6, pour s'elever contre la precipitation mise par le contre de constitution à soumettre aou debit crations de l'Assembles sur projet de loi concernant l'organisation du nonstère.

Arrêtors-nous un moment sur cette dermero discussion, dest née à soldever met jugs orages. Desmenhers venat de dez i en lecture du premier article, out i concult a Auroi seul appartiement le rhoix et la revocation des ministres. • Robespierre se planatit vivenient de Pesprit expendique depuis quelque temps president nos trabaix col'Assemblee, Était il permis de foi presenter à l'improviste les propes les p. is importante? Quelques men bres av int proteste contre les par des de l'ora e in et memerche, A Fundret R bespierre, sues s'emouvojn tik Je pe ju effrave pas de cette mami ne dictorifer la voix de cerx qui veule it dire la vérite, a Oui, poursuivit-il, all ut at-devant d'une objection preduct, call faut accelerer nos travalix, mais non pas en liscutant po contamment des decrets de nature à renversor la liberté, à and mitir les principes constitutionnels établis par les décrets procédents. Il n'y a qu'un seul parti à presidre, c'est la piesti in presibble. sur le preuder article (3), » Charles Lameth et l'étion appuy breut avec force Lavis de leur collègue . M. Robespierre avoit caison, a corivit. Prissot dons son journal (6) ; l'Assemblée en jugea ainsi en aj jurrant la discussion sur les premiers articles du projet et en décidant qu'ons'occ geran d'abord du atre relatif à la responsabilite mi interrelle, sur lequel les dichats s'ouvrirent immédiatement. Vers a fin de la seance, Cazaiès, par bravade, réclama pour le roi le droit de dissoudre le

<sup>(1)</sup> Point der jour, miradro \$32.

th flot, name to 645.

<sup>(2)</sup> Mondeux du B aved 1791 ; Prost du pour, munière 635

Hi Le Patriote françois, miméro 607.

## LIVRE Y .- LES DÉPUYÉE EXCLUS DE TOUTE PLACE VENAUT DE LA COUR HOT

Corps legislatif. Le Chapelier se charges de combattre une pareille proposition. Ellen'avait aucune chance d'être prise au sérieux ; mais elle amena Prieur à demander à son tour à l'Assemblée de décréter que le Corps legislatif pourrait, quand il le crossait convenable, declarer au rou que les ministres avaient perdu la confiance de la nation *Pourrait* n'est pas le mot, disait Robesplerre, car il a'agit d'un droit pour le peuple et d'un deveir pour ses représentants. Toutefois, l'Assemblée trouva suffisante la rédaction présentée par Prieur, dont elle adopts la motion comme la meilleure réponse au semblant de défi imprudemment jeté dans la discussion par Cazalès (1).

L'ambition d'un certain nombre de membres importants de l'Assemblée nationale n'était un mystère pour personne. Robespierre résolut de la dejouer, espérant peut-être rattacher ces co lègues à la cause populaire en rendant mutiles pour eux les concessions qu'il les voyant disposes à faire au pouvoir exécutif, dont ils cherchaient visiblement à s'attirer les laveurs il usa pour cela d'un moyen qu'avait déjà employé l'Assemblée à l'ogard de Mirabeau en décrétant qu'il ne serait permis à aucun de ses membres de cumuler son mandat de député avec les fonctions de ministre.

Le l'endemair (7 avril), au moment où l'on allait reprendre la discussion commencée la neille sur l'organisation du ministère il demanda tout à coup la parole pour une motion d'ordre. Un saence profond se fit dans I Assemblee surprise, « J'at. » dit-il. « à vous soumettre une proposition qui ne peut être adoptee que dans ce moment. Un philosophe dont your honorez les principes distit que, pour inspirer du respect et de la confiance, le legislateur devait s'isoler de son cruste; c'est l'application de cette max me que je veux vous proposer, et je fais la mot on qu'aucun membre de cette Assemblee ne puisse être porté au ministère pendant les quatre années qui suivrent la session. ni recevoir aucuns dons, persions, places, traitements on commissions. du po ivoir exécutal pendant le même délai « De vis applaudissements acqueillirent ces paroles. On s'attendait peut-être à quelques réclamations de la part des députés contre lesquels Robespierre avoit eru boade prendre une telle précaution, il n'en fut rien ; aucun ne soulevad'objection. Au contraire, plusieurs renchérirent sur la proposition de leur coffègue. Bouche proposa d'étendre cette exclusion aux membres du tribunal de cassation et du haut jury, et de leur interdire également. de recevoir du pouvoir exécutif, pendant le même laps de temps, aucons emplose, places, dons, gratifications, pensions, traitements et



<sup>(1)</sup> Foint du jour, numéro 435, p. 80.

commiss ons d'aucuns genres. D'André demanda, lui, que tous les membres de l'Assemblée prissent l'engagement de s'absteur rigou-reusement de toute espece de solucitations pour leurs parents et leurs amis. Beaumetz lui-même, enthousiasoié, s'écria. « Empressons-nous d'adopter les propositions de MM. Robespierre et Bouche (1). » Ainsi, suivant la remarque du journal de Brissot, la motion de Robespierre fut, « par un concert b en rare entre les indépendants, les Jacobins et 1780, » appuyée par Ræderer, Beaumetz, Charles Lameth, Prieur, Buzot, Barnave et Le Chapelier (2).

L'Assemblee nationale, en veine de désintéressement, vota par acclamation les diverses motions, et un éclat neuveau rejailit sur le député à our en appartenait l'initiative (3). « Les patriotes, » dit le Courrier de Provence survivant à son illustre directeur, « doivent compter comme une de leurs grandes victoires le décret rendu sur la motion de M. Robespierre. > On était à cinquours seulement de la mort de Mirabeau. Attribuer à l'absence du glorieux defunt la prodigieuse influence exercée par Robespierre sur ses collègues en cette occasion, et dans plusieurs autres séances dont nous parterons bientôt, c'est manquer tout à fait de réflexion, c'est avoir mal étudié la logique et l'enchaînement des evénements. Robespierre fut d'auleurs loin d'être aussa heureux en beaucoup d'autres circonstances ; mais il arrive qu'à certaines heures la verité finit par s'imposer comme d'elle-même, et depuis assez longtemps il était en possession de la faveur publique pour être en droit d'obtenir le triomphe de quelques-unes de ses idées au sein de l'Assemblée nationale.

#### 111

Il prit à la discussion sur les ministères la part la plus active, parce qu'il ses yeux cette question intéressant au plus haut point la liberte the même, et que, solon leur bonne ou mauvaise organisation,

<sup>(1)</sup> Voy, le Moniteur du 9 avril 1791, et le Point du jour, naméro 636, p. 85 et suiv

<sup>2)</sup> La Patriote français, maméro 608.

By Voice is motion de la main de Robespierre, deposée par lui sur le bureau du présonent de l'Assomblée pationale decrete quancité membre de l'Assomblée nationale actuelle ne pourra être promu au mui istère, ai recevoir aucunes places, dors, ne posseus, in traitements, ni commissions du pouvoir executif pendinit quatre aus après la fin de ses fonctions, a Archives, C. § 1, 633, carton 50.

fonctionnerait plus ou moins bien la constitution. Son opinion sur cette matière fut d'aitleurs rarement admise par l'Assemblée Afinit, la 8, le comite ayant proposé de fixer à trois ans pour le ministre de la marine et des colonies, et à deux ans pour les autres ministres le délai de la prescription en matière criminelle, il demanda pourquoi les crimes et delits des ministres sersient presents plus tôt que ceux des autres citoyens, quand, en raison des fonctions dont ils étaient investin, leurs fautes pouvaient être beaucoup plus funestes à la société. Sans s'arrêter à cette observation, assez juste cependant, l'Assemblée adopts le delai proposé par son comité de constitution (1)

Le leodemain, il s'agissant de savoir qui serait charge du soin de la répartition des attributions entre les divers ministères. Suivant Robeitwerre, ce soin appartenant tout naturellement au pouvoir executé. Les fonctions ministèrie les n'étaient-elles pas fixees d'avance en quelque. sor e par les precédents decrets sur toules les parties de la constitution relatives au pouvoir executif? A quoi hon alors le comité venait-il préventer une aute d'articles vagues concernant les fonctions des d fférents ministres? Prétendalt-II donc elever un pouvoir distinct à c'ité de l'autonte royale! N'était-ce pas même porter atteinte à ces principes monarchiques qu'on opposait tonjours avec emphase à ceuxde la liberte? Les ministres étant les agents directs du roi, detait à laiseul à delimiter leurs fonctions; autrement il était à crainére de les voir s'arroger une autorité il égale, interpréter eux-mêmes les lois, usurper le pouvoir legislatif. Par exemple, le ministre de la justice. n avilirait-it pas les magistrats par de prétendus avertissements nécessures, sous le prétexte de les rappeier à la décence et à la règle de leurs fouctions? Et le ministre de l'intérieur, invest, d'un pouvoir immense, ne tendrait-il pas à attérer sans cesse les principes constitutionnels en pesent de toute son influence aux les assemblées primaires. sur les corps administratifs! De quelles craintes ne devaient pas être essailles les vrais attres de la liberté quand le comité esait proposer d'armer les ministres du droit exorbitant de faire arrêter arbitrairement les citoyens, renouvelant en quelque sorte les lettres de cachet. nous le note de mandats d'arrêt? Et cela sous un prétexte digite du Sénat de Rome sous Tibère, dans le cas ou le ministre jugerait la personne du roi compromise, en sorte que, suivant le caprice ministériel, de simples paroles concernant i individu royal courraient risque d'être. érigées en crime de lese-majosté! Telle était, en resun é, la vive critique faite par Robespierre du projet du comité, de ce projet ou la



<sup>(</sup>l) Point du jour, ramairo 67, p. 111.

contre-révolution éclatait à chaque ligne, et qu'il paraissait à l'orateur non-se ilement dangereux de decreter, mais même d'examiner, tant ses termes vagues étaient susceptibles d'interprétations et d'extensions arbitraires. Il demanda donc en terminant que l'Assemblée, laissant au roi le soin de répartir lui-même les attributions nunistérielles, se bornait à fixer le nombre des ministres , et a'en réferit, quant à la delimitation de leurs fonctions, à ses précédents décrets sur cette mitière, de peur que des paraphrases et des commentaires ne tuissent le-prit même de ces decrets et n'étouffassent les principes de la constitution (1).

En abandomant au pouvoir exécutif seul le soin de réportir les diverses attribunons ministerielles. Robespierre voulait évidenment éviter qu'une part de la responsabilité inherente aux fonctions des agents du pauvoir exécutif ne repontit indirectement sur le Corps législatif; mais était-ce une raison sufficante pour s'opposer à la delimitation bien nette, par l'Assemblée nationale, des fonctions spiciales des divers ministres, afin qu'on fût bien d'accord sur ce que chacun d'entre eux aurait à faire ou à ne pas faire, nous ne le croyons pas ; et, selon nous, l'Assemblée eut raison ue garder pour elle, sur la proposition de Barnave, le droit de statuer sur le nombre, la division et la démarcation des départements ministériels.

Le dimanche 10, tentant un nouvel effort, pour arracher la victoure au com to, il essaya, d'accord avec Buzot, d'obtenir la préference en faveur d'en contre-projet du deputé Anson, lequel fourn sant moins. aux ministres les movens d'echa iper toujours à la responsabilité de la lor (2). Le 11, il essaya encore, mais en vain, d'empécher l'adoption. de l'article qui donnait au ministre de la justice la baute main aux tous les magistrats, et lui permettait de censurer les juges des tribunaux de districts et criminels, les juges de paix et de commerce. Il voyait là le renouvellement de ces mercuriales de l'ancien régime, trop souvent adresseen « par des magistrata ayant tous les vices à des juges qui avaient toutes les vertus. • C'était, suivant lui, grandement exposer la liberté que de mettre un seul honime au-dessus de tous les tribunaux d'un royaume, que de livrer les magistrats issus du suffrage du peuple. à l'arbitraire de la cour et des ministres. S'il y avait de la part des juges prévancation réelle, la repression était dans la loi, et c était à l'accusateur public à poursuivre sur les plaintes des parties (3). Une

<sup>(1)</sup> Voy, le Monteur du 16 geril 1791, et surtont le Point de jour, où le discours du Bosespierre est benizoup plus complétement rendu, namero 638, p. 117 et surv.

<sup>(2)</sup> Patriote françois, numéro 612; Point de jour, numéro 639, p. 144.

<sup>(</sup>d) Food de poer, numero 640, p. 119, Journal de Peris, numero du 12 avri. 1791.

petite satisfaction les fut cependant accordée. Il avait dit que les magistrats populaires étaient aussi boils juges de la décence et de la digni é de leurs fonctions que le ministre, et l'on supprima de l'article du projet de loi la phrase qui attribuait à cet agent du pouvoir executif le droit de rappeter les membres des tribunaux à la decence et à la dignité de leurs fonctions.

Le même four, après avoir présenté encore quelques observations s ir le minutere des affaires etrangères, il s'eleva vivement, et combien il avait raison cette fois! contre les traitements énormes proposés. en faveur des ministres, 150,000 liv. à celui des affaires etrangères et 101,100 a ix autres. C'est une question encore di battue de savoir s'il y la avant see a combler de gros traitements les hauts fonctionnaires. de l'Etat. Out, disent les una, parce que les ministres ont besoin d'une grande representation, parce que l'argent qu'ils recoivent, rendu au commerce par leurs depenses en quelque sorte obligatoires, retourne au pays pour ainsi dire; parce quientin c'est leur ôter l'idee de s'enrichir à l'aire de prévarications. Maissaises raisons. La digrité d'un peuple n'est nullement intéressée à ce que ses fouc ionnaires se mertent. en frais de représentation et fassont etablée d'in luxe considérable : puis, pour quel juen manistres pro ligi es, beau oup thesaurisent et se gardent bien de rendre leurs traitements à la circulation. Il vait mieux d'a lleurs laissée aux contribualies le plus d'argent possible, tout le monde y signera. L'exemple les sert de men en parei le matière : l'Amerique est le pays pà l'on depense le plus, et c'est ce ui ou les hauts fonctionnaires sort le moins retribues. Quant aux prevarientions, les ministres a'en préservent par leur hompéteté naturelle, jamais par les gros traitements qu'on leur alloue, ceri est elementaire,

Cette exagération du traitement demandé pour les ministres était, selon Rabes, ierre, tout à fait opposes aux principes d'économie que l'Assenblée était tenue d'apporter dans la gerance des finances de la nation; de plus, elle était cangereuse en raison de la corruption engendrée d'ordinaire par les richesses. Sans doute il fa lait payer bonorablement les principa ix fonct onnaires d'un pays; mais il n'était pas de positions qui ne fusient conveniblement rétribuées par un salaire de 50 000 liv.; il proposait donc ce chiffre comme très-convenable pour le traitement des ministres 1'. Sa metion fut fort applaudic, et, de plus, énergiquement appuyée par Langunais. On pouvait

M de Roberpierre, a lit-us dans ce dernier journal, e à qui ou ne peut jamain dure.
 Tu durs, firefeit, s'est élevé avec beaucoup de cet abbaseure contre cet article » Le fform-feur est must sur beaucoup de ces appallents.

<sup>(</sup>i) Point du jour, raméra 640, p. 158; Mondeur du 19 avril 1781.

donc croire que l'Assemblée nationale, soucieuse des intérêts de ses commettants, s'empresserent de l'adopter; le contraire ent lieu. Le projet du comité passa, et les ambilieux de porteseurlies, en deliurs de l'Assemblée, purent s'endormir avec la perspective d'une situation dorée.

[¥

Le comite de constitution, encouragé sans doute par les bonnes dispositions de l'Assemblée nationale, vint le surlendemain, par la bouche de Desmeuniers, son rapporteur, lui demander d'accorder aux mipistres renvoyés ou démissionnaires une pension de 2,000 livres par chaque année de service, en fixant à 12,000 livres le maximum du chiffre de cette pension, mais cette fois, combattu encore par Robespierre, il éprouve un échec complet. Comment, disait Maximihen, quand une foule de fonctionnaires, après de longs services rendus, n'ont droit à aucune espèce de pension sils n'ont passé au moins trente ans de leur existence dans l'administration, on ose vous en réclamer une pour des ministres qui, après avoir touché 100,000 l vres de tratement par année, se démettront volontairement ou seront renvoyés de leurs fonctions! Ne voulant pas consacrer un tel système de priviléges, il conclusit à la question préalable. Desmeuniers balbutia en vaia quelques raisons timides à l'appui de sa proposition : c'était un article bien indifférent en lui-même, peu de ministres auraient l'occasion d'en profiter... L'Assemb ée se montra insensible. et, comme l'avait demandé Robespierre, repoussa par la question préalable le projet du comité (1).

Lasser à l'État, par conséquent aux ministres, le moins d'initiative possible, de façon à empêcher le gouvernement de confisquer, à un moment donne, les libertés publiques, etait une des préoccupations constantes de Robespierre. Il savait bien que le pouvoir exécutif, essentiellement envalusseur de sa nature, chercherait par tous les moyens à sortir du cercle dans lequel l'enfermait la constitution, et à empiéter sur les autributions des autres pouvoirs. C'est pourquot, lorsque Desmeunièrs, appuyé par d'Andre, proposa à l'Assemblée.

<sup>(1)</sup> Point du jour, numéro 542, p. 191.

d'autoriser les ministres à exercer une sorte de contrôle excessif sur tes corps administratife, et à mettre d'eux-mêmes la gendammerte en mouvement, il se leva encore pour a'opposer de toutes ses forces à cette extension de pouvoir soi icritée en faveur des ministres. C'était, selon lui, aux seuls corps administratifs à diriger la gendarmerie nationaie; les agents du gouvernement ne deva est avoir sur elle aucune influence directe ou indirects. L'Assemblée indecise proponça l'ajournement de la question (1).

Ce court debat donna lieu, de la part de Beaumetz, à une curieuse accusation contre Bobespierre; il lui reprocha de vouloir détruire l'unité monarchique au profit d'un système fedératif. Une parei le accusation dirigée contre l'adversaire le plus redoutable des aveugles partisans de ce fedéralisme qui eût amené l'abaissement et pent-être le demembrement de la France, contre le membre de l'Asseniblee dont les discours se distinguaient le plus par le sentiment unitaire et une passion nationale poussée au suprême degré, prouve ou moins combien peu étaient gérieuses les raisons qu'on avait à lui opposer. Sans doute Robespierre était l'ennemi de cette excessive centralisation administrative, grace à taquelle la vie semble s'être paralysee dans les communes; sans doute, en pleine Convention, on l'entendra se planadre éloquemment de cette manie que, de tout lemps, on a eue en France de s'en rapporter pour toutes choses à l'État, comme s'al devait être le pourvoyeur géneral du pays, et revendiquer pour les individus, pour les familles, la plus grande somme de liberté possible, mais la centralisation, politique, cette unite française qui plus tard permit à la Republique d'affronter victorieusement toute l'Europe coalisée, il s'enmontra toujours le défenseur énergique. Il ne daigna même pas repondre à son co-lègue Beaumetz; mais Buzot se charges de ce soin. et protesta liautement confre des observations où percait trop visiblement l'intention d'inculper les meilleurs patriotes,

La conduite des ministres était, du reste, peu propre à leur attirer la confiance de l'Assemblée nationale. On admirait combien peu semblaten, les préoccuper les intrigues et les machinations qui déjà, dans la plupart des cours de l'Europe, s'ourdusaient contre la France révolutionaure. Dans la seance du 19 avr.l, un des secretaires ayant donné lecture d'une longue adresse par laquelle les habitants de Porentruy informaient l'Assemblée constituante d'une concentration de troupes autrichiennés sur leur territoire, un député d'un département voisin de cette ville, Reubell, prit la parole pour se plaindre de ce qu'une



<sup>(</sup>I) Mondeur du 14 avril 1791.

pouvelle si grave, au lieu de venir directement du ministère, fût annoncée par des allies et des voisins, il accusa le comité diplomatique de ne pas surveiller d'assez pres le comité dort aussi, » s'écria liouche.

Les comités de l'Assemblée notionale, dont Robespierre ne fit jamais partie, alenveloppaient assez volontiers de mystere, s'et gealent en quelque sorte en oligarches, rerement ils daignaient faire part des communications min steriches, et cette conduite, avec raison, diplaisait à un bon norabre de deputes. Un des membres du com té diptomatique, d'André, trouvant une connexité fâcheuse entre les blaintes sorties de la bouche de Reusell, et les alarmes semees depuis phisieurs jours dans Pans au sujet des affaires étrangères par queiques journaux populaires, entreprit de defendre à la fois et le ministre et le comité, lequel avait recemment, pretendait-il, présenté un rapport exact et detail e sur la situation politicue de l'Europe. C'etail, autyant lui, sux officiers genéraux à surveiller les mouvements des troupes ennem es sur les frontières, et si l'Assemblee croyait avoir à se plaindre, elle devait s'en prendre au comité mititaire. Ce que d'André ne disast pas, c'est qu'autrefois, au moindre bruit d'aiarmes, aux premiers majoes à hostilité de la part d'un souverain etrang in les ministres. s'empressaient d'exercer la surveillance la plus scrippilleuse, et de mettre les frontières en état de de else; taudes qu'aujourd'hui, au anlieu dia intrigues publiquement ourcies entre les canaires et les cours de Berlin et de Vienne, en presence de nombreux rassemblements de troupes autrichiennes à nos portes, on les voyait s'endormir avec complaisance dans une sécurite profonde.

Vella ce que ne manqua pas de rappeter Robespierre en s'elançant à la tribune pour repondre à d'André. Les munistres sont maut (s. dit-il, et cependant, depuis plus de six mois, il n'est pas permis de douter de l'intelligence des ennemis de l'exterieur avec ceux du delains, încriminant alors les memores du centité diplomanque, ces commissures chargés de surveiller les ministres, et qui, militées à leurs devoirs, gardalent le silence, ou trompaient l'Assemblée, il poursuivait en ces termes : « Et c'est une nation étrangère qui nous averut des dangers que nous courons! Et quand un deputé des departements menacés, commi par son patriotisme, demande que le comité diplomatique i istruisé l'Assemblée et lui propose des mesures pour la sûreté du pays, ce com té suppose des intentions perfides! Il vient froitément, par l'organe d'un de ses membres, discuier une question de compétence, comme s'il a'était pas indifférent à quel comité cette affaire (ût



renvoyée! Il discute le patriotisme des ministres; il prétend ou un devrait inculper plutôt celui de la guerre que celui des affaires étrangères, comme ai les représentants de la nation de devaient pas surveuller avec la même activité tous les manistres sans exception la Interrompu par les applaudissements de la gauche : « Je parle ici. » reprit-il a avec une franchise du pourra paraltre dure. » Non. nos! lus crient plusieurs voix. « Mais co n'est pas le moment de nous menager reciproquement; c'est le moment de nous dire mutueilement la verité; c'est le moment pour l'Assemblee de savoir que chacun de ses membres doit se regarder comme charge personnellemont des interêts de la nation. C'est le moment de sort r de la tuiel a des countés et de se pas prolonger les dangers publics par une funestarécunté, » Puis, reprochant severement au comité diplomatique de n'aver point confié à l'Assemblée nationale des secrets importants dont son devoir était de las donner communication, il l'accusait d'avoir entretenu l'inquietade générale en se desoncant pas tout de suite. ces rassemblements ennemis, causes d'alarmes continuelles dans le zovanme; de n'avoir jamais proposé ancune mesure capable d'enimposer à ces pu ssances étrangères qui épiaient un moment favorable. nour écraser la Revolution ; enfin de n'avoir jama a averti l'Assemblée. de la negligence des ministres. Quelle avait été sa conduite relativement à l'affaire d'Avignon? Nétait-il pas coupable d'avoir dissimulé. des faits dont la connaissance aurait anfail.illement obugé il Assembles à prendre plus vite une décision au sujet de cette malheureuse ville? Li pour avoir negligé de se prononcer plus tôt, on était expose, par la faute de ce comi é diplomatique, à voir éclater d'un moment à l'autre une guerre civile désastreuse, non-séulement entre les citoyens d'Avignon et ceux du Comtat, mois encore entre les départements vouvre. dont les uns semblaient prêts à prendre le parti des àvignonnais et des patriotes du Comtat, les autres, celui des aristocrates de ce paya. Après avoir ainsi pressé ses accusations trop justifiées contre le comité. diplomat que, Robespierre lui reprocha encore d'avoir retardé jusquitri le rasport qui seul pouvait rendre la transpublité à cette province. desolee par de sanglantes discordes. Sans son mystérieux langage, sans les fraveurs non motivées que ce comité était parvenu à leter, quelques mois auparavant, au sein de l'Asserab re, au moment on elle paraissast toute disposee à voter la reunion d'Avignon à la France, on n'aura i pas ajourné cette question et entraîné ainsi la prolongation des malheurs de cette vil e. Il n'y avait donc pas à s'arrêter aux declamanormale comme deplomateque, quand il était convaince de chercher à pluscureir aux yeux de l'Assemblée nationale les vérités les plus évidentes.

Acette fou iroyante apostrophe, d'Andre parut d'abord comme interdit. Tout en demandant faibiement à répondre, il preferait encore se taire, si, disait il, l'Assemblee les regardant comme justifies, ses collegues et lui. Mais on lui cria : Parlez; et il lui faibut bien s'exécuter. Seion lui, le préopinant, « dans la chaleur de son patriotisme, » avait oublie toutes les mesures de défense proposées par les comités militaire et diplomatique. Quant au rapport sur l'affaire d'Avignon, on aliait le présenter incessamment, le retard dont on se plaignait tenait à ce que les circonstances trop deheates n'avaient pas permis au comité de s'en occuper plus tôt. Singulière excuse lorsque peut-être, sans ce retard, des flots de sang n'eussent pas éte repandus.' En in, continuait d'André, si l'Assemblee jugent convenable de renvoyer su comité diplomatique l'adresse des habitants de Porentruy pour qu'un rapport fût présenté promptement, il ne s'y opposant pas, et demandant pardon, en terminant, d'avoir donné lieu à cette discussion.

La clôture ayant eté prononcee après quelques paroles de Noulles. a l'appui de la vehémente unprovisation de Robespierre, Petion pria l'Assemblee d'enjoindre expressément au comité dipiomatique d'avoir a surveiller les mouvements extérieurs. Quelques membres réclamérent aussitôt la question prealable. Si cette proposition, à laquelle est essentiellement liée la tranquilité publique, est rejetée, s'écria vivement Robespierre, je demande que le comité diplomatique solt cassé. Menou defendit, à son tour, le comité dont il était membre comme d'André, mais en incriminant avec une excessive violence le ministre. et en rejetant tout sur son compte. Vous aurez toujours un mauvais comité diplomatique, dit-il à ses collègues, « tant que vous aurez un Montmorin pour ministre des affaires étrangères, » Paroles acqueillies par les murmures de la droite et les applaudissements de la gauche. L'agitation menaçant de se prolonger, i Assemblée y coupa court en décrétant le renvoi de l'affaire de Porentruy au comité diplomat que, et en le chargeaut de présenter un rapport sous deux jours. C'était en définitive un blâme indirect au ministre et au comité; Robespierre avait atteint son but (1).

<sup>(</sup>i) Voy le Monitrer du 21 avril 1791, et le Point de jour, numéro 649, combinés.

¥

On se rappelle l'eclatant succès obtenu au mois de novembre précedent par sondiscours sur la nécessité de réunir Avignon à la France,
discours dont nous avons rendu compte dans notre dernier livre.
Après cela le vote de l'Assemblée ne paraissait pas douteux; cependant, entraînée par des raisons captieuses, elle s'etait prononcée pour
l'ajournement. Plus de quatre mois s'etaient écoules depais cette époque, des torrents de sang avaient été versés dans l'interva le et l'ou
b'enfendant parler de tien, quand Robespierre, comme on vient de le
voir, profits de la discussion amence par l'adresse des habitants de
Porentruy pour réclamer avec son énergie habituetle le troisième
rapport sur cette nierminable affaire d'Avignon D'Andre, au nom du
comité, avait promis qu'il serait très-procliai iement deposé.

Le suriendemaint (21 avril), Latour-Mai bourg avant dépeint sous les plus sombres coujeurs la satuation de cette vule et réclamé à son tour la présentation du rapport, Nenou, rapporteur du comité diplomatique, s'excusa en disant qu'i n'avait pu encoreréusir àta bib iothèque du roi toutes les pieces necessaires pour rediger l'historique d'Avignon. et meitre ses collègues en état de se prononcer. C'était pueril, il faut l'avouer, pendant ce temps on s'égorgeait dans le Midi, faute d'une décision de la part de l'Assemblee. Robespierre revint alors à la charge, plus pressant que jomais. Il rappela en quelques paroies emues tous ces patrioles immoiés a Avignon et dans le Comtat, et dont plusieurs maires, celui d'Arles entre autres, avaient jure de venger le meurtre. Vétait-il pas argent d'arrêter l'effusion du cang. de prevenir une effrovable guerre civile? Qu'attendait-on pour se prononcer. Nétalt-on pas suffisamment édifié par la pétition du acuple avignonnais, par les rapports antérieurs de Tronchet et de Pénon? Enlin tous les moyens tirés du droit positif et du droit des gens ne renaient-ils, pas à l'appui de la nécessité de la réunion immédiate? Tels etaient, en résume, les arguments de nouveau nyoqués par Robespierre. Et ne pouvant se défendre d'un seatiment d'amertume en presence de la fanéste incurie du comité diplomatique, il ajoutait : « Est-il possible, d'après cela, que l'on diffère sous prétente de rechercher dans la hibliotheque du roi l'historique d'Avignon? Estil quelqu'un qui ne sache, sans fouiller une b bhothèque, tout ce qu'ilfact navoir sur les rapports des Avignonnais avec la France? Est-ilqueiqu'un qui ne connaisse les pétitions des communes du pays appuyées par les départements voisins? A-t-on oubné que les députés de la ci-devant. Provence étaient charges de sollicitée la réunion du Comtat? » Il reclamant donc imperieusement la présentation ammédiate du rapport, aputant qu'au reste l'Assemblee en savait asset pour se décider scance tenante. Bouche et Latour-Maubourg appuyérent de toutes leurs forces les paroies de leur collègue, et l'Assemblee, en se separant, mat la lecture du rapport sur l'affaire d'Avignon à l'ordre du jour de la séance du mardi prochain (1).

Au jour indiqué, le rapporteur du comité diplomatique ne parut pas, son rapport n'était pas termine. Il en informa l'Assemblée par une lettre, prometiant d'être prêt pour le jeudi. On pouvait regarder cela cogime une norte d'engagement d'honneur; l'ajournement fut prononcé. Mais le jeudi suivant, 28 avril, nouvelle lettre de Miriou, reclamant un nouveau delai. Cette fois l'Assemblée se fachs. Se moquait-on? l'es murmures d'impatience eclaterent. «M. Menou, » disait-on, « ne calcule pas combien de sang peut faire verser chaque jour de retard. » Hartineau proposa même à envoyer chez lus prendre sès notes, afin que lecture en fût donnée dans cette séance par un de ses collègnes. Cette in esure versit d'être adoptée quand une trois éaur lettre de Nenou, annonçant la présentation certaine du rapport pour le sames i, calma un peu l'Assemblice; on résolut d'attendre encoré.

Cependant la discussion n'en fut pas moins engagre immédiatement, par suite d'un e proposition inattantine. Cermont-Lodève, depute d'Arles, demanda l'envoi immediat à Avignon de troupes chargées d'y retablir la tranquidité au nom du roi jusqu'au jour où l'on aurait reconnu sovenimement que les droits du saint-siège étaient inattaquables, et fit beaucoup vaioir to ite la reconnaissance du pape pour ce bon office. Bobespierre s'empressa de relever le gant jeté aux partisans de la reumon, à cetat qui soutenment que les Avignonnais avaient parfaitement le droit de se soustraire à une domination étrangère, injustifiable, et de se donner à la France, leur patrie naturelle. On, disait-il, adopter la motion du deputé d'Arles, ce serait met ce droit primordial de toils les peuples de disposer d'eux-mêmes. Le but évident de l'auteux de la proposition était, suivant lui, d'empêcher l'Assemblee de reconnaître la souveraineté du peuple avignonnais; ces troupes, dont



<sup>(</sup>i) Point de pour, nomero 550, p. 318; Monitour du 22 avril 1791; Commier de Fraerner, numero 265, a M. Robespierre, a dut ce dermer journal, a a dui le faire roueur de as le ten (Marion), par la virante avec laque le 1. La appende aux most la les pous pressurs qu'on a de se hûter pour arretor le carmage qui le fact dans cette ces tree audit sur ve le P. 260.

on demandant avec tant de sollicitude l'envei sous prétexte de le protéger, on espérait bien les faire servir à opérer la contre-révolution dans le Lomtat, et l'on se serait bien gardé de réclamer une te le mesure s'n se fût agy, par exemple, de soutenir à Avignon les arms de la France et les principes de la liberté. D'ailleurs, l'envoi de troupes ne ressemblerait-ii pas à une prise de possession par la conquéte? Or, si les Avignonnais devaient être un jour incorporés au peuple français, il fallant qu'il fût bien entendu, aux yeux du monde, que c'était de leur propre volonté. Robespierre engageait donc l'Assemblee à passet simplement à l'ordre du jour sur la proposition de Clermont-Lodère. Quant à Menou, dont la conduité était au moins inexplicable, il n'y avait pas à lui accorder un plus long delai, et dans tous les cas on pouvait très-bien, des à present, reprendre la discussion sur la pétition. du peuple avignonnais, sauf à entendre la lecture du rapport avant de statuer définitivement. Après Robespierre plusieurs diputes, Legrand, Prieur, et Petion, paclerent dans le mênie sens; Cril on jeune soutint la motion de Clermont-Lodeve, sur laque le l'Assemblée passa à l'ordre du jour. Toutefois, par condescendance pour le com té du lomatique. the consentit encore à remettre au lendemain la discussion sur l'affaire. d'Avignon (1).

Entin, le samedi 30 avril, Menou vint lire ce rapport si longiemps, si imputieniment attendu. Apres un historique très-etendu de l'affaire et l'exposé des circonstances au milieu desquelles les Avignomiais avaient reclame la réunion de leur pays à la France, le rapporteur concluait à l'incorporation, sous reserve de traiter avec la cour de Rome au aujet des indemnités à lui accorder. Les debats commencèrent immediatement. On peut juger de leur vivacité par les noms des grateurs de la droite qui y prirent part; en effet, nommer l'abbé Maury, Cazaiès, Malouet, c'est dire combien la discussion. fut ardente, passionnee. Elle dura quatre jours pleins. Entendy le premier. Naury conclut à ce que l'Assemblée mit la ville d'Avignon et le Comtat-i enaissin sous la protection de la France, et ajournat la discussion quant au reste. Toujours des délais, des compromis funestes, des retards inutiles quand le sang continuait de couler, quand une resolution vigouraism et definitive etait seule capable d'en arrêter. l'effusion. Ce fut ce que ne mang la pas de faire valoir Charles Lameth. auquel succéda Clermont-Tonnerre, qui appuva, à peu de chose pres. les conclusions de l'abbé Maury. Vint ensuite l'infatigable Robespierre Il conjura ses collegues de ne pas retarder par une vaine discussion.



<sup>(</sup>I) Monitour du 29 avril 1791 ; Paret fo pour, numero 657, p. 121.

ia schittion d'une question à lagrelle, clait cot ressee la vie de tant de milliers de citovers. Rien de noble, de fernie et de touchant à la fois comme son langage. Après avoir rappelé les horreurs dont le pent avait attristé l'Assemblee : « Je declare, » dit-1, « que s. M. Ciermont a voulu exciter notre commisération pour les victimes des de la partis, elle ne peut leur être refusée, pusque ce sont des hommes malheureux dans tous les partis. » A ces mois des apparal·lissements éclaierent de toutes parts. Traçant ensuite le tableau des factions qui divissient ce malheureux pays, il montra d'un côté les partisans de l'ancien régime s'obstiment à laisser leur patrie sous le ping d'un gouvernement protecteur de tous les abus, et, de l'autre, les amis de la Revolution reclamant à grands eris la réunion de leur ville à la Erance. Pas de misures provisoires, disait l'orateur, car c'elment les plus funestes de toutes. De deux choses l'une ou l'Assemb ce considerait le Coratat comme une province tout à fait étrangere, et alors elle m'avait aucungment le droit de s'appriscer dans ses affaires en y envevant des troupes; ou la pétition du peuple avignonnais était juste, et dans ce cas on était tenade rejeter toutes propositions d'ajournement, de se prononcer tout de suite sur le fond de l'affaire. De nouveaux ampliquéesements acqueulsrent ces paroles, l'Assemblee écarta la proposition de Tubbe Maury es iour-là, et remit au lendemain la continuation des debats . L. Tout semblait présager un succès.

La discussion recommença le lundi se ilement, 2 mai). Robespierre prit de nouveau la parole pour repondre à de longues observations de Malouet, et aussi d'une assertion de l'abbé Maury, lequel avait déposé. sur le bureau un procès-verbal constatuet que les habitants du Comfat avaient voté le rénouvellement de leur serment de fidelité au pape. Il ne fut pas difficile à Robespierre de prouver que le procès-verbal dont il venant d'être question, résultat d'une deliberation des anciennes communautés du Comiat, contenait l'expression des vœux d'officiers mun cipaux devoues au saint-siège, non l'opinion des communes; qu'il etait d'ai leurs d'une date dejà ancienne, tandis que la pétition du peuple avagnonnais, pius certaine et plus legale, etait du mois de mai 1790. Dans le Comtat comme en France, ajoutait-il, la nobiesse et le clergé se sont coalisés pour comhattre les interêts popula res. L'aristocrație a été vaincue. Mais la cause du peuple avignonnais est la nôtre, les mêmes intérêts, les mêmes nassions sont en jeu ; de la vient l'acharnement avec lequel les ennemis de la Revolution s'opposent à ses justes reclamations. Les citoyens d'Arignon et du Comitat, dont on





<sup>(1,</sup> Point de jour, numéro 639, p. 453 et surv.; Moniteir du 1º mai 1791.

a disposé jadés sans leur consentement, sont toujours restés Français; il n'y a donc rien a innover ; ils vous demandent simplement de consacrer un droit existant anterieurement. Et. poursuivait Robespierre. e et es peuples no sont pas des troupeaux, ils peuvent changer la forme de leur gouvernement, Suivant M. Malouet, le vœu des Avignonnais n'a pas éte libre , il aurait éte anonce un milieu de troubies et de desordres : qu'il apprenne donc aux peuples à se ressaisir de leurs. droits et à manifester leur volonté sans insurrection, » Ces paroles, vraies surtout à une epoque où il n'y avait guère d'autre moyen pour les peuples d'echai per aux dures etreintes du despotisme, excitèrent los applicadisse nents de la gauche. Reprenant un à un, sous une forme nouvelle, les arguments depu présentés par lui dans ses précédents discours, Robespierre revin, sur la necessité de consolider la Revolution française en ramenant la tranquillité dans loutes les parties du royaume. Or differer de prononcer sur la réunion, délait entretenit au palieu des departements du Midi un fover d'aparchie et de guerre. civile, conserver aux engemis de la Revolution un centre de résistance. Il engageat done l'Assemblée à repousser tous les moyens dilatoires et à voter immédiatement la reunion (1).

La scance du mard, tout entière, depuis dix heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, fut encore consacree à l'affaire d'Avignon. Pétion parla de nouveau tres-énergiquement dans le sens des conclusions de son collègne et de son ami Après lui, l'abbé Maury reparut à la tribuse, et prononça un interminable discours auquel repondirent Charles. Lameth, Barrave et Camus. Cependant l'Assemb ée se separa encore sins rien décider. Le lendemain, la discussion recommenca. C'était le & mat. If y avait tout paste doux ans qu'à pareil jour les étaisgeneraux s'étaient reusis à Versailles. Certes, l'occasion était belle pour voter un décret pepulaire, on ne pouvait guere mieux léter unitel anniversaire que par un éclatant hommage rendu aux vraisprincipes démocratiques. Robespierre tenta de nouveaux efforts, se souvenant de ses promesses aux officiers municipaux d'Avignon - En delipdant les Avignonnais, a leur avait-il écrit, « c'est la liberté, c'est ma patrie, c'est moi-même que j'ai defendu... Vous serez Français, vous l'êtres, plusque vous le voulez et que le peuple français le

<sup>(</sup>b) Co Peccure est rétorne en qualques Egres sentement par la Monteur de 3 mai 1791, et la Parat de poer, nouve sété : I dut copordant avoir une certa le importance, cur voice ce que det Carollo Des come a c. A la sente d'un discours inter e commit que noude de l'imminable Robespierre, en faceur de la réunion, l'abbe. Vaury, pendant trois le ures come autres, a masteuné l'Assembles de un crasille and tran et ou ses cles a mesteune. « (Necetations se ples a mesteure, » (Necetations se ples a mesteure, » (Necetations se ples a mesteure).

veut (1 .... a Mais, efforts mutiles! un esprit de réaction mattendu semblant s'être emparé de l'Assemblée, des mauvaises dispositions de laque le on put juger aux murmures qui accueillirent la nouvelle apparition de Robespierre à la tribune. Ce fut à peine si l'on consentit à l'entendre. Il s'attacha cependant à combattre encore toutes les motions tendantes à l'envoi pur et simple de troupes, soutenant avec raison qu'on n'avait aucunement ce droit si l'on persistant à considérer le Comtat et la ville d'Avignon comme pays étranger. La seule chose à faire, répeta-t-il, c'etait, comme le demandant le comité lui-même, de les déclarer l'un et l'autre partie intégrante du territoire français. Latour-Maulourg et Buzot se joignarent à lui pour essayer d'entrainer l'Assemblée, mais, vaine tentative! ce jour était destiné au trom she de l'abbé Maury. Quatre cent quatre-vingl-sept voix contre trois ce it stize decritèrent le maintien de ce malheureux pays sous le soug de la cour de Rome (2).

La victoire du parti cierical et royabste ne fut pas, il est vrai, de très-loi que durce. La cause de la justice et du droit fini, por l'emporter, et les efforts de Bobespierre se trouverent tardivement couronnés de sièces, mais que de malheurs eût prevenis l'Assemblée par une resolution plus prompte; que de hames, de passions, de rancimes elle eut am intes dont l'explosion devait être efficientle! Ce ne finique dans un des dermers jours de sa session (14 septembre que, ai bruit des applairessements des imbunes et d'une parne des cep des de la prochame legislature presents à la seance, elle proclama solumebrement la remion d'Avignon et du Comtat-Venaissin à la France. Conquête importante sur l'esprit de reaction, très-vivace à ce te époque, et a laque le Robespierre contribua, comme on la pa voir, pour une si grosse part.

M

purant le cours de ces débats, d'autres d'acuss ons eurent l'en auxquerles il se méla non moins activement. Quand, par exemple, dans la séance du samedi soir 23 avril, on ent donné lecture d'une lettre ecrite au nom di roi par le ministre des affaires étrangères à tous les ambas-

(2) Monitour nes 5 et 6 mm 1791.

<sup>(1)</sup> You, sette lettre dans notre precedent 1 vre.

asdeurs près les diverses cours de l'Europe, lettre où afin de détruire des bruits mai fondés, le ministre annonçait à ses agents que Sa Majesté avait accepté librement la nouvelle forme du gouvernement français, qu'elle s'estimait parfaitement heureuse du présent état de choses, qu'enfis elle était sincerement attachée à la constitution et aux principes de la Revolution, il y eut des transports d'enthousiaisme, et l'on entendit les cris cent fois répétés de Vise le Roi Les sentiments exprimés dans cette lettre étaient-ils bien sincères? Etclas! à quelques semaines de là le roi lui-même allait se charger de leur donner un dementi éclatant. Mais personne alors ne songes à revoquer en doute la parole royale, tant il nomme aime à se repaire d'idusions, tant il se sent disposé a croire au serment, sia bien, à la vertu

Plusieurs membres tenalent à donner knypédiatement à Louis XVI une marque pubuque de leur gratifiide. Alexandre Lameth émit la proposition qu'une deputation ai lât le remercier d'avoir, en quelque sorte, appris à l'univers son attachement à la consulution. Biauzat, dans son examation, voulait que l'Assemblee tout entière se renels en corns amprès. de lui Robespierre, a torgours sevère comme les principes et la raison, a dit un journal du temps (1), s'efforca de calmer cette effervescence. Sans doute il était bon de rendre hommage au rou, mais l'Assettiblée se devait à elle-même de ne pas compromettre sa dignite en se deplaçant tout entière. De vifs murmures, mélés de quelques applancissements, ayant accordit ces paroles. Robespierre assura qual n'avait nullement l'intention de combattre la proposition de Laux in, il demandrit une simple mortification. Ce n'était pas sans doute de ce moment semement que l'Assemblee avant for dans le patriotisme du roi, et elle devait le croire attache aux principes constitutionnels deprus le commencement de la Revolution. Il fadait donc, non le remercier, mais le féliciter du parfait accord de ses sentiments avec ceux de la nation. Cette fois on n'entendit que des applaudissements. L'Assemblée, convancue, charges une députation d'aller immédiatement porter au roi ses félicitations dans les termes mêmes proposes par Robespierre (2). La majorité du côté droit, déconcertée, refuse de prendre part à la délibération ; vaine protestation des impuissants partisans du passé!

Mais le grand succès de Robespierre à la tribune de l'Assemblée nationale, dans ce mois d'avril 1791, fut son discours sur l'organisation des gardes nationales; succès sans résultat, il est vrai, nuisque

<sup>(1)</sup> Point du jour, numéro 653, p. 366.

<sup>(2)</sup> Monstrur du 25 avril 1791.

l'Assemblee, ma gré les applaudissements prodigués par elle à l'orateur, resta sourde à ses avis et n'almit pas ses concusions. On est
emerveille quand on étudie aujourd hui de sang-froid cet important
discours, si peu connu de notre generation, de voir quelle admirable
intimion politique, quelle science d'observation, quelle parfaite connaissance des l'ommes possedait cet éminent esprit; avec quelle force
de raisonnement il défendait l'égalité proscrite du plan des comités,
et comme il rappelait fierement la cause de la liberté oubliee par eux.
Égalité, liberte! il les voitant toutes deux, non pas hypocritement,
comme ceux qu'on appelait les constitutionnels, mais dans leur entière
et loyale expression, l'une se completant par l'autre, aun que la Revolution benie par quelques-uns, par ceux à qui eue proistait, ne fût
pas exposée à être maudite par le plus grand nombre.

Rien de moias populaire, en effet, que le projet d'organisation de la garde nationale, dont Rabaut Saint-Étienne, au nom du comité de constitution, avait lo iguement presente le rapport. Son moindre tort eta tide consacrer la division du pays en deux classes bien distinctes ; les citoyens actifs seuls étaient admis dans les rangs de la garde nationale. Ainsi, d'une part, des citoyens ; de l'autre, des ilotes. Il semblait qu'on ent pris à tâche d'armer les riches contre les pauvres laisses sans armes et de meltre la garde nationale à la disposition du pouvoir executif.

Le disceurs de Robespierre, ou plutôt son memoire, comme le désigne plus justement Brissot dans son journal (1), était deja connu, cérèbre, lorsque, dans les séances des 27 et 28 avril, it en donna lecture à ses collègies de l'Assemblée nationale. Des la fin de l'année precedente, ce discours avait paru en brochure, et l'on n'a più oublé sans donte le retentissement profond que, peu de temps après, vers lomois de fevrier, il cut dans toute la France. Pobléspierre, avant de le are, le fit preceder de quelques observations en reponse à une proposition de Rabaut, qui demanda t qu'on ouvrit seu enient le debat sur la partie du plan relatif à la formation des listes. Pouvait-on le circonscrire dans des bornes aussi resserrées? N'était-il pas nécessaire d'entainer une discussion generale, afin qu'on pôt reiever à la fois les imperfections repandairs dans toute l'économie du système, et liers entre enespar des rapports intimes? Cet avis ayant obtenu l'assentiment de l'Assemblée, Robespierre commença.

On chercherait en vain dans le Moniteur un comple rendu exact, amaisse complète de cet immense discours, lequel lie remplit pas



Le Patriole françois, numero 430.

moins de soixante-dix-huit pages d'impression; mais on y trouve, dans une certaine mesure, la physionomie de la séance, les interruptions, les interpellations adressées à l'orateur et les vives ripostes de Robespierre, qui, interrompant la lecture de son manuscrit, eut des inspirations d'un rare bonheur.

De la bonne organisation des gardes nationales dépendment, à sesveux, le sort de la liberté, la stabilité de la constitution. Quels étaient, avant tout, l'objet précis de leur institution , la place qu'el es devaient tenir, leur fonction dans l'économie politique? En vain chercherait-on. des exemples analogues chez les peuples anciens et modernes, cette Mée de la garde nationale etait essentiellement neuve, appartenant en propre à la Revolution. Là, tous les citoyens, nes soldats, s'arment. pour defendre la patrie menacee et rentrent ensuite dans leurs foyers, ou ils ne sont plus que simples citoyens, ici, des armées permanentes sont alternativement employees par les princes pour combattre leurs ennemia étrangers et enchaîner feurs sujets. Les circonstances extérieures ont dù forcer l'Assemblée nationale à conserver sur pied une armée nombreuse; mais comme contre-poids à cette force dangereuse. pour la liberte d'une nation, comme remède à ce mal juge necessaire, on avait appeié les gardes nationales, ou plutôt, disast Robespierre, au premier en de la liberte naissante, tous les Français ont pris les armes et se sont ranges en bataitle autour de son berceau; et vous, convaincus qu'il ne suffisait pas de créer la liberté , mais qu'il fa lait. la converver, your avez mis des lors au rang de vos premiers devoirs. le som de consolider par des lois sages celte salutaile institution que les premiera efforts du patriotisme avaient fondée. » Ainsi donc la garde nationale bien organisce devient la garantie naturelle de la liberte, car une armée nombreuse, docile à la voix du prince, faconnée à l'obensance passive, sera necessairement l'arbitre d'un peuple sans armes, et pariout ou une telle poissance existera sans contre-poids, le peuple ne sera pas libre, en depit de toutes les lois constitutionnelles. du monde.

Or ce contre-poids nécessaire, cette sauvegarde, il les trouvait dans l'institution des gardes nationales. Eiles auront doic, disait-il, le double devoir d'empécher le pouvoir exécutif de tourner contre la liberte les forces immenses dont il dispose et de ne pas opprimer, de leur côté, ce pouvoir executif qui, « tant qu'i se renferme dans les bornes que la constitution lui prescrit, est lui-même une portion des droits de la nation. » On ne pouvait assurement mieux motiver le respect dù au gouvernement d'un people libre. Maintenant, à quelles condit une les gardes nationales rempiraient-elles leur mission salutaire?



Il fallant, en premier lieu, qu'elles fussent constituées tout autrement que les troupes de agne et qu'elles échappessent tout à fait à l'influence du prince, sous peine d'être aussi des auxiliaires du despotisme au lieu de servir de rempart à la liberté. De là la necessité de ne pas abandonier au gouvernement la nomination des officiers des gardes nationales; de ne pas permettre quilla fusient choisis parmiles officiers des troupes de ligne , et, comme il est de la nature deschoses que tout cerps cherche à s'isolet de la volonté generale et à la dominer, d'empécher sorgnerisement les gardes pationales d'adopter un esprit particulier ressemblant à un esprit de corps : « Songez, » ajoutait il, « combien l'esprit de despotisme et de domination est naturel, aux matit ires de tous les pays, avec quelle facilité ils séparent la qualite de citoven de celle de so dat et mettent celle-ci au-dessus de l'autre. Reportez surtost ce firneste penchant chez une nation dont les prejuges ont attaché longtemps une consideration presque exclusive. à la profession des armes, puisque les peuples les plus graves n'ontpu s'en deferrire. Voyez les entoyens zomains commandes par Cesar : si dans un mécontentement récuproque il cherche à les humilier, au lieudu nom de soulais il leur donne celui de citovens, quiriler, et à ce mot ils roug sent et a indignent » En consequence on « evait s'app quer à confordre dans les gardes nationales la qualité de soldat avec celle. de citayen; ne pas créer au mineu d'el es des troupes dites d'elite, des corps pravilegies essentiellement contraires à leur prairipe, réduire le nou bre des officiers à la stricte mesure necessar et les nommer pour un temps très-court, et surtout leur difendre forme lement de porter, en dinors de l'exercice de leurs fonctions, les marques distincto es de leura grades. En fai est anssi deur defendre de recevoir. du po ivoir executif aucunes decorations. Il ne saurait apparteme auroi de recompenser ou de punir les gardes nationales. Ces distinctions exterierres, qui poursuivent partout les hommes en place, applits facales à la disposition des tyrans, bonnes à enfanter l'esprit d'orguei et de vanité, a humilier le peuple, lui paraissaient incompaul les avec le caractère d'hommes libres, et suriout convenir moins qu'à personne aux chefs de soldata citoyena... « Defenseura de la liberté, » s'ecriait-il, e vous pe regretterez pas ces hochets dont les znoi arques pavent le devouerne it aveugle de leurs courtisans. Le courage, les vertus des hommes libres, la cause sacrée pour laquelle vous étes armés, voilà votre glorre, voilà voi ornements. « A ces fieres pareles, la galle relentit. d'acclargations. Mais Hobespierre n'était pas encore arrive au point capital. de son discours , son éloquence parut grandiz quand il revend qua pour tous les criovens domicilies le droit de faire partie de la garde nationale.



C'était là toucher au cœur même du projet du comité. S'impirant en effet de cette fatale idee de l'Assemblee nationale d'avoir divisé la nation. en citovens actifs et en citoyens passifs, il avait eliminé des cadres la majeure partie du peuple. Or les gardes nationales étant la nationarmée. pour proleger ses droits su besoin, elles elssent viciées dans leur principe même du moment où l'admission dans leurs rangs dependant du payement d'une certaine contribution. Deponiller une portion quelconque des citovens du droit de s'armer, pour es investir une autre, e etait violet à la fois l'egalite, base du nouveau pacte social, et les lois les plus sacrées de la pature. Voita ce que Robespierre démontra avec une invincible force de raisonnement. On avait bien ou s'imaginer d abord qu'il etait possible de priver de leurs, droits politiques tant de nultions de Français trop pauvres pour acquitter une certaine quantité d impositions, mais l'Assemblée ne se separerait point, pei sait-il, saisavoir reliaré une ai criante injustice, aussi bien, nous le verrons bientôt s'étaiser encore en efforts désesperés nour obtenir Labrogation du decret du marc d'argent. En depou hant ainsi de leurs droits une partie des citoyens, avait-on ouble que tous, sans distinction de fortune, avaient concouru à l'élection des deputes à l'Assemblee nationale? Et pour conter à un petit nombre d'entre eux seulement le soinde defendre les lois et la conscitution, on trouvait donc la clietive proprinte, le modique salaire de l'homme pauvre et laborieux njoins respectables que les vastes domaines et les fastucuses ponssances du riche l

De deux choses l'une, ou les lois et in constituti, n'étaient failles dans l'interêt par roral, et dans ce cas elles devaier tiétre con tres à la garde. de tous les citovens, ou elles étaient établies pour l'avantage d'ine certame classe d'hommes, étalors c'etaient des lois many uses. Mais cette derniere su sposition serait trop revoltante, il amportant conc de reconnaftre comme principe fondamental de l'institution des gardes nationales que tout citoven domicil.é en était membre de droit. « C'est en vain, a con initait-il, a qu'à ces droits inviolables on voudrait opposer. de pretendus inconvénients et de chimérajues terreurs. Non, non, l'ordresocial de Deut être fondé sur la violation des droits imprescriptibles. de l'homme... L'humamié, la justice, la morale, voità la politique, voi à la sagesse des legislateurs : tout le reste n'est que préjugé, ignorance, intrigue, mauvaise foi Partisans de ces funestes systèmes, cessez de calomnier le peuple et de blasphémer contre votre souverain, en le représentant sans cesse comme indigne de jouir de ses droits, méchant, barbare, corrompu, c'est vous qui êtes injustes et corrompus, . Le peuple est bon, patient, génereux; notre Revolution,

les crimes de ses ennerms l'attestent, milie traits récents, qui ne sont chez au que na turels, en deposent. Le peuple ne demande que tranquillaté, justice, que le droit de vivre les hommes puissants, les riches sont affames de distroctions, de tresors, de voluptés. L'intérêt, le vœu du peuple est celui de la nature, de l'humanité, c'est l'intérêt général; l'interêt, le vœu des riches, des hommes puissants est celui de l'ambition, de l'orgieil, de la cupidité, des fantaisses les plus extravagantes, des passions les plus funestes au bonheur de la société. Les abus qui l'ont desolée furent toujours leur ouvrage; ils furent toujours les fléaux du peuple. Aussi qui a fait notre gioricuse Révolution? Sont-ce les riches, sont-ce les hommes puissants? Le peuple seul pouvait la déstreit et la faire, le peuple seul peut la noutenir par la même raison.

- Par peuple, » s'écria en ce moment un deputé nommé Lucas. • Lentends tous les citovens. - Et mei aussi, » reprit Robespierre . · l'entends par peuple la generalité des individus dont se compose la societé; mais si je me suis un moment servi de cette expression dans un sens moins étendu, c'est que je croyais avoir besoin de parler le langage de ceux que j'avais à combattre (1) » Pourquoi div ser la nation en deux classes, dont l'une semblers armée pour combattre l'autre comme un ramas d'esclaves toujours prêts à se mutiner. D'une part, les oppresseurs, les tyrans, les sangades publiques, de l'autre, le people Ehil quel prin attachera-t-il à la liberte s'il n'en ressent pas les bienfaits' Veut-on, à force d'injustices, le forcer à traisir sa propre cause! • Ah! cessez . a continua Robespierre . « cessez de vouloir accuser . ceux qui ne cesseront jamais de reclamer les droits de l'humanite. Qui étes-vous, pour dire à la raison et à la liberté : Vous irez jusque-là, vous arrêterez vos progrès au point où ils ne s'accorderment plus avec les calculs de notre ambition ou de notre intérêt personnel? Pensez-vous que l'univers sera assez avengle pour préferer à ces ion éterne les de la justice qui l'appollent au bonheur ces deplorables subulites d'un esprat etroit et depravé, qui n'ont produit jusqu'ici que la puissance, les crimes de quelques tyrans et les mallieurs des nations? C'est en vain que vous pretendez diriger par les petits manéges du char,ataniame et des intrigues de cour une Revolution dont vous n'étes pas dignes, yous serez entraînes comme de faibles insectes dans son cours presistible; vos succes seront paisagers comme le mensonge, et votre honte immortelle comme la vérité. »

Robespierra était fatigué, plusieurs membres proposèrent de renvoyer au lendemain la suite de son discours. Rabaut, à qui les applau-



<sup>(1)</sup> Mosatere dis 20 avgd 1791.

dissements produgués à son collègue donnaient à songer que son projet. courast grandinaque d'être rejeté, parut à la tribune, lous fort les séces. qu'on venant d'exposer, et comme pour faire bénéficier le pion du oumité de l'approbation très-vive dont le discours de Pobespierre avait éte l'objet, il osa dire que, sauf l'admission des citovens i lact fs. pour laquelle il inclinait personnellement, le comité et lui étaient en de finitive. ennèrement de l'avis du préopinant. Mais, le lendemain 28. Bobespecin edut les prouver de nouveau par quels ablines els étaient separes. Après avoir enuméré les dangers qu'il y aurait à laisser au posivoir exécutif la moindre action sur les gardes nationales, il reprocha au comite de n'avoir pas une seule fois, dans son projet, prononcé le mot de liberté. dont cette institution était précisément destinée à être la sauvegarde Dissiper les émeutes populaires, les attroupements sédifieux, réprince. les désordres et le brigandage, telle paraissant avoir eté l'unique preocrupation du comité; mais de la necessité de tenir constarament la tyrannie en échec, de prevenir son retour, il ne s'était millement preoccupé. Contre le peuple seul il sembiait avoir pris ses preca itions. comme a c'était une horde de factieur à dompter ou d'esclaves à enchaîner. Tout ce a dit avec cette clarié qui était un des mérites de Robespierre, avec calme, appuvé des raisonnements les plus vigoureux, et relevé par la plus éloquente diction. « Eh' quel autre esprit règne aujourd'hui?» s'ecria-t-il; « que voit-on partout, si ce n'est une injuste defiance, de superbes prépigés, contre ceux que l'on appelle encore le peuple? Our est-ce qui aime l'égalite? Our est-ce qui respecte la dignite. de l'homme dans son semblable? » Ses conclusions, on les connaît. Invoquant, en terminant, le glorieux souvenir du 14 juillet, de cette price de la Bastille à laquelle avaient concouru tant d'hommes mis parles décrets de l'Assemblee en dehors du droit common et priyés des bienfaits de cette liberté conquise par eux, il persistait à reclamer. comme un droit primordial l'admission de tous les citoveils dans les rangs de la garde nationale (1). Obtenir cela ent etc à ses yeux un



<sup>1)</sup> Decents our l'organisation des gardes nationaires, à l'aris, chez Baisson, libra re, rus Hautefeuille, numero 20 (1790, in-8º de 78 p.). On la trouve presque és extense, dans les numeros 658, 657 at 660 du Pont du jour. L'article 16 du proje de decret presente par l'obesocerre, a in su te de son discours, nortait que set les crapeaux des gardes mationaies ou graveraut ces moits. L'incerte, houlité, l'anternité.

Ce discours avait ete reclite en province, noramment a lleszonom ou il parat clare. Similard (in le de 61 pages), suivi de cetta note : a La soci te dei Ania de la Constitution etablic à llesauçon, à qui la Mémoire endesses a ete em ove par l'Amemblée nationale, avant trouvé que les droits du peuple re auvement au service militaire rational y étoient etablici d'una miniscre aussi cuare que solide, a debieré que, pour mettre un grand mombre de presentes à mêmo de se penétrer des excellents prin-

triomphe important, un acheminement vers l'abrogation de l'odieux décret du marc d'argent.

Tous les ournaux populaires de l'époque s'accordent pour rendre têmo gnage de l'enthousiasme avec lequel l'Assemblée nationale acquestint de discours capital, de véritable traité sur la maitère (1). Elle ne put s'empêcher d'applaudir à ces grandes idées de justice, de droit, d'équité, si nob ement exprimées. Pétion, Noailles lui-même appuyérent la proposition de Robespierre; mais Barnave, Duport, tous les grands agitateurs des premiers jours gardèrent le silence. Était-ce par palousie contre un cohégue dont la popularité effaçait la leur, ou bien, saisis tout à coup de messance à l'egard de ce peuple dont jadis ils s'étaient aussi proclamés les défenseurs, entendaient-ils le tenir à l'ecart de la vie politique? Peut-être oberrent-ils à ce double sentiment. D'Andre, desormais leur fidèle allie, essaya en quelques mots de refuter Robespierre, et, s'il n'y parvint pas, il fut du moins assez heureux pour indisposer l'Assemblée contre son collegue. En effet, quand, aûn de retenir la victoire qu'il voyait prête à lui échapper, ie tenace tribua reparut pour la troisième fois à la tribune, de violents murmures éclatèrent. En vain tenta-t-il de latter contre les cris, en vain, indigné, lança-t-il d'une voix hautaine cette phrase à la majorate : « Toute violence qui tend à étouffer ma voix est destructive de la liberte, » qu'acqueillirent cependant quelcues applaud, ssements, i. no put tenir contre le tumulte et quitta la tribune, se sentant vaincu (2). L'Assemblée exclut donc des rangs de la garde nationale les citoyens passifs, creusant aiusi de plus en plus la ligne de demarcation qu'ent e la bourgeoisie proprement dite et le peuple elle avait si imprudemment établie.

## VH.

Le comité de constitution sem fluit prendre à tâche de courir audevant de l'impopularité en presentant une foule de décrets empremis

cipes qu'il renferme, et donnée en meme temps à l'anteur un temoigange particuler de son estane et ac sa reconnorsance, il secont lare a l'impression.

Besnagen, co 3 feverer 1751, MICHALD, presslent.

GUYE, VEJUS, secrebitms,

- Vovez entre suires le Patriole françois, numéros 628 et 630.
- (4) Montteur dg 29 avrd 1791.





d'un esprit essentiellement contraire à celui des principes contenus dans la declaration des droits. Le directoire du département de Paris, dont les membres appartenaient à la haute bourgeoisie de la ville, imagina, pour frapper la puissance des clubs, de demander à l'Assemblée nauonale une loi restrict ve du droit de pétition et du droit d'affiche, deux des principaux moyens d'action des sociétés populaires.

Dans la séance du 9 mai, Le Chapelier vint, au nom du comité de constitution, présenter un projet de loi très-dur. Voulait-il atteindre infirectement Robespierre, dont ses collègues et lui jalousaient fort l'influence aux Jacobins\* On peut le supposer; mais il obéissait surtout à ce deplorable esprit de réaction qui commencait d'animer une partie des membres de la gauche même de l'Assemblée nationale. Ils avaient peur du peuple et songement à le museler, ne s'apercevant pas combien leur defiance mjuste était faite pour le jeter hors des voies de la modération, le pousser aux partis extrêmes.

Non-se ilement le comité proposait à l'Assemblée de réserver à l'autorité publique exclusivement le droit d'affiche, d'interdire à toute réunion et association de citoyens d'exercer en nom collectif le droit de petition, mais encore de déclarer que ce dernier droit appartiendrait seulement aux citoyens actifs. C'était odieux. Tout ceia enveloppe ée précoutions oratoires, de phrases hypocrites, où le rapporteur founit beaucoup la liberté et l'égalité, tout en détruisant l'une et l'autre. Un journal, qui pourtant n'était pas hostile à la monarchie, lui tança brutalement à la face l'accusation d'astuce (1).

Robespierre ne pouvait rester muet. Il s'é ança à la tribune, et d'une voix singulièrement émue il rappela que ce droit de petition était le droit imprescriptible de tout être intelligent et sensible, de tout bomme en sociéte; que même les despotes n'avaient jamais songé à le contester à ceux qu'il s'nommaient leurs sujets, que l'indéric il recevait les plaintes de tous les citoyens. Il ne serait donc permis d'adresser aux légis ateurs d'un peuple libre in observations, ai demandes, ni prières? Et comme une voix lui reprochait d'exciter le peuple. You, répondit-il vivement, « ce n'est point pour exciter les citoyens à la révoite que je parle à cette tribune, c'est pour défendre les droits des citoyens; et si qui lqu'un vouleit m'accuser, je voudrais qu'il mit toutes ses act oes en parallèle avec les miei nes, et je ne craindrais pus le parallele. » Dans ces paroles se revelait l'homme d'ordre par excellence. Personne ne releva le defi Ators, avec une sorte d'attendrissement auquel l'Assemblée ne demeurs pas insensible,



<sup>1)</sup> Courrier de Processer, numéro 290

il ajouta en parlant de tous les Français : « Je défendrai surtout les plus pauvres. Plus un homme est fachte et analheureux, plus il a besoindu droit de petit on. Et c'est parce qu'il est faible et malbeureux que vous le list ôternez! Dieu acqueille les demandes non-seulement des plus malheureux des hommes, mais des plus coupables. « Passant ensuite à la proposition d'interdire l'exercice collectif de ce droit, il s'eleva plus energiquement encore contre ces abus d'autorité dans lesquels on cherchait à entraîner l'Assemb ée Commest' il sernit défendu à toutes les sociétés patriotiques, comme celle des Amei de la Constitution, derédiger et de presenter au Corpulegislatif des adresses capables peut-être d'eclairer le législateur? Demandant alors à tout homme de honne foi wil n'y avait pas dans le projet du comite comme un dessera préconçu d'attenter à la liberté et de troubler l'ordre public par des lois oppressives, il réclamait l'agournement de la question jungu'après l'impression du rapport (1). Cette demande ayant ete repoussee, la discussion recommenca le lendemain.

Gregoire developpo, sous une autre forme, les considerations présentees la veille par Robespierre, qui lui-même reprit la paroie pour repondre a Beaumetz « Cet ardent ami de l'humanité, » dit lo Courrier de Protence, revint à la charge avec une force nouvelle. Robespierre, en effet, tenta d'incroyables efforts pour arrêter l'Assemblée dans sa marche retrograde. Ses paroles, sévères et touchantes à la fois, rétentissment comme un écho des verités éternelles. Elles devaient necessairement irriter quelques membres. Impatienté des interruptions de Martineau, l'orateur somma le président d'empêcher qu'on ne l'insult àt. lorsqu'il defendant les droits les plus sacrés des citoyens. D'André, qui presidant, avant demande s'il ne faisait pas tous ses efforts... --- Non, -lui ena brusquement une voix de la gauche » — Que la personne qui a dit non se nomme et prouve.» -- Laborde se levant : « J'ai dit non, parce que je m'aperçois que vous ne metrez pas le même soin à obtenir du allence pour M. Robespierre que vous en mettiez lorsque MM. Braumeta et Le Chapelier ont parlé : Robespierre continua après cet incident et s'attacha de nouveau à prouver que le droit de petition desait être moms que tout autre rekisé à la classe des citoyens les plus pauvres, e Plus on est faible, plus on a besoin de l'autorité projectrice des mandataires du peuple. Ainsi, foin de diminuer l'exercice de cette faculté pour l'homme indigent en y mettant des entraves, i) faudrait le faciliter.» Interrompu de nous eau par les membres qu'offusquatt un teldiscours, il reprit avec plus d'energie encore. L'honneur de l'Assemblee.



<sup>(</sup>I) Yoyaz le Montear du 11 mai 1791

était intéressé, suivant lui, à ce que les droits de l'homme fussent franchement et formellement mis en pratique, et elle ne pouvait se dispenser d'accorder à tout cateyen, sans distinction, le droit de petition.

Si ne parvint pas à le conserver aux sociétés populaires, il eut du mons le mérité d'empécher ses collegues de commettre une injustica criante. Le rapporteur lai-même n'usa pas souteur interdiction proposée par le comité contre les citoyens non actifs, et les aept premiers articles du projet se trouverent remplaces par un article unique reconnaissant à tous les citoyens le droit de peti ion (1). Le droit d'affiche, revend que pour l'admenstration seule par le conate, fut également actionée à tous les citoyens, sauf à l'exercer individuellement et a regner. C'etait une double victoire, due en majoure partic à Robespierre, car presque seul il avait supporte tout le poids de la lutte et combattu avec un acharnement rare, victoire importante, si l'on considère les repositifiables mét ances dont était animée à l'égard du peuple l'Assemble nationale, qui, de gaiete de cœur, avait pour ainsi dire, auivant l'expression de urégoire, recréé les ordres par la division du peuple français en citoyens actifs éten citoyens non actifs.

On vit dans cette occasion, chose assez rare pour être nignalée, l'abbé Maury defendre l'opinion de Robespierre, cette opinion conforme à tous les principes de la justice, à toutes les saines notions politiques. Rien ne prouve mieux, suivant nous, combien peu : i lustre tribun se laissait diriger par Lesprit de parti, puisqu'un des membres les plus fougueux de la droite venait lui preter son appui, sentant de quelle utilité pouvait être à sa propre cause on droit de polition et d'affiche que Robespierre revendiquait pour tout le monde.

Il fut moire betreux en combattant l'article 3 du projet du comite, lequel faisait dépendre en quelque sorte du bon plaisir des municipatites a réunion des assemblées communiles et sectionnaires. Les formes despot ques proposées par le comite lui semblaient bonnes à fomenter le desordre et l'anarchie; et Buzot, se levant ensuite pour soutenir les mêmes idees, disait avec raison que plus on comprime la liberté, plus or s'expose aux dangers de l'anarchie Voulait-ou laisser aux communes l'insurrection pour unique recours si on leur contestant le droit de se réunir afin de présenter des petitions? L'article du con, te mis aux voix fut littéraisment adopté. Mais au deliors, tandis que l'Anschible nationale voyant insensibles ient se retirer d'elle des cours



<sup>(</sup>i) Veyez la Monsterr du 12 mai 1791, le Courrer de Procence numero 290, et (c. Pourt du jour, milinero 668.

qu'elle avait enthousiasmes jadis, et le sentiment genéral s'accenture plus fortement dans le sens de la Révolution, la popularité de Robes-pierre grandissait, grandissait toujours.

## MH

Un desples incontestables merites de la Revolution française, avonsnous dit deja, c'est de n'avoir pas etc locale, c'est de ne s'être pas
curconstrite dans des limites eticutes, tracées par le compas; c'est
d'avoir provoque l'affranchissement, non pas seulement d'un peuple,
mais du genre humain tout entier, c'est d'avoir porte l'espérance et la
conso alion partout ou l'on et at opprime. D'ethas en éclies, par dela
les mers, s'etaient repercutes ses principes immortels. Par dell les
mers aussi, sur ces turres de douleurs où des centr nes de mule de
créatures humaines vivaient re untes à l'état de betes de somme, le
nom de Robespierre était parvenu comme un symbole de delivre ner
et c'e, aute, et plus d'un, les regards tournes vers la France, at erdait de lui ce double bienfait.

Depa, des le mois de fevrier, deux delegues de la Guyane s'etairnt ndresses à lin, et dans un chaleureux appel à son patronsme, a son human, e, lava ent prie de vouloir blen se charger de la defense des droits et des interêts de leurs commettants (1). On l'a pu voir dans prasieurs circonstances lutter energeplement contre les mesures e atre-révolutionnaires du comité colonial.

Deux questions preoccipai nt singularement les colonies et tous eux pay rattachait un incret quelcinque ricelle des nommes de couleur et celle des esclaves. Accorderation aux premiers comme aux blancs, du moment où ils rem, braien, les conditions legales, la joux-sance des droits politiques? if rancharat-on les seconds? Tel était le redoi table proflème pose devant l'Assemblée considuante. Si l'on le considuat que la justice, le bon droit et l'hi manité, la solution n'etui pas doi teuse, mais il y avait en jeu de puissants interèts auprès desquels la question de droit parut secondaire à beaucoup de depuies ; et les plai teurs, les propriétaires d'esclaves trouverent au sein même de

<sup>(1)</sup> Vovez la lettre de Le Bouid et de Muthelm a Robenjaerre, dans le t. Hi des Popura modita tracces chez Robenjaerre, Saint-Jun, etc., p. 55. Beausoin freres, Paris. 1828.

l'Assemblée des avocats dont le moins passionné ne fut pas Barnave. Des écrivains à leurs gages entreprirent contre les amis des noirs, contre Secretice, contre Brassot, qui dans son journal malmenant rudement. les propriétaires d'esclavés, Charles Lameth tout le premier, une guerro acharnee. Dejà portee à l'Assemblee constituante, la question y gyait été pour ainsi dire éludée. Cependant il avait été décreté, au moisde mars de l'année precédente, qu'il sera t créé dans toutes les colonies. où il n'en existait pas dejà, des assemblées coloniales composées de toutes. personnes âgees de vingt-cinq ans, propriétaires d'ingneubles ou doguerbees depuis deux uns au moine dans la colonie et payant une contribution, et que, au moven de des assemblées, les colonies émettra ent leurs vœux sur la legislation colonia e et sur l'état des personnes. On devait bien s'attendre à ce que ces vœux n'iratent pas jusqu'à reclamer. l'abolition de l'esc avage; mais au moins le decret de l'Assemblee conttituar le consacrant-il, par son silen e n'éme, l'égablé des droits politiques en re les hommes de cou eur libres et les blancs. Neanmoins de ce silence les colons arguèrent le contraire, et à Saint-Domingue, par exemple. l'assemblée de Saint-Marc se mit en véntable état de rebelbon. De là d'irret arables ma beurs, d'affectives vengeances, des soines. quorreur sans nom. On sait les soulevements des mulatres et des ne, rest, les massacres à la lueur des incendies, les terribles represa lles nes coons, le l'arbare supplice d'age et de ses compagnons.

Les choses étaient dans cet état lorsque, dans la seauce du 7 mai, le depute theatre, à la aute d'un long rapport, proposa à l'Assemblee nationale un projet de decret en verts doques aucune loi sur l'état des personnes et le regime inferieur des colonies ne pourroit être faire que sur la demande formetie des assembines coloniales, et qui remettait à une assemblée generale de toutes les colonies le soin de rediger des lois pour l'amélioration du sort des hournes de couleur et des negres libres. Des esclaves, pas un mot. Singuiter remede apporté aux ninux dont souffraient nus colonies, que de charger de la guérison les principaux auteurs de ces maux! Les debats, commences le jour même, plus remis au 11, s'ouvrirent par une eloquente protestation de Gregoire, à laquelle le créole Moreau de baint-Meri osa rependre par ces mots : e Si yous voules de la declaration des droits quant à nom, il n'y a plus de colonies (1). » Comme lus, Malouet et Barnave appayèrent de toutes leurs forces le projet du comité. De la part du premier il n'y avait men d'étonnant; on était trop habitué à l'entendre soutenir les plus criants abou, les plus odieux et les plus injustes prejuges, mais



<sup>(.)</sup> Voyez le Montieur du 9 mai 1791.

de la port du second cela parut une defection; sa popularite en regit une atteinte mortelle. L'anjuinais comba tit Darnava avec une grande e iergie; il conclut, comme Gregoire, à ce que les hommes de confeur fussent admis comme les autres Français à l'exercice du droit de citoyens actifs.

La discussion durait depuis trois jours quand Robespierre pareit à la tribune, suc redant au vieux Goupil de Prefelh qui avait defendu le projet du comité « l'étoit impatient de parler, » dit une feuille du teu ps, « et l'on étoit impatient de l'er tenure (l). » Il ne s'agissait pas de savoir, commença-t-il par dire, si l'on accorderait les droits politiques aux gens de conleur, mais bien si on les leux conserverait, punqu'ils en poussaient suirefois en vertu des décrets de l'Assemblée, lesquels attribusient la qualité de citoyen actif à tout horame payant une contribution de trois journées de travail sans aucune distinction de couleur. Accoeillies par de chaleureux applaudissements les premières paroles de l'orateur excitèrent les murmures de l'aubé Maury, qui se fit rappeler à l'ordre.

e liminobi e dans les principes éternels, » écrivit Brissot, Robespierre. somma Gérement ses collègues de ne pas se rendre à des insonctions. menagantes (2). Comment pour engager l'Assemblée à céder aux insques prélentions des colons qui voulaient exclusivement jouir des droils de cité, un osait la menacer des suites de leur mécontentement! « Je demande sul est bien de la dignité des législateurs de faire des transactions de cette espèce avec l'interêt, l'avarice, l'orgueil d'une classe de citoyens? (On applaudit.) Je demande s'il est politique de se déterminer. par les menaces d'un parti pour trafiquer des droits des hommes, de la justice et de l'humanite? » D'ailleurs, poursusvait-il, in était-il pas facile de retourner l'argi ment, et ne pouvait-on prévoir à quels périls seratent exposées nos colonies par le reasentiment de citoyens injustement prives de leurs droits et disposés sans doute à meitre autant de courage à les défendre que leurs adversaires opposaient d'obstination à vouloir les en depouiller? Mais, objectait le parti des biancs, accorder aux hommes de couleur l'exercice des droits politiques, c'était diminuer le respect des esclaves pour leurs maîtres. Objection absurde ! Carries mulatres aussi étaient propriétaires d'esclaves, et les traiteres. quelque sorte de la même manière, c était rendre leur cause presque commune. Et comment le comité éjudait-il la question, n'osant la trancher en principe? Il proposait une sorte de congrès colonial appeté à

<sup>(1,</sup> Journal de Paris, numero du 13 mai 179).

<sup>(2.</sup> Le Patriole françois, numero 643.

prononcer sur le sort des hommes de couleur, et composé — de colons blancs! Quelle dérision! « C'est, » dit-il, « comme ai, lorsqu'il s'est agi en France de savoir si le tiers état aurait une représentation égale en nombre à gelle de la noblesse et du clergé, on ent établi un congres composé de ces deux ordres seulement pour donner au gouvernement son avis sur les droits des communes. » Une partie des tribunes et de l'Assemblée couvrirent d'applaudissements cette comparaison si juste.

Barnave, avec une bonne foi douteuse ou une naiveté bien grande, avait preterdu que la deciaion du congrès colonial sérait favorable aux mulatres; et pourtant, en terminant son discours, il avait cru devoir avertir l'Assemblee qu'elle courait le ris-jue de perdre les colonies si elle statuait sur i état politique des hommes de couleur. Robespierre, le prenant à partie, avait beau jeu contre lui. Il le poussa vivement, le mit en opposition avec lui-même, l'enserra dans ses contradictions, tout cela aux applaudissements de l'Assemblée le Non, lorsqu'on a la justice de son côté, on ne déraisonne pas d'une manière aussi contradictoire, lorsqu'on a quelque respect pour le Corps législatif, on ne croit pas le reduire par des mensors ou des raisons aussi ridicules. » De nouvelles acclamations retentirent à ces mots. Espérant influencer l'Assemblee, Barnave avait présenté l'Angleterre comme prête à fondre surnos colonies, dans le cas où l'on ne donnerait pas gain de cause aux blancs. Mass Robespierre prouva sans peine que les Angleis pouvaient. tout aussi bien profiter du mécontentement des mulatres. Si dans l'un et l'autre parti à prendre. Ly avait des inconvénients, il failait au mo na préferer le parti de la justice et de l'humanité; c'était encore le plus sor, le plus utile; et ce n'était pas aux Français à donner l'exemple. scandareux d'une politique à la fois contraire à la morale et à la sagesse. Il conjurait donc l'Assemblée de repousser par la question préalable le projet du comité, sous peine de perdre le beau caractère de protectrice des droits de l'humanité (1).

Ce discours eut un succès prod gieux; et cependant l'Assemblée constituente, sprès une première épreuve douteuse, n'en décide pas moins qu'il y avait lieu de deliberer sur le projet du comité. Cette décision irrits profondément le journaliste Brissot, défenseur énergique des hommes de couleur et des noirs (2). Toutefois le partie n'élait pas perdue encore

Le lendemain, la discussion reprit plus vive, plus ardente. L'abbé Maury parla longuement; il est superfin d'indiquer dans quel sens "il

(2) Yuyez in Petriote françois, numéro 643.



<sup>(1)</sup> Voyet la Maniteur du 14 mar, et la Point de jour, numéro 670, combines.

suffit de dire que lorsqu'il descendit de la tribune plusieurs membres de la droite coururent l'embrasser. Robespierre, la veille, avait laisse tout à fait de côté la question de l'esclavage. Elle n'était d'ailleurs pas en jeu, quand un amendement de Moreau de Saint-Meri vint lui fournir l'occasion d'en parler indirectement. Le projet du comité portait que toute loi sur les personnes né nourrait être la te que sur la démande expreuse des assentbiées columnales. Un membre, nommé Lucas, ayant proposé qu'à ceu mots sur l'état des personnes on ajoutât non libres, Noreau de Saint-Meri se recria ; il ne failait pas dire, selon lin, des personnes non libres, mais des excluves. Au resie, mulàtres et esclaves etnient enveloppes par lui dans le même anatheme. Robespierre demanda ausautôt la parole. Que votre decret, dit-il vivement d'une voix indignée, n'attaque pas au apoins d'une manière trop revoltante les principes et l'honneur de l'Assemblée, Des explosions de murmures méiés d'applaudissements l'interrompirent , quand le calme se fut rétabli ; « Oni, dès le moment où dans un de vos décrets veus aurez pronencé le mot esclare, vous autest prononcé votre propre déshonneur, « Arrêté presque à chaque phrase par les mêmes marmures et les mêmes applaudissements, il n'en continua pas moins à protester avec une suprême. énergie contre ces ennemis de la liberte et de la constitution qui demandaient à l'Assemblée de démentir tous ses principes. N'y avait-tipas un piège sous cette proposition insidieuse, et sie voulait-on pas se reserver le moyen d'attaquer tous les decrets libérateurs ? Car, dissitil à ses collègues, que répondrez-vous lorsqu'on vous dura ; « Yous nous alléguez sans cesse les droits de l'homme, et vous y avez ai peu Cru vous-même que vous avez décrété constitutionnellement l'escla-Vage\* · A cette vigouzeuse apostrophe, les murmures redoublérent

Impatienté, l'auteur de l'amendement, Lucas, demanda si les colons prénaient partà la delibération, s'étonnant qu'on se permit d'interrompre amai un orateur dont les sentiments devaient être dans le cœur de tous les cuoyens. Mais flobespierre n'était pas homme à se laisser intimider. Ce n'était pas à l'Assemblee, suivant lui, à renverser de ses propres mains les bases de la liberté. « Périssent les colomes l... » « écratil. Les une neuvelle explosion de murmures. Reprenant d'une voix plus forte : « Oui, perissent les colonies, s'il doit vous en coûter vous honneur, votre gloire, votre liberté ! Je le répète : Périssent les colonies, si les colons veulent par les menaces nous forcer à décrèter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Je déclare au nom de l'Assemblée » (se reprenant) « au nom de ceux des membres de cette Assemblée qui ne veulent pas renverser la constitution, je déclare, au nom de la nation qui veut être libre, que nous ne sacrifierous pas aux députés des



colonies, qui n'ont pas défendu leurs commettants comme M. Monneron; je declare, dis-je, que nous ne leur sacrifierons ni la nation, ni les colonies, su l'humanité tout entière (1). » Puis, après avoir de nouveau souteau avec une égale énergie les droits des hommes de couleur, il demanda, comme la veille, la question préalable sur le projet du comité.

Cette chaleureuse amprovisation produsit au dehors un immense effet. Parmi les feuilles qui louèrent à l'envi l'orateur dont la bouche avait si éloquemment fiétri l'esclavage, estons celle de l'abbé Pauchet : « Quelle liberté, lorsque quelques-uns peuvent dire à plusieurs : Yous ne voulons pas que vous soyez membres actifs dans le corps social, soyez paissés! C'est une liberte à la J.-P. Maury. Robespierre, dans cette séance, a developpé l'âme des Français. Combien il étoit grand au milieu de ces préjugistes et de ces vendours d'hommes qui ont parlé avant et après lui (2)! » Ces lignes de la Bouche de fer résument bien l'impression que laissèrent dans le public les deux discours du Robespierre.

Ce jour-là, l'Assemblée adopta le premier article du projet du comité. en y ajoutant les mots non libres, proposés par Lucas, ce qui détruisait en définitive toute l'économie du projet de lot du comité, puisque ainsi les esclaves aculement se trouvaient à la merci du congrès colonial. Barnave se sentit vaincu ; mais, loin d'abandonner la partie, il propose à l'Assemblée de substituer à l'article deux ème du comité un article décidant, comme l'aucleu article premier, qu'il ne serait statué. sur l'état politique des bommes de couleur et nègres libres que sur la demande formelle des assemblées coloniales. C'était remettre en question un procès dejà jugé. L'Assemblée consentit à rouvrir le débat. Le 15, Barnave reprit la parole pour soutenir son déplorable système. Robespierre lui répondit avec une vivacité extrême. On avait sacrifie les esclaves, du moins devait-on consacrer solennellement les droits de toutes les personnes libres, de quelque couleur qu'elles fussent. « Quant à moi, » dit-il en terminant, « je sens que je suis ici pour défendre les droits des hommes, je ne puis consentir à aucun amende-

<sup>(</sup>I) Nous citous les paroles mêmes de Monitoir, qui de tous les journaire du temps est relut qui a rendu le plus completement cette intéressants discussion. (Numéro du 15 mai 1790 ) La famouse phrase « Perusont les colonies plurôt qui un principe "» mest donc pas de Itoheopierte, comme en l'a que que foie avance par erroir. C'est à tort également qui en l'a attribuée à Parores alle est de Import, qui dit en propret termes » il vandrait misus accrifer les colonies qu'un principe, » (Mentieur du 18 mais) C'était choss rire, du reste, que de voir le royaliste Import soutenir la même opision que Ribespierres.

<sup>(2)</sup> Les Beuche de for, numéro 56, p. 293.

men., et je demande que le principe soit adopté dans son entier. Il descendit de la tribune au milieu des applaudissements réitérés de la gauche et des tribunes. Cette longue discussion se termina par l'alloption d'un article proposé par Reubell, et portant que l'Assemblée ne deubérerait jamais, sans le vœu prealable et spontané des colonies, sur l'état des gens de couleur nés de pères et mères non libres, mais que ceux nes de pères et mères libres seraient admis dans toutes es assemblées provinciales et coloniales, s'ils avaient d'ailleurs les qualites requises pour l'exercice des droits de citoyen (1). Quant à l'esclavage, pas un mot. Pour extirper cette institution honteuse, si justement fletne par Robespierre, et que ne sauraient justifier tous les sophismes du monde, il faudra arriver jusqu'à nous. A la Revolution de 1848 sera réservée la gloire d'en prononcer l'abolition définitive.

La victoire remportee par Robespierre sur Barnave n'en fut pas mons très-rectle, déc sive, c'était le triomphe du droit, de la justice et de l'humanité sur les préjugés et l'arbitraire. In y eut dans cette discussion quelque chose de singulier : tandis que, deserteur de la cause de la liberté, Barnave s'amissait aux Malouet et aux d'Eprémesnil, on voyaitse rangir du côté de Robespierre des hommes qui d'ordinaire ne soutenaient guère ses oparions, les Duport, les Regnault, les La Fayette et autres men bres du club de 80; mais alors qu'il luttait, lui, au nom des principes e ernels, et sais se préoccuper de l'opinion, ils con-Lattaient, eux s'il faut s'en rapporter à Camille Desmoulins, par esprit de parti et pour dépopulatiser Lameth et Barnave (2).

Iλ

Nous cheminons lentement, pour plus de sûreté, explorant en detail ce vaste champ de la Révolution, ne voulant rien laisser dans l'ombre, rien abandonner au hasard de ce qui concerne l'homme extraordinaire dont nous écrivons l'histoire. Plus nous avançons, plus nous le voyons se multipher; à l'Assemblée nationale, comme aux Jacobins, il est toujours sur la brèche, prét à traiter toutes les questions, si diverses de sujets qu'elles soient. On a peine à comprendre qu'un seul homme ait pu suffire à un tel labeur. Peu sympathique à cette partie bourgeoise

<sup>(1)</sup> Monteur du 16 ma, 1791

<sup>(2)</sup> Berolutions de France et ales Roymanes ., numéro 77, p. 509.

de l'Assemblée que, le mot d'égalité sur les lèvres, refusait au perplel'exercice des droits politiques, il parvient cependant à s'imposer à el e, surtout dans ces grandes discussions du mais de mai, tant l'honnétaté, une conscience druite, d'inebranlables convictions et la vérite enfin ont, à certaines heures, d'irresistibles puissances. Chez lui, pas de ces grandes phrases pompeuses et redondantes, pas de cette elodi ence theàtrale un peu superficielle que nous aurons bientôt l'occasion d'admirer chez les oraleurs de la Gironde; tout est sobre, serré, pressant, il va droit au but, ce qui du reste n'exclut ni l'ampieur des idees, larges chez lui comme cette humanité qu'il defend, ni la magnificence du langage. Il n'était pas jusqu'à l'austère simplicite de Robespierre, vegant à piedde sa rue de Saintonge et dinant à trente sous, qui ne contribuét à augmenter son credit aupres de ses collègues. Et Caunile ecrivait : « Au milieu des dangers qui nous environnent, à quelgouvernail s'attacher plutôt qu'à celui de la vertu, qui seule resòve les empires sur le penchant de leur rume (1)? » A tort ou à raison, suppesant des vues intéressées aux Constitutionnels, aux Duport, aux Lameth, aux Barnave, aux Thouret, à tous les meneurs de la hautebourgeo sie , les soupconnant de considerer la Révolution comme leur propre chose et de vou oir en conserver eternellement la direction, Robe spierre resolut d'apporter d'insurmontables entraves à leurs projets ambit eux; luttant hier contre Barnave, aujourd'hui coi tre Thouret. et Duport

Le lendemain du jour où fut rendu le décret sur les colopies, se discuta une question autour de laquelle s'agitèrent bien des amourspropres, bien des convoitises, bien des espérances, celle de la reé, g.bilité des membres de l'Assemblee actuelle au proct ain Corps législatif, sur l'organisation duquel l'ordre du jour appelait precisement le debat. Thouset, su nom du comité de constitution, venait de présenter son rapport sur cette matiere, et apres avoir proposé à l'Assemblée de discuter d'abord les articles 6 et 7 du projet de decret, lesquels porta ent que les représentants du peuple pourraient être reglus d'une legislature à l'autre, il se disposait à developper les moids qui avaient. decide le counté à admettre le principe de la reeligibilité, quand Robespierre demanda la parole pour une motion d'ordre. « Cette question est delicate, a dit-il au milieu d'un silence solennel; a nous ne pouvons la discuter avec dignité, el surtout avec impartialité, qu'autint que nous serons dépouillés de tout intérêt personnel. Il faut que, pour l'exsminer de sang-froid, nous nous placions dans la classe des citovens



<sup>1)</sup> Revolutions de France et des Royaumen, ... passero 77, p. 569.

prives. Je demande donc qu'à l'instant il soit decrété, sans men préjuger pour les notres législatures, que les membres de celle-ci ne pourront être réclus (1), a Diverses furent les impressions à cette motion mattendue, mo s l'enthousiasme avec lequel eliefut généralement reque motique clairement l'opin on de la majorité; tout le côté gauche et une partie de la droite se levèrent comme d'un commun accord et demanderent à grands cris à aller immédiatement aux voix (2).

Ou'en s'associant à une mesure proposée par un membre de l'extrême. gauche les deputés de la droite alent cedé à des préoccupations personnel est que, certaine de n'être pas réclus, als aient tenu à partager. avec tous leurs anciens collègues l'er nut de rentrer dans la vie privée. après deux ans d'une existence agitre, mais g'oriense qu'enfin ils aient agi ainsi dans l'espérance de pousser la Bévolution dans un gouffre et de la voir s'y abimer, comme les en acruse un des leurs (3). tout cela est possible; mais l'accusation dirigée contre Robespierre, par quelques personnes, d'avoir en cette circonstance cédé à des vues interessees, ne nous semble même pas valoir la peine d'être réfritée. En effet, n'avait-il pas la certitude d'étre réélu un des premiers? Il lui restart la tribune des Jacobins, dit-on. Sans doute il était sûr de conserver une grande autorité morale, mais, en sacrifiant son titre de législateur, il perdait toute influence sur la marche du gouvernement; et no sent-on pas combien sa position diminuait d'importance à ne pas être relevée par une consecration populaire? Mais si rares sont les inspirations dégagées de tout intérêt personnel qu'on répugue même à les admettre chez I homme qui a donné le plus de preuves du désinteressement et de la probité politiques. On verra par quelles considérations pleines de grandeur et de noblesse il répondit aux arguments etroits et mesquins des interprêtes du comité de constitution. « Il a plus craint, » dit Camille, « pour la chose publique, de la réelection des Chapelier, des Desmeumers, des d'André, des Beaumetz, etc., qu'il n'a espéré de la sienne. Voilà le vrai patriote (4)1 »

Thouret parvint à se faire entendre et combattit longuement la motion proposée. El e était, selon lui, attentatoire aux droits du peuple, dejà hmités par l'obligation où il était de choisir ses députes dans le

(1) Point du jour, numéro 674, p. 212.

(b) Memberse de Ferrières, L. II, p. 299.



<sup>(2)</sup> Volt. Le Patrinte françois, nuastro 617. D'après la Poret de poor, tout le céré droit sermit resté immobile, mais aous avons du prelieur la remois du journes de Brusset, impoelle concerde avec celle du Mondeur, les diverses approcations des errosants populations sur cette seance, et calles du depute roy aliaie Fierra rea. Voyez en Monos ce de ce services, è II, p. 200

<sup>(1)</sup> Accolutions de France et des Ropeames - numero 78 p. 401.

ressort de chaque département. Singulière et tardive préoccupation de la part d'un comité qui avait provoque la division des citoyens en actifa et non acufa, il laifait ensuite pren ire garde, disait-il, de laisser altérer la constitution; enfis, la réciection était en quelque sorte le prix d'honneur d'un bon député, sa veritable noblesse. Combattue par Prugnon, l'opinion du comité fut fortement appuyée par Merlan (de librai), un des futurs auteurs de la loi des suspects. Quant à ce dernier, il est vrai, il craignant surtout que la cour ne profitit de la marche faible et incertaine d'une legislature composée d'hommes nouveaux, inexpérimentés, pour essayer quelque bouleversement. Après un incident soulevé par la lecture d'une lettre des deputes de Saint-Domingue, de la Martinique et de la Guadeloupe, lettre par laquelle ils aimonçaient leur dessein de renoncer à suivre les séances de l'Assemblée nationale, afin de n'avoir pas l'air de nouscaire su decret rendu la vei le sur les colonies, Robespierre, avant reproduit sa motion, monta à la tribute pour la soutenir.

e Les plus grands legislateurs de l'antiquité, » dit-il en debutant, e après avoir donné une constitution à leur pays, se firent use loi de rentrer dans la foule des simples citoyens et de se décober mêmo quel quefois à l'empressement de la reconnaissance publique; ils penament que le respect des lois nouvelles dépendant beaucoup de ceruiqu'inspirait la personne des législateurs, et que le respect qu'imprime le legislateur est attaché en grande partie à l'idee de son caractère et de son désinteressement. Du moins faut-il convenir que ceux qui fixent les desunées des nations et des races futures doivent être absolument isolés de leur propre ouvrage ; qui ils doivent être comme la nation entiere et comme la postérité. Il ne suffit pas même qu'ils soient exempts de toute vue personnelle et de toute ambition, il faut encore qu'ils ne puissent pes même en être soupçonnes. Pour moi, je l'avoue, je n'ai pas besom de chercher dans des raisonnements bien subtils la solution. de la question qui vous occupe, je la trouve dans les premiers principes de la droiture et dans ma conscience. « Sans doute, poursuivaitil, c'est une louable ambition que celle d'aspirer à l'honneur d'être membre du Corps légissauf, et pour se part, il déclarait franchement n'y être pas insensible; mais, dans les carconstances actuelles, les membres de l'Assemblée n'étaient-ils pas obligés en quelque sorte d'agur comme ces juges dont le devoir est de se récuser dans une cause. à laquelle ils tiennent par quelque affection ou quelque intérêt? Pira quelle autorné imposante pe gagnerait pas la constitution à ce sacrifice volontaire des plus grands honneurs auxquels un entoyen pôt prétendre ! il rappela ausai cette maxima d'un ancien, digne d'éure éternellement médités : « En fait de politique, men n'est justs que ce qui est honnête, rien n'est utile que ce qui est juste. » Maxime dont rien ne pouvait mieux, suivant lui, prouver les avantages que sa proposition On avait paru redouter, dans une législature d'où seraient exclus les membres de l'Assemblee constituante, l'absence de legis lateurs expérimentes; on apprehendait de voir la constitution perio iter dans des mains lababil s à la diriger : ces craintes hu paraissaient tout à fait cloméniques. Comment<sup>1</sup> une nation de vingt-cinq millions d'hommes ne troisverait pas dans son sein sept cent cinquai te citoyens capables de recevoir et de conserver le depôt sacré de ses droits quand, à une énoque où elle ignorait ses dro is mêmes, où l'esprit public n'etait pas éveille, elle avait envoyé aux états généraux les hommes à qui elle devait sa regénération! A plus forte raison était-elle à même de choisir, aujourd'hui qu'elle avait les leçons de l'experience et qu'une foule de citoyens s'étaient livrés depuis deux ans à l'etude de nos lois et de la constitution nouvelle. Peut-être même, en denors du mitieuoù ils vivaient, eux législateurs, était-on mieux place pour apprecier l'œuvre faite, juger ses resultats; et a élevant à des considerations de l'ordre le plus élevé, il aputa tiri « Je pense d'ai leurs que les principes de crite constitution sont graves dans le cœur de tous les hommes et dans l'esprit de la majorite des Français; que ce n'est point de la tote de tels ou tels orateurs qu'elle est sortie, mais du soin même de l'opinion publique, qui nous avait précédes et qui nous a soutenus. C'est à elle, c'està la volonté de la nation qu'il faut confier sa durée et sa perfection, et non à l'influence de quelques-uns de ceux qui la representent en ce moment. »

Si donc la constitution était en partie l'ouvrage de la nation, il ne fallait pur se mefier d'avance des représentants qu'elle elirait pour la sauvegarder et la completer. Nais, disaient encore les partisans de la reélection, n'était-il pas necessaire de la sser à un certain nombre de membres de l'Assemblée actuelle le soin de diriger la législature suivante, de l'éclairer de leurs lumières, de leur experience? Voyons comment repondit à un pare l'argument cet homme sur qui pese depuis si longte ups l'accusation de dictature, accusation, du reste, dont nous promettons de faire bonne justice "a Quant aux pretendus guides qu'une assemblee pourrant transmettre à ceites qui la autvent, je ne crois pas du tout à leur utilité. Ce a'est point dans l'ascendant des orateurs qu'il faut placer l'espoir du bien public, mais dans les lumières et dans le civisme de la masse des assemblees représentatives ; l'influence de l'opinion publique et de l'intérêt general diminue en proportion de celle que prennent les orateurs, et quand ceux-ca parviennent à maltriser les delibérations, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus qu'un fan-



1.15

tôme de représentation. Alors se réalise le mot de Thémistocie, lorsque, montrant son fils culant, it d'sait . « Voilà cour qui gouverne la Grèce, ce marmot gouverne sa mère, sa mère me gouverne; je gouverne les Athenens, et les Athémens gouvernent la Grèce. » A nature nation de vaugt-oi qui lions d'hommes serait gouvernee par l'assemblee représentative et par un petit nombre d'orateurs adroits : et par qui ces orateurs sera ent-ils pouvernés quelquefois?... Je n'ose le dire, mais vous pourrez facilement le deviner. Je n'aime point cette science nouvelle qu'on appelle la tacique des grandes assemblées, elle ressemble trop à l'intrique, et la verite, la ratson doiventseules régner dans les assemblées legislatives. Je n'aime pas que des hommes habites puissent, en d'aminant une assemblée par ces movens, préparer, assurer leur empire sur une autre et perpetuor ainsi un système de coalition qui est le fleau de la liberté. »

Quant à ces restrictions des droits du peuple dont on avait parlé, on était mai venu à s'en plaindre, alors qu'on en avait introduit dans la constitution de si contraires à l'égalité. Et pouvait-on présenter comme une atteinte à la liberté des précautions destinées à sauvegarder la li serte même? Tous les peuples in avaient-als pas adopte cet usage de prosente la réclection dans certaines magnitratures pour écarter les ambilieux et les intrigants? Il ne s'agissait pas ici d'une loi dictée par un sogrerain à ses sujots : c'était la nation elle-même s imposant des decrets par l'organe de ses représentants, et l'on ne pouvait les considerer comme illégitimes du moment où ils étaient justes et conformes aux droits de tous. Après s'être attaché à prouver combien il était titile. de prevenir toute erreur, toute surprise dans les élections , après avoir montré quel grand exemple de desintéressement donnérait au raonde une assemblée qui depuis deux ans supportait des travaux dont l'immensité semblait être au-dessus des forces humaines, il term nait en disant : « Quand la nature et la raison nous commandent à tous le repos, bien plus encore pour l'intérêt public que pour le môtre, l'anibition, in même le zèle n'ont pas le droit de les dementir. Athletes victorieux, mais fat gués, laissons la carrière à des successeurs frais et vigoureux qui a'empresseront de marcher sur nos traces, sous les yeux de la nation altentive, et que nos regards seuls empécheraient de trab r leur gloire et la petrie. Pour nous, hors de l'Assemblée législative, nous servitons mieux notre pays qu'en restant dans son sein : répandus dans toutes les parties de cet empire, nous éclairerons ceux de nos concitoyens qui oni besoin de luinières, nous propagerons partout l'esprit public, l'amour de la paix, des lois et de la aberté!. . Rien n'élève l'ame. des peuples, rieu ne forme les mœurs publiques comme les vertus des



législa eurs, donnez à vos concitoyens ce grand exemple d'amour pour l'égable, d'attachement exclusif au bonheur de la patrie; donnez-le à vos successeurs, à tous ceux qui sont destinés à influer sur le sort des nations. Que les Français comparent le commencement de votre mission avec la manière dont vous l'aurez terminée, et qu'ils doutent quelle est celle de ces deux épaques ou vous vous serez montres plus dignes de leur confiance. Je ne comais point de meilleur moven d'imprimer à votre ouvrage le scesu de la stabilité, qu'en l'environnant du respect et de la confiance p rolique, et la comme, pour l'honneur de l'assemblée même, it lui sond loit que sa motion ne devait pas être decrette avec trop de leuteur, il es gag a ses collègues à se promois er immediatement sur cette importante question.

L'effet de ce discours fut prodi<sub>m</sub>ieux, irresistible. Frequemment in erroppi par des applaucissements reiteres pendant qua le prononcial. B l'espièrre, en descendant de la tribune, fut l'objet d'une veritable ovation. Les acclamations reduiblérent plus Leuvantes, plus erthousiastes. « Jo demande l'impression de ce discours sublime, » s ceria le depute royaiste Turult. Depuis les grands trioniches de Mirabeau, on n'avait pas en l'idee d'un pareil succes, « J'ai va, » écrivit Camide Destribulins, a centro in avoir nit affecté pasqu'ict de ne reconnoître à R bespierre que des vertus convemr, ce jour-là, de sou eloquence 1 , w Et Barère de son cole : « li n'apparteroit pu a un pair ofé. pur, ferrie et desinteresse comme M. Robespierre, de dicendre et de farre adop er une parculé motion (2 - » Elle fut en effet decretée à la presque unanumite (5). En van. Le Chapeher's était étaice à la tribune, en vari Braumetz, avec une sorte de rage, avait demande a presenter. des observations contradictoires, s'était égrié qu'un pareil décret sérait. le tor, beau de la constitution. l'Assemblée ne voulut rien eriendre, devinent bien à quel mobile obcissa ent les opposants. Une partie d'ail eurs, la droite princ palement, cedait e le-même, comme on l'avu, à des inspirations qui n'étaient pas déponsiées de tout interêt per sonnel, et Maximilien, pour la reussite de ce que Camille appe le « un coup de maître de son cher Robespierre (h), « pour vaincre l'amourpropre des membres du com té de constitution, comme le dit encore fort bien Camille, compta sans doute sur l'amour-propre des membres. dont la non-réelection eut éte certaine. Toutefois, il y eut dans l'Asremblee un tel enthousiasme, une teile unammite, qu'il est impossible

(2) Fount du year, munero 674, p. 223.

<sup>(1)</sup> Becolutions de France et des Bonnumer.,, 12 78.

In November Monateur du 18 mai 1791, et le Point du jour, mimeres 671 et 075.

<sup>(1)</sup> Recolutions de France et des Nogumes : numero 78 p. 600

de croire qu'elle ait cédé tout entière à des vues intéressées. Non, elle se missa entraîner à un grand acté de rénoncement, de magnammité, de grandeur d'âme, auquel la convia Robespierre, et elle s'honora en s'y associant.

Tandis que, presque à l'unammité encore, elle décrétait l'impression de ce assours (1), les Constitutionnels vaincus rongeaient leur frein en silence, meditant une revanche; et dans l'âme rancunière de Duport s'envenimment contre Robespierre des sent ments de haine dont nous ne tardesons pas à voir se produire les eficts.

X

Le len leman même se presentaune occasion. On discutait la question de savoir si les membres d'incleg slature pourcaient être reclus, sais interription, à la fégislature suivante. Doport, qui la veille était resté muet, s'e ança à la tribune, disault qu'il veuait defendre son pars menacé d'anarchie. Certeurs hommes s'arrogent ainsi, dans leur immense orgi eil, le monopole de la defende du pars, s'imagmant plus ou mous sérieusement que tout est perdu s'ils ne sont plus la pour d'inger les affait es, et triutant voloitiers de fictieux et d'anarchistes tous ceux qui ne persent pas comme eux. Li icula prétention d'amintieux, contre laquelle protestent toutes les legons de l'instoire.

Daport occupa ougtemps la tribune, et dans son discours, presque enterement à l'adresse de Robespierre, il laissa trop visiblement percer l'amer ressentiment de son amour-propre froissé, comme si le décret rendu la veille lui cût été personnel et l'eût atteint en ple ne poirrise Saivant lui, il fallait se garder de l'exageration des princ pes; établir un gouvernement ferme et stable, la Révolution était faite. Parole d'égoiste. Sans doute, pluir cet ancien parlementaire, satisfait d'avoir abattu la noblesse par laqueile cependant il avait été envoyé aux états généraux, amoindri la royanté, et sur leur puissance détruite élevé la préponcérance de la haute bourgeoisie, à laquelle il appartenait pluidt qu'à la noblesse, la Revolution était faite. Mais l'était-elle en realité, quand tous les vaincus de l'ancien régime se coalisaient,



<sup>(1)</sup> Discours de Maximilien Roberpoerre à l'Assemblée nationale sur la réélection des membres de l'Assemblée nationale, appraise parorure de l'Assemblée nationale, (In-6° de 11 pages, de l'Imprimerie intionale.)

préts à pactiser avec l'etranger, pour monter à l'assaut des nouveaux principes? L'était-cile, quand aux privilégiés de la naissance on avait substitue ceux de la fortune, lorsque tant de miliers de citovens français, reduits à l'état de parlas, se trouvaient frappés d'exherceation politique? Et y avait-il lieu de s'étonner si toutes ces victimes le l'aristocratie bourgeoise tourbaier t avec reconnaissance leurs régards vers Robespierre, vers l'homme qui ne cessait de plaider si chaleurensement leur cause, c'est-à-dire celle de la justice ?

Bezot et Lareveilliere-Lepaux avaient soutenu contre Duport l'open on de Boberpierre; mais, pris en quelque sorte à partie, et lui-ci e ntra dans la lice, et le mercre il 1% il reparut à la tribune. Il suivit l'aport pas à pas et ne laissa sans reponse aucun de ses arguments, ai cune de ses attaques. « Dans cette affaire, comme dans toutes les autres questions de principe et de grand intérêt national, » dit le Courrier de Protence, « M. Bobespierre s'est exprimé avec autant d'energie que de patrictisme. Il a combattu, l'ane après l'autre, toutes les raisons, toutes les objections de ses náversaires avec la supériorité que donnent toujours une âme droite et une conscience pure (1). »

Di port, en terminant son discours, avait essayé de mettre Robespierre en contradiction avec lui-même, en l'accusant de vouloir dépouitler le peuple d'une partie de cette souveraineté que Maximi is n'avait. avec tant d'insistance et inutitément revendiquée pour lui lors de la discussion relative au marc d'argent. Na s pour detruire cette accusation ridicule. Bobespierre n'eut qu'à rappeler que, en combattant le decret du marc d'argent qui enlevait au peuple un de sea drois les plus précieux, celui de choisir le candidat le plus vertueux et le plus distingué, en deliors de toute condition de fortune, il avaiteu principalement pour but de favoriser le mérite et de paralyser l'intrigue, Puis il s'étonna à bon droit que, après avoir montré si peu d'empressement à defendre les principes de la liberté et de l'égalité alors qu'ils étaient attaques, on montrát tout à coup pour eux tant de zele au moment ou i, s'agissait d'assurer à des représentants une réciection éternelle. Signalant les tendances de la plupart des hommes investis d'une part d'autorite à augmenter leur pouvoir, et évoquant le souvenir de ces magistratures judia électives, devenues perpétuelles par l'abus et ensuite heréditaires, il disait : « Il faut que les legislateurs se trouvent dans la situation qui conford le plus four interêt et leur vieu personnel avec crux du peuple; of pour cela il est pécessaire que souvent ils reileviennent peuple eux-mêmes. » En vain redoutait-on de voir s'affuiblir.

<sup>(1)</sup> Courser de Procesce, numero 291, p. 354.

l'autorité du Corps législatif, c'était une appréhension tout à fait illusoire, puisque sa permanence était assurée par la constitution, et quill n'etait pas permis au roi de le dissoudre. On semblait croire que des députés recligibles étaient à l'abri des séductions du gouvernement depuis qu'il leur était interdit d'accepter aucuns dons, places ou fareurs; mais n'était-il pas possible d'exercer la séduction par des movens. mdirects? Ces deputés n'avaient-ils pas des parents, des amis? Ne sentait-on pas ensuite combien les représentants du peuple seraient moins. détournes de leur mission, lorsqu'ils n'auraient pas à se préoccuper de leur réclection , combien leur caractère gagnerait en dignité quand lla se trouveraient préservés des intrigues, des falousses qu'amènent toujours les competitions et les rivalites? Des deputés nommés pour deux ens n'étaient bons qu'à médire des ministres et à s'occuper des affaires de leurs dénartements, avait-on prétendu avec un certain sir de dédain. Quant à médire des ministres, répondit Robespierre, cela prouversit dejà qu'ils ne leur séraient point asservis; mais, ajoutait-il, « je suis persuadé que nous emploierons notre temps à quelque chose de mieux qu'à médire des ministres sans nécessité et à parler des affaires de nos départements, et je sus convaince, au surplus, que le décret de hindi, quoi qu'on puime dire, n'a pas affaibli l'estime de la nation pour ses representants actuels.

Comme Thouret dans les précédents débats, Duport avait souleyé une objection peu digne de lui, en paraissant douter qu'on trouvét aisément dans une nation comme la France assez d'hommes capables pour composer una neuvalle législature. Robespierre avait dejà réponduà cet argument, il avait montré combien il était injurieux pour ce pays où vivaient tant d'hommes distingues dans tous les genres. Que si des citoyena fuyarent la législature, parce qu'ils n'y seraient pas attirés par l'appât d'une réélection, tant mieux, car le génie de l'intrigue seulles eût poussés dans use carrière que le seul génie de l'humanité deyralt ouyrir. D'ailleurs, ne pourrak-on, au bout de deux ans, se représenter aux suffrages des électeurs, après un repos indispensable gième à l'homme le plus éclairé? Et, s'adressant plus particulièrement à Duport et aux membres du comité de constitution, il disait : « Les partisans les plus zélés de la réélection peuvent se rassurer, s'ils se crojent absolument necessaires as salut public; dans deux ans, ils pourront être les ornements et les oracles de la magistrature.. Pour mor, un fait particulier me rassure, c'est que les mêmes personnes qui pous ont dit : Tout est pendu ei on ne réélit pes, dissient aissi, le jour du décret qui pous interdit i entrée du ministère. Tout est perdu, la hiberté du peuple est violée, la constitution est détruite ; je me ressure,

Google

T. S.

10

dis je, parce que je crois que la France peut subsister, quoique quelques-una d'enire nous ne soient ni législateurs ni ministres. Je ne crois pas que l'ordre social soit desorganisé, comme on l'a dit, précisement parce que l'incorruptibilité des représentants du peuple sera garantie par des lois sages, a Puis, apres avoir fait allusion à une longue mercuriale prononces par Duport contre l'Assemblee nationale, à ces anathèmes lances du haut de la tribune contre toute doctrine « qui n'etait point celle du professeur; » après s'être efforcé de prouver combien etaient imaginaires ces dangers dont on avait paru si affecté alind'effrayer l'Assemblée elle-même, il terminait en ces termes : « Aureste, le remêde contre les dangers, de quelque part qu'ils viennent, c'est votre prévoyance, c'est votre sagesse, votre fermeté. Dans tous les cas, nous saurons consommer, s'il le faut, le sacrifice que nous avons plus d'une fois offert à la patrie. Nous passerons : les cabales des ennenus passeront, les bonnes lois, le peuple, la liberte resteront, » Prévoyant bien que quelque moyen terme serait proposé, il combattit d'avance toute espace de compromis et conclut à ce que l'Assemblée. se prononçàt d'une facon absolue pour la non-réélection des membres d'une législature à l'autre.

Ce discours, comme celui de l'avant-veille, avait été frequemment interrompu par les plus vifs applaudissements, mais il ne fut pas couronné d'un succès aussi comp et (1). En effet la discussion finit, le lendemain, par une sorte de messo termine imaginé par Barère. Il fut décidé, aur au proposition, que les membres d'une législature seraient recligibles à la suivante, mais qu'ils ne pourraient l'être de nouveau qu'après un intervalle de deux années. Cette solution fut d'ailleurs loin de satisfaire les membres du comité de constitution, qui avaient en vaix essayé de la faire repousser par la question préalable.

Co nouveux discours du Robispierre paret à l'époque nous su titre. Second Discours pressure à l'Agrendées notemale, le 18 mai 1791, par Maximilien Robispierre, deputé.



<sup>(</sup>i) Yayaz la Monticur den 18 et 20 mai 1791; le Potes du jair, numero 278, et la Journal de Potes du 18 mai. Novez ausai l'Am du foi du 21 mai, voici une curicino appreziation de l'abespierre par son ancieu protesceur, i abbé liayau, ceiu quon a a justement ammommé se Monti des rojetistes, a Il faut rendre cette justice à M. Kobestierre, il semise avoir explé our ses éraris demagogaques par la maniera ferme et sobre dont il s'est montre dans cette discussion. Aucun interes sceret, aucun esprit de parti aucune consideration particuliere ma pu ébraiser m affaiblit son sela pour ma cause que lui paraissent intimement lieu au bien puolic, Jamass il ma parle esce plus de force et de loquence, et ce que ja regarda comme un vérsiable traumphe pour lui, e est que sa constance et son courage, dans une pareille accasion, doment lieu de crosse qu'il est plus attacl a à ses principes qu'a ses interète. — « O mosesa de l'esprit de parti." Aires pour qu'une fois par limand un érris au royal ste reade justice à Mobespierre, il fant que ce grand entoyen est involuntamentent aurei les vanceuses de les amours-propres des hommes du côté droit!

#### XL

Les luttes étaient fréquentes entre Robespierre et le comité de constitution, et, comme on vient de le voir, la victoire ne restait pas tomours à ce dermer. Quelquefois le rapporteur de ce comité fayait la discussion, comme il arriva a Desineuniers à l'occasion du projet de loi sur la convocation de la première legislature soumis a l'Assemblee dans la scance du 27 mai. Dispres ce projet, les directoires de district. etaient actorisés a déterminor eux mêmes, suivant les circonstances, le lieu où se reumraient les assemblees primaires. Robespierre combattit tres-vivement cette disposition, contraire, selon lui, à la liberté électorale, à cette liberté indispensable à la bonne composition d'une assemblée de laque le allast dépendre le sort de la constitution et de l'État. Ne sentait-on pas con bien pourrait influer sur les elections cette. latitude laissee à des directoires de district, neut-être ennem s de la Révolution, de transferer les assemblées primaires où bon leur semblera t? Il fallait donc de toute nécessité en fixer le heu. La justesse de ces observations parut telle que Desmeumers n'osa pas soutenir l'article du comité, et l'Assemb es décida que les assemblees primintes se tiendraient au chef-lieu de canton (1).

Robespierre de pouvait laisser passer une question relative à l'exercire des droits poutiques sans revenir sur e fatal dicret qui avait divise la nation en citoyens actifs et en citoyens inactifs. Dans la seance du lendemain, il s'ecris que d'etait le moment de reformer le decret du marc d'argent, et de déclarer tout Français citoyen actif et eligible. Nais l'Assemblée resta sourde à de crit de justice, et la proposition de Robespierre, vainement appuyée par le députe Lavigne, se trouva étouffée sous les murmures (2). Nous l'entendrons bientôt la reproduire sans plus de succès, lors des débats occasionnes par la rés sion de la constitution, le souffie réactionnaire dont semblait animee l'Assemblée aera bien plus violent encore à cette époque.

Il no put empécher non plus, le 30, l'Assemblée Constituente d'adopter, sur la motion de Duport, l'établissement d'adjoints ou substituts

de Pas-de-Calais, mer la rechybblide des membres du Corpe legesatif. (In-De de 16 p., de l'Impremero nationale)

<sup>(1)</sup> Point du jour, maméro 686, p. 500.

<sup>(2)</sup> Moniteur du 29 mai 1793. Pa esste françois, numero 650.

près les tribunaux criminels. En vain allégua-t-il que c'était contraire au décret déjà rendu, par lequel, afin d'éviter un double emploi, et aussi par raison d'économie, on avait décidé que les commissaires du roi près les tribunaux civils procéderaient également devant les tribunaux criminels; l'Assemblée, se déjugeant en quelque sorte, donna cette fois gain de cause à Duport (1)

X11

Un jour pourtant ces deux étérnels adversaires, séparés désormais sur les grandes questions sociales et politiques, l'un se rattachant, de plus ou moins loin, à ce despotisme et à ces priviléges à la destruction desquels il avait pourtant contribué, l'autre allant logiquement vers la démocratie pure, et voulant la Révolution pour tous, se rencontrèrent dans une pensée commune, dans une sainte et noble pensée.

On se souvient sans doute que, au commencement de sa carrière, étant juge au tribunal de l'évêque d'Arras, — il y a dejà bien long-temps, tellement les idées ont marche depuis, — Robespierre, obligé de condamner à mort un accusé, avait immediatement donné sa démission, tant la peine de mort lui inspirait d'horreur. Je sais bien, disantil, que c'est un scélérat, mais faire mourir un homme (2)! Devenu législateur, il ne pouvait manquer de chercher à effacer de nos lois une peine inut le à ses yeux, et digne des temps barbares. Dans un memoire resté célèbre, il avait victorieusement attaqué l'inique préjugé en vertu duquel la honte attachée aux peines infamantes rejailissait sur toute la famille d'un criminel, et il avait eu la joie de voir l'Assemblée nationale sanctionner son œuvre en proscrivant ce detestable préjugé. La peine de mort, sulvant lui, n'avait pas plus de raison d'être, et déjà, dans son mémoire, il avait tenté d'en démontrer l'inutilité.

Devait-on maintenir cette peine dans le nouveau Codepénal? Telle était la question soumise, le 30 moi 1791, aux dé ibérations de l'Assemblée. Non, s'écriait Robespierre. C'était la première fois qu'une voix s'élevait si hautement en France pour réclamer l'abolition de la peine de mort. « Effacez du code des Français les lois de sang qui commandent des

<sup>(1.</sup> Pont du jour momem 688, p. 522

<sup>(2.</sup> Memores de Chartotte Hobespierre, p. 69.

meurires juridiques et que repoussent leurs mœurs et leur constitution pouvelles. » Il foi ait prouver que la peine de mort est essentiellement injuste; qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines; qu'enfin, au lieu de prévenir les crimes, elle y dispose plutôt. Il le fit, et d'une manière admirable, selon nous.

Certes je suis loin de m'apiwyer, pour ma part, sur le sort d'un misérable assassin, et jaime mieux réserver ma pitié à sa victime : mais puis-je approuver la société de venir le tuer en grand appared, au mi jeu d'une foule moifférente et moqueuse \* Je ne vois là qu'assasainst contre assassinat, et je ne saurais admettre une peine dont l'efficacité n'est nullement démontrée. Comme le dissit Robespierre, un condamné est à l'égard de la société dans la actuation d'un ennernt vaince et impuissant. Tue-t-on un ennemi vaincu. Mais, s'écrient, encuvantes, les partisans de la peine de mort, qui nous garantira des assassina! Quand la torture fut abolie, besuroup de criminalistes prétendirent que le nombre des criminels irait crosssint du jour où La n auraient plus sous les yeux, la perspective de ces abominables traitements réservés aux accuses. Le contraire ent lieu; c'est qu'en effet. les lois douces font les mœurs douces. Quel but veut attemère le lezislateur? poursuivait Robespierre; celui de mettre le coupable dans l'impossibuite de nuire. Était-il besoin de l'égorger pour cela? N'avaiton pas d'autres pernes autrement efficaces, et ayant au moins le merite de ne pas émousser le sentiment moral chez le petible, comme un précepteur maladroit abrutit et degrade l'âme de ses éleves par l'usage de châtiments cruels? Après avoir montré les crimes plus rares dans les pays heureux où la peine de mort n'existait pas, comme jadis dans plusieurs des républiques de la Grèce, tandis qu'ils se multipliaient là où les supplices étaient prodigues, il arrivait à un argument resté jusqu'ici sans reponse : « Écoutez la voix de la justice et de la reison : elle vous crie que les jugements bumains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Eussiez-vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus întégres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l'exreur ou à la prévention. Pourquoi vous in enfire les moyens de les reparer? Pourquoi vous condamner à l'impuissance de tendre une main secourable à l'innocence opprimee? Qu'importent ces steriles regrets, ces réparations illusoires que veus accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible? Elles sont les tristes temoignages de la barbare témérité de vos lois péna es. Ravir à l'homme la possibilité d'expiet son forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui



fermer imputovablement tout retour a la vertu, a l'estime de soimeme, se lister de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau, encore tout ou vert de la tache de son crime, est à mes yeux in plus hostible reffinement de la crimuté. « La colere et la vengeance de vaient être, suivant lui, bain les de la lui, el quand elle versait le sing humin, pouvant l'apargner, forsqu'elle offrait, comme à plaisir, aux leg ards du pemp e d'hornbles scenes de carnage, elle alterait dans le cœur des citoyens les notions du juste et de l'injuste.

l'a ec main de beaucoup d'esprit a cerit ! « Abol ssons la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent, » Lette i me phrase a eu un grand auccès dans le monde; force gens, apres avoir dit cela, ont cru avoir tout dit. Et pisirtant, quel pauvre et triste argument pour le maintien d'une peine immora et C'est a la société plus forte, plus echaree, plus climente, à faire passer effe-même dans les cours le respect que l'homme doit à son sembable. Autrement, disait Robespierre en terminant i « L'hombe N'est puts pot à la nome en ordit si social... L'idee du meurtre insuire bien mons d'eatroi lorsque la loi même en donne l'exemple et le spectacle, l'horreur du crime dinanue. lors ju'ede ne le point pous que par un autre crime. Car lez-vous biende confondre l'eftiração des prines avec l'extès de la seventa; l'un est absolun ent opposé à l'autre. Tout seconde les le s moderees; tout conspire contre les lois crue les ... » La rigiteur des lois penales lui paraissa i être en raison de la 1 berté d'un pays, et l'humanité étalt offensec, la surfout, où la digra e de l'homme etait meconitie, la o'i anmaître commandait à des escraves. Mais a un pays libre et regenere il fallait des lois plus douces; il concluait donc à l'abotition de la peine de mort en toute matière. 1). Soixante-aix ans se sont écoules depuis cette époque, et je ne sache pas qu'un ait fait entendre, depuis, beaucome d'armamente plus solutes, de raisons plus decisaes en faveur de

Logical of the brockers of the notion of the public de sympathagies échos; nous books if on the brockers of the notion is sent to and the sympathagies échos; nous to many par un caractere indicated and in a not prête tous if as le beste services many le many par un caractere indicated at a not a not prête tous if as le beste services many le many le many confidence in the first of the confidence at the confidence in the co



th Voyer I. Mandere do Let you 1791. P. La me produce fines 1791, parallel on the manufacture of more rate apres in version di Mandere (Paris Provint, Michael 1930), n. 8 do 16 p.; Cetto delition to train precis and impetation to the proposer described as tout any lemma des Williams de Solveyberre par M. Ch. Peyland. (Voy. t. 1, p. 180).

la suppression de cette peine que nous ne sommes point encore parvenus à effacer de nos codes.

Les com tes de constitution et de jurisprudence criminelle avaient. bien aussi conclu à l'abolition de la peine de mort, mais non sans reatriction. Is la maintenaient en un point, et, chose aingulière, en matarre politique. Le lendemain Pétion et Duport vincent joindre leurs. voix a celle de Robespierre, et, à l'appui de leur opinion commune, ils apportèrent des raisonnements dont on ne saurait méconnaître ni la noblesse ni la profondeur. Mais tant de paroles éloquentes et genéreuses ne parvirrent pas a convertir ceux que Robespierre appelaitsi justement. les partisans de l'antique et barbare routine; la peine de mort fut conservée. Plusieurs journaux populaires applaudirent à la touchante initiative de Robespierre (1); seul, Marat trouva à le blamer, tout en rendant justice à un pentiment qui, disait-il, faisait bonneur à sa sensibilité, mais était sujet à des inconvenients trop graves pour être adopié (2). Cela seul suffit à montrer quels ablines séparatent res deux horimes. La peine de mort, dont l'applition ent été l'honneur de la Révolution, resta donc inscrite dans nos codes. Qui sait si, en adoptant la motion de Robespierre, l'Assemblée nationale n'eût pas epargné à la France les flots de sang qui ont rougi le pavé de nos places publiques?

queues qui vous ont si bien servi jusqu'à ce jouv, et qui sont si redoutables sux exnomis de notre constitut on et di genre l'unant frapaz, dis-je, d'matheme ces Louines qui ont ose donner le irs coix peur la destruction de leurs semblables.

(Sentimena d'un François son la penade mort pronunces par l'Amendes netionale, Déché à M. Ronnspiranne, deputé patrioto, avaccette epographe : « Non occident, l'aris, iu-6r de 4 pa s. 3

(1) Voyez entre at tres le Cour ser de Provence, momoro 29%

(2) L'Ann de Penjar, en le Publicule parmen, non éro d'18. L'opinion de Varnt vant la pame d'être extention en la Lordro du jour ayant appeire la discussion aux l'avolution de la peure re mort, l'Assentible à décrété avec rasson, must sant tirer a consequence, que à peute de mort seruit résouvée pour les grands connex squestion sur lisquelle nos fidiles. Pethan et Roberspierre avoient étable un sontrasent spir fit à hormeur à leur mers bilité, mans a get à des inconvenents trop graves pour être et qu'e du ct d'in leger des peures enprimers qu'e la société n'est par doir ex pur qu'el découle de la morre à rec que le grant de source la treit qu'a tou net voir, je veux duc se nois de sa per pre cou s reasons. Or toute pe ne d'et etre proport mor à i beit, et le ce con une se pe possencement la treit cup trie, a plus forte messa relle du con printeur et de l'incembaire, » Quelle de plorable arm membres est quelques lignes. Etourez-vous donc que l'atentifiaire dont du Propte ut, dans ses sangamaires syberpoles, demanné taut de tetes!



# XIII

Le dermer jour de ce mois de mai, si glorieux et si laborieux à la fois pour Robespierre, fut encore marqué pour lui par un éclatant triomphe. Vo.ci à quelle occasion. Une ancienne victime des persécutions du despotisme, l'abbé Raynal, banni par un arrêt du parlement pour son Bistoire philosophique des deux Inder, était récemment revenue à Paris. Entouré aussitôt par des évêques, de ci-devant nobles, par les partisans de ces vieux abus dont il avait été lui-même l'amer censeur, indemnisé des pertes auxquelles l'avaient entraîné les condamnations prononcées autrefois contre lui, l'abbé se mit en tête de dresser l'acte d'accusation de la Révolution française, et de l'envoyer nous forme de lettre au président de l'Assemblée nationale, s'imaginant, par cette sorte de trait de folie, ramener l'opinion publique su fetichisme de la royauté.

Duport venait d'achever son discours contre la peine de mort, quand Bureaux de Pusy, qui présidait, annonça qu'un homme, également connu pour son éloquence et sa philosophie, l'abbé Raynal, lui avait fait l'honneur de passer ches lui dans la matinée, et lui avait remiss une adresse en le priant de la communiquer à l'Assemblée. Celleme consentit à entendre ce morceau. Lecture en fut donnée par un des secrétaires. C'était une censure amère des travaux de l'Assemblée constituante, un pamphlet contre la Révolution, une longue diatribe d'un bout à l'autre. L'auteur osait pourtant se présenter comme un vieil ami de la liberté; et, en rappelant qu'il avait donné des leçons aux rois, il engageait sérieusement l'Assemblée à révoquer ses décrets constitutionnels, à rétablir le pouvoir exécutif dans sa force première. Quelques murmures d'impatience avaient à peine interrompu la lecture de ce libelle, auquel l'Assemblée prêta une attention meprisante commo à l'œuvre d'un maniaque.

Le président, s'il faut en croire un écrivain royaliste (1), s'était un peu trop complaisamment prête à la petite comédie dont l'abbe Raynal, à près de quatre-vingts ans, avait bien voulu faire les frais. Comme il avait en connaissance de l'adresse, quelques membres crurent qu'il s'était moqué de l'Assemblée en lui proposant d'en écouter la lécture.

<sup>(</sup>I) Memocres & Fernices, t. II, hv. IX, p. 313.

Rederer l'interpella rudement, demenda in parole contre lus. Mais, aux yeux de Robespierre, la chose ne valait pas la peise d'être prise au sérieux.

il monta précipitamment à la tribune. La lettre de l'abbé Raynal avait simplement excité dans son cour une compassion pleme de dedédain. Il commença par dire que Jamais l'Assemblée ne lui avait para si fort au-dessus de ses détracteurs qu'au moment où il l'avait vue ecouter avec tant de tranquillite la véhemente censure de sa conduite et de la Révolution. Une triple saive d'applaudissements salua ce début. de l'orsteur, Robespierre continua, toujours sur un ton d'excessive modération: mais, tout en rappelant que cet homme delèbre, accusé jades de pécher par excès d'exagération, avant publie des vérites utiles. à la liberté, il ne put s'empêcher de témoigner d'amera regrets de la voir compre un long silence précisément à l'heure où tous les ennemis de la Révolution se contisaient pour l'arrêter dans son cours. De nouvelles acclamations acqueill rent ces paroles. L'Assemblée était dans des dispositions telles qu'un mot pouveit l'amener à uner de rigueur enversl'abbé. Mais Robespierre ne songesit nullement à provoquer une mesure rigoureuse, e le suis bien eloigné de vouloir diriger la sévérité, je ne dispas de l'Assemblee, mais de l'opinion publique sur un homme qui conserve un grand nom. Je trouve pour lui une excuse suffisante dans une circonstance qu'il vous a rappelée, je veux dire son grand âge. » Ou applaudit de nouveau. Faisant alors allusion à ceux à l'inabgation de qui avait évidemment agi le vie llard, et aixque a pour sa part il pardonpart volontiers également, à ces hommes du passé qui autrefois accusaient l'abbé Rayaal de licence, et le chomissaient aujourd hei pour leur apôtre, leur héros; il admirait combien la constitution était favorable an peuple et funeste à la tyranne, puisqu'on no reculait pas, pour la detroire, devant des moyens at extraordinaires , pulsqu'on dénoncait à l'univers comme des crimes es trouble, ces tiraillements pamagera, cruse naturelle de l'enfantement de la liberté, et saus laquelle le despotisme et la servitude seraient incurables.

Il n'y avait donc pas à se livrer à d'inutiles slarmes. « C'est en co moment, » dit-il, « où par une demarche extraordinaire on vous annonce clairement quelles sont les intentions manifestes, quel est l'acharnement des emernis de l'Assemblée et de la Révolution, c'est en ce moment que je ne crains pas de renouveler en votre som le serment de suivre toujours les principes sacrés qui ont été la base de votre constitution; de ne jamais nous écarter de ces principes par una vois oblique et tendant indirectement au despotisme, ce qui serait le eul moyen de ne laisser à nos successeurs et à la nation que troubles

et anarchie. > Et sans vouloir s'occaper davantage de la lettre de l'abbé Raynal, il proposa à l'Assemblée de passer à l'ordre du jour. Il n'était certes pas possable de répondre par un langage plus ferme et plus aigne à d'insultantes provocations. La major té de l'Assemblée, au grand déplasir du côté droit, prouva toute sa satisfaction à Robespierre, en le couvrant d'applaudissements plus chaleureux encore iorsqu'il descendit de la tribune; et, comme il l'avait demandé, elle passa dedaigneusement à l'ordre du jour (1)

### MV

Insqu'ici nous avons peu parlé des Jacobins. L'Listoire de cette socuté celèbre est, en effet, assez d'ocile à pénétrer pour les deux premères annecs de son existence, aucun organe de publicité n'ayant rendu un compte exact et suivi de ses séances. Le Journal des Amis de la Constitution, red ge par Choderlos de Lacios, un des intimes du duc d'Orléans, est loin de repondre à son titre; on n'y trouve aucune physionomie vraie des débats, c'est plutôt une feui le de correspondance avec les sociétés affiliees. Au 1<sup>re</sup> j un va paraître un nouveau journal, cel ii des Debats de la Société des Amis de la Constitution, où nous paiserons de précieux renseignements au sujet des discussions auxquelles donnera heu; dans le courant du mois de juillet, la fuite de la famille royale; mais les premiers numéros sont encore hien obscurs.

Nous savons par queiques feutiles popula res, celle de Camille Desmoulins principalement, et même par certains journaux contre-révolutionnaires, con me les Actes des Apôtres, par exemple, de queile prodigieuse influence jouissait Robespierre au sein de la société; que son entrée y était saluée par les plus vifs applaudissements ; que, plusieurs fois dejà il avait été appelé à l'honneur de la présider; mais les innombrai les discours que jurqu'en juin il y prononça n'ont pas été recueillis. Quelques-uns seulement ont été mentionnés çà et là, et sauvés ainsi de l'outili. Cependant il en est un capital dont il donna lecture dans la séance du 11 mai, et qui, livré à l'impression, a été licureusement conservé pour l'insierre. C'est son discours sur la liberté de la presse.

(1) Voyez le Moniteur du 2 juin 1791, et le Contrier de Prosence, numero 296.





Italia, plus d'une fois, mois l'avons entendu, à la tribune de l'Assemblée nationale, elever la voix en faveur de cette liberte sans laque le toutes les autres libertes ne peuvent guere exister chez un peuple qu'à l'eint precaire, et défendre les écrivains dénonces par les meneurs du côte droit. Certes, de toutes nos libertés perdues, celle de la presse n'est pas la moins regret ée des hommes d'intelligence, des véritables patriotes : els bien l'qu'ils relisent aujourd hui l'admirable discours dont nous allors entreprendre l'analyse, et us s'affigeront profoncément avec moi de ce que des écrivains décorés du nom de théraux, et confondant d'ailleurs le rude athlète de la Convention, obligé de litter pour le sa ut de la France contre les ennemis nu dehors et ceux du dédans; le confondant, dis-je, avec le législateur dous et profond, aient lancé contre Robespierre des invectives qu'exisent signées les pamphiletures et les libellistes du parti royalistes.

Aux yeux de l'immortel tribun, la faculte de communiquer ses pen-, soes, qui est à la fois le hen, l'âme, l'instrument de la société, ne peut s'exercer utilement que par la liberte de la presse, identique avec celle de la parole et, con me ébe necessaire au développement, aux progrès, au bouneur de l'humanité. Si presque partout, chez tous les peuples, elle a été comprimée, c'est parce qu'elle est le plus rédoutaine fleau du despotisme, lequet à pu se sa force dans l'ignorance commune. L'ambition, au contraire, rencontre d'insurmontables obstacles là où l'innocence opprimée à le droit de faire entendre sa voix, la on l'epinion publique et la volonté générale présent nt à la tyrannie une dique infranchissable. Aussi a-t-on vui de tout temps les despotes se ligner contre la liberte de parler, et d'ecurre ; les uns la proscrivant au non du ciel, les autres au nom du principe monarc inque.

L'exemple des Etats Unis d'Amerique, de ce peuple ai jeune et si grand deja, chez lequel le droit de communiquer ses pensees ne pouvait être gene ni limite en aucune mamère, repondant d'avance au reproche d'exaperation dont on ne manquerait pas de poursitivre son opinion; car, suivant liu, la liferte de la presse devait être entière et indefane, saion elle n'existant pas. Deux moyens de la modifier existant : l'un, de l'assujettir la certaines formal tra restrictives; l'autre, d'en reprimer l'obus par des lois pensles. Ainsi restrembrant-on le droit de posseder des presses? et d'un bienfait qui devrait être commun à tous farait on le potrimoine de quelques-uns "Permettrait en aux uns de parler plus ou moins librement de politique et des evenements publics, aux autres de n'occuper purement d'objets de littérature? Telles étaient les mesures de précaution à l'aide desquelles la liberté d'écrire avant été refrénée jusqu'ici par le despoisme, qui,

sous prétexte de rendre les hommes sages et paisibles, en faisait des histraments passifs on de vils automates.

En second heu, que les étaient les peines à établir contre les abiss possibles. La liberté d'ecrire s'exerçait necessairement aur deux objets, les choses et les personnes. La morale, la législation, la politique, la religion etaient du domaine du premier; or pouvait-on punir un homine pour avoir matifesté son opinion sur toutes ces questions? L'humanité ne comporte-t-elle pas une prodigieuse diversité d'esprits et de catacteres? Où sera l'erreur, où sera la vérité? En effet, disait très-bien Robespierre, « la liberté de publier son opinion ne peut être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Il faut que vous trouviez le moyen de faire que la liberte sorte d'abord toute pure et toute que de chaque tête humaine. Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vrales ou fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce melange que la raison commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien et le mal, s'exerce à adopter les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous êter à vos semblables l'usage de cette facu té pour y substituer votre autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de demarcation qui sépare l'erreur de la vérité? Sa ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourmient exercer. cet empire aur les pensées, mais s'ils ne sont que des hommes, ail est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes, toute los pénale contre la manifestation des opinions est une absurdité. » Il est facile, poursu vaitil, d'attendre des actes criminels parce qu'il y a un corps de delit, un fait clairement defini et constaté; mais une opinion, un écrit, où trouver le critérium de sa criminalité? C'est un écrit incendiaire, dangereux, dit-on, mais ce nont là des termes vagues, incertains. Suivant le temps, suivant le beu, et même les impressions personnelles du juge, le delit existe ou n'existe pas. Ce qui sera crime ici deviendra vertuplus loin. Tel, regarde comme un extravagant par un despote, sera admire comme un citoren vertueux par les hommes libres. « Le même écrivain trouvers, guvant la différence des temps et des lieux, des éloges ou des persecutions, des statues ou un échafaud. » Les hommes de geme qui ont révelé au monde les plus grandes verités avaient en genéral devancé l'opinion de leur siècle; aussi les montrait-il, poursulvis par l'ignorance et les préjugés, presque constamment en butte à l'ir grantude de leurs contemporains et tardivement recompentes par les hommages de la postérité. Galilée expia son genie dans les cachots de l'impuisition; Descartes mourut sur une terre étrangère, et



l'éloquent philosophe de Genève, ce Rousseau, à qui, au nom de la pitrie. l'Assemblee nationale venait de décerner une statue, n'avait-ilpas éte atteint par la persécution? Mais tandis qu'on poursuivait comme perturbateurs de l'ordre public les meilleurs amis de l'humanité, on prodiguait les caresses, les encouragements, les pensions, à ces écrivains courtisans « vils professeurs de mensonge et de servitude, » dont les doctrines funestes aitéraient les principes de la morale, et dépravaient l'esprit public « La presse libre, » continualt-il, « est la gardienne de la liberté ; la presse génée en est le fleau... Ce sont ces entraves qui produisent ou une timidité servile ou une audace extrême. Ce p'est que sous les auspices de la liberté que la raison s'exprime. avec le courage et le colme qui la caractérisent .. Pourgooi prendre tant de so p nour troubler l'ordré que la nature établissait d'elle-mémé? No voyez-vous pas que, par le cours necessaire des choses, le temps aniène la proscription de l'erteur et le triomphe de la vérité ? Laissex aux opinions bonnes ou manyaises un essor également libra, puisque les premières seulement sont destinées à rester. Avez-vous plus de confignee dans l'autorité, dans la vertu de apelques hommes intéresses à arrêter la marche de l'esprit huma n que dans la nature même?.... L'opinion publique, voilé le seul juge compétent des opinions privées, Le seul censeur légitime des écrits. Si alle les approuve, de quel droit, yous homme en place, pouvez-vous les condamner? Si elle les condamne, quelle necessité pour vous de les poursurvre! Si, après les avoir improuvées, elle doit, éclairée par le temps et par la réflexion, les adopter tôt ou tard, pourquoi vois opposez-vous aux progrès des lumières! Comment oses-vous arrêter de commerce de la pensée que chaque homme a le droit d'entretenir avec tous les esprits, avec le genre humain tout entier! » Pourquoi enfin substituer à cet empire de l opinion publique, doux, salutaire et naturel, celui de l'autorité, necessairement odieux et tyrannique!

A ces principes éternels on objectant la raison d'État, la soumission aux lois Mais, sans troubier aucunement l'ordre public, sans enfreindre l'obéissance due aux lois existantes, n'était-ce pas le droit de tout citoyen d'appeler l'attention du législateur sur des lois imparfaites, d'en demander la reforme, de prouver, qu'elles étaient contraires à l'interêt genéral? N'était-ce pas la le meilleur usage, le pius digne que l'homme pôt faire de sa raison? Robespierre assimilait à cet egard la grande société politique aux sociétés particulières, ou chaque associé a le droit d'engager nes coassociés à modifier, pour la prospérité de l'entreprise, les conventions premières. Avant la Révolution même, n'ava t-on pas le droit d'écrire et de disserter aur les lois. On parle



l'aneantissement de la presse; mais s'imagine-t-on que des écrits remient si facilement les citoyens et les portent tout à coup à briser un état de choses appuyé par la force publique, cimenté par l'hillistude? Ce sont des prejuges répandus par le despotisme. Les écrits n'agissent sur les peuples que par l'action lente et progressive du temps et de la raison; toutes les declamations contre ce qu'ou appelle les écrits incendiaires cachent toujours le dessein secret d'opprimer une nation dont le premier besoin est d'être éclairée sur ses droits, sur ses intérêts. L'fallait donc renoncer à tout acte de rigueur contre les écrivains, et maintenir, comme la plus solide base du bonheur social, la liberté illimitée d'écrire sur toutes choses

Envisageant ensuite la liberté de la presse par rapport aux personnes, il distinguait entre les personnes publiques et les personnes privees. Quant aux premieres, la question ne lui paraissait pas douteuse. En effet, un des plus grands avantages, le but essentiel de cette liberte, n'était-il pas de contenir l'amoition, le despotisme des gens en place, des depositaires de l'autorité ? 51, sous prétexte de calomnie, on leur lausse le droit de poursuivre legèrement un écrivain qui aura blâmé leur conduite, ce frein salutaire de la liberté de la presse deviendra absolument nul , car qui osera s'exposer aux vengeances des hommes punsants? Attendra-t-on pour denoncer Catilina qu'on ait des preuves piridiques de sa culpabilité ? Devant quel tribuna l'utterat-on contre Tibere? Si l'on incrimine les denonciations contre tel ou telfonctionnaire, ne sent-ou pas combien il sera difficile de dejouer les complota liberticides? Ceux qui gouvernent ont trop les moyens d'envelopper de mystères leurs projets ambitieux; et si, pour les mettre en cause devant l'opinion publique, des preuves juridiques sont absolument exigées, ne courra-t-on pas risque de voir leurs machinations executées avant qu'on ait pu les prévenir? « Dins tout État libre, » disait-il, « chaque citoven est une sentinelle de la liberte qui doit crierau moindre bruit, à la moindre apparence de danger qui la menace. Tous les peuples qui l'ont connue n'ont-ils pas craint pour elle jusqu'à l'ascendant même de la verta? » Chose angulière, on eût dit qu'il prévoyait par là le reproche qu'au lendemain de Thermidor devait lui adresser Barère.

Que si, poursuivant-il, d'excellents citoyens, comme Aristide, n'étaient pas à l'abri de l'injustice et de la calomnie, ils trouvaient, dans la satisfaction d'une conscience pure, de sufésantes consolations, sachant que des persécutions passagères rehausseraient encore leur g'oire, et seraient un temoignage plus éclatant de leur vertu. Quels personnages, au contraire, entendait on sans cesse réclamer costre la acence des écrits? ceux dont la réputation éphémère, fondée sur des succes de charlatanisme no polivait supporter le cirio de la misadre. contradiction, et qui craigniment sans ceine qu'une voix libre ne vint reveler leurs transactions honteuses et leurs petites intrigues. Caton, cent fois dénoncé, dedeigna toujours de poursuivre ses accusateurs; mais les décemvirs de Rome edicièrent des lois terribles contro les abelles. C'est sous l'empire du despotisme qu'un écrit calombreux est principalement dangereux, parce ou il n'est pas toulours. aise d'y repondre, surtout quai del est favorable à la cause de la tyranne, mais, sous le régime de la liberté, la reputation d'un boncitoyen ne saura t être facilement terme. l'opinion publique etant à même de juger en toute consaissance de cause. Pour lui alors certains eloges pourraient sembler un opprobre, tandis que certains pamphieta acraient de veritables titres de gloire. La liberté de la presse n'inspirait de terreur qu'à ces gent usurpateurs d'un crédit et d'une consideration de mauvais a oi, forces de s'avouer intérieurement combien leur était necessaire l'ignorance publique.

Caton n'avait jamais poursuivi ses calomatateurs , vegatt-il de dire-R'y avait-s, pas dans ces quelques mots une abusion directe à luimême? En effet, de tous les défenseurs du peuple, de tous les gione ix combattante de la Revolution, en etait-il un que l'envie côt maitraite. avec autant d'achimement, sur qui la calomnie se foit exercée avec plusde fureur et de mauvaise foi \* N'était-il pas chaque sour dévoue aux venceances de la réaction dans les écrits cyniquement diffamatoires des Pettier, des Rivarol, des Royou, des Mallet du Pan et de tant d'autres supendies de l'aristocratie, dans ces feuilles monarclaques dont quelques-unes dépassaient de bien loin en exagérations le terrible poursal de Marat ! Eh bies l'avait-il un soul instant songé à poursuivre ses calomniateurs? les avait-il denoncés à la tribune, traduits à la barre de l'Assemblée nationale, comme avaient fait les Valquet et les Maury! Loin de ib, il combattit toujours toute mesure compressive de la liberté de la presse, lui, l'objét de la rage de tous les folliculaires royalistes. Et dans le discours dont nues nous occupons, comment s'exprimant-il au sujet de ces personnalités odieuses dont il etait victime chaque jour, et que, susvant lui, le mépris public seul devait atteindre? Écoutez, écoutez, vous tous qui, persistant à ne voir en lus que l'homme béroique de la Convention et du Comité de saut public. c'est-à-dire le soidat sur le champ de betaille, semblez ignorer qu'il à eté le plus intrépide de ceux qui out tenté de fonder la liberté en France. Conjurant ses collègues de ne pas déshonorer leur ouvrage en

mottant des entraves à la 1 bre communication de la pensée, il leur disait : « Que tous les libe les répandus autour de vous ne soient pas pour vous une raison de sacrifier aux circonstances du moment les principes sur lesquela dost reposer la aberté des nations. Songez qu'une loi sur la presse ne reparérait pas le mal, et vous enlèverait le remède Laisset passer ce torrent fangeux, dont il ne restera bientot plus aucune trace, pourvu que vous conserviez cette source immense et éternelle de lumière, qui doit répandre sur le monde politique et moral la chaleur, la force, le bonheur et la vie, N'avez-vous pas dest remarqué que la plupart des désonciations qui vous ont été faites étaient dirigées , non contre ces écrits sacriléges où les droits de l'humanité sont attaqués, où la majesté du peuple est outragée, au nora des despotes, par des esclaves l'achement audacieux, mais contreceux que l'on accusé de défendre la cause de la liberté avec un zèle exageré et irrespectueux envers les despotes? Navez-vous pas remarqué qu'elles vous ont été faites par des hommes qui réclament amèrement contre des calomnies que la voix publique a m ses au rang des vérités, et qui se taisent sur les blasphèmes seditieux que leurs partisans ne cessent de vomir contre la nation et ses représentants? Que tous mes concitoyens m'accusent et me punissent comme traitre à la patrie, si jamais le vous dénonce aucun I belle sans en excepter ceux ou , couvrant mon nom des plus infâmes caloinnies, les ennemis de la Révolution me designent à la fureur des factions comme l'une des victimes qu'elle doit frapper. En l'que nous importent ces méprisables écrits? Ou bien la nation française approuvers les efforts que nous avons faits pour assurer la liberte, ou elle les condamners. Dans le premier cas, les attagnes de nos ennemis ne seront que ridicules; dans le second cas, nous aurons à expier le crime d'avoir pensé que les Français étaient dignes d'êtres libres, et, pour mon compte, je merésigne volontiers à cette dest née »

Et ce n'était pas seulement l'intérêt de son pays qui lui dictait ces paroles. La Revolution, à ses yeux, avait un caractère universel; ce n'était pas uniquement pour le temps présent, pour les habitants de la France qu'il fallait faire des lois, c'était pour les siècles, pour le monde entier; ainsi dans la Déclaration des droits, l'homme passait avant le c'toyen. Ah't ne l'oublions jamais cet ardent amour de notre Revolution pour l'humanité! Sans la liberte indefinie de la presse, disait Rubespierre, point de liberté. Toutefois, en considérant la presse par rapport aux personnes privées. à admetta t'une restriction; et, tout en preferant, pour sa part, laisser au tribunal de l'opinion publique le soin de reprimer également les calomnies ordinaires, il per-

mettait aux citoyens de poursuivre devant les magistrats la répression de cette sorte de délit. Ses conclusions, formulees en projet de decret, portaient que tout citoyen aurait le droit de publier ses pensées par que que moyen que ce tôt, et que la 1 berté de la presse ne pourroit être gênée ni limitée en auci ne manière, que des peines sévères frapperaient quiconque y attenterait, enfin que les particuliers calon nes auraient le droit de poursuivre devant les magistrats la réparation des calomnées dont ils auraient ets l'abjet de la part de la presse (1)

tie discours, dont cer aigenient personne ne contestera mi l'elevation in la noble-se, avait été composé our être prononcé à la tribune de l'Assemblee nationale, il ne le fut pas, faute d'occasion sans doute. Capandant, à propos d'une las proposée contre les ecrits par les Coistitutionarls, nous catendrons bientat Robespierre en reproduira les principales idees. Il obtint, com ne on pense, un éclatant succes, not sendement aux Jacobins, mais au-si au Cercle social, où Fanchet, le nouvel évêque du Calvados, le reda teur de la Bouche de fer, en lut lus in ème la plus grande portre (°). Peu sien frant que ce discues ne fot entierement perdu pour s'h stoire. En efiet, dans la soirce du l'2 mai, Robestierre, soitant de chez le docteur Lanthenes, son ami dors et Son futur codegue à la Convention, on de chez le Roland, qui le gener t dat sile même hôtel, rue Stanegard, presidu quai Conti, et niqui sans doute it était venu lire son discours dans l'intimute, prit un fincre sur le quai des Augustins pour retourner chez lui, rue de Santonile. Lort distrait, comme nous l'avons dit au commencement de cette l'istoire, il oul lia son manuscrit dans la voiture Heureusement pour lai et pour nous, il lui fut fidèlement rapporte par un bon catoyen (3).

It he devait pas tar ler à requérir au sem de l'Assemblee l'equérir et ton des principes qu'il avait developpes dans son discours, et cela a propos du Moniteur lui-même, denonce par le ministre des lette rescurangeres. Dans la scance du 12 pun, aine lettre de N. de Mont nou ne signatant à l'attention de l'Assemblee nationale une correspon aince

<sup>(1.</sup> Discours sur la liberté de la pr. . Porte, de l'Impr. mationale, 179), in 9° 10 23 p. On trouve de l'active de dans le premier volume des univres de 1 · s s-pource recteelles par componierny et p. 2.1 c. 225.

<sup>(2)</sup> Voyez le Patri de françois, minacro 641.

<sup>(3)</sup> Plesseurs journated du temps, entre autres le Petrion france a mancro 1 67, contre aunt une annonce par laque et le la peure produit de reseau de la contre qui, ayant entenda par et de son manascrit, se donverment que les peure pour le la faire recouvere, et les prie de l'adresser chez lui, rue de Sainton ga, qui Maria a, nº 8, on bien chez M. F. Lauthenna, rue distincipand, hotel fritamoque, for bourg Saint-Cernain. Strandé d'an beau zele, le docteur l'and cons convit in comme une brichime sur la serte in leinite de la presse, qui roug lit tout un anno ro du Comme de Pracence, et nont il est question dans le numero el 1 du Potriote françois.

d'Allemagne insérée dans le numero 151 du Moniteur, et dans laquelle on prétait au roi le projet d'evasion le plus absarde, disa t le min stre. Or on était à virgt jours de la feite de Louis XVI, ceci est à retemir. Le ministre semblant indiquer à l'Assemblee sa ligne de conduite, en déclarant que, s'il avaitété persons ellement designe par le journat, il plinesiterait pas à traduire l'imprimeur de vant les infinipaux. La lecture de la lettre d'iministre à peme achevee, plus eurs voix de la droite demandgrent. violemment que le redacteur du Mon teur fit tout de suite ci asse de la tribune qu'il occupatidars la salle ; d'autres, qu'il fût enjoint par j'Assand tee elle, mêrie à l'accusateur public de poursuivre l'impraneur afinde le fercer à nommer l'auteur de l'article. La femille du libraire Pauckoucke etait join, à cette époque, d'être favorable à Robespierre, quoiqu'elle commençàt à mettre un peu plus de soin dans le compte rendade ses discours ; mais Robespierre piaçan ja question des principes audessus de celle des personnes, et comme il avait défendu jadis son ami-Cannie Desmoulins, attaqué par Mai uet, il se fit l'avocat d'office de l'imprimeur de la Gazette nationale (1). D'abord, dit-il, ce n'était nas à l'Assemblée constituante à se charger des vengeances ministerielles. Ensu te que savant on su l'assertion de M. Montmorin était plus exacte que celle du correspondant anon-me? A trois semaines de là l'evenement vint prouver combien Robespierre avait raison de douter. --là fin les hommes en place n'appartenaient-ils pas à l'opinion? N'y avant-il pas une difference à étabur entre eux et les simples particu-Lets? Après avoir rapidement expose les considérations par lui émises à cet egard dans le discours dont nons avons rendu compte, il den'anda la question prestable sur toutes, es motions proposees et es qualitia de services. L'Assemblée, en cofinitive, lui donna raison, en passant al ordre du jour, au grand scandale des Montiosier et des Praslin(2).

### XV

Mais retournons aux Jacobins, où se trouve à l'ordre du jour une question importante, celle du licenciement des offiners de l'armée, dont l'opinion publique, à l'aris et dans les départements, se préoccupait fort depuis quelques mois. Anthonie y prononça le 2 juin un dis-

(2) Veyez le Manateur du 3 juin 1791.



<sup>()</sup> Lo Beniteur s'intitua i alors Gozette nutionale ou Boniteur universel.

cours énergique dans lequel il denonça le cadre des officiers comme un perpetuel foyer d'aristocratie qu'il était impossible de laisser subsister. Nommé rapporteur d'une commission chargée par le club d'examiner la question, il elerer parla l'ongtemps, pluseurs jours après, sur les moyens de descriptocratiser i armée, et conclut à une reorganisation complete. C'etait le 8 pain. Le même jour Robispierre prit aussi la parole.

Il ne venait pas proposer des mesures sur un licenciement dont la pecessaté lui paraissait demontrée, no approfondir les inconvenients qui en résulterment, selon quelques personnes; il voi lait simplement concher au sein de la société les senuments dont son âme était penetree à l'aspect des dangers de la patrie. Après avoir tracé un assez sombre tableau de l'armee, rappele la catastrophe de Nancy due aux intrigues des officiers, les supplices odieux dont s'étaient rassasiés. dons cette malheureuse ville les ennemis de la liberté; apres avoir montré dans quelques regiments certains officiers ne graignant pas d'arborer la cocarde blanche, il se demandait comment on pouvait douter de cette necessité du licenciement des officiers de l'armée. Quant à liu, en voyant le gouvernement cortier à des hommes notoirement hosti es à la Revolution la garde de nos places principali s et la definse de nos frontières, il ne pouvai hésiter; et, avec une franchise. cont il avouait lin-même la rudesse, il qualifiait de traitre quicorque ctart oppose au licenciement.

A ces mots, un membre, saisi de transport, interrompit l'orateur et cenanda, aux applaudissements de l'Assemblee, que ces derniers mats fussent inscrits en gros caractères aux quatre coms de la salle

Robespierre, reprenant, s'attacha à dissiper les craintes propagres par les personnes interessees. Loin de produire le moindre trouble, le licenciement rameierait, au contraire, l'ordre absent depuis si longtemps de notre armée par suite de l'antagonisme fatal existant entre l'officier et le soldat. L'offet disparatrait avec le cause, les troupes s'empresserment d'obéir à des officiers patrioles, dignes de leur confiance, et les liens de la discipline se re-serveraient au lien de se détendre. Pourquoi dans la nation régénérée conserver un dernier vestige de l'ancien régime détruit "« Pourquoi attacher des cadavres à des corps vivants" « Tous les partisans du despotisme tous les entemis de la Revolution, on pouvait en être certain, réclaméraient, en invoquant l'amour de la paix, le maintien des officiers actuels, sors de rencontrer en la plupart d'entre eux des complices de leurs perfides desseurs. Aussi fallait-il se métier de ces hommes qui, ne voyant dans la Revolution qu'un moyen de fortune, se retournaient volontiers vers

l'ancien regime quand leur ambition se trouvait deçue; de ces hommes dent la feinte moderation recelait trop souvent d'affreux projets de vengeance. En terminant, il et gageait ses concitoyens à se mettre en gar le contre leur bonne foi et leur facili é; car, à ses yeux, la constituien nouvelle avait surtoir pour ennemis la fablesse des honnètes gens et la duphicite des matvediants (1). Après liu parut à la tribure des faccions un homme porteur d'un nom i lustre, du Couedic, qui essava de le relater, tout en applau lissant à son civisme. La lutte devait être plus vive, plus ocharaée à l'Assemblée nationale, où la question se préserta le suriendemain.

Peu s'en clait tadu que Robespierre ne fût appelé lui-même à danger ces de lats orageux. En effet, lors du dertoer renouve lement de la prisonence de l'Assemblée, le 6 juin, il s'était trouvé candalat, avec banchy, agronome distingué. Son concurrent avant été clui « M. Robespierre qui depuis longtomps mortre l'hobiseur du fauteur, » convait le lema-main litissoit dans son journal, « doit se consoler en pensant que c'est ter un homminge rendu à l'agriculture 2). »

Ce projet de licencier l'armée pour la réorganiser completement sur les bases o emes de la constitution detail pas nouveau; il avait occupe le vaste gene de Mirabean, cont la grande voix, appuyant celle de Bobespierce, cút indi bitat lement jete dans la discussion un prodigienci ed. t. Charge, au nom des e-nutes de constitution, militaire, diglomatique, des rai ports et des recherches, de presenter à l'Assembice un rapport sur les me l'eurs moyens de ramerer l'ordre au mojende l'armi e, et di essurer ainsi la tranquolite pubaque, Bureaux de Pasy. r e trouva men de muci y a proposer, dans la seance du 10, que le cantonnement des frouges et l'application de paines severes contre quicomple troub that in discipline militaire. Quant aux officers, dont Unic visine et la midredlince pour les nouveaux principes étainn, trapconfus, ses precart ous se bornaient à ex ger d'eux un lengagement. par cerit, un engagement d'homieur d'obeir à la cor stitution et de la respecter. Dispouriez avait dejà emis une proposition semillable, en dehots de l'Assemblee, et Ræderer, avec raison, l'avait combittue comme purement illusoire. A coux qui croma ent devoir refuser le serment présent, un se contentant de retruicher les trois quarts de lenis. appointements, en les mettant en disponibilité.



<sup>(</sup>f) Nonez les minores de sulla loncont les dédices la Sourie des Americo de la Constante de

<sup>(2)</sup> Parente françon, numero 608.

Comme à Rosderer, ces mesures parurent à Robespierre tout à fait inefficaces. Il monta à la tribune immediatement apres le rapporteur, et debuta par quelques considerations génerales sur l'organisation de l'armee, Comment, lorsque toutes les fonctions publiques avaient été. reconstituées suivant les principes de la liberté et de l'égalite, avant on laissé subsister jusqu'ici cette aristocratie militaire, elevant encore sonfront audacieux et menacant au milieu des ruines de toutes les aristocraties? Puis, présentant les armées nombreuses et permanentes comme un danger perpétuel pour la liberté, il dissit : « Ignorez-yous que tous les peuples qui l'ont connue ont réprouvé cette institution, ou ne l'ont i nyisagee qu'avec effroi? Combien de précautio is ne devezyous donc pas prendre pour preserver d'une influence dangereuse la Liberie! Yous savez que c'est par elles que les gouvernements ont partout subjugué les nations : vous connaissez l'esprit des cours ; vous ne croyez point aux conversions miraculeuses de ces hommes dont le cour est dépravé et endurci par l'habitude du pouvoir absolu, et vous soumettes l'armée à des chefs attachés naturellement au règime que la Revolution a détruit! Ou'attendez-vous donc de ces cheis ? S'ils sont sans autorité, sans ascendant, ils ne peuvent exercer leurs fonctions; s'ils en ont, à quoi voulez-vous qu'ils l'emploient, si ce p'est à faire triompher leurs principes et leur parti? Sans doute il est une partie des officiers de l'armée sincèrement attachés à la cause de la Révolution, animés des plus purs sentiments du civiame, de la liberte , j'er connais moi-même de ce caractère, même dans des grades distingués; mais pouvons-pieus fermer l'oreille aux plaintes innombrables des citoyens, des administrateurs même, qui vous prouvent qu'une partie très-nombreuse de ce corps professe des opinions opposees? Que dis-je? jetez un regard aur le passé, et tremblez mour Lavenir. Voyes avec quelle obstination ils ont servi, dès le commencement de la Revolution, le projet favori de la cour, d'attacher l'armes à ses intérêts particullers ; voyez-les semant la division et le trouble. armant dans quelques beux les soldats contre les citoyens, et les citoyens contre les soldats, interdisant à ceux-c. toute communication avec les citoyens... tautôt dissolvant des corps entiers dont le civisme déconcertait les projets des conspirateurs...» N'avait-on pas vu, poursuivait-il, les officiers chasser les soldats auspects d'un patriotisme un peu ardent, et les renvoyer dans leurs foyers evec des cartouches infamantes? C'étaient en général les meilleurs soldats, les plus anciens, les plus éprouvés. Et à quel moment s'en débarrassaiton? Précisément à l'heure où les armées étrangères semblaient nous menacer, où se formaient trop visiblement contre notre Révolution.

une lique des despotes de l'Europe. Or n'était-il pas absurde de laisser l'armée française entre les names du anmées disposes à défendre la cai se du monarque contre ce le du peu de? Avec quelle patience les solchis maranent-ils pas supporté les plus révoltantes injustices? Et cependant on exiges it it env la plus avengle soumission, è plus entier respect pour des ofaciers qui, chaque pour, violaient publi piement et outrasgement la constitut un et les lois. Voulait-on forcer les solcats à opier brosquement entre l'obsessance passive à la dissipance et l'amour de la patrie? Voir, il ful ait concider ces deux interêts, et faire en sorte, par une reorgin is ation bien entendue, que l'armée pôt respecter à la fois ses officiers et les lois de son pays.

Tout, cette pieurère partie un discours de Ribespierre était écrite. Les plus grantas orateurs de mas premieres assuai? ters ne traitaient pasautrement les sujets auxquels ils attachment bealiers pild importance, reservant l'improvisation pour sea repliques et ses meidents, qui, freque riment repo ive es, leur offraient du reste l'occasion d'exercer leur facilité arat ure, Amsi en usait Mirabeau; ses discours les plus considerables étaient rolliges par écrit d'un bont à l'autre. Il n'est pas donné à tout le monde d'improviser sur tel ou tel sujet; c'est un don naturel, qu'on peut dia lleurs acquerir à force de travit , mais qui a toujours serdangers. Certains sagets exigent de longues médications, veulent être traites avec un remeillement tout particulier; et s'exposer, en les abordant en public, aux defaillances de la memoire ou aux persis de I improvisation, n'est pas chose prudente. Je compretide done trusbien que les crateurs de l'Assemblée, constituante et de la Convention. aient eu la precantion, dans les circonstances graves, d'ecrire leurs discours. Cela ne les empéchait pas d'être en même temps d'aum rables. improvisateurs, como e Mirabeau et Ribe-pierre. Quelques personi es out avancé le contraire relativement au derniert, elles out contrais une grosse erreur pour ne s'être pas donné la peine d'examiner avec quelque som les innombrables discussions auxquebes il prit part. Muntes fois, comme il est bien facile de s'en rendre compte, il eut à parler à l'improviste sur les sujets les plus impresses al s'en tira toujours avec infiniment de talent et de bonheur, temoin le magnitique discours que lui inspira la lettre de l'abbe havnal à l'Assembles constrarante.

Arnsi, dans la séance du 10 juin, lorsqu'il fut arrivé a la fin de son discours écrit, il continua de parler (1 , releva ut e à une les procupales dispositions du projet des comités qu'il n'avait pu prevoir, et



<sup>(</sup>III Voy à ces égard le Journal de Paris, qui parte so gueusement la distinction. Numero du 12 pain 1791.

les combattit toutes successiven ent. Livré à l'inspiration du moment, et som l'impression des attaques dirrigées par le rapporteur contre les no data et les sous-officiers, il devint plus val, plus ve iément, plus agressif. Quels moyens proposait-on au lieu de l'indispensable mes iredu licenciement des officiers? D'abord de punie severement les subaits accuses d'indiscipine. Inexorables aux faibles, aux innocei ts opprimes les con it à se montraient doux et complessants pour les uparespears, out trank la promesse face deputs deux aus par l'Assemble a and selects de reprinter les desordres sans distinction de glates. On Ligipulaté semblait assurée aux officient. Ou'exigeait on q'eux mantenant pour toute girantie? Un nouveau seiment, une nouvelle promesse de ne point conspirer contre la nation, « Eli quo la s'ecriettal, « n'élesyous pas encore las de prodiguer les serments? « Et à propos de ces serments politiques se viveinent critiques par Robespierre, je ne ruis m empêcher de rappeter que la Révolu ion de 1848 en avait sugement prononcé l'abolition, «Est-ce par des serments ou par des lois, » poursinvatt il, « que vous voules gouverner la France et affernar la liberté? Les serments, inut les pour les bons citayens, prepaignent pas les mauvaia. S'ils efficavent quelques homines de bonne foi, les conspirateurs et les traitres s'y prétent avec facilité et rieilt de la creduitte de cruz qui se reposent du sajut de l'État sur de pareils garants. Les citoyens, les inflitaires n'ont-ils pas deja prête le serment dividue? Coux qui ont pu le violer en respecteront-ils un second\* Et si ce secondigeut ajouter à la force du premier, il faudra leur en demander un troiseate. le tout pour corroborer leur patrionisme, et donnée des preuves plus éclataines de votre sagesse. Mais, dit-on, ce n'est pas un nouveau serment qu'on propose, c'est un engagement d'hanneur. Aliest yous connaissez donc un engagement plus sacré que la religion du serment? Quel est donc cet boaneur qui s'allie avec le parjure? qui ne suppose m amour de la patrie, n. respect pour l'humainté, m fille lité aux devoirs les plus sacres du citoyen? Il est donc une veri i secrete, un talisman attaché à la parole d'honneur d'une classe de citoyens? L'honneur est le patriotisme particulier du corps des officiers, les actes de patriotisme, les serments sont faits pour les autres; mais ceux là, il suffica qu'ils promettent sur leur honneur. Et c'est vous qui consacrerez des absurdes préjugés et des insolentes prétentions; d'est vous qui établicez en principe que chez les Francais, cle z des hommes libres, I honneur feodal peut remplacer la morale et la veriu!... » Comme à ces deraiers mots une voig de la droite lui crisit qu'il ne connaissait pas I lionneur; « Oui, » rep igua-t-il vivement en jetant un regard meprisant vers le côte d'où était partie l'interruption, a je



me fais glore de no pas comantre un honneur qui permet d'être l'ennemi de la liber e et de sa patrie 1) ... n Arrivant à la disposition par laquelle les comites accordaient aux officiers demissionnaires pour retus de serment un quart de leur traitement, il ne pouvait s'empêcher d'. dimirer cette muniticence d'une nation distribuant des récompenses et des pensions à des citoyens qui ne voulaient point promettre de ne jas conspirer contre elle. Enfin, comme digne couronnement de son movre, le comité proposait de cantonner les soldats, c'est-a-dire de les separer des citovens, afin de pouvoir plus facilement séduire les uns, deginter les autres, et en faire les dicties satellites de la cour et des intrigants ambitie ix. Une seule chosa étonnait Robespierre, c'était l'aidace incroyable avec laquelle ou avait espéré faire sanctionner un pareil projet par l'Assemblée constituante. Aussi demanda-t-il qu'il fût rejeté avec indignation et que le licenciement des officiers fût prononcé avant tout (2).

Il y avait que que courage à Robespierre à s'exprimer avec cette tude franchise, car un assez grand nombre de membres de l'Assemblee, principa ement parim ceux de la droite, c'est-à-dire parmi les anciens privilégiés, appartenaient à l'armée. Cazalès s'élança, plein de rage, à la tribune, traita de làches calomnies les assertions si vraies et si justes du précèdent orateur, et alla jusqu'à menacer en quelque sorte l'Assemblee nationale des vengeances de l'armée, si elle ne repoussait pas à l'imanimite la propos tion du licenciement. Aucua de ceux qui, aux Jacobias, avaient energiquement soutenu il opin-on de Robespierre ne vint à son appui dans l'Assemblee. Un membre seutement repondit à Caza ès qu'ou voyait des officiers français auprès de Condé et qu'on n'y voyait pas de soldats.

Le lendemain la discussion fut reprise; même silence des membres de la gauche. Seul, Robespierre tenta d'inutiles efforts en faveur de sa motion. Comme on réclamait coutre elle la question préalable, il demanda vivement la parole pour une question d'ordre, mais l'Assemblee refusa de l'entendre. Debout au milieu de ses collègues assis, et muets, pour ainsi dire, devant la menace indécente faite la veille par Cazalès, Robespierre, dit un temoin oculaire, promens longtemps ses regards à droite et à gauche, comme sil eut voulu, par sa seule attitude, reprocher à ses collègues leur pusillanimité et leur faiblesse (3).



<sup>(1)</sup> Courrier de Procence, muméro 300, p. 163.

<sup>12.</sup> Suivant sou liab, use, le Monster ne donne qu'un résume muse écourté de ce disceurs (numero du 11 juin 1/91), le Fissa de jour juintere 700, fait de meme. Noyes le discours imprimé, Paris, de l'Imp. nat., in-8° de 15 p.

<sup>(3)</sup> Nons donneis in comme document current la lattre de P.o., gent, hom-ne ita-

Le projet des comités fut adopté, après que l'Assemblée eut repoussé par la question préalable la proposition du licenciement. Unis, comme l'avait di Robespierre au de act de son discours, au milieu de toutes les aristocraties détraites réstait seule l'aristocratie militaire. Combien il faliait que vous fussiez dans le cœur du peuple, à Privolution immortelle, pour résister à du tels décrets qui remettaient vos déstinces entre les mains de vos ennemis! Ah! s'ecris le journal de Mirabeau, comme si l'ombre de non giorieux fondateur eût plané sur lui le le vertueux Bobespierre est le soul qui ait eu le courage d'elever la voix entre de projet de décret. Mais avec quelle force de racionnement n'a-t-il pas démontré la nécessité dis locenciement! Avec quelle force de princ pes n'a-t-il pas fait le triste tableau des troubles qui agitent l'armén et devoste les longues imquites des ches (1) I » Mais l'Assemblée nationale marchait à granda pas vers la réaction.

Ben, prorlamé altaren français par la Commune de Paris de mois d'evel (791, letter publice clans le munero al des Répositions de France et des Regimmer,... « C'est dura Yutre journal, Monsieur, que je désirerais de voir passer à l'immortainé un des plus behand training to any hospitest motival attention, or an already common qualities of design and comd hur le plus cher it le patrie. Robespierre mérite la couronne cavique : Robespicere, levé tout seu su mineu du seint le 11 de ce mois, jour a james de lorable! lorsqu'on a mu aux voix le licentrement des officiers. Que farmient dans de moment la les autres en auts de la ria ria, ceux que nous avons tant cheris, aven à prise it, les minimarili ne coma Arriard que et a Romani qui mue ta le nom de Pere de la potrie e tique our maver in Experience is Side on Fre, trouvains sacrit dans le o out four operatie qui so les reut gave la , of the apropressit em agressement acoust il vien estit es quelquium que, que es re de bas aute, quatta las sement un place, mais beaute muie Caton se mirent du côte de Cicéron, et la patrie fut servée. Et vous ne l'avet pas ouon II juan, Pátion, Anthonne, Bunet et tant d'entres que je passe nom effence pour long because of one Pilion proper from the transfer being alproduction are regarded in the et à gauche, se tenunt remobile tout seul, à la decision de cette fatale quest on u'on dépendent le sulut du pensile? Ou'il etoit bean de voir un enteven un milier de hint centa sos-disente perse conscruyta, au malass do toute l'Assemblée automale, reprechev, pur as serile attituda, laur posillamentà, leur forblome, at ja diron prosino leur Relieto a son collegues i Il sue sembla I entandre dire a tous ce que ce brave Laccilentoprotesses the Process on in vertice do in bath, to do Pinter, on Mardaness for the let he Perses tailles en pioces : « Jo me nougae de toutes les nurces résolutions et conclusions · locities at timister de ce frant equivel » (V. Thi propor, Ford Armide), que David, que Modelon, com knjed tripe santunt gotru cher kates derra i nin, a ferma et bero, un attitule da 11 juni, ver la seria que la properate dost aucordina è habrion fut l'en experience in posture on il se decrea a consector les engages , in aintes chat us gerom appare costre sim busilier, et présentant la pique en avant. In statue du Jicobespierre sera celle d'un toul e toron deliunt pariei un nuties mais, que jo no din pas citoyens, mais deputes.

. Signs . Pro.

# • Ce 15 jun 1791.»

(i) Couvrier de Processor, numéro 200, p. 150. Le journal de Brisset no fat pasymone d'ogness pour Lobesporre « Un ne post rues d'acteurs operair au inbiens affins ant que M. Reverpouve a fait de teures les renneues, les inquientens, les horreuss pour



## MI

Robespierre avoit été plus leure ix la veille, dans la discussion concernant les incompat bioles le sistitives, en appayant un amendement de Begrault, terdant à faire pronuncer l'incompatibilité des fonctions nousements, administratives et judiciaires avec les fonctions legislatives, non-serdement pir duit chaque session, comme le propo act le coorte de constitution, mais pendant la durée de la legislature. Il etatt abstitule, sel tilita, qu'un meme hon me put ca nuter le mani at de régislateur et l'a fonte du fonctionnaire poblic, puis ju'il se fronre a tinviolable comme legislateur et responsable comme fonctions naire. L'Assemblée, appliqu'issant à ces paroles, déclara les fonctions municipales, administratives et judiciaires incompatibles avec ce es de la législature (1).

Le 10 juin, le jour même où il reclamat en vain le licenciement des officiers de l'armée, Robespierre recevait des electeurs du dipartement de Paris un éclatant temoignage d'estame et d'affont on Capar-là, en effet, les entoyens composant l'assembléé électorale du département de l'aris se réan soment a hait houres du matin, sous la prési ence de Lacepède, à l'archevéel é, et nommaient Robespierre, a une majorité considerable, accusateur public près le tribu al crimmel du departement de Paris (2). D'André, qui avait obtenu quatre-vingt-dixeneuf voix, fut ensu le nomine substitut de l'accusateur public par

mises dans la piupart des regimens par les officiers, M. Cazales appelle cela des calomnics, mais trop de vois s'elevent et favour de ces faits pour qu'ils soient des calomnies, n. (Patriote françois, numero 173),

(1) Point du jour, mainere ( 98) et Mondeur du 10 juin 1791

(2) If v cut doing form do sount up not prenter 235 electeurs or rent partain vote; he majorate absolue était le 118 voix. Robespierra oblist 116 suffrages il en avait en réalite réant 116, mais donx hallet us, no portait que son monsume la qualification de deputé, ne but farent pas comptet, après une longue discussion, a in taute de laquelle l'assoublée electorale decida qu'un second t un de scrotta aurait beu l'ascate ens qu'appet du rentreent le plus de voix furent d'Andre, de n'e 49 voix). Macrocau, député (16 voix) à fréteau, député (12 voix), et l'aclorer de puté 3 voix. Per mabbit ut que 3 voix. Au second tour, il y out 372 voix es; la majorité a solue etait de 187 voix. It à souvre la costant 220, com empris conq bulletue eta son nom n'etait pas voix le la que diseateu de depute. Après lu venurent d'Andre (16 voix), et Macticiau (26), a l'étaite de réalitat, dit le procea-republi, di le president à proclame, au nom de l'assemblée électorale, accusateur public du tribanul crioni el du département le l'aria. M. Robespierre, deputé à l'Assemblée nationale, ûge de d'age est mett en bosset, desseurant pue Samionge, au Marias, (Archives de Lempire B, I.A. 5, cote 14.)

quatre-vingi-sept voix seulement. Il refusa cette place, sans deute par depit de se trouver le subordonne de son collegue. Le 13, une lettre de Pastoret, procureur syndic du département, annonça à i issembles electorale l'acceptation de Robespierre, et en même temps le refus de Duport, qui , le 9, avait été nomme président du meme tribunal (1).

Vo ci en quels termes, de son cuté, Robespierre notifiait l'unitéme à ses d'ecteurs son acceptation : « Messieurs, M. le produceur general syndic vient de m'annoncer officiellement le choix que vous avez feit de moi pour remplir les fonctions d'acceptant public au tribunal inminer du département de Paris. Je me fois un devoir d'accepter cette place importante et petible. Je n'envisage point sans effru, la prondeur des obligations qu'elle m'impose, mais pose esperer que l'amoi r de la patrie et le desir de justifier les suffrages glorieux qui me l'ort deferce me donneront les forces nécessaires pour en porter le poids. 2) » Cette lettre était datée du 11 juin; Lacepede en donna lecture à l'assemblee électorale dans la seance du 13.

Duport avait sur le cœur les echecs successifs que, sur une foule de questions, Robespierre lui avait fait subir, et il en gardait à son collegue une rancune mortelle. Il mut tout en œuvre, il paraît, afin d'empecher son election. La veille, au initieu de la muit, il avait envoyé un message à un électeur pour le supplier d'employer tout son credit à s'opposer à ce choix, menaçant de donner sa demission de president s' e corps électoral lui adjoignait Robespierre comme accusateur pur lic (3). « A la vue de cette lettre, » éer vit Cambite beamoulus indique, « holà! quoi! me suis-je dit, est-ce bien là ce buport qui discit à birabeau, à la seance du 28 fevrier aux Jacobins : Qu'il soit un honnièle homme, je cours l'embrasser. Néprisable hypocrite : tu repousses de ton tribunal Robespierre, c'est-à-dire la probité même, et n'avant pu réussir à l'écarter, tu desertes le poste où te plaçoit la contiance ou plutôt l'erreur de tes concitoyens! Voila comme tu cours embrasser l'homme de bien (4) l... » En effet, les électeurs n'ayant pas tenu

<sup>(</sup>l) Lettre de M. de Pa toret au president de l'assemblée electorale du copartene t de l'axis, en date du 13 juin 1791, (deciers, un suprà.)

<sup>(2)</sup> Extract de proces-verbal de la mance du 13 june 1791. (Archives B. 1 A, 2, cote 7) L'original de ce de lettre se trouve dons une collection nurties iere.

<sup>(3)</sup> S'il fant en croire Montlos er, Bully et La Fayetta pauranent sus é é etrongent à la cabani, Vey, am Memoirer, t. II, liv. X.V. p. 124.

<sup>(4)</sup> Revolutions als France et des Requirers, etc. Numéro 81, p. 68 S'adressant à Duport, le bomanut Camille lui il suit envorc. « En mignores pas l'estans universelle donc a jourt, et les couronnes caviques que fui ont décernes s'es accètes raterbelles. Ta an été temem ceut fuis des appliandons menomes qu'ont exer es parmi les Jacouris et sen discours et sa açule présence. Tu ant quelle intervale immeries

con ple des mancrovres de Doport, il tint parole, et, comme nous l'avons dit, donna immédiatement sa démission.

Ce refus causa dans le parti populaire une impression extrêmement fàcheuse pour lui. On le soupçonna généralement de n'avoir pu pardonner à son incorruptible collègue d'avoir fait écarier, pour quatre ans, des places du ministère les membres de la législature, reculé anisi le terme où son ambition ent eu chance d'être contentee, et achevé de lui enfoncer un poignard dans le cour en l'empêchant d'être reclui à la prochaine Assemblee. Avec moins de véhés ience que Camille, et moins d'indignation, Brissot blâma aussi Duport et lui reprocha, non sans quelque amertume, de n'avoir pas ascrifié sa vanité aux grands interêts de la liberté, e le le vois, a dit-il, e on ne cherche que l'égoisme (1), a Quoi qu'il en soit, et à quelque sentiment qu'ait obés Duport, amourpropre froissé, ambition deçue, rancune personnelle, cette rancune si transparente dans son discours sur la réelection, sa conduite en cette circonstance ne fut pas celle d'un bon citoyen (2).

Robespierre, on s'en souvient, avait été nominé, quelques mois auparavant, juge au tribunal de Versnilles. Il envisageait cette position, pullement fatigante, appropriée d'atheurs à ses goûts passibles et studieux, comme une halte, comme une retraite après ces deux années d'agitation et de flèvre. A Nersailles il espérait trouver le repos nécessaire après les vives luttes auxquelles il avait été mélé, se retremper pour les prochains combats. Le vote de l'assemblée électorale de Paris. vint fout à coup changer sa résolution; il crut qu'il ne pouvait se dispeaser d'opter pour un poste necessairement environné d'eque la, et où il y aurait de nouveaux services à rendre à la cause de la liberté. Cepo fut pas sans de profonds regrets qu'il renonça à la place où l'avait appe é la confiance de ses concitoyens de Versailles. « Des circonstances impérieuses, puisees dans l'intérêt public, » écrivait-il au produceur syndic du département de Seine-et-Uise, en lui aimoncant sa pomination d'accusateur public près le tribunal criminel de Paris, « m'ont forcé à accepter cette pénible et importante fonction ; mais le sacratice auquel e les me condamnent ne fait que redoubler les sentimens de reconnoissance et d'attachement que j'ai youés pour ma vie aux citoiens de la ville et du district de Versailles... » Il terminait



l'openion publique met entre son patriothème et le nen, ce ne peut donc pas être l'orgneil qui t'éloigne de lui, »

<sup>(1)</sup> Yey. la Patriote françois, numéro 474.

<sup>(2)</sup> A se place fut éla Pétion, comma président du tribumi emmanel. Bazet remplaca comme vice-president bigot de l'restremen, non-acceptant, et l'aute de sit, au heu de d'André, substitut de l'accuenteur public.

en le priant d'annoncer à ses électeurs qu'il s'efforcerait de justifier leur confiance en servant la cause commune dans un poste plus difficile et plus périlleux.

En même temps il ecrivait à la société des Amis de la Constitut on de Versailles, dont il venat de recevoir une lettre ple ne de choses touchantes et de protestations de la plus ardente amitié. Dans sa réponse il exposait les motifs qui l'avaient determiné à accepter, malgrélai pour a nsi dire, ce poste d'accusateur public. « Il m'imposoli de toutes es charges la plus contraire à mon goût et à mon caractère, il in'engageo t dans un tourbulon d'affaires pelicates, empeuses, immenses, au moment où j'aspirois apres la fin de tant de travaux et d'agitations. » Son desir eût ete de se reposer dans l'étude des grandes. verites de legislation et de politique convenant à un peuple libre : ici i ambition de les defendre et de les faire triompher un jour au sein des assemblées regislatives. Aussi avait-il longtemps best ei, mais ses amos ha ayant represente que o etait lui qui, dans ses discours, avait prouvé. combien la puissance des nouveaux magistrats criminels pouvait être fat de à la liberte, à la constrution, si elle était exercee par des bonnnes. fanoles et suspects, il s'etait determiné à accepter comme un fardrauredoutable, comme l'occasion d'un penible saurince, une place du la aurait refusie comme una recompense et comme un nonneur. N'a amis de Versailles de le barmeraient pas, et comprendraient ses il otifs; c'etait son espérance. Il leur promettait d'aiheurs d'ailer p ochainement les entretenir plus en detail au sein même de leur socié é, aux seances de laquelle il se proposant d'assister quand ses occupations. luren larsseraient le loisir. « Soyez, » disait-il en terminant, « soyi / les interpretes de mes regrets et de ma douteur aupres de vos co citoiers, aupres des habitairs de la contree qui mavoit honore er sa contiance. Dites-feur que cette seule qualite sera toujours à mes ye reun titre sacré ; d. es-le it que, pour a mer ardenment la patrie, je u en suis pas moins attaché a leur bonneur particulier, et que je leur offre à tous en general et à chacun en part culier mon rele, ma voix, toites mes ressources et ma vie même (1). »

Et qu'on ne simigene pas que ces regrets si delicatement expranes, cette peinture de ses hesitations, de l'auxiete de son âme, soiei t ne sumptes banalités d'usage, de ces phrases qu'expent la pontesse et l'urbanite; non, c'etait l'expression vraie, améère, de ses sentiments



<sup>(1)</sup> Cette lettre et la precédente, dont les originaux existent aux archives de la vide de Versailles, out eté napronées dans le tours deux ense des lémones de la Sonde des sons de la Sonde de Sonde de

intimes. Yous en avons la preuve dans une autre lettre complétement ined to, lettre adressee à ce cher confident d'Arras qui, dans les commencements de l'Assemblée constituante, alors que Robespierre avait un per plus de l'oisir, recevait de lui ces loigues et interessantes lettres qu'on a bien voule nous conher, et auxquel es nous avons fait de nomi reux emprunts. De iuis, la correspondance est devenue rare, carhis recupations se sont multiplices, ont pris tous los instants. Cependant Bob spierre ne pout lasser ignorer à son ami la faveur dont ilvici tid être l'objet de la part de la population de Paris, il lui ecrit donc; mais ce ne sont plus de ces faceles et abondantes causeries, oa di racoute en quel pie façon l'histoire de l'Assemblee; à pione a-t-il la temps de tracer à la hate quel ques lignes qui, du reste, n'en ort pas moras une importance capitale. Or, dans cette lettre toute personnelle, qui n'a pas eté rédigée pour être discutee et commentée par tou e une societé poblique, dans cette lettre où le cœur se fond tout entier, on va voir comment il s'exprime au sujet des habitants de Versa liers, et si elle n'est, pas une sanction évidente de celle dont nois avins dimné plus liant l'analyse et quelques extraits : « Mon cheret pryeux ami, a ecrit-il, à la date du 12 juin, à son ami Buissart, « jesuis trop convaincu de votre attachement post moi pour pe point vous parler d'un evenement qui m'interesse. Les électeurs de Pans vie mei t de rie nommer accusate ir public du departement, à mon inscu, et malace les cabales. Quelque honorable que soit un pareil choix, je n'envisage qu'avec fraieur les travaux periblés auxquels cette place in portante va me condomner dans un temps où le repos m'etoit necessa cir, atrès de la longues azuarions. D'anleurs, le regrette mes cherscitor es de Versail es qui m'ont donné les preuves les plus toucliantes de leur attachement, et à qui cet évenement causera beaucoup de perne. Nais je suis appelé à une destinée orageuse ; il faut en suivre le cours jusqu'à ce que j'a e fait le dernier sacrifice que je pourrai offrir. à una patrie. Je suia toujours accablé. Je ne puis m'entreteur avec vous, ni aussi souvent, ni aussi longiems que je le desire, li ne mo reste, mot cher ami, que le tems de vous embrasser de toute mon âme ... »

Fil citant cetta lettra bien remarquable, nous na pouvous nous empicher de faire observer qu'elle ne contient aucun reproche blessant pour lioport, qui cependant n'avait pas craint de descendre jusqu'à de biess a intrigues pour mettre obstacle à la nomination de son collegue, el i sans avoir eu même, a pensee de soll citer les suffrages populaires. Une simple allusion : « I'el cié nommé malgré les cabiles. » Or, con est à noter de la part d'un homme si i quiste nent accusé d'avoir eté hamoux. Vindocaté et envieux. On permet tout à ses ennemis, nous le verrons



plus tard; on lui fait un crime à lui de se défendre parfois avec quelq le amertime. Quelle bel e occasion pourtant d'épancher son ressentment dans l'âme d'un ami devoiré! Mais non, de plus hautes pensées l'occupent. Et puis, en songeant à cette nure d'ennemis puissants que lui ont suscriés son âpre amour de la justice et son dévouement à la cause populaire, il ne peut se defendre d'un secret pressent ment. Il est appele, il le sent bien, à une destinée orageuse, mais il en survra le cours ju-qu'à ce qu' l'ait fait à sa patrie le dernier sacr fice ju'il puisse lui offire. Il et ait d'gne, en effet, de se devouer ainsi d'avairce, l'homme qui, contrairement à iles accusations dont nous n'autons pas de peine à demontrer la fausseté, donne en toute occasion les preuves d'un courage civil indomptable.

#### XVIa

Les Consultationnels, comme Duport et d'André, les membres du côté droit n'apprirent pas saus depoisir et sans colère l'élection de Robespierre à l'importante place d'accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris. Ils ne manquerent pas de saisir la première uccasion de laisser percer leur depit et leur ressertiment. Dans la seance du 18 juin au soir, Meriin était venu rendre compte de troubles surveins dans la vule de Cambrai. Les gens appelés autrefois comme il faut, avait-il dit, urites de la composition patriolique de la municipalité de cette ville, avaient suscité une émeute au théâtre, et un citoyen de Cambrai était tombé, le crâne ouvert, sous les coups de l'aristograte , Merlin demandait donc que le tribunal de Valenciennes fût invité à informer sur ce crîme. L'Assemblée renvoya l'affaire au comité des rapports, en le chargeant d'en rendre compte incessamment.

It bespierre réclama a assitôt la même mesure à l'égard d'attentats commis à Brie-Comte Robert contre la liberté civile par les chasseurs de Hamaut, sur la réquisition même de la municipalité. Une centaine de citoyens de Brie, ayant à leur tête un officier municipal et le procureur de la commune, étaient venus lui dénoncer les faits et le prier de les porter à la connaissance de l'Assemblée. Les plus horribles vexations avaient été exercées contre des citoyens : on avait vu tout récemment, au milieu de la nuit, des soldais envalur en brisant les portes, le domicile de citoyens acquiées par la municipalité d'avoir occasionné



qui lques désordres dans la ville; des hommes et des femmes avaient ete brutalement arrachés de leurs lits, garrottes, mutues, jetés en prison. Ainsi, à quelques distances de la capitale, disait-il, et dans un moment où l'on parlait tant de justice et de liberté, il existait une ville livrée au despotisme militaire.

Regnant, de Sant-Jean d'Angély), invocuant les nécessités de la tranqual ité publique, combattit le renvoi au comité des rapports , et un depute de la droite. Murinus, demanda si deja « M. Robesmerre faisait. l'apprentissage de son metter d'accusateur public la C'est comme membre de l'Assemblee, répondit Robespierre, que je un soumets des plaintes. signées de plusieurs ceritaines le citoyers, et la malveillance nième. dont je suis l'objet vous out ge à ne pus prononner legerement, en fayear des of presseurs contre les opprintes dont tout le monde n'aurait. pas ové en reprenore la defense. Au reste, ajouta-t-i de la prensement, les yeux tournes vers la droite : « Le mepr se ce système d'oppression, et les mondpations continuelles qu'on el crelle à reparare contre ma conduité et més principes. J'en appel e au tribunal de l'opamon publique. Il jugera entre mes detrac eura et moi - la ne demandait men autre chose diatheurs, sinon qu'on prit la peine de veriter les faits. Se rendant à ces justes observations. l'Assen bice renvoya 🕹 🗲 faire à l'examen du comité des rapports (1).

Cette affore tit quel que anuit au debors. Peu de temps après, un des citoyens incarcines etant mort dans le carbot ou al avait ete jete. Robespierre auressa a de sujet une nouve le plainte au comite des rapports. On alla aux a formations près de la municipalité de Brie-Lomie-Robert, qui paturenement donna les meilleurs reuse guements surl'état des prisons et la manière dont les citoyens y étaient traites. Helas je ne me sens guere disposé, pour ma part, à ajouter foi aux evo est ons d'une municipa ité, oriement son sconnée d'opinions contre-revolution ances. Or said evec quel gans-gene inhumain sont tropseuvent traites les de enus politiques. Nen avons-nous pas vu, de nos jours, de terribles exemples? Or que desait-ce être sous un regime se ressentant encore des rigizeurs de cette ancienne legislation criminelle qui faiseit ài bon marché de la vie des hommes? Quoi qu'il en fât, un temoignage su istre s'élevant contre la municipalité de Brie-Comte-Robert, Malare cela, Muguet n'en viat pas moins de peciplus tard, le 6 août, demander en sa laveur un bul d'indemnité. Robespierre s'y opposa vainement. Sans doute, si les chasseurs de Hainaut s'étaient comentes d'executer des decrets de praie de corps, ils ne seraien point



<sup>(1,</sup> Voy. le Point du jour, numero 706, p. 277 et suiv.

compables; mais on les accusait d'avoir arraché de leurs demeures et trainé en prison des citoyens contre lesquels il n'y avait pas de décret. La procédure seule pouvait amener la découverte de la vérité : il fallait se garder de la préjuger. En depit de ces sages observations, l'Assemblée refusa d'improuver la conduite de la municipalite de Brie-Comte-Robert et celle des chasseurs de Hamaut, après quelques paroles de Barnave qui, devenu à son tour un des chefs du parti réactionnaire, se retournait pour ainsi dire contre son pas-é (1).

### HIVX

A cette époque du mois de juin 1791, on s'inquétait beaucoup des prochaines elections à l'Assemblee legislative : c'était la préoccupation de toute la France. Des nouveaux legislateurs, en effet, allait dependre le sort de la Révolution, et Paris, gardien Jaioux de la liberté française, songeait à en assurer la conservation par le chort de candidats franchement libéraux.

La société des Jacobins résolut d'adresser à toutes les assemblées. primaires une circulaire, une instruction concernant les scrutins qui a laient s'ouvrir. Le com té de correspondance de la sociéte jugea à propos de confier à Rubespierre la reduction de cette circulaire. Robespierre recut la lettre par laquelle on le priait de vouloir bien se charger de ce to besogne dans la journée du 19, au moment où il revenait de l'Assemblée nationale, dont la séance peu importante avait eté levée vers deux heures et denne. C'était un dimanche. Comme il avait un petit voyage à faire le lendemain, il se mit tout de suite à l'œuvre, ne voulant pas retarder l'envoi de cette instruction aux assemblees primaire-, et le soir même il se trouva en mesure de donner lecture de son travail. Il commença par s'excuser de la precipita ion qu'il avait ele contraint d'apporter à la rédaction de cette circulaire, « mais, » ditil, a ob igé de faire un petit voyage demain sour, il m'eût été impossible de vous la lire demain. » Cette instruction courte, très-nette et singulièrement énergique, fut accueillie par les pius bruyants applaudissements.

Robespierre engageait d'abord les électeurs à se rendre exectement aux assemblées primaires, insistant sur la necessité de bien choisir les

<sup>(1)</sup> Yoy le Moniteur des 17 juillet et 8 août 1791, et le Poiat du jour, numero 759. T A



Or page from UNIVERSITY OF CAUFORN A

electeurs qui, à les ritour, sera ent chargés de nommer les députes du pays. La remoon des talents et de la vertu est certan ement desirable. leur disa t-il, ma s les premiers sont m uns ied (pensables que la secon le, tague le peut, à la rigneur, se passet de talents, tandis que les talents sens vertu devienment profes un flé et. Quand on aime la justice et la vérité chaime ses semblables, et l'or est prot à lefendre leurs draits. Rejetez guiconque s'est montré vil et impitoyal le, queorque a été vutarapant aux pieds d'un parastre, eur propent changer de manières, mais le commeste em me. C'est aux hommes d'un caractère ferme et promat, tou coirs disposés à s'éna uvoir au recit des malheurs des autres. et à se consucrer à la lefense des opprimes, qu'il faut confirr le sour de soutenir la gause populatre contre ces cununas perfides sous cesse enclius à se couern di voire de l'orani et de la paix, « I s'appe aent orare. tout système qui ponvient à leurs arrangements; ils decorent du pomde paix la tra iquil ité des cadavres et le si en le des tombéaux, o Rollèspierre designant par là tous ces faix ma acres si mij Movables, lans leurs, vengeances. • Co sont conx 35, • disa toll en terminant, • qui assignit les assemblees or a president obtenir du peuple qu'ils flattent le groit de l'orgreser constatetana ellem at 15 tiz le pa pièmes, et la patre est sauvee. Sals vicinient a your trouper, il ne vous risce plus qu'à realiser la devise qui nous ra he sous les drabeaux de la liberte : Varre litre ou mousir »

I, he fast pas or burn qu'à l'epaque où, avec un lel enth assasme, se pronon aient et s'écontaient de telles paroles, on sortait à pome d'une lettar, io pontique queto ze los se ntares et l'on ne se son last pas des repren les situt des chaffies si glorieusement l'esces. On demandait Luminession unmed de de cette circulaire et son envoi à toutes les assemblees électoral s, quant une observation très juste de Roid ceramena un petit ner tent. Rid ispierre, preoccape de l'a ee que l'obligation de se ren les aux assem dées primaires de asiennerait un socialice. de te ups assez lourd pour cur ams electeurs, avait parlé d'indemnités fondees, à son seus, sur la caison, la justice et l'introd public. Countype erreur, sarvoi tinous, il fant qu'aucur monf d'intérêt particultur n'entre et il gue de con ple avec l'accomplissement des devoirs. politiciles, c'est aux legi-lateurs à les rendre le noms oncreux possible. aux electeurs. Robespierre, au reste, s'était it spare en cea cl'une mot on faite quelques jours auparavant, au son m'me de l'Assemblée constituante, et a , iquebe le rapport un di connte de consut mon, Desmeunters, avait paru favorable. Ma s. Reclerer objecta que rien n'avait été. decide encore à cet égard, et Bobespierre mod fia sa plirase. Cet incident vide, un vota l'impression de la circulaire au nombre de trois-



m lie exemplaires, et son envoi à toutes les sociétes afabées et aux quarante-blat sections de Paris (1).

# XIX

Arassen mablement Robespierre fut absent de Paris pendant la ournec du 20, comme à en avait, la veille, prevenu les Licobins. Peut etre
était-it als rendre aux Ames de la Constitution de Versailles la visite
promise dans la lettre qu'il leur avait acressée queig les jours auparavant, quoi qu'il en soit, il était de retoire deja lorsque, dans la matinez
du lei demain, se répandit tout à coup, instantanement, d'un bout de
Paris à rautre, et te nouvelle e rainge, lite pe d'ilarmes, grosse de tempètes : le roi est en fuite. Personne n'ignore comment, dans la roit
du 20 au 21 jans 1791, Loris AV., Marie Antiliette, le petit dai princet
sa sœur, matance Ensabeth et n'imane de Louzzil, trompar tra survillance des nombreuses sentinelles dont se trouvaient in indees les Taileri s, parviorent à quitter Paris, se dirigeant par la route de Chaloi s,
vers Montmelly, où les attendait Bouillé.

L'a monde de ce depart du culait di puis quelques jours deja dans la capitale, passeurs journaux en avaient parle com re-d'un ever chient 🦠 procham et de mitsement convega; la municipalité, le conanindant de la garde nationale avaient reçu de secrets avertissements; mais on se detaundat, pisqu'à quel point ces bruits étaient foudes, et l'on se contenta, bien en pure perte, il est vrai, d'un redoubli ment de surveillance. La journ aste eut même l'infamre d'attribuer à la reme et d'inserer. dans sa feo de une lettre ignoble adresses au prince de Conde, jettre dans lag ede Marie-Antoinette, annonçant le depart proclaim de la famille royale, appelait l'Assemblee constituante l'Assemblee des cochons. et traitait les carissens de crapauls et de grenouilles. On y lisait aussi que La F. yette et l'ailly, complices de sa faite, tachera ent également de séchapper de leur côté (2). Ce journaliste, cletait Freron. La pretendant. ten r cette lettre d'une dame Deflandre, laquelle l'aurait reçue de madame de Rochechouart. Freron promena cette femme de sections en sections, il la conduisit mème à l'Assemblee, où son ann Camille Desmoulins la presenta à Buzot et à Robespierre, qui, aurpris au premier



<sup>(1)</sup> Yoy, se Journal des debats de la Sociéte des Jones de la Comitoution, mimero 12,

<sup>(4</sup> Noy, rette lettre dans le numero 19 de l'Orateur du Peuple.

moment et ne soupconnant pas la fraude, se disposaient à prendre à pirtie La Fayette et Bally; mais un peu de reflexion les convainquit bientôt qu'ils parlemient d'après un faux témoignage, et ils se turent (t).

O rune studeur millée de colère ait saist l'amé des Parisiens à la nouvelle du départ de la familie royale, cela se conçoit à merveule. Nil pe pouvait en deviner les consequences ; pour beaucoup l'avenir se presenta i sous les plus sombres presages : c était l'invasion peulêtre, la guerre cavile, la patri : en sang. Mins à quoi bon écrire ces lignes. laches et cramics qu'on lut dans l'Orateur du Peuple : « Eile est partie cette reme scelerate qui reunit la lubricite de Vessaline à la soif du sang qui devorait Nedicis! Fernme execrable, furie de la France, etc... » Nous ne sourions assez dire quel digoût nous inspirent de pareilles. exagerations. Ali ' quels qu'aient été les toris de Morie-Antoinette envers la France, januais une parol : amère, ne tombera de nos levres, ne signisppera de notre plume contre une femme sacree à nos yeux par le mall eur. L'auteur de ces dégoidantes mures, c'était Freron, Els Lie i l'Thon me assez làche pour je et au sull'assu te à une grande infortune est le même qui pius fard conspirera la perte de Bobespierre, et paventera, propagera les calomnies odieuses sur lesquelles tant de gens ingent encore la victime de Thermidor.

Tandes que dans Paris emu repartussacent les piques du 15 jun let, (a) it e forte immense comunt product moura aux Tudenes, avide de con pattre sur les la un mén es les details de l'evasion, de visiter l'interieur. ue de palais abandonne por son royal hote, et dout elle alla t apprendre le cheann. I às em rechationa e ouvre tisa seance à neul houres. du mat n (2). Au numeri d'un profond et so er nel lilence, e le regut la ponyelle affici ne de la fuite du roi et de sa fair de, « entevés cette ou !, dat le president, par les entients de la cause gublique, a Nous n'avo si pas à repare compte ros de la discussion tres-digrie, très-caine à la pieble cet exemenient donna heur, ir mons suffica d'en indepier les resulta s. L'Assendine, prenant resolèment en mains le pouvoir exécutif, comme iça par man ler tous les manistres à sa barre pour leur donner ses ordres et par decreter l'envacimmediat, dans tous les départements, de courriers charges d'injoir dre a tous fonctionnaires, gardes, partendes et troupes de lignes, d'arret n'ou faire arrêter toutes pernomes soriant du royauri e. Puis é, e acopta une proclamation invitant les entoyens, le Paris à sa tenir à sa caspesa den pour maintenir l'ordre

<sup>(2)</sup> Post de jour, numero 710, avec cette op graf be. Excidat maa dies



<sup>(1)</sup> Voy, la narration de MM. Buel ez et Rouz, d'après les journaux du temps. Hist, parientelleure, t. X. p. 243 et sur

public et défendre la pairie; autorisa les ministres à assister à ses seances, à se reunir en conseil, à meitre ses décrets à execution sans qu'il fut besoin de sanction ni d'acceptation (1), et charges son comité muitaire de veiller à la séreté intérieure.

Elle entend t ensuite la lecture du mémoire laissé par Louis XVI, d'où il resultant que le roi et la reme abandonnaient Paris pour se mettre en sòreté, parce que l'autorité royale était detroite, parce qu'ils n'avaient das trouvé au château des Tuileries toutes les commodités auxquelles ils étaient babitués dans leurs autres demeures, parce qu'enfin, depuis le mois d'octobre 1789, ils étaient prives de toute liberté, et comme prisonniers dans leurs propres États. D'après ce mémoire, il était ciair comme le jour que le roi, désertant un poste d'honpeur, a'était enfui apontanément, de sa propre volonté, sans céder à des suggestions étrangères. Or prétendre, comme persistait à le faite l'Assemblée constituante, que la famille royale avait été victime d'un enlèvement, c'était un mensonge grossier sous lequel on pouvait déjà pressenur d'indignes calculs. Les Constitutionnels, pour qui le roi était un rouage nécessaire de leur système de gouvernement, amaginerent ainsi d'innocenter tout à fait Louis XVI, sauf à faire retomber, contrairement aux vraies notions de la justice, toute la responsabilité de l'évasion sur les agents qui y avaient prête la main. Ce subterfuge ne convenait nuilement à Robespierre. L'energie de l'Assemblée ne lui parut pas à la hauteur des circonstances «Je ne puis que m'étonner, » s'ecriat-il, « de ce que l'on propose des mesures assez moites , je crois que celles adoptées sont également faibles ; mais il faut connaître plus particulièrement les circonstances, et en attendant il faut veiller sur les traires et sur le saiut de la chose publique (2) » Assurement de ne sont point là les paroles d'un homme à qui la situation aurait inspiré quelque apprehension personnelle. Il était alors trois heures et demie. Sur la demande de La Chapelier, l'Assembles auspendit pour une heure ses délibérations.

il Les mensires alors étaient Duport-Dutertre, Montmoran, Duportail, Theve-pard, de Lessert et Tarbé.

<sup>[2]</sup> Voy lo Moniteur au jeud: 23 juin 179t

#### XX

Ouelle impression ressen it Robespierre de la fuite du roi, et quel e fut son attitude en des graves et crit ques compinctures? Il est importent d'it sister l'i-dessus, parce que les assertions les plus flusses ont élé acriases et ent eu cours. Un colèbre les orien de nos jours, qui a survi pas à pas, aveuglament, des Mémares que nous allens discuter, le presente a diverses reprises con me effraye, « exprimant il dement son reve de terreur in Unine comprend pas en verite comment, quand to, siles faits profestent at contraine, unigrai d'escrit a pa, dans sa sincerito, com nettre una semblable méprise (1). Mais si Robespierre avait eu pour, sul avait, con me un la dit, redoute pour son con pie personnel une Saint-Barthelemy de patrioles, il aurant commencé par ne dire mot, par faire le mort, et alast il n'aurait eu rien à crandre, i oin de là, des le premier jour, des la premiere. heare, il latte presque seuc cor tre l'Assemble mationale pur hypocritement um genta t dajà le roi un detritaent de ses servit sirs; et nous adons le voir dans la soirée prender a ix Jacobins une attitude si ferme, si energioge, se cesigner si franck ment aux coaps de la recetion, que cer arrow ent sa tôte serait toral de la première si Louis XVI e aut rentre vaing leur dans sa capitale.

I y avait a ors à Paris une fomme joune encore, d'une figure gracieuse quoque virre, d'un esprit charmant, et dont l'entacassame por la R volution françoise était sins bornes, nous y orlons parier de malaine Rotand. Araivée d'uns le courant du mais de fivrier 1791, aplès une absence de diaquais, elle statturée s'installer avec soumant dons ce pet tinôtel Britannique de la rue (accaegand, où demenrant un de leurs anns, le médéem Las themas, qui les mit en rapport avec Ri-La pierre, Dans sa patrictique ar leur, modame Roland is uvit assidé-

<sup>(1)</sup> Michelet, Becombing française, t. 111; voyex fout le chapitre premier Pour nus ir pas aute a serie set au pert au sile sament e deciments le flanceau au acretique, M. Michelet est trep souvent tembé hais la lantaire austremps. E ne suffit pas se mais montrer des personnages vivant, gesticulant, hyrant sous des voix la bataille de la vie, ouerre finit 41, sa ce soient les personnages examines et au virant sous des vipes de convertant crès s par 1 anna mat de la tent. Si d'adheurs pous examines d'ansse pres l'anare de M. Michel t, e da prouve tout le cas que i sis fasons d'il confirere d'astre unit les recits, li coptes i i pet le gérement que que foit, membrar les gens les plus distingués, ont contre de a accidater sur les hommes et les choses de la l'avolution de su regrettables erreurs

ment les séances de l'Assemblée nationale, et se senut naturellement entraînce vers les defenseurs constants de la liberté. Immense était alors son admiration pour Robespierre, et à cette admiration se joignait une amitié qu'on aurait pu croire malterable. « J'ai eu foi, » lui ecrivant-elle vers la fin du mois de septembre de cette année, quand, de recour dans son habita ion de la Platiere, elle se prenait à jeter un regard mélancologue, sur l'œuvre de réaction accomp le par l'Asserr blee nationale dans les derniers mois de sa session, « i'ai eu foi à l'interêt avec lequel vous recevnez des nouvelles de deux êtres dont Lane est faite pour your sentir, et qui aunont a vous exponier in eestane pills accordentà peu de personnes, un attachement qu'ils n'entyoué q la ceax qui placent aic-dessis de fout la gloire d'etre ji ste et le boul eur d'être sersible (1), » Par quel in racle de grand attachement se transforma-t-il tout à coup, presid'une sonce pous tard, en untout actre sentime it? Robespierre modifia-tal les tarneipes qui luiavaient valu d'afficigeuse admiration de madame Robind 9 Nullement. Mais le cœur de la femme recut des attennes profandes, et nous aurous a expliquer comment, entraît ée par une possion que nous n'avois. d'adieurs pas à pager, () e passa da es le camp des cratemis de Robespierre.

Pendant son sejour a Paris, ele avait requence ele 1 s personing s les pais influents au parti populaire. Buzot, Pet on, Parisot et ient les hôtes fidèles de son sa on. Casquer de sa na ière, hob-spierre pasistant aussi mais in aussinaent, a ces reina ns, ou, comme of pense, la politique eaut la grande off are, dependant il verait quel pur las, paraîten, demander saus façan a niner à la future às route au parti de la Gironde, la pue le professant aious pour au un verai ble culte; car, ce que nons demantierons mieux encore tout à l'heure, c'est que, en c tie miner 1791, madaine Ro and était son à auntait de passioni e. Et cep nd est, d'après les Memonies eurits par elle darant l'époque de sa déten ion, il semblerait qu'e le cêt en dès lors pour lui une très-medocre estime, il y à la une contradiction par trop grossière. Aussi avons-nous pense un moment que ces Memories n'étaient pas enticren ent son œuvre et quals avaient éte arrai ges au goût de la reaction.



<sup>(</sup>b) Lettre de madame Roland, nie Philipsa, a Mexaminen Robespierre. Du clos de la Platiere, purousse du Thezee, district de Vincfranche, de artement de Rhomeser-Lore, 27 septembre 1791, t'ette lettre, dont t'and at Todespierre conserva original plaqua sa mort, se fronce anscree in extenso anna seu Memores, p. 77 et si v., Vo mee que M. de Lamartan appelle e une correspondance sec be « Histoire des Gerondon, t. 11, p. 44 (1º edition).

girondine, très-puissante au moment de leur publication (1705). Le nom seul de l'editeur (M. Bosc), dont les appreciations sur la Revolutron ont de singulières affinités avec les notices historiques de medame Roland, nous etait à bon droit suspect. Autrement il nous fallait accuser madame Roland de mensonge; or il nous répugnant trop de croire qu'une femme, dont le caractère élevé nous inspire tant de respect et de sympathie, efit pu se laisser aignir par le malheur et égarer par la haine au point d'offenser ai griévement la vérité et de calomnier, de travestir par une rancune étroite ses premiers sentimients. Il y a d'ailleurs dans ses Memoires des contradictions tellement choquantes, de l'elles calomnies contre quelques-uns des hommes de notre Revolution, qu'avaient tout intérêt à noircir les réacteurs de 1795; qu'il nous semblait difficile de les imputer à la femme distinguée dont le souvenir nous est cher, il n's failu men moins que l'examen approfondi du manuscrit lui-même pour dissiper tous nos doutes; et en feuilletant ces pages rapides, ecrites por une main pressée, nous étions tout attristé de rencontrer parmi tant de choses attendrissantes et pleines de charmes des phrases dictées par une haine avengle, et de sentir tant de fiel et a amertume sous în trace brûlante des larmes.

Ce Robespierre, à qui madame Roiand portait tant d'estime et d'attachement, est devenu dans ses Memoires l'homme « au rire amer, l'orateur au-dessous du médiocre (1); » on devine que le souffie de Guadet et de Louvet a passé là. Ahl comment a-t-elle pu tracer ces appréciations hameuses, la même main qui, en septembre 1791, écrivait à Robespierre : « Lors même que je n'aurois suivi le cours de la Révolution et la marche du Corps législatif que dans les papiers publics, l'aurois distingué le petit nombre d'hommes courageux, toujours fidèles aux principes, et parisi ces hommes mêmes celui dont l'energia. n'a cessé d'opposer la plus grande resistance aux prétentions, aux manœuvres du despotisme et de l'intrigue : j'aurois voué à ces e us l'attachement et la reconnaissance des amis de l'humanité pour ses généroux defenseurs. Puissions-nous, en appreciant les vices que les prejugés et les ambitieux out fait introduire dans notre constitution, sentir toujours davantage que tout ce qui s'écarte de la plus parfaite égalité, de la plus grande liberté, tend nécessairement à dégrader l'espèce, la corrompt et l'éloigne du bonkeur! Vous avez beaucoup fait, Monsieur, pour démoutrer et répandre ces principes; il est beau, tl est consolant de pouvoir se rendre ce témoignage à un âge où tant



<sup>(1)</sup> Messaires de mademe Roland, t. I, p. 298. Edition Berville et Barrière. La nominaera de ces Messaires se trouve à la labbotacque impériale

d'autres ne savent point encore quelle carrière leur est réservée; il vous en reste une grande à parcourir pour que toutes les parties répondent au commencement, et vous êtes sur un theâtre où votre courage ne manquera pas d'exercice (1) . » Si dans les tristesses de la prison madamo Roland a est laisson aller à écrire les Mémoires aignés de son nom, on voit aussi comment elle se réfute par ellemième.

Dans l'après-midi du 21 juin, elle vit Robespierre et Brissot chez Pénon. Ce dermer demeurait au faubourg Saint-Honore; il est possible que, dans l'intervalle de la suspension à la reprise de la séance, vers quatre heures. Petion ait amené chez lui son collegue et son ami bien cher alors, et que madame Roland soit venue précisément à ce moment. Elle fut frappée, dit-elle, de la terreur dont Robespierre parut pénétré, comme s'il eut été infiniment fische du départ de la famille royale (2). En bien! voici comment, le soit même, Robespierre s'exprimait aux Jacobins: « Ce a'est pas à moi que la faite du premier fonctionnaire public devait paraftre un événement désastreux. Ce jour pouvait être le plus beau de la Révolution; il peut le devenir encore, et le gain de quarante millions d'entretien que coûtait l'individu royal serait le moiudre des bienfaits de cette journée. » Il n'y a pas de meilleure réponse.

Un sutre faneur de Memoires, le Genevois Dumont, grand prôneur de Robespierre alors, et qui, au temps de la réaction, jets, comme tant d'autres, as part de bous à la mémoire du vaincu, va plus loin encors. Longtemps après les évenements, i. osa écrire que Robespierre fut si épouvanté à la fuite du roi, qu'il se tint caché pendant deux jours et projets même de se sauver à Marseille (3). Il n'y a qu'un mailleur, c'est qu'il oublie de nous dire quels sont les jours pendant lesquels se serait caché Maximilieu. Le 20 au soir, on s'en souvient, Robespierre, en effet, fit une courte absence, comme il l'avait annoncé lui-mème à la tribune des Jacobins; mais alors, qui songeait à l'évasion du roi? Et le lendemain matin, dès l'heure où fut connu l'événement, ne le voyons-nous pas à son poste, au mineu de ses collègues, et rester,



<sup>(1)</sup> Lettre du 27 septembre, du clos de la Platière (sée supré).

<sup>(2)</sup> Memorris de mederne Holand , nos suprés.)

<sup>(3)</sup> Sourceire sur Mirabens, pur Etienna Dumont, chap. 16, p. 229. Ditmont nol first on review II Michelet, qui a'indique pas am prouves, était possioné de l'Augloteure. Il y a un supprochement essent surioux à établir. Lu publiciste servant ses Senvenires vous 1790, c'est à dire quelques années après la publication de la promière édition de cas Memorarde madeire foland, ou l'os maines que Roberpierre avact para pénétre de terreur lors de la fui e de Varennes. Or le Genevois Dumout, que page suivante 299, est qualifié d'homme d'esprit par madaine Robert, rencié intense sur elle, écrit que Roberpierre se cache puiclant deux jours. On soit combine pettue crèdit en général il faut accorder à ces finances de Sourceirs et de Mémotre.

sans désemparer, sur la breche? En vénté, nous demandons pardon au lerteur de refuter de pareilles puérilités; mais comme tout a éte exploité contre ce grand calomné, force nous est de ne men laisser dans l'ombre, de mettre toutes choses en lumière.

Dons les courts instants que Robespierre passa chez Pétion, on agria. s'il fruit s'en rapporter a mi dome Boland, la question de la decreance. Br -sot et l'étion, nous dit-on, se montrérent fort sate faits du départ du ro., c'etait, seion eux, le moment favor, bie pour changer la constitution et danger les esprits vers la Republique. Or est-il vras qu'alces mots, Robespierre, « ricanant et mangeant ses ongles, » alrait demandé ce qu'e a tiune reput lique (1)? Il est bien permis d'en doider. lorsque nous voyons madame Ro and loi écrire, quelques semaines apres, au smet des patrotes de valefranche : « ils aim ait la Revolution parce qu'elle a detroit ce qui était au dessus d'eux, mais ils ne compassent rien à la theune dans souvernement abre, et ne se doutent pas de ce sent ment sub-me et del cieux qui ne nous feit voir que des frores dans nos semblables, et qui conford la bieuverdance un verselle avec l'ardei i amour de cette berte, seule capable d'assarer le bonbour. du gerre hum. a. Aussa to, s ces la nancs-là se heris-ent-its au bon de republique, et un roi leur paraj une chose essentieile à leur existence (2). . » Il seratt assez etrange qu'elle se fat adressee en ces termes à Rabespierre, si en effet, comme elle le prefer d'dans ses Mémosres, il avait demaidé « en rica ant et en mangernt ses ong es » ce qu'etast une république?

At reste, nous aurous à nous expliquer dans un instant sur ce mot republique, qu'au le idemain de sa procumation, tou le monde revend qui un peu comme l'ayant proponcé le prenuer. Seulement il conviencra de distinguer entre ceux qui ont toujours vou u la chose avec toutes ses conserp ences et cet x qui se contentaient volont ers du mot, comme sà la république était un pur objet d'art.

# XXI

A cirq houres d'Assemblée nationale rouvrit sa scance et rendit encore quelques decrets dont le plus important fut coha concer aut la



<sup>(</sup>b) Monoren de machame flicant, t. I. p. 299 (feuille 39 du manuscri ).

<sup>(2)</sup> Lettre du 27 septembre (ubi auguri).

mise en activité de la garde nationale dans tout le royaume. Mais là ne fut pas le grand interêt de la soirée ; il faut aller aux Jacobins. Robes-pierre y courut vers dix heures.

La foule se pressait, inquiete, haletante, avide d'éinotions. Lorsqu'entra Camille Desmoul ns, qui, soul de tous les journaisses de l'epoque, nous a laissé le recit complet de cette séance et en a retracé. la physien inne. Robes perce etait à la tribune. Il avait commencé par declarer, on l'a vu, que, a ses yeax, la fuite du roi etait lein d'étre un evenement desastreex. Sculement al fall of prendre dia area incarces que et , es a loptees da is la touri en par l'Assembleo nationale. Et quel moment le prem er fonctionnaire au royaume avait-il choisi pour désertor sin poste filcel in ou toutes les anilitains dogues se coul saient pour off tencer les products consess, of the plication du nicienciotreux do net du marc, d'argent, al nit peut-è re armer les cit yells les uns contre les la tres, où les émigres complo aient avec leurs compaces de l'interiour la rime de la constitution; où tous les tyrans coard nes paraissment youloir s'unir pour envil ir et affamer le poys. Mais ce ne sont point ces carconstances qui m'effrayent, » s'eculant-il; et, more un accent proportique : « Oue toute 1 hange se ligne contre nous, et l'Europe sera veinoue. » Ce qui l'éponyantait, non pour lui, mais pour la chose publique, pour cette liberte a la juelle il s'était d'ay nee offert en sacrifice, c'etait die it adre tout le nonde partier le notor langage, aussi men les empins de la Revocaben que ses plus andents partisans. Ny avait-il pas la-dessous quelque piege carne? Ltait-i, possible que le roi se fût determine à s'ei fair sans un plan prémedite, sans laisser au sein meine du royaitme des appuis capables d'assu en sa rentres talonipade? Comme si dejaith cha pri vuile fatur. manifeste de Branswick, il montrait le roi apparaissant sur nos frontieres, escorte de tous les émigres, de l'empe eur d'Autriche eu roide Suede, de tous les tyrans coanses, se prodiamant, dans un manifeste paternel, e puis ferme soutien de la liberté, promettant l'amnistie tout en deno scart comme fa tieux les vrais amis de la Revolution, et, a travers non départements en prote à la guerre civile, donnant la main à ses compaces de l'intérieur.

Comment ne pas croire à l'existence de ces compices, quand on voyant l'Assemblée nationale, par un lâche et grossier memonge, appeier un exicoment la finte du roi, alors que le roi lui-même avant pris soin de lui expanirer dans un long memoire tous les pretendus griefs qui l'avaient déterminé à quitter le reyamne? Etalent-ils patriotes tous ces ministres à qui l'on venait de confier le pouvoir executif sous la surveillance des comités de l'Assemblée, dont la plupart, comme le



contré militaire, par exemple, étaient composés de membres notoirement hostiles à la Revolution? Et, rappelant dans quelle circonstance il avait recemment defendu l'imprimeur du Maniteur denonce comme calonin ateur, par Montmorin nout avoir inseré, une correspondance dans laquelle étaient dévoiles les projets de fuite du roi, il se demandait sit était prodent d'abandonner les relations exterieures à un pared ministre, qui, quinze jours auparavant, protestait au nom du roi contre des al égauons fastifiées aujourd has, et se portait caution que Louis XVI adorait la constitution? Mais on voulait à tout prix conserver au monarque sa qualité de roi. La droite et une partie de la gauche so coalisatent, et. pour renforcer la coalition, on allast ventr, il le savait, proposer aux Jacobins de se réunir à leurs ennemis les plus connus, à ceux qui sans cesse les désignatent comme des factieux. comme des anarchistes. Ces nouveaux albes, c'étaient les ministres, les membres du club de 89, le maire de Paris, le genéral de la garde. mationale. « Comment pourrions-nous echapper? » poursuivait-.1; «Antoine commande les légions qui vont venger César l'et c'est Octave qui commande les legions de la Republique. On nous perle de réunion, de necessité de se serrer autour des mêmes hommes. Mais quand Antoine fut venu caraper à côte de Legidus et parla aussi de se réimir, il n'y eut bientôt plus que le camp d'Antoine, et il ne resta plus à Brutus et à Cassius qu'à se donner la mort. =

Ces ventés qu'il venait de faire entendre, e les n'auraient point été. écoutées au sein de l'Assemblée nationale, et il ne se dissimulait pas que, sans un miracle de la Providence, attentive à veuler sur les libertés de la France, elles ne sagvernient pas la patrie; mais il avait vould, du moins, les déposer dans le procès-verbal de la société comme un monument de sa prévoyance, afin qu'un jour on n'eût pas à lui reprocher de n'avoir pas à temps poussé le cri d'alarme. Cette denonciation, utile à la chose publique, était dangereuse pour lui, il ne l'ignorait pas ; car., en accusant un si grand nombre de ses collègues d'être. contre-révolutionnaires, les uns par ignorance, les autres par reasentiment, par orgueil b essé, d'autres par terreur, confiance trop aveugle ou corruption, il savait bien qu'il soulevait contre lui tous les amourspropres, qu'il aiguisait mille poignards et se dévouait à toutes les baines; mais, disait-il, en terminant, « in dans les commencements de la Révolution, et lorsque j'étais à peine aperçu dans l'Assemblée nationale, si lorsque je n'étais vu que de ma conscience, j'ai fait le sacrifice. de ma vie à la vérité, à la liberté, à la patrie, aujourd'hei, que les suffrages de mes concitoyens, qu'une bienveillance un verselle, que tropd'indulgence, de reconnaissance, d'attachement, m'ont hien paye de



ce sacrifice, je recevrai presque comme un bienfait une mort qui m'empêchera d'être témoin des maux que je vois inévitables... »

Tel fut à peu près le sens des paroles de Robespierre, d'après Camille Desmoulns, qui vraisembiablement les a résumées avec une scrupuleuse l'delité. Mais ce que ne put rendre l'émment publiciste, il l'avoue lui-même, ce fut l'abandon, l'accent de patriotisme et d'indignation avec les quels elles furent prononcées. Toute l'assistance émue écoutait. dit-il, avec cette attention rengieuse qu'on prête aux dernières paroles d'un mourant. Quand Robespierre parla de sa certitude de payer de sa tête les ventes qu'il venait de dire, Camille, les larmes aux yeux, s'ecna : « Nous mourrons tous avec toi. » Et telle fut, ajoute-t-il, l'impression que son eloquence naturelle et la force de son discours produ sirent sur l'assemblee, que plus de huit cents personnes se levèrent toutes à la fois, et, entraînées par un mouvement involontaire, « firent un serment de so ralker autour de Robespierre, et offrirent un tableau admirable par le feu de leurs paroles, l'action de leurs mains, de leurs chapeaux, de tout leur visage, et par l'inattendu de cette inspiration. soudaine [1]. » En ce moment même parurent les ministres, le maire de Paris, le genéral La Fayette, et tous les membres du clab de 89. à point nommé pour être temoins du triomphe de Robespierre. Alors, et comme pour jeter une teinte lugubre sur ce tab eau d'epthousiasme, tombérent, comme un glas funebre, de la bouche de Danton, ces paroles foudroyantes, suivies d'un long réquisitoire contre La Fayette : o Si les traitres sé presentent dans cette assemblée, je prends l'ergagement formel de porter ma tête sur un échafaud, ou de prouver que la leur doit tomber aux pieds de la Nation qu'ils ont trable (2. » Alc! sombre pronostic de terreur, pourquoi n'es-tu pas resté une menace mutue et sonore, comme ces vaines paroles que jetaient aux vents les augures d'autrefois!

# XXII

La crante générale était que Louis XVI n'amenàt les armées étrangères sur le sol français et no reculat devant aucun moyen pour recouvrer l'autorité absolue. Cette crainte était en même temps celle des Consti-

(2) Extrait des registres de la socie te des Amie de la Comtitution, da 21 juin 1791.



<sup>1)</sup> Revolutions de France et des Royaumes, etc. ..., numéro 82, p. 162 à 173, Celaconstaté egulement par les registres de la sociéte des Amis de la Constitution.

tutionnels qui voulu ent garder l'on bre de la monarcine et celle des revolutionnaires plus energiques auxques la occlicance ne repignant pas, mais qu'effrayait à juste ture la perspective de l'invasion et d'une afriense guerre civile. Les ultra-royalistes seuls etnient radicux, n'attenduirt que d'un catachysme universel la resurrei tion de cet ancien regime, objet de leurs regrets eternels

Ces aoj rehensions ne devaient pas être de longue durée. En effet, dans la journee du <sup>199</sup>, se repundit tout à con pila nouvelle de l'arrestation de la familie roya e à Varennes, bus le l'indemain Robesperre appeta la reconnaissance publique sur le porteur de cette nouvelle, le cheurgien Mongris qui, ayant le premier reconnu Louis XVI, disait-on, ayant, en compognie de de xigio des nation ex, force la voiture de s'arreter; il demanda pour cuy des conformes est pies (I) L'Assemblee renvova cette propositi n'au comme de constitution. Lans la matinee, tres de ses n'ambres, Petron, Intour-Maillouge et Burnive, ayaient été charges par che d'ai er au-devart de la finante royale et la ramener à Paris.

On avait de rete, la vei le, qu'une adcesse, en réponse au membre Lusse par le roi, serait envoyce à tius les départements, la pontement Thouret, au nom du conste de constitution, après avoir rappele le grand crime contains dans la nort du 21 juin, avant propose a l'Assemblee, d'abord, de declirer traîtres tous ceux qui avant at conseille, aide et exernte l'enles ément : cosaité, d'ordonner l'emplo, de la farce contre tous ceux qui oserment porter arteinte au respect dù à la minesté. revale et leur arres'ation. On voit par la quel esprit dirigeau ce coinste « Que ne feront-il pas, » s'ecriait un journal du ten ps. « si Reliespierre n'étoit la pour opposer la digue de son potratisme au debordement des principes detestables de ce counte 2) 9 » Thorret esperant bie i emporter ia delli cration ; mais Robespierre se leva indigue : « Vous ne voulez done, » dit-il, « vous attacher qu'a puint les perfides conseille is du roi? C'est une mesure plus vaste qu'ex ge la stricte. just ce » il y cut ici dans l'assemblée un monvement de surgaise, con me une espece l'effici (3), « Maintenant, » poi reu vit Robesmerre. deviz-vous amsi supposer des intentions compables contre le roi? Pourquoi done ces precautions insultantes a l'egard du peuple ! A-1-1 excite des desordres? Sa conduite, au contraire, n'a-t-cile pas etc. sage et imposante? Craignez, en voulant trop prevenir les troubles, de faire naltre yous-même le danger. Laissez à ce peuple le merite de sa

<sup>(</sup>i) Patriote françois, numéro 686, Nonnew du 24 juin 1791.

<sup>(2)</sup> Permutona de Parat, numero 102, p. 311.

<sup>(3</sup> Patriote françois, pumero obb

dignité, reposez-vous sur sa sagesse et ses proprès intérêts » On devait, suivant lui, repousser absolument la seconde partie du decret proposé, et ajourner la première (1); l'Assemblee ajourna.

En même temps, et comme il fa iait au moins un semblant de sanction péna e à ce que Thouret av ut appelé un grand erine, on s'occupeit d'informer contre les auteurs du pretendu enlèvement; car les Constitutionnels voulaient à touts force détourner de la persoane royale la responsabilité d'une fints qui, dans les circonstances presentes surtout, avait le caractère d'une trabison, d'un véritable crime d'fint. Le jour même où rentrait dans Paris le monarque humité (25 juin), l'Assembrée decreta tua mise en e at d'arrestation de tout s'les personnes qui avaient accompagné la firtille royale, et se contintait de placer le roi, la reme et le dauplun sous la surveu ance d'une garde particulière.

La lendemain Diport vint, au nom des comites de con titution et de legislation criminelle, proposer à l'assentible tration de de contier auxjuges du tribunal de l'arrondissement des Tinieries, e soin d'interroger tomes les personnes arrêtées en vertu du docret de la veille, et decharger trois commissaires chois sidans son sein de recuei lin les declas rationa du roi, et de la reine. La première partie de cette proposition fut adoptee sans beaucoup diopposition; in us il lespierre critiquayn ement la seconde, et demanda son rejet. Elle il ciuit, selon lui, ne sage, ni conforme aux principes. Aux juges charges de l'information appartenait également le droit de recevoir les decimanans du roi et de la reine, la était le vrai principe. Le vain objectait-on la necessi e de souvegarder la dignité royalet était-on degrade pour être tenu de rendre compte à la justice, en se cooformant à la loi? Catovers auxmémes, le roi et la reine devaient, comme les autres personnes melices. aux circonstances de leur faite, être interroges par le tribuna, de l'aprongissement des Tutleries; et le roi, coupable en ce moment levant la nation, était tenu, comme premier fonctionnaire public, de donner l'exemple de la soumission à la foi (2 . Les parotes, quoi que fort applaudies et énergiquement appuyées par Bouchotte et Biggot, n'entralpèrent pas l'Assemblee. Dont née par les Constitutionnels, elle adopta, dans son entier, le projet de decret du con ité, et designa, comme commissaires chargés d'interroger le roi et la reine, Thouret, d'Andre et Duport. Mais l'interrogatoire serait-il constate? en garderait-on au



<sup>(1)</sup> Voy le Point du jour, numéro 115, le Monteur du 24 juin 1791, et le Patriete françois, numero 660, combines.

<sup>(2)</sup> Mondeur du 27 jum Potat du jour, naméro 718, p. 40.

moins la trace. Dans les dispositions où l'on savait le comité, dont les commissaires nommés étaient membres, on pouvait craindre le contraire. Robespierre demanda que les déclarations fussent reques par ecrit, signées du roi, de la reine et des commissaires, ce qui fut immédiatement décrété (1)

Les Constitutionnels, dans l'esperance de former le dauphin aux institutions nouvelles, eureut l'idée de lui donner une education toute nationale; et, sur leur motion, le jour même où l'Assembles crut devoir le placer lui aussi sous la surveillance d'une garde particul ère. el e résolut de choisir elle-même un gouverneur à l'hératier présomptif de la couronne. Le 2 juillet, un des secrétaires fit connaître la liste des personnes qui avaient obienu des suffrages. Elles éta est au nombre de plus de quotre vingts, appartenant, la plupart, à des opinions peu favorables à la Revolution. Bouil é lui-même figurait sur cette liste. Aux Jacobins on s'indignait, fort des candidatures designées par les salons au choix de l'Assemblée. Un membre très-attaché à la famille d'Orleans, le citoyen Danjou, réclama, à la séance du 27 juin, des patriotes de la trempe de Petion et de Robespierre, tout en demand, nt un conseil de regence preside « par celui que les droits de sa naissance. appelment à de telles fonctions 2), » C'était assez a grificatif. Cette idee, de confier à Bojespierre le soin d'élever le dauplim dans les principes. de la Revolution, avait aussi germé dans la tête de Marat. Les noms sortis de l'urne avaient exaspère l'Ami du peupie, et il avait, dans des pages planes de collere, trace de sa plumé acerbé les portra taipeu flattes des divers personnages parmi lesquels devait, être choisi le gouverneur du danchin. Il ne suffisant pas, selon, lui, d'avoir de la probite et des familieres, il fallant un veritable homme d'Etat. Montesquieu eût été, à ses yeux. l'homme le plus capable de remplir cette importante fonction, mais, vu les periogés du moment, pensait il, il n'aurait peut être p is eu une voix, « De qui donc faire choix? » s'ecriaii-il, « Du seul honime qui pinisse le supplier par la purete de son cœur, l'amour de I hamani é et les vues politiques .. de Robespierre (3 » Mais efti-ilaccepte, et consenti la se charger de l'education d'un prince, lui qui serablait avoir recum ission de faire cel e d'un grand peuple?

<sup>( )</sup> Populati pour, munico 718

<sup>(2)</sup> Journal der gebalt de fie 🦠 rete der Amut de ur Constitu son, numéro 15.

<sup>3)</sup> L time sta Peuple on to Publicate partners, trainers, 510 ...

#### HIXX

Tandis que l'Assemblee nationale confinait Louis XVI prisonnier au fond de son chà eau, tout en convrant sa captivité d'une sorte de manteau dore, et en dirigeant de sombres menaces contre quiconque attenterait à l'autorité ou à la dignité royale, les questions les plus menaçantes s'agitaient au dehors et remusient profondement les esprits.

En voyant le chef heréditaire du pouvoir executif deserter son poste, sans se sincier du trouble dans leque, il aliant plonger peut-être le pays dont l'administration lui etait confice, beaucoup de personnes distinguées s'étaient posé cette question. Est-il nécessaire de conserver à la tête de l'État un personnage mamovible, d'entretien conficuit, et dont la presence n'était pullement indispensable à la marche des affaires? Le moit de Republique fut prononce. Ce n'était pas la première fois De à, plus de deux mois auparavant, le journal les Résobitions de Perts avant essayé de démontrer les avantages du goi versement républicain sur le gouvernement monarchique(t); la fuite de Louis XVI fut une occasion toute naturelle de raviver le débat. Cependant l'idee républicaine était loin d'être populaire alors, et quand pour la première fois, aux Jacobins, un homme dont le nom reviendra plus d'une fois sous notre plume. Billaud-Varennes, poss publiquement la question, des muratures improbateurs étouffèrent sa voix.

Il y svait dans ca mot, mal defini encore, un vague dont s'effrayaient certains esprits pratiques. Bonneville, dans la Bonche de fer, arborait bien en principe le drapeau de la République, mais il ne sufficient pas, suivant lui, de dire république, car l'aristocratique Venise avait été une république. Brissot aussi penchait pour ce mude de jouvernement; mais on ne pouvait s'empêcher de se rappeler que, dans les premiers mois de l'année 1790, — il n'y avait pas ai longiemps, — il avait attaque la permanence des districts et défendu ce fameux conse i des Trois-Centa, dont il avait été membre, et qui par ses tendances arbitraires avait contristé au début de la Revolution tous les amis de la liberté. Nais il s'était plué à l'opinion publique, et la devançait même à présent, au moins par les mots; il contribusit à la fondation

T. I.

13

<sup>(1.</sup> Receletmes de Paris, mamero 80, p. 613.

du journal le Republicain, dont quelques numéros parurent alors, et prononquit à la tribune des Jacobins un discours dans lequel il domandant à la fois et la décheance et le jugement de Louis XV... L'année prochame, en révanche, nous l'entendrois, à l'Assemblée it gislative menacer les verstables républicains « du glaive de la lo »

Robespierre ne se pronouça o is tout d'abord, et plus d'une fois on lui a reproche d'avoir tardivement abandonne ses opinions royalistes. C'est la , à coup sûr , une simple querelle de mots, ou bien ceut qui lui ont a fre-se ce reproche n'ont jamais pris la peine d'etudier de presl'lastoire de l'Assemblee constituante. Si, en effet, les opinions qu'il y a enoncces en touten choses ne constituent pas le republicanisme le plus pur, le plus radical, tel que nous le comprepons aujourd hui. Il faut renencer à s'entenere, et declaier que la langue française est mintel raibie. Our donc , dans l'Assemblee ou ai leurs , avait défend i avec autant de courage et d'acharnement la cause de l'égante et de la liberto? Et il-ce à Brissot ou au marquis de Condorcet que depuis deux ans les royalistes retaient comme une mure l'epithete de republicain? Que repondait alors Robespierre a ceux qui l'accusaient de vouloir introduire dans la constitution le gouvernement de la Republique? « Je ne suis pas épouvante des mots de roi, de monarchie; la hoerte n'a rie i à cranidre pourvu que la loi regue, et non pas les hommes (1). » N'est-ce pas là le rêve ardeat de tous les esprira sincèrement devoues. la liberte?

One disait, en cette année 1791. Camille, à qui l'on a fait à tort l'honneur de l'intrative republicairie. « Si les chefs de 89, pour isoler Barnave, s'étoient d'abord si ries autour de Robespierre dans l'adaire des colonies, ils n'ont pas turde a ne repertir d'avoir accredité le système de cebu-ci, qui est inieux conqui qui ils ne veclent le fuire croire, dont tontes les parties se tienneut, et qui nous mene, non pas à la republique, mot insignificant dent se servoit François l'é, qui disoit la Republique de France dans ses ordonnances, aussi bien que Charlemagne dans ses Capitulaires, mot auquel personne de nous ne tient, mais à la liberte a aquelle nous marchons lous, et vers laquelle, tout vu et considére, nous venons de faire un grand pas, à mon avis, par les decrets sur la non-reeligibilite. » Et plus loin : « Par république, j'entends un Etat libre avec un roi ou un stathonder, ou un gouverneur general ou un empereur, le nom ny fait nen (2). » On voit à quel point le pétulant auteur des Revolutions de France se trouvait à cet

<sup>(1)</sup> Revolutions de Paris, tamero 92, p. 7.

<sup>(2)</sup> Recolutiona de France et des liegenmen, etc., numero 18.

egard en conformité d'opinion avec Robespierre. Ajouturs qu'une double considération empéchait encore ce dernier de se prononcer bien pettement, et cela est fort compréhensible : c'était avant tout l'homme des formes légales. Menibre de l'Assemblés constituante ou de la Convention nationale, après le 21 join comme au 9 Thermidor, il ne voulut jamais donner l'exemple de la violation de la joi. Que l'Assemblée proponçat la decheance, proclamat elle-même la republique, il se serait incline avec bonheur, et il fit tout pour l'entrainer dans cette vote. Nan-abandonner à la place publique le soin de décidez du sort. de la France, laisser à la merci des factions cette liberté si laborieusement conquise, lui paraissait la plus dangereuse, sinon la pire des choses. Il anvait trop bien que les royalistes poussaient eux-mêmes aux extrêmes, se doutant que les agitations populaires rameneralent à la monarchie tous les gens timores. Il vouloit donc, lui, la linerté avec l'ordre, sans lequel élie est exposee sans cesse à sombrer. e Quion m'accuse, at l'on veut, de republicameme, e dissit-il le 14 juillet à la tribine de l'Assemblée constituante, « je déclure que Laborre toute espèce de gouvernement où les factieux regient, » A coup sûr ce n'est point là le langage d'un flatteur de la multitude.

Pour beauconn d'individus, avait-u dit la veitle aux Jacobins, où l'un avait traité la question de l'inviolabilité pendante à l'Assemblée constituante, les mots republique et monarchie etaient entierement vides de sens. Si l'Assemblée nationale avait hésité jusqu'ie, à aborder. cette question de la responsabilité royale, c'était grace à l'accusation de republicameme dirigée contre les amis de la liberté. Nais ce mot république, à set yeux, ne signifiant aucune forque particulière de gouvernement; il apparter nit à tout gouvernen ent d'hommes libres ayant une patrie. On pouvait être libre avec une aionarchie comme avec un seriat. La constitution actuelle de la France etalt-elle autre chose qu'une république avec un roi? Elle n'était, à ses yeux, ai monarchie ni republique, elle était à la fois l'une et l'autre. Aussi pouvait-il dice : « On m'a accuse au sein de l'Assemblee d'être républicain, on m a fait trop d'honneur, le ne se suis pas. Si l'on m'eût accusé d'être monarchiste, on in'élit déshonoré, je ne le suis pas non plus. » Il est fort ciair que Robespierre inclinait des lors vers la republique, mais, membre d'une assemblée souveraine, à ne voitait pas prendre devant le pays la responsabilité d'entraîner ses concitoyens dans des voics illegales, et prevoyait trop bien que ses collegues, les membres des comités principalement, a empresseraient de saisar l'occasion de raffermir, même par la force , le principo de l'autor té royale considérablement ébranlé! Maintenant, pour bien apprecier la portée et le viai



sens des paroles de Robespierre, en admettant leur parfaite exactitude, il aurait fallu connaître les développements qu'il donna à sa pensee Par malheur, l'unique journal dans lequel nous ayons pu puiser ces renseignements se contente de dire, après avoir cité son exorde, qu'il exposa des sentiments dignes de son patriotisme et relevés par l'éloquence qui lui était particulière (1).

Il était tard, la séance a lait être levée, quand un jeune homme, nommé Sigaud, fils d'un medec n distingué, entra et donna lecture d'une lettre rédigée au Palais-Royal au nom de trois cents personnes, lettre dans laquelle, après avoir voté des remerciments à Robespierre et à Petion pour le courage qu'ils ne cessaient de déployer en défendant la cause du peuple, les signataires d saient : « On vous menace des poignards, de la mort ; ne craignez rien, leurs poignards ne pourront pénétrer jusqu'à vous qu'à travers le rempart de nos corps, nos bras, nos cœurs, nos vies, tout est à vous, » L'ent jousiasme des signataires se communiqua à toute la salle frémissante. Un évêque constitutionnel, membre de l'Assemblee constituante, monta à la tribune pour déclarer que lui aussi combattrait de tout son pouvoir l'opinion des comités, et le jeune délégue du Palais-Royal se jeta tout rmu dans ses bras. Scènes touchantes que peuvent rai ler les sceptiques de notre époque, mais qui prouvent avec quelle ardeur, quelle sincénté cette génération de 1789 avait la passion de la liberté!

#### XXIV

Dans la matinée même. Muguet de Nanthou, au nom des divers comités réunis, avait lu, à l'Assemblee nationale, un long rapport où tous les faits de l'événement du 21 juin étaient indignement travestis. Toujours le même système : le roi avait cédé à la contrainte; d'ailleurs son voyage n'était pas une fuile, it lui était perm s'de s'éloigner de vingt heues au moins de la capitale; enfin son inviolabilité était unscrite dans la constitution. Ma s'avait-on pu prévoir le cas où il se mettrait lui-même hors des termes de cette constitution? Le rapporteur avait conclu à la mise de Louis XVI et des siens bors de cause; et, par compensation, réservant ses sévérités pour les coupables subal-

1 ) Voy, le Journal des débuts de la Société des Amis de la Considerion, numero 26.



ternes, il avait proposé de renvoyer devant la cour d'Orleans les Bouillé, les Fersen et autres complices de la fuite.

On se rappel e avec quel e indignation Robespierre avait, quelques jours augaravant, de namé l'ajournement d'un proje, analogie présenté par Le Chipelier, et qui, impocentant le roi, livrait à la viodicte des lois les consciliers du monarque. Cette fois encore it ne put s'empêcher de protesier. Quelques membres avant demande l'impression du rapport de Mugnet et l'ajournement de la discussion. pasqu'après l'impression, d'André a oppusa à tout ajournement, prétendant que, dans l'intervalle, des factieux et des ignorants tenteraient. de renverser la constitution. « l'ignore, » repondit gravement Robespierre, « à quel titre on caractérise de factie ix ceux qui demandent de discuter solennellement l'importante question qui vous est soumise, Je demande, moi, l'ajournement, de peur que de factieux courtisans ne renversent la constitution en substituant au calmo et à la sagesse la surprise et la precipitation, qui sont les armes les plus terribles dans les mains de l'intrigue (1). « De nombreux app audissements, venant des tribunes et des membres du có é gauche de la salle, accueillirent ces paroles; mais lancee dans les voies de la reaction, où cherel aient. à la diriger desormais les Lameth, les Duport, les Barnave, l'Assemblee. repoussa toute proposition d'ajournement. Seance tenante, la discussion commenca, et Petion combattit vivement les conclusions du comilé.

Le lendemain 14, le débat continue. A Larochefouçauld-Liancourt et à Prugnon, defendant l'inviolabilité royale, et appuyant la demande de mise en accusation de pauvres serviteurs dévoues, dont plusieurs avaient agi sans pouvoir apprecier la portre de l'acte auquel ils setaient associes. Robespierre succèda, et il leur repondit par un de ces discours qui méritent de prendre place dans la mémoire de tous les hommes aux yeux desquels la justice et l'equité passent avant toute autre considération. « Messieurs , » dit-il en débutant , « je no veux pas répo ure à certain reproche de républicanisme qu'on voudrait attacher à la cause de la justice et de la verité; je no veux pas non plus provoquer une decision sévère contre un individu , mais je viers combattre des opinions dures et cruelles , pour y substituer des mesures douces et salutaires à la cause publique , je viens surtout defendre les principes sacrés de la liberte , non pas contre de vaines caloronies, qui sont des bommages, mais contre une doctrine machiavé ique dont



<sup>(</sup>i) Voy le Nomieur du 15 juillet 1791, et le Courrier de Procesce numéro 316, p. 644, combinés.

les progrès semblent la menacer d'une entière subversion. Je p'examineral donc nas s'il est yrai que la fuite de Louis XVI soit le crime de Bouillé, de que ques autes de camp, de quelques gardes du corps et de la gouvernante du fils du roi, je n'examinera, pas si le roi a finvolontairement de lui-même, ou si, de l'extrémité des frontières, un citoyen l'a enlevé par la force de ses conseils, je n'examineral point at les peuples en sont encore amound but au point de croire qu'on enlève les rols comme les femmes. Je n'examinera pas non plus si, comme l'a pensé M. le rapporteur, le départ du roi n'était qu'un voyage sans sinet, une absence indifferente, ou s'il faut le her à tous les évérienneurs qui ou, précedé ; s'il était la suite ou le complément des conspirations, republies, et, par consequent, tou ours renaissantes, contre la liberté publique; je n'examinerat pas même si la déclaration signée de la main du roit en explique le motif, ou si cet acte est la preuve de l'attachement sincère à la Revolution que Louis XVI avait professé plusieurs fois d'une manière si énergique, le veux exaganer la conduite du roi, et parler de lui comme je parlerais d'un roi de la Chine; Je veux exammer avant tout quelles sont les bornes du principe de l'inviolabilité, »

Il se demandant ensuite si l'inviolabilité prescrite par la constitution. pouvait couvrir un crime ordinaire. Sans doute le roi était inviolable. mais dans toutes les choses auxquelles était line la responsabilité ministerielle, c'est-a-dire dans toutes les questions de gouvernement et d'administration : cette inviolabilité pouvait-elle être invoquée quand il s'agissait d'un acte entièrement personnel? Que si, par exemple, le roi venait à commettre un crime particulier, a il outrageait la femme ou la fille d'un citoyen, lui dirait-on . « Sire, nous vous avons tout permis, a autorisant par cela même le nitoren outragé à se venger de ses propres mains, et substituint à l'action calme et salutaire de la loi la justice privée de chaque individu. Or ce n'était pas seulement un particulier qu'avait offense le roi, c'était tout un peuple expose par Iui aux horreurs de la guerre civile et etrangère. Il était inviolable, disait-on, ma s le peuple aussi l'était; sacrifierait on l'inviolabilité des pet ples à celle des rois? a écriait Robespierre aux applaudi-sements d'une fraction de la gauche. On invoquait la loi pour autoriser la violation de toutes les lois! O iel exemple donné aux citoyens, aux magistrats! Était-ce là le moyen d'attirer le respect sur les institutions du pays? Que voulait-on? Rétablar le roi coupable dans toute sa puisnance ! c'est-à-dire exposer la laberté à un danger perpetuel ; car pouvait-on douter qu'il n'employat à faire triompher ses passions personnelles l'autorité immense dont il disposait? Ou bien quelques intrigants



n'avalent-ils pas l'intention de laisser flotter entre ses mains débiles les rênes du gouvernement, afin de régner sous son nom? Et ici l'orateur avait evidemment en vue les Duport, les Lameth, les Barnave, tous ceux enfin qui, tenant à conserver un fantôme de roi, confisquaient l'autorité royale, non au profit du peuple tout entier, mais dans l'interêt de la haute bourgemaie du la rainée à une partie des hommes de la droite. Les gouvernements faibles dans ce sens étaient, aux yeux de Robespierre, les plus dangereux pour la liberté, en cequ'ils devenaient une sorte d'ol garchie toujours disposée à étouffer. la i berté et à violer les droits du peuple (1). Ce fut alors qu'il prononca ces paroles delà citees : « Ou'on m'accuse s. l'on yeut de republicanisme, je declare que j'althorre toute espèce de gouvernement où les factioux règnent. » Il ne suffisait pas, suivant lui, de serouer le joug d'un despote, il fallait encore prevenir le retour de toute tyrannie, et ne pas inniter cette Angleterre s'affranch ssant de la domination d'un roi, pour retomber sous celle plus avilissante d'un Cromwell. Il fallait surtout donner au peuple l'exemple du respect pour la liberté.

L'Assemblee nationale, à la demande des comites, venaît de suapendre les operations électorales pour la nomination des députés au
prochain Corpa legislat f. Robespierre blâma énergiquement cette
mesure prisé au moment où l'opinion publique semblait disposee à
porter ses choix sur les cand dats les plus dévoues à la R volution. La
nation ne pouvait voir sans inquiétude ces délais éternels de nature à,
favoriser la corruption et l'intrigue, et cela précisement à la sollicitation
d'hommes qui prétenda ent mettre leur ambition sous le convert de
l'inviolabilite royale. « Aux mesures que vous ont proposées les
comites, » disait-il en terminant, « il faut substituer des mesures
générales, evidemment puisees dans l'intérêt de la paix et de la
ilberté! Ces mesures proposées, il faut vous en dire un mot : elles ne
peuvent que vous déshonorer; et si j'étais réduit à voir sacri ier
aujourd'unt les premiers principes de la liberté, je demanderais au



<sup>(1)</sup> C'est es qui faisait dire le lendemain au Courrier de Provence (nº 317) : M. Robespetre a troivé le mot d'une grande énigme politique, quand 1 a dit quo sien ne comment mieux aux factioux et aux integants que les gouvernements foibles. V subsevous savoir pourquoi les paris à vises de principes et de sontanens se son, improche s'é pourquoi les intérets les plus opposés se son t confond a? Vouloz-vous savoir peurquoi la faction de la cour instello maintemant d'accord avec la faction qui s'etroit longtemps déclares avec taut de violence coutre cette cour où alla avoit paus donné ? pourquoi tous s'elevent hautement en favour d'un roi que la plupart détenient, que tous a expresent? Je vous repositem avec M. Robesperre : Rom ne convient mieux aux finctions et aux intrigants qui un gouvernement foible. »

mons la permission de me declarer l'avocat de tous les accuses, je voultrais être le défenseur des trois gardes du corps, de la gouvernaute du dauphin, de M. Bour le lui-même. Dans les prinopes de vos comités, le roi n'est pas coupable, il n'y a pas de delit! Mais partout où it n'y a pas de deht, il n'y a pas de complices. Messieurs, si eparguer un coupable est une faible-se, immolet un coupable faitle aucui pable puissant est il ne làche injustice. Yous ne peusez pas que le people français soit assez vil pour se repaltre du spectaçle du susplice de quelques victimes subal ernes; yous ne peosez pas qui il voic sans douleur ses representants suivre encore la marche ordinaire des esclaves. qui cherchent tou, ours à sacrifier le faible au fort, à tromper et à abuser le people pour prolonger impunement l'injustice et la tyrannie! » De nonibreix applaudissements l'arrélerent un moment à ces mots. Selon lui, et n'était-ce pas la justice qui parlait par sa bouche? on devait ou prononcer sur tous les coupables ou les absoudre tous. En consequence, il proposa à ses collègues de lever le decret suspensif de l'election des representants appeles à leur succe ler; de décider que l'on consulterait la nation pour statuer sur le sort du roi, enfin de reponsser par la question preamble les conclusions du comité. Et ai, par impossible, les principes au nom desquels il avait parle venaient à être meconnus, il demandatt au moins qu'une assemblee française no se sour l'at point par une marque de partial te contre les complices pretendus d'un crime sur lequel on voulant jeter un voile (1). De vifs applaudissements accueillment encore des dernières paroles, mais, ■ ma gre cette eloquence dans le goût du grand gome de l'antiquite, » dit un journal de l'epoque (2), malgré les efforts de Grégoire, et ceux de Buzot, qui, allant plus loin que Robespierre, opinait pour le jugement immediat du roi. I Assemb de constituente, adoptant l'avis de ses comites, mit en realité Louis XVI hors de cause, et livra à la vindicto des lois ceux qui avaient favorise son evasion, dectarant ainsi, à la face de Dieu, et par le plus etratige renversement de toute justice, qu'il y avait des complices là où il n y avait pas de coupable.

Le decret était en partie resdu, quand six détegnés d'une masse de citoyens reunis au Champ de Mars pour adresser à l'Assemblee nationale une petition aux cette grande affaire puè ent, par un billet, Robespierre de negocier leur admission à la barre. Il sorut alors avec Petion, afin de seur parler. Les délegués lui montrérent la pétition; il

<sup>(</sup>I) Voy, on discours reproduit in extense dans l'Motoire parlementaire de la Récolution par MM. Buches et Roux B. XI, p. 24 et surr ). Voy, aussi le Poisi du jour, aussier 736 et surr, et le Moniteur du 15 junilet 1791.

<sup>(2)</sup> Courrier de Procence, numero 316, p. 549,

la trouva symple, courte, rédigee dans les termes les plus respectueux et exprimant le vœu formé par ui-même : que la nation fut consultée mais il leur dit qu'elle était inu ile, parce que la décision de l'Assemblée était prise. À la suite d'un certificat demande par les commissaires pour attester qu'ils avaient fidelement rempli leur mission, Robespierre et Petion ajoutèrent les recommandations les plus conciliantes, les plus parifiques, et sans nul donte la conduite sage et modéree du peuple fut due à leurs conseils (1).

La discussion relative à l'inviolabilité royale se prolongea jusqu'aults. Robespierre, qui, a la fin de la dernière séance, s'était oppose à ce que la constitution fut présentée au roi pour le moment, parce que ç'eût été préjuger la question de sa mise en jugement (2), voyant l'Assemblée décidée à adépter le projet de décret des comités, tenta d'y faire comprendre Monsieur, frère du roi, fortement soupçonne d'avoir rédigé le memoire de Louis XVI, et béaucoup plus coupable à ses yeux que toutes les personnes incriminées par les comités. Cette proposition is attendire causa quelque agitation. Comme on lui demandant des preuves 'Si j'en avais, répondit—il, il n'y aurait pas à déliberer s'il y à lieu de le metire en accusation. Mais, pousuiva t-il, dédugrant les murmures dont rétentissait une partie de la salle, qui one souteme que les indices ne sont pas sussi forts contre Moisseur que contre madame de Tourzel, par exemple, dont le dévouement à la famille royale a été incrimine?

Puis, rappelant le souvenir de Favras, îmmolé à ce même homme qui, plus heureux que le roi, était parvenu à s'enfuir, il engageait encore ses collègues à ne pas sacrifier les faibles aux conspirateurs puissants. Quant à lui, en présence des inconsequences contenues dans le decret, il se croyait obligé de protester au nom de la nation. Quelques éclats de rire indécents furent aussitôt reprimés par les applaudissements de la gauche et des tribuses; et tandis que l'Assembiée répoussait la motion de Robespierre, Monsieur, depuis Louis AVIII, s'occupant de recruter à l'étranger ces altres à la suite de qui un jour îl put rentrer dans ce noble pays de France, contre lequel il passa une partie de son existence à conspirer. A moins d'un mois de là, il arrêtait avec le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche la convention de Ptinits.



<sup>(1)</sup> Adresse de Maximilian Robespierre mux Français p. 18., voyez miss. la lettre de Pétion à ses commettants, cités dans la numéro mi des Recolutions de France et des Royoumes, etc.

<sup>(2)</sup> Moniteur die 15 juillet 1791.

# XXV

La decision de l'Assemblée constituante, à laquelle on était ion de suttenire, indigna tout le peuple de Paris; il est donc aisé de comprendre quelle faveur s'attacha aux orateurs qui l'avaient combattae, et combien grandit envore la popularité de Robespierre.

Dans la sorrée du 14, parlant aux Jacobins sur la guestion dont l'Acsemblee avait été occupée toute la journée, il se livra à une petite critique de que gues-uns des discours prononces à ce sujet l'étion, son ami, et Prugnon, lui paraissa ent avoir tour à tour dépassé les justes bornest celui-ci trouvant le monarque impeccable et invio able. en toutes choses, celui-là pensant qu'il pouvait être appele en justice pour les paus legères causes. La responsabilité, il fallait la reserver. pour les crimes serieux, tels que celui du 21 juin. À cette objection supposee : Voudriez-vous donner à l'Europe une seconde représentation de la cruelle tragedie dont Cromwell fut le premier acteur? il repondait : La seule question est un crime, la reponse en serait un autre. Als l'eertes, il aurait frémi si on lui eût dit qu'à moins de deux ans de là Louis XVI, convain u de trafisson envers la France, subtrait le sort de Charles I<sup>et</sup>. Puis il ajoutait ces mots hien remarquables dans la bouche d'un homme dont la conduite en ces circonstances a paru à quelques personnes manquer de decision : « Il n'est plus possible qu'un roi qui s'est desl'onoré par un parjure, de tous les crimes le plus antipathique à l'humeur française ... se montre encore sur le trône.. » Sans doute le peuple, comme l'avait dit M. Prugnon, pouvant être par semment attache à la monarchie, depuis qu'elle était devenue constitutionnelle, quelques-uns même tenaient par interêt au système arbitraire, mais, poursuivant-il, comme repondant à des menaces indirectes, cette monarchie n'existerait bientôt plus, « si un massacre national devait en être le prix. » On était alors, chose ctrange, à trois jours à peine des tueries du Champ de Mars. C'était aux monarques, ajoutait Robespierre, à faire aimer et respecter la monarchie. Les Romains ne s'étaient pas lassés des l'arquins, mais crux-ci, ayant cesaó d'étre justes, se firent chasser platót qu'on ne les chassa (1).

(I) Dernite digeogra de W. Robespierre sur la finie du coi, priminte a la Sociéta des



Ce jour-là même 1à juillet, date impérissable ! deuxième anniversaire de la prise de la Bastille, i) avait été, parali-il, un des commissaires nommés par l'Assemblée nationale pour assister à la fête de la fédération. Étalt-ce un hommage rendu au plus airdent défenseur de la liberté, ou, comme le crut Marat, avait-on voulu se débarrasser de lurau moment où l'on s'occupait de statuer sur le sort du roi (!)? Dans tous les cas on n'aurait pas reussi, puisque ce fut dans cette journée que Robespierre prononça l'admirable discours dont nous avons tracé une rapide analyse.

La scene a nyante, très-curieuse comme in lice de l'opinion, et dont la sa le des Jacobins fut, le lendemain, le théâire, offre une (Jée exacte de l'immense consideration dont il jouissait alors. Dès l'ouverture de la séance, un membre dédoi ce un catoyen pour avoir tenu le matin, dans une maison particuliere, des propos grossièrement, njurieux sur la personne de Robespierre. Aussitot des cris d'indignation éc atent de tortes parts. Le cupyen denonce essaye de se justifier, nie une partici de l'accusation, et la accieté decide de passer à l'ordre du jour Maisle sonlevement était genéral contre le diffemateur, il est violemment expuisé de la saite. En vain Lucios, qui présidant, essaye d'apoiser le tumulte ; en vain il se couvre; la proposition de nommer des com n.ssaires pour informer sur cette affaire parvient seule à nameser le ca me-Le président venait de les designer quand parut Robespierre, dont l'aspect fut salué par de frénétiques acciamations. Informe de ce q il venait de se passer, il monta tout de suite à la tribune, et, en termes parfoitement dignes, témoigna ses regrets de ne pas être arrivé assez à temps pour s'opposer à la mesure prise, à cause de lut, contre un citoyen auquel on ne pouvait reprocher aucun deilt, phisqu'il n'avait fait qu'exprimer sa facon de penser au sujet d'un individu. Il prin donc la société de passer à l'ordre du jour sur la nomination des commissaures, et de n'inscrire aurein delai de cette affaire dans son procèsverbal (2). On ne pouvait mieux dire. Robespierre était d'ailleurs conséquent avec lui-même; partisan de la liberté illimitée de la presse, inmais une déponciation n'était tombée de sa bouche contre les foliscu aires royalistes dont, chaque jour, il subissait les calomaies et les grossièretes, et il ne voulait pas que sa personne servit de pretexte à une violation de la liberté de la parole.

Cet incident vidé, on s'occupa de la grande question du moment, du



Ama de la Constitution. De l'imprimerie de Caligne Volland, 19-01 de 0 p. La Journal des debuts de la Societé des Ama de la Constitution ne mentionne pas en discours.

L'Ame du Peuple ou le Publiciste parsoire, numéro 519.

<sup>(2)</sup> Journal des debats de la Sociéte des Amis de la Constitution, riteriero 21.

vote de la journée. L'exaspérat on était au comble. Robespierre reprit la parale, et expliqua qu'en definitive, bien que l'intention évidente de I Assemblee eût été de mettre Louis XV, hors de cause, on n'avait men statué à cet égard; qu'en consequence la question demeuralt entière. Alors parut à la trabune un lamme bien connu pour ses relations. avec le duc d'Orleans, Choderios de Laclos, Lauteur un peu cynique. des Ligitons dangereuses. Il venait proposer d'adresser à l'Assemblée. nationale une petition exprimant le vœu du peuple, et signée de tous les bons citovens, des femines et nième des enfants. Combattue par Blouzat, cette proposition fut énergiquement soutenue par Danton, apres leguel, pour la troisième fois dans cette séauce. Robespierre parla encore. Sans deute, dital en commençant sa longue improvisation, ce serait une consolation de trouver un moyen legal, constitutionnel, d'exprimer le vœu de la nation en ière. — Ainsi, dès les premiers mots, on reconsaft l'homme de la légalite. -- Sans doute, continua-t-il, l'Assemblue avait en l'intention d'innocenter le roi, mais son decret n'avant. pas le seus clair et précis de la loi, la nation était en droit de lui dire : Expliquez-yous, il y a des complices, pretendez-yous, mais alors il y a aussi un coopable, car il ne saurait y avoir de compices sans coupuble. Eh bien! de coupable, montrez-le-nous, ou dites franchement. que vous l'excepter. Pais, en supposant que son inviolabilité le mette en toutes choses à l'aber des peanes prononcees par la loi, pourquoi lui rendre le depôt du pouvoir exécutif" « De ce que Louis ne pinsse pas être pum comme les autres citoyens, a casuit-il que la Frai ce n a tipas le droit de retirer les rénes de l'empire des mains de ce mandataire infidèle? » Le peuple, en faveur de que était faite la constitution, aurait donc a cet egard mou side droits que le roi? Leux qui nous tra tent de factieux ai jourd'hui, parce que nous soutenous toujours les vrais t-cincipes, a étaient-ils pas de notre avis quelques mois auparavant! Netait-ce pas dans cette même trit une, duait Robespierre, evoquant le souveint de la fameuse séance du 28 fevrier, qu'ils accusaient Mirabeau de chercher à substituer dans la constitution le despotisme. de l'aristocratie à la liberté ? Or ces craintes que MM. Duport et Alexandre Lameth marifestatent a ora contre Mirabeau, pourquoi ne les conceviions-nous pas contre eux mêmes, lorsque nous savons qu'il existe un projet de revision à la faveur duque, ils esperent altérer profundement la constitution. Quant à la petition proposes par Lacios, elle lui paraissait devoir être, ainon rejetée, da moins modifiee; il fallast mirtout se garder d'y faire figurer les femmes et les mineurs. Pour sa part, declarait-il franchement, il eut prefere voir la société instruire, par une adresse, toutes les societés affiliees de la situation grave où l'on était, et les imitier aux mesures fermes qui seraient adoptées (1)

On était en train de délibérer quand près de quaire mille personnes se précipitèrent dans la salle. En effet l'émotion produite par le décret de l'Assemblée n'avait pas été moins vive au dehors, dans les rues, gu'au sem du club. Pendant la journée, des bandes nombreuses s'étaient promenées autour de l'Assemblée, demandant à grands crisla déchéance du roi. On entendit même, s'il faut en croire un écrivain royaliste, quelques voix proposer de placer Robespierre sur le trône(2). Le soir presque tous les théatres fermèrent, comme si un grand det.il ent plané sur la nation. En envahissant la sal e des Jacobins le peuple venalt annoncer qu'il entendant aller, dès le lendemain, jurer, au Champ de Mars, sur l'autel de la patrie, qu'il ne reconnaissait plus Louis XVI. Entraînes par ce renfort, les Jacobins adoptèrent la motion. de La clos; et, sourds aux conseils de prudence donnés par Robespierre. ils chargerent Brissot de rédiger cette pétition fameuse, de funèbre memoire, tendante à la décheance du roi, Auss, Robespierre put-il ecrire un peu plus tard, sans crainte d'être démenti : « Qui projosacette motion? Est-ce moi, à qui on l'a imputée? Ce fut un homme dont on sait qu'en général je ne partage pas les opinions. Qui la combattit ? moi 3) .. . Ouand on se sépara, il était minuit.

# XXVI

Les Constitutionnels ne s'apercevaient pas sans inquiétude du mécontentement excité dans la population par leur décret. Dans la journée du 16, voyant l'Assemb ée en proie à une sorte de terreur, i s firent voter coup sur coup, dans l'éventualité de quelques desordres, une foule de mesures répressives. On entendit même un député obscur, nommé Boery, demander que, si quelque membre de l'Assem



Ce discoura de Robespierre a eté résume avec asser d'étendue par le Journal des debats de la Societe des Amis de la Constitution, numéro 27.

<sup>(2)</sup> Memoires de Ferrières, 2. II, liv. X, p. 465. Le Bobillard (intenero du 26 juillet), fait un grandi crone a Robespierre d'avair éte demandé a pour roi par la 101 ou souvernine, assezoblée au Champ de Mars le 17 juillet. » Les énouciations les pous absurdes ne coutaient pas à cette femille royaliste.

<sup>3)</sup> Adresse de Maximilien Robespierre aux Francois, p. 26. M. Miel elet commet donce une prossure orreur quant il presente Robespierre comme ayant appuyé is motion da Laclot. Histoire de la Revolution, t. III, p. 126.

blée a ctait rendu coupable, « le glaive de la loi s'appesantit sur lui. » C'était un modere. A ors parut piteusement à la tribune un autre depute qui precedemment, avait, dans un discours remph d'exagération, combattu, lui aussi, le decret de l'inviolabilité du roi. Pris de frayeur, il venuit se désavouer, declarer qu'il détestait le système républicain, qu'il était prêt à exposer sa vie pour défendre les decrets. L'Assembles applaisht à cette làchete! Ce députe, c'était Yauier, un des futurs héros de Thermilor (1).

Que les Duport, les Lameth, les Bornave, les d'André, athés maintenant des Regnault, des Duquesnot, des Maiouet même, dont ils avaient paru jadis es irreconcliables ennemis, aient préparé de leurs mains le sanglant évenement du lendemain, nous n'en croyons rien; no is qu'ils desirassent une emeute pour avoir l'occasion de recouvrer par la force leur prestige éteint, leur autorite ébrantée, cela n'est pas douteux. En même ten ps Bailly prenait contre les factieux, « les aristocrates et autres ennemis du bien public, » un arrête dont on ordonna l'impression, l'affichage et la proclamation a son de trompe. Tout avait éte prevu, et l'on se tenait prêt à reprimer energiquement la moindre veilente de mamfestation antiroyaliste.

this de la liberte de sevir contre les societes populaires, Robespierre engligea les Jacobins à envoyer des commissaires nu Champ de Mirs pour retirer la petition offerte sur l'autel de la patrie à la signature des entoyers; cette potition qu'il avait combattue tout d'aberd, parce que, comme il le dit lui-même, un funeste messentament, des indices trop certains l'avertissaient qu'il n'enerchait depuis longtimps à l'orcasion de persecuter la société et d'executer quelque s'instre projet contre les citovers rassembles 2, a Son avis fut adopte, et les Amis de la Constitution de ciaièrent que, fideles à leur titre, il desavouaient toutes les productions fausses ou denainrées répandues comme émanant d'ede.

Tout en exhortant ses collègues du club à ne pas donner prise aux accus itions qu'on ne manquerait pas de susciter contre eux, Robes-pierre n'en deploy à pas moins dans la soirée du 16 une énergie extra-ordinaire. « L'intrepide Robespierre seul avoit protesté à la tribune contre l'infame décret; il etait aux Jacobins, l'Assemblée nationale est l. uie ou est Robespierre, » s'ecrie Cami le dans son enthousiasme pour son ami (3). Des sept heures il occupait la tribune de la cocieté, « De-

<sup>(1)</sup> Moniteur die 17 juillet 1791.

<sup>(2)</sup> Adresse de Muconiben flobespieres aux François, p. 27

<sup>(3)</sup> Merulutions de France et des Royaumes, etc., miniero 85, p. 329.

mandons une autre legislation, « dit-il, « mais obéssions à la loi (1) ... L'y obestat pour ma part, mais je vous dois la vérité... terrible. » Alors. et se designant d'avance et sans peur aux coups de la reaction, il traca un sombre tableau de ces comités au sein desquels s'étaient coalises tous les ci-dévants privilégies de l'Assemble e nationale. Il montra leurs desseurs perfides, leurs projets contre-revolutionnaires se decelant dans tous leurs actes. C'ét it aux citoyens à dejouer ces trames en ne permettant pas que la division se mit entre eux, en s'unissant aix gardes nationales qu'on voulait égarer Quant à lui, on le trouvera t toughurs ferme, inebrandable sur les principes, indaferent aux attentats préparés contre sa personne. On croya t, dit le journal de l'abbe-Fauchet, auquel nous empruntons ces details, « on croyott entendre-Imforture Rawleigh dire à ses bourreaux : Frappez : grandle cœur est droit, qu'importe où va la tole? « Il s'abit lei de la liberté de toute la nation, ajoutait habespierre : c'est la cause de . I uman té tout en ière, c'est le triomphe de la veri e per-equitée dépins des nulliers de siècles... Encore un peu de courage, et tout sera consemmé. Les deputés des communes se rappel eront la saintete de leur mission! . Les peup es rentrerent dans leves drivits im rescriptibles, les tyrans seront confondus : leurs infames calomnies n'auront que des succes passagers. Nous avons la venté et la justice, nous sommes invincibles.

Telle fut, résumne en que ques lignes, l'eloquente improvisation de Robespierre à la tribune des Jacobins, la veil e d'une des plus nefastes journées de la Revolution française (2).

Le lendemain, — c'etnit un domniche, — une foule de citoyens ayant pers sté, et schors de l'acobins, dans le dessem de pas senter à l'assemblee nationale une petition pour demander la decheance de Louis XVI, retournerent au Champ de Mars alm de soccuper de cet objet. Tout le monde soit sous que s'sombres auspices s'ouvrit ce jour faial. Deux hommen, attirés par une curiosité obscene, avaient imaginé de se cathir sous les planches des gradins de l'autel de la patrie. Découverts

Phil. RACHES.

C'était aussi le mot de Brissot à propos du decret : « Il est rendi , il faut obétr,»
 Patriote feurque, frances 196.

<sup>2)</sup> Le compte resulte de la sennee du 16 ju llet mix Jacobans no sa trouve que dans le journal la floucie de fer, ministra 96 et 99. Ca dermez ministra, qui est du 21 jud-let, cartient pour epigraphe cette citation :

L'artiele dans la part il est res-in sompte du dinosure de Robespierre est vraisonble-Mement de Pomos ille. Il est matule. Vosta vir nomiére nomine.

par l'effet du hasard, arrêtes et conduits au poste du Gros-Caillou, ils. venzient d'être mis en liberté après leurs explications. Mais le brust s'était repandu qu'ils étaient les azents d'un noir complot, et qu'ils avaient ete apostes sous l'autel de la patrie pour le miner et faire sauter les signataires de la nouvelle pétition. On n'ignore pas avec quelle déplorable facilité se propagent et sont acceptées les aouvelles les plus absurges. A pome libres, sa avaient été saisse et impitoyablement massacrés. Personne de fleteit plus vivezient et plus sincèrement que Robespierre « cette violence criminelle » d'autant plus odieuse dit-il, que des carconstances, extraordinaires faisment naftre dans l'esprit des lideles amis de la liberté de sinistres soupcons sur la pature des causes. qui avaient dirigé le bras des meurtr em 1). Il n'y avait, dans tous les cas, ancurie espece de rapport entre ce fait et la petition et les pétitionnaires Cepondant les meneurs de la réaction dans l'Assemblée tirèrent un merveilleux parti de ce douloureux incident. Un me nore annonia, lavec une rare impildence, que deux honnêtes citoyens venaient d'être victimes de leur zèle au moment ou, au Champ de la Federation, ils exhortagent le peup è assemble à se conformer à la loi. En vain le curé Dillon affirma que le fait ne s'étuit pas passé sinsi-Regnault (de Saint-Jean d'Angély), un des corypiées de ce parti de la reaction, ent l'effronterie d'insister et demanda, aux applaudissements d'une partie de l'Assemblée, l'application de la loi martia e pour le casoù le desordre continuerait, de cette loi si vivement combattue, on s'en souvient, par Robespierre, il demanda en outre que toute personne qui, par écrits, soit individuels, soit collectifs, exciterait le peuple à résister aux autorités constituees fassent poursuivies comme criminelles de lèse-nation. C'était bien encore d'un modéré (2). L'attente de Regnault ne fut que trop bien remplie.

Nous n'avons pas à raconter dans tous leurs détails les déplorables évenements qui signalerent la fin de la journée du 17 jui let. Debarrassés des voiles dont les interessés et les ecrivains de la réaction avaient essaye de les couvrir, ils sont aujourd'hui parlaitement connus. On suit comment, tandis qu'au Champ de Mars une militatude de citoyens, sans armes, exerçaient un droit sacré, dans toutes les conditions prescrites par la loi, en apposant leur signature au bas de la pétition incontestablement légale déposée sur l'autel de la patrie, la loi martiale était proclamée et le drapeau rouge arboré aux fenétres de



<sup>(1)</sup> Adresse de Maximilien flobembierre una Français, p. 29.

<sup>(2)</sup> Monteur du 18 juillet 1791. Voy, aussi les fériolitions de Parle, numero 106. Suivant de ders et journal. Regustift aussit det que les écut virtures etaient deux parde suffement, écht pour exampérer la garde suifonnie contre le pouple.

l'hôtel de ville : comment Bailly parat lui-même au Champ de Mars, à la tête d'une colonne de gardes nationaux furieux, assumant sur su personne la responsabilité terrible du sang aut épisode dont cette Vaste. plage allait être le theâtre ; comment lenfin, vers huit heures du soir, quelques pierres ayan, eté jetées des glacis sur la garde nationale, une effrovable détoration reservit, avant que les sommations legales eussent. été faites, et comment le Champ de Mars fut en un instant jonché de cadavres d'enfants, de ferames et de citovens inoffensifs, « Le premier de ces deux faits, - a écrit Robespierre, « peut seul expliquer le secapri, ou l'faudroit fuir la société des hommes » C etait, à ses yeux, un malentendu funeste, aussi ne voulait-il faire le procès à personne. Dar nons des larmes aux ratoyens qui ont peri, a écrivalt-il encure, a donnons des larmes aux o toyens même qui, de bonne foi, ont puêtre les instruments de jeur mort. Cherchons du moins un aujet de consolation dans un sugrand dé-astre. Espérons qu'instruits par ce funesté exemple les citoyens armes ou non armés se hâteront de se jurer and paix fraternelle, une concorde maîtérable sur les tombéaux qui viennent le s'ouvrir (1) » Il se trouvait aux Jacobins quand arriva l'evénement. Les commissaires furent, aut sa demande, envoyés dans les divers. quarmers de Paris afin de prendre des renseignements sur ce qui se passait. En ce moment de grands cos retentirent au dehors, des cris de menoces diriges contre les Jacobins. C'était la garde nationale qui, en revenant du Champ de Mars, après ce bel exploit, invectivait les Jacobins contre lesquels on cherchait à l'exciter : et pourtant ils ava ent donne la preuve de leurs dispositions conquiantes en retirant la pétition. de déchéance dont flactos avait été le promoteur.

I ne seission profinde s'était dés lors opéree au sein de la socié é : le club des lacobins avait ête en effet déserté, la veille, par la plupart des membres de l'Assemblee nationale qui en la saient partie, les Constitutionnels en tête. Les dissidents s'étaient immedialement installés dans un nouveau loca ; detait aussi un couvent de moines, salué presque vis-à vis des Jacobais, à cote du Manege où siégenit l'Assemblée constituante, et dont les anciers intes apprelés Fe miants donnérent leur nom aux nouveaux ; nois en parlerons tout à l'heure. Buzot, Boederer. Périon et quelques autres demeurérent avec Rabispierre fidèles à l'ancienne société. Au moment où tous les esprits étaient préoccipes de la siène singlante du Champ de Mars, Bobespierre prononça un discours qui n'a pas été requeille, et dans lequel, après avoir expose et refute toutes lés calomnées dont la sociéte était l'objet, il proposa les

T. I.



<sup>(</sup>I) Miresee was Français, p. 20,

moyens de rétablir la paix. Quant à la désertion de la plupart des membres de l'Assemblée constituante, les Jacobins en prirent aisément leur parti, et Camille Desmou ins put, à la fin de cette séance, s'écorer, sans rencontrer de contradicteurs : « Certainement là où sont MM. Robespierre et Petion il n'y a pas de seission avec l'Assemblée nationale (1, »

# TI /XX

Le soir du 17 juillet 1791, un grand changement s'opera dans l'existence de Robespierre. Nous avons uit quelle vie retirée et studieuse il menait dans son petit garni de la rue de Saintonge ; dinant à trente sous allant rarement au spectacle, 2), qu'il aimait pourtant, il se rendait plus rarement encure aux nombreuses, un nations qu'on lui adressait, comme à tous les hommes fameux. Il avait conservé d'excellents rapports avec les chanoines du chapitre de Paris, dont avait éte membre un de ses parents, l'abbé La roche, qui, on s'en souvient peut-être, lui avait servide correspondant au collège de Louis-le-Grand, et quelquefois il allait diner avec eux (3). Dans l'or gine de l'Assemblée constituante, il avait assisté peu souvent aux reunions de Vecker, auxquelles ilétait convié comme depute aux états generaux (4); mais des qu'entre les homnies. de la cour et les partisans des libertes publiques toute entente fut devenue impossible, il se garda bien de reparaltre dans les salons ministeriels. Un de ses camarades de collége, Duport-Dutertre, venait de temps à autre, de la rue Bailleul où il demeura t, lui rendre visite au Marais; Robespierre cessa « e le voir quand cet ancien condisciple eut rempiace au minis ère de la justice, dans les dermers jours de l'année 1790, l'archevèque de Bordeaux. Champion de Cicé.

Yous avens dit, au commencement de cette histoire, qu'il exerçait sur les femmes un grand empire, et nous en verrons, chemin faisant, plus d'une preuve. Parmi les personnes distinguées avec lesquelles il

(2) Memoires de l'Antilotte Bobespierre, p. 75.

(Considerations sur in Révolution francaise, chap. 19, 35 partie.)



<sup>(1)</sup> Journal des débats de la Sacrité des Amis de la Constitution, numero 28. Revolutions de Fennes et des Royaumes, etc., numero 86.

Rapport de penses esté (t. II. p. 233 et suit ) dans les Memores sur la police;
 Atribices à Penchet, avec apoery plus deut nous partoreus plus lem

<sup>(4)</sup> Madame de Stael recorte qu'elle causa une fois avec lui, en 1789, chez son pere, et, det-elle a un re le commissait que commo un avecet de l'Arton tres-exagéré dans ses principes démocratiques. »

é ait en relation et en correspondance suivies, il faut citer, outre modome Roland, afora non admiratrice passionnée, une dame ai poartenant a un monde dont il n'avait guère les sympatines, madame de Chulabre, formme d'une assez grande naissance et d'une fortune consilérable Les lettres de cette dame, qui aous ont éte conservees, sont toutes animées du souffle antique de la liberté. Ce n'est pas une republicaine à la façon de Charlotte Corday, agitée des passions vengeresses de Nemesia, d'est une Spartiale, dont l'amour de la liberte et de l'égalite a embrasé le cœur. Des le mois de février 1791 son patriotisme lui a valu les éloges de Rabespierre, elle en est toute fière. É le lui derit pour lui dire combien elle est heureuse de la conformité de leurs sentiments, combien elle sera ticharmée de le comptet dans le pet t nombre des amis qui fregi entaient son valon le Si tous vos moments n'efoie it pus consacrés au salut de notre chère pitrie, je desirenas leen en causer avec vous, mais le crama de liu voier un terron ai precieux. S'il etait possible de concilier se désir, yous me feries. beaucoup d'honneur et de pla sir. » Ce desir fut concrité, et Bibespierre, à des intervalles assez cloignés, il est vra , devint l'hôte de la maison. Quelques jours plus tard et e ne peut s'empêcher de lui témojgner toute son indignation au sujet du décret qui laissait au pouvoir exécutif la normination des administrateurs du tresor : « Ciell » is ecriet-e le, « à quelle miguré, quelle dégradation de l'espèce humaine! et c'est l'or, ce vil métal, qui rend les hommes atupides et feroces ! Quel mopris des richesses no doivent pas avoir les vrais patriotes!... Trois deputes seulement, et vous êtes de ce nombre, toujours au chemin de I honneur ont combatiu l'infame décret. Que vont dire les provinces o Après une vive peinture des maix que doit, aujoant elle, entraîner la détermination de l'Assemblée, elle le prie d'accepter un petit diner, et de la prevenir au moins deux jours à l'avance, afin qu'elle puisse. avertir M. et madame Bitaube, qui, dit-elle, « seront charmes de se rencontrer avec vous (1). » Quelques patriotes purs, des écrivains recommandables, telles étaient les personnes dont se composait la sociéte de madame de Chalabre. Bitaubé, c'était le célèbre traducteur. d Homère; les rapports qu'il eut, à cette époque, avec l'illustre ann de madame de Chalabre, ne l'empéci érent pas d'étre incarcéré sous la Terreur, comme tant d'autres que l'amitie de Robespierre fut, sinsaqu'on le verra plus tard, impuissante à sauver de la proscription.

La soiree du 17 juillet, avons-nous dit, amena un grand changement

<sup>(1)</sup> Voy confection flams le t. I des Papores modits économiches fiologostres. Somi-Just, etc., collection flexiste et Barrière, p. 171 et aure.





dans la vie du deputé d'Arras. « Je ne connais pas d'effroi comparable. à celus de Robespierre dans ces circonstances, » a écrit madame Roland dans ses Mémoires (1). Voita encore une de ces porases ridicules dictees par la hame, par l'esprit de parti, et dementies par tous les facts (2). Immediatement après le massacre du Champ de Mars, une veritable terreur s'abattit sur la capitale; des mandats d'arrêt furent lances contré les patriotes les plus connus. Danton, Camille Desmoulins. Freron, le boucher Legendre s'y deroberent par la fune. L'auteur des Récolutions de France deposa sa plume, laissant comme une sorte de testament un dernier nuciéro ou, à chaque I gne, son patriotisme se répand en traits indignes, et où sa parole, atri lente retenut, forque dable et melancologue, comme le glas de la liberté. La réaction furieuse, bors d'elle-même, avait, sul faut en croire Camille, conjuré la destruction du parti populaire. Or, s'il ciait un patriote qui semblat designe d'avance à ses coups, c'était assurement Maximi ien Robespierre. Sa popularité était alors à son comble. Dans une brochure du temps, que nous avons sous les yeux, et ou les principaux deputés de l'Assemblee nationale sont taxés d'après l'estime publique, il est coté: some price (3) L'ex-capucin Chabot se van ait aux Jacobins d'avoir baptisé un enfant auquel les parents avaient donné e nom de Robespierre, « si cher aux patrioles purs et desinteressés (%), » et, un peu plus tacd l'évêque de Bourges, Pierre-Anastase Torne, predicateur distinqué, ancien aumonier du roi Stanislas, écrivant à Bobespierre au sujet des elections à la prochaine législature, à laquette if alloit être envoye por le departement du Cher, lin disait : « Combien je serois heureux si le pouvois meriter le glorieux surnom de l'etit Rosesmente (5)! » Et ce plerait pas seulement au sern de ce le population de Paris, qui se méprend racement sur ses véritables anns, que l'entho issasme pour lui alfait jusqu'à l'idolatrie, il cian était le même sur tous les points du

<sup>(</sup>I) Memoires de madame Round. Collection Berville et Barriers, t. I. p. 304,

<sup>(2)</sup> In convaîn, à qui sa laute pomi, or letteraire communicat pent-etre plus de respect pour la verite. Charles Lacreteue, membre de l'Academie française, et fis re du l'iterateur qui paus avait partage avec Robespecre le prin de l'Academie de Metz, comme, se secument in mensonge oder x; cur d'assistant regularrement aux nonver de l'Assembler constituante. Il n'a pas craint d'ect re . « Robespecre ne se fie a personne. Il ne treuve point de souterrain assez enfoncé pour la sevir de retrine. C peme norti de la cava on la peur l'avai, conduit apres la premier en titamp de Mars, etc. » (Distoire de l'Assembles constituinte, t. I., p. 314-722) que den de setu-blables inepties? Il n'y a qu'a signaler de paredtos seuvres un magemente tous les hommes qui ont la culte da min, rete.

<sup>(3)</sup> Theif the deputer à 1 Assembles notionale on leur victure neturite, d'après l'estemation facte par l'op-avec publique, 1761, in-60 de 8 p.

At Journal des debuts de la Societé des Amis de la Constitution , rainière 64

<sup>5)</sup> Voy, set e lettre dans le t. I aus Papers medits, etc., collection Begyntle, p. 103

pays, et, dans une foule d'adresses des sociétés de départements affibeen a la société des Amis de la Constitution de Parin, son nom révient. sans cesse comme un aymbole de patriotisme, d'égalité et de liberté (1 ). De tous les défenseurs de la Révolution il était donc le plus en vue. On agita, paraît-il, foriement la question de lui intenter un proces, bienqu'il fût notoire qu'il av. I éte coposé à la manifestation du Champ de Mars. Quelques chefs du parti v.ctorieux, tâtant l'opinion, la essient entendre qu'il faudrait peut-être en arriver là. Toutefois on recula devant les consequences probables d'une pareille mesure. Une dénondiation contre lui fut ensevelle, dit-il lui-même, dans les ténèbres du comité des recuerches (2). Ses amis tremblérent pour lut, mais kit, comme l'homme impassible d'ilorace, resta calme devant la tempète. D'autres avaient fui, redoutant les vengeances de la réaction victorieuse; il demours stoiquement à son poste, continuent à combattre pour la liberte, et nous allors le voir porter seul tout le poids de la lutte. des Jacobins contre les Feuillanis. Dejà, du reste, avant l'événement. du Champ de Mara, des menaces avaient été publiquement proférées contre lui par des ennemis de la Revolution. Sa tête avait été mise à prix, disait-on, et au club des Cordehers il fut arrêté que des commissaires seraient nommes pour s'attacher à ses pas, et le garantir, aux dépens de leur vin, des dangers dont il était menacé (3). Témoignage bien frappant de Lintérét qui s'attachalt à cet homme.

Madame Boland a écrit, dans ses Mémoures, que dans la sourée du 17, vers onze heures, véritablement inquièle sur son compte, elle s'était rendue chez lui au fond du Marais, accompagnée de son mari, dans l'intention de lui offrie un assie (4). Mais, ajoute-t-elle, il avait déja



<sup>(1)</sup> Voy, entre autres l'Adresse de la Secreté de Marsaille, en date du 7 pail et 1791, inscrée dans le gamere 22 du Journal des debats de la Sociét des Amés de la Constitution, et dans le mancre 86 des Accolutions de France et des Boyanness. On y lét : França a hommes vrament libres des quatre vingt-trois de partennens, von frères et ma a les Marse llais voits un étent à renore hommage à Robers is tre, en degue representant de la sutton cet apôtre de la obserte nationale Robers is tre, en degue representant comma con re von droite. Il est evite mittante et vig lante que rich a pa surprendre, cet unique em le du Roma ni Fabricia, dont le despote l'yreina leurat en vertas par ces mots is es la tre. Il est pluniquele de de hommes la soleil de micourse que à censtre l'abricia de la vois de la vois de poère l'abricia de la vois de la vois de la vois de la centre l'abricia de la vois de la vois de la vois de la vois de la centre l'arrive poère, etc... « Cetto Adresse. Cal faut en troire Lacretelle, narmé eté reu gre par l'arbaronn, qui, depiné!... à oyes nuess cette de la botieté d'Arca-sur-Auto, une res dans la numéro 734 du Poèreir françois, etc.

<sup>(2)</sup> Adresos de Nazimilien Sobespierre aux Français, p. 42

O Extrast du proces-verbal, dans le Journes des Cordeters, publié per Momero, dont du numéros seulement ent paru.

<sup>(4)</sup> Remove de madeire Robind, L. T. p. 304 (cel ection Bervilles, fimilie 42 de ma-

M. Thiers, de non côté, c'enprime ames : « Sa terreur et se feunose inmirèrent de

matté son domicile. Ceci est tout à fait inexact. Robespierre n'était pas rentre, car à cette heure il était au club des Jacobins, cherchant à calmer l'effervescence, et de à proposant des moyens pour ramener la concorde et rétablir la paix (1)! Du reste, l'assertion de madame Roland. est elle viaic? Yous en doutons fort, et voici pourquoi , dans un autre passage de ses Mémoires l'Illustre femme raconte que, à onze heures du soir, revenant des Jacobins, elle reçut chez elle la visite de M. et de madanic Bobert, qui venaient lui demander un asile. C'est precisement l'heure à laquelle ede preteix être alice avec son mari rue de Sain ongepour offer thosografite a Robespierre, qu'elle croyatmenale. Il y a la dejà une contradiction par trap che quante. Mais ce n'est pas tout; poursurvous : « Je vous sais bon gré, » dit-eile à madame Robert (madem osede de keral c) ediavo r songo à mondous une me anssi troste circuistance, mais your serez mal caches ici... Cette maison est frequentee, et l'hote est fort partisan de La Faveate 2)... . Conment alors pouvait-che avoir eu l'idee de proposer à Rebespierre sa demeure pour asile? Amsi, à la meme heure, mastime Robin I se met en scene un deux endroits différents, et se fait jouer à elle-même deux reles completement opposes. De si gross eres contractetions no is donnent le droit de dire que ses Mémoires, tout en conservant d'alleurs tont le aigrite d'une couvre la teraire ple de charmes, ne sauraient avoir aucené valeur histor que

Or, voici ce qui se passa à l'issue de la searce des Jacobins. Ly avait parmi les n'embres du club un entrepreneur en membiscrie non me Maurice Loplay. C'était alors un bomme d'une conquantaine d'arrices. Ne à Saint-Dither-la-Seauve, dans la llaute-Loire, il clait veilu de bome l'eure à Paris, avait eté prote, é par madame Geoffen, et, en qua ante aus de travair, etan parvenu à an asser me fortune de 15,000.

In sterêt à Bazot et à Robud ; en la offict un assle, « diest de la Becolution francaez ) It es, bon de face renourquer que cet e l'astorr de Manares, dedognée à juste taire de toules les personnes qui ont étante la Revolt tou, n'e titrop-ouveut qu'une paraparase, plus ou prous accente, des Womers de modeme floidad et ues nuires Momers de la concenion harrière et Bery de lesquels out etc, comme chacun suit, choisis et annot suver la plus deplocable partial te.

If the true pasquelles in a contract of the contract of the point of the contract of the contr

(1) dominal des debuts de les Societé des Amos de la Constitution, reimero 24

(2) Nonoversky manager floband, A. H. p. 1 0. (Collection Berville), femile 109 du manuscrit.



livres de rente en maisons, somme considérable pour l'époque (1). S'il avait embrassé avec ardeur les principes de la Révolution, ce n'était donc pas comme tant d'autres dans l'espoir de s'enrichir au milieu des convulsions positiques de son pays, il n'avait qu'a y perdre une partie de cette fortune si laborieusement gagnée, mais il était de ces hommes de forte trempe qui placent avait toutes les considérations d'interêt personnel et privé celles du droit, ile l'expité, de la justice eternelle.

En face de la rue Saint-Florentin et de l'Assomption se trouvait aiors un immense enclos, borne au midi par les maisons donnai t sur la rue Saint-Hororé, à l'ouest par la rue Royale et quelques leitels donnant sur cette rue, qu'on appelait encore a cette époque le Rempart, au nordpar le boulevard de la Madeleine, partant aussi le nom de Rengart, et à l'est par les maisons en bordure sur la rue de Luxembou gi, c'etait le convent des rengieuses de la Conce, tion. Les bhaments du moi astère, formant un carre assez regulier, occuparent une part e de l'empa cement traversé aujourc'hoi par la rue fischiet qui, sur sou passage, a également. renversé l'église du couvent, à laquelle on arrivait par une sorte de cour d'horneur ayant acces sur la rue Saint-Honore. Des vingt-trois marsons s'ouvrant sur cette dermère rue, depuis, a rue de Luxe nbourg jusqu'au Bengart, dix appartenaent à la congregation vois ne 😃 . Parmi ces dix maisons, presque vis-a-vis de la rue Sout Florentin, on en voyant ar e assez ar portante, portant alers le auraiero 200, il ne faut pas actiber qui a cette epoque on munerot at par quartier, ler-que, dius les premières années de l'en pare, on adepta in système beaucoup plus rationnel du numerotage par rues, et e prit le 1 uniero 398, qu'e le conserve encore au moment o's hous ecrations.

Dans la cour de cette maison ethient des ateliers de mei inserie, et, au fond, un petit bâtiment formant pignon sur la cour; c'était là que demourant Mancice Luplay, là quelques pas du clab des Jacomis, à éthit principal locataire nes religiouses de la Conception moyennant la sonime de 1,800 hyres en principal et 244 livres de pot-de-van la De toute cette maison, dont nous dennerons autre part la description



I) Maurice Duplay cont à cet e up que propre tair de tre mais ens site es une de Arcade rue de Lexens ourg et rue d'Argenteme. (Montes et de medenne de Mos Centimiserat precesus, qui nous acts confe après la mort du savant stragrettat le l'happe Le Bas, cont ext sur la cie privée de Robesperre les renseignoments les plus précis. On jugera plus tard de l'importance de ce document.)

<sup>(2)</sup> Nous domains ces détaits d'après un plan tres-complet du couvent des religioutes de la Conception pour l'aumée 1786, su se trouvent manquest touten les maisons riveraines avec les noms des propriétures, plan que nous avois touvé dux Archives de l'Empire.

<sup>(3)</sup> Bail peace devant Choron et son confrere, notures a l'ans, le 5 may 1767

complète, on chercherait vainement un vestige aujourd'hij, il n'en reste plus une pierre. En prairiel en IV, lors de la vente des biens du couvent, elle fut achetée movennant 32,888 livres par Maunce Duplay. Quelques années après, en messidor an IX, Augal, gendre de Duplay, cessionnaire, pour moitié, des droits de son beau-père, vendit sa part à un bijoutier nommé Jacques Rouilly, qui, pendant la Revolution, occupant une des bout ques aur le devant, et entre les mains duquel la maison passa tout entière en 1810. L'année su vante, quand, sur l'emplacement de l'ancien couvent, on perca les rues Richeponse et Duphot, le nouveau propriétaire démolit les hangars de la cour et le pay lion du fond occur e par la famille Duplay pour y élever les constructions qui existent aujourd hui et rapetissent singulièrement la cour, et, un peu plus tard, en 1816, à la place de la maison basse du devant. qu'habiterent Charlotte et Augustin Robespierre, il fit bâtir sur les dessins de l'architecte Dufaud la maison, aisez peu monumentale du reste. qu'on voit mainténant (1).

Admirateur passionné de Robespierre. Duplay eut les mêmes craintes que madame Roland, et, à l'asue de la seance des Jacobins, il le prin d'accepter pour la nuit un aule dans sa demeure. Mammilien, touche, accepta l'offre, et se faissa conduire au sein de la famille du menutsier, de cette famille qui desormais allait être la sienne. Elle se composant de Maurice Duplay, de sa femme, d'un fils ayant alors une douzaine d'années et de quatre filles, dont l'une, la seconde, était dejàmariée à un avocat d'Issoire, en Auvergne, nomme Auzat, Madame Duplay acqueillit Robespierre comme un fils, elle l'aimait déja avant de le connaître, car elle partageait tous les sentiments de son marri, les ficles le recurent comme un frère. Nous dirons plus tard quelle fut sa vie au milieu de cette famille de mœura patriarcales, vie heureuse où il sereposait desagitations du debors. Quand, le lendemais, il voulut presidre congé de ses hôtes pour retourner rue de Saintonge, la mère et les filles le conjurée at de rester. On avait à lui donner une petite chambre isclee. ou il travaillerait à son aise, sans avoir à se preoccuper des besoins de l'existence ma érielle, on y pourvoirait pour lui ; et puis il serait a deux.



<sup>(1)</sup> Nons avons en sous ou yeux les titres mêmes, sur lesquels il neum été permus de donner ces d'indepreens, et que soes voule nous communiquer M. Veury, propri tu re au sour dianté la masses permus le re 1998. Anni, nous le repetuse de la masses por autient le re 1998. Anni, nous le repetuse de la masses, de Leueur-tine et quelques autres écrivaines l'ent présentée comme existant encore niver de mondes mod fications. M. Michelet con met égasement une erreur quand, trompé sans de me par l'apparence de la masses actuelle, il parle « de cette cour humale et sombre, de cette porte basse » (Haroire de la Révolution, t. III, », 191.) La cour étan plus vaste alors, et l'on cour étan plus vaste alors, et l'on cour étan plus vaste

pas de l'Assemblée nationale, du club des Jacobins, où chaque jour il étaitobligé de se rendre. Robespierre savait peu résister à une prière, il céda à de si affectueuses instances, à la condition toutefois de payer pension, et s'installa, comme dans la simme propre, sa mineu és cette famille qu'il devait associer à sa gloire et à ses malheurs (1).

On voit comme Robespierre se déroba en effet à la vue et aux recherches de ses ememis. Au heu de se confiner au fond du Marais, dans sarue de Saintonge, si déserte, si abandonaée et où, plus strement que pertout sit cars, il ent pu trouver un abri, si vientrie loger rue Scint-Honoré, à l'heure où retentissasient encore les vocidérations de la garde nationale, dans un quartier aristocratique assez peu favorable à la flevolution, à deux pas de l'Assemblée où siègeaient ses plus acharités adversaires, non loin du château des Tuilenes où veillaient des troupes dont les Constitutionnels, par La Fayette, avaient la disponition, et, pour toute garde dans la maison dont il était devenu l'hôte, i avoit qui? un patriote modre, une femme devouce et trois jeunes fi les, garde inviscible à coup sûr, si ses moyens cussent été à la hauteur de son affection (2)

(I) Tens on renseignments, dont none principal grand r l'exactable, none rot été dont le par le registración M. La Bas (de Himital), pe at his de Duolay, use ets processeur de l'emisseur Napolica. Il. He se trouvent éguerment dans le meaucht à tenime Le Bas, que must acom sons les yeux. Voyes name le Dutembeur mayenger dique de la France (Article Durgay, dont par M. La Bas.)

<sup>(</sup>A Charlotte Relicercerre in perso que non frère fut recoullé chez Buplay un meprostructional reservant his promise duct hympolige Mars, et une promising claim la rive ha its Honoré, il était acclamé devant la porte du menuneer Tout um récit est arrone. Alle n e que par d'a Terres a Pigna, ou en moment et ella qui évertida palmoura longetois parquesis Copy are Resource y \$4. M. Michelet a out you plou exact. Dans as navration is the resqua, mais tonte finitastique, il suit, en partie, Charlotin Robespieren, et avengtement madame Roland, sons a'mquistay do sanor ai I noo a ste been penseignée et ai l'autre d'est mapriée de la vératé (Nut. de la Révolution, 4, 111 p. 162.) Que dres du riest de mariama Relandé Elle prête à Burot ce propountaurde , a je ermeteut pour structed or mallementar jouine homers, a (Memoires de machine Reland, t. J., p. 2041). Or Bulot, nó en 1760, eln tide idean una plus jeune que flobescierre, et benicos pipus gewig aurteut relativement à l'importanen politique des deux personneges, Buret, à retto epoquet, étant du régle, pour amos dires, s'alter ego de Nobempierre. Il pominant amos d'une grande popularite, et, pur contre, était également l'objet de la haîne des parttion de la cour Avant donc de touger à nouver re molleureur jeune homme, il nurme on two-probablement, as or producent the argumed a poor on a supropressional,

#### XXVIII

Copendant l'inquiétude était vive aux Jacolins : la désertion de la plus graide partie des membres a partienant à l'Assemblée nationale, l'organisation d'un c'ub rival dans le couvent des Femiliants, n'étaient pis sans nauser certaines appartiensions, et les eraintes ne diminucrent pirol, piacid, le 18 par let Fey let violtre clamer le locat et la correspondance les Jacobits la nom des Fe la lants qui seprétendaient les fondateurs de la sociale. It des pierre, en cette circonstance, montra une habitere consonnée in ren et commans plus effrayes, et si sa conduite foit empreune d'une extreme modiraiton, il mit dins sa prodènce une liquité à l'aquette il est impossible de ne pas rendre horamige.

An he i de soil eiter, hi mblement, les Femiliants d'operer, une fusion, comme le conseillaient quelques membres, il proposa l'enver à l'Assemblee not onale d'une adresse où seraient pettement expliques la conduite et les sentiments des Jacobins. Cetta adresse, al l'avait d'avance restigee, et il en conna locture cussitot. Ceux qui ont pretendia prelie a source a une etonomie lianuble. Les l'ont certainement bien mallin, car, dans la situation présente, on ne pouvait faire entire le in plus hoble, un plus fier langage. Tetanten deru itwe un appel a la conciliation et à la paix en des termes dont l'imbanté n'exclusit pas , energie. Les lacabins, y était-il dat, ont tomours eu pour regle l'obeissance aux loss; is its aspirent hilla perfection de ces loss, c'est par ces movens conformes a la constitution, Le decret du 15, relatif a la fu te du roi, ne décidant men quant la la reintegration de Loius XVI dans ses foi tions, ils étaient parfa terreut dans leur droit en rédigeant une jet from sur-cet objet et en invitant tous les citagens à formaler leurs soux, « Ils ont pensé que, dans des conjonitures su importantes, un nassemblement de citovens passibles, sans armes, relinis par le plus ur sentiment de patriotisme (après avoir remi la la formalité de prevenir la minicipalité) pour vous adresser une retition légitime en sol, cavait rien qui pût meriter la censure, des bons caoyens ni la vôtre : vonà tout leur crane » Jus pie-la nous ne voy ons rien de bien liun ble. Pais, après avoir rappelé qu'auss let le decret du 16 connu, les condi-

Comme, par exemple, M. M chelet, qui affirme sant ester d'histoire de la Revolution, 4, 311, p. 167.)



tions se trouvant changées, la pétition avait été retirée, Robespierre ajoutait : « Nous ne sommes point des factieux : c'est en vain que l'on voudrait lier l'idee du crime à l'amour de la liberté, la plus pure et la plus sub .me de toutes les vertus ; et certes, on ne nous a point encore accuses de ne point aimer la liberté. L'excès même de cette vertu trouverait ai-ément un remède dans son principe. Il trouverait sans doute plus factiement grace à vos veux que la stupide indifférence des esglaves ou la perfide douceur des ennemis de la constitution, il est un exces contraine beaucoup monis rare et beaucoup plus funeste. » Si une emotion passagère s'eluit prishuite, si les citoyens avait nt donie quelques signes d'inquiettide et de douleur, était-ce une raison pour e'alarmer. Ah! dis (t-i), ≪ voi s airrez, lieu de vous effrayer davantage. si vous il apercey ezi dans les Français que cette funeste léthargie qui est le scrau dont le ciel a marqué les peuples destinés à l'esclavage; elle vous offrirant le presige certain de la ruite de votre progre ouvrage et de notre commune servitude. .

Il parlait, il est veai, du respect de ce peuple français pour une Assembre dont la nation avoit secorde les genereux efforts contre le despotisme, et sur la ruelle elle comptut encore pour obtenir dans tout son ep mon ssement, « le premier de tous les blens, » la liberté! mais il in avait garde de foire l'e ogé de ces comues cont, avec raison, il avait attaque receioment les tendances contre-révolutionnaires, et, en rappelant à l'Assemblée la salesse, la vigilance, la ferme e qu'elle avait de, lovres dans les premiers tenps, il temoignait l'esperance de la voir finir comme elle avait commence. Pressentant les derniers combats a cal aurant à livrer au som de certe à semblee constituante contre l'espait de réaction, il disa t'en terminant : « Si vous touchez à vos propres decrets, comme le presago le projet de germion que vous avez annoucé, lott d'ajouter aux prerogatives du dépositaire du pouvoir executif, lo n. de conserver des distinctions injuneuses à l'humanite, s il était quelques dispositions contraires à vos propres principes, et qui eussent ete surprises à voire sagesse par les circonstances, ce sont celles-la que vous effacerez de votre code. Vous remettrez entre les muns de vos successeurs, que vous étes resolus à appeler bientôt, une constitution pure, conforme aux droits imprescriptibles de l'homme que vous avez solennellement reconnus; et vous rentrerez dans le sein de vos concitoyens, dignes de vous-mêmes et dignes du peuple francais... » Puis, défant en quelque sorte tous ceux dont le système était de dépeindre la raison, la liberté et la vertu, sous les couleurs du vice, de la licence, de l'anarche, il résumait ainsi la pensee des Jacob ns : Respect pour l'Assemblee des représentants de la nation, fidélité à la

constitution, devouement sans bornes à la patrie et à la liberte (1) ! » Citte adresse fut adoptée à l'unanimité; on en vota l'impression à un grand nombre d'exemplaires, et l'envoi aux membres de l'Assembles.

nationale, à toutes les sociétés affiliées, aux quarante-huit sections et aux bataillons de la capitale (2). Pois on rejeta d'un commun accord. l'étrange réclamation présentée par Feydel au commencement de la

BÉARCE.

Quelques jours apres (le 24) nouveau message des Feuillants Regbespierre prit aussitôt la parole. S'il était resté, avec quelques membres de l'Assemblée nationale, au sein de la société des Jacobins, e etait parce que, suivant kiu, les patrioles devaient se serrer de plus près là où ils étaient attaqués. Combattant l'avis de ceux qui pencha entpour la réunion aux Feuillants, il montra combien un tel parti serait funeste à l'intérêt public et consacrerait les reproches injustes a légues comme prétexte de la scission. Il proposa donc à la societe de déclarer, avant de prendre connuissance du message, qu'elle avait eté. et serait toirjours la société des Amis de la Constitution. Cette motion fut adoptée avec enthousiasme (3).

Les Feuillants consentaient à admettre les Jacobins dans leur sein. movennant acquiescement aux conditions arrêtées par la société soissionnaire. Or, parmi ces conditions, il en était une qui portait en elle un germe de mort, c'était celle en vertu de laquelle les seuls citoyens. actifs étaient admis aux Feuillants. La se reconnaissait bien l'esprit des Duport, des d'André et de la plupart des membres du comité de constitution : c'était en quelque sorte un defineté à Robespierre, qui tant de fois s'était élogiemment élevé contre cet inique partage de la nation. en citayens actifs et citoyens inactifs. Au reste, cette profonde atteuite portee à l'égalité, aux principes de la Révolution, n'était pas de nature à disposer favorablement les esprits en faveur des Feuillants. Ceux-ci, que par une assez juste tronte on appelait les amis de la contre-revolution (§), avaient envoyé des lettres circulaires aux quatre-virigi-trois départements. Robespierre proposa aux Jacobius d'agir de même, et d'expédier une adresse à toutes les sociétés affi ides, atin de leur rendre

<sup>(4)</sup> Beroleteous de Paris, mignera 1.07 p. 1.30



<sup>(1)</sup> Cette adresse ne se teouve pas dans le Journal des débats de la Societe des Amis de In Constitution. Is le a été assérée donn le name ve 71 f.d. Petriois français, a us is ... cette reflexion : - a N. B. Cette advesse a etc redigee par M. Lobespierre, i' est facile d'y reconnultée ses principes, unit enformée aujourd'hui, » Ce qu' n'empeter pas M. M'chelet de sugueser que, ai Brissot la public dons son journal, ce fet dans l'intontion d'avrier le réducteur (Voy son Bestour de la Beroldion, L. III, p. 167).

<sup>(2)</sup> Junemat des Dehots de la Sacieté des Amis de la Construction, numero 29. (4) Innemal des debate de la Società des Amer de la Constitution, nu méto 31.

compte des faits et des motifs de la scission. Cet avis ayant élé adopte, il fut chargé de rediger lui-même une adresse dont il donna lecture dans la scance du 1ºº août. C était d'abord une narration succincie, mais exacte et complete, des faits auterieurs à l'événement du Champ de Mars. Puis venait un touchant appel à la concorde et à Loubli. Et après avoir trace le tableau des réactions dont avait été suivi le massagre : Heureux et mille fois heureux, » disait-il, « le citoven pais,ble out vit loin du theatre où regnent les factions! Heureux celut qui ne soupconne pas les vils ressorts de l'intrigue! Nous avons vu la liberié de la presse at aquée; les citoyens arrêtes, forces à foir; les societes populaires et les clubs menacés d'une prochaîne destruction, nous avors cru un instant à la resurrection du despotisme et à la mort de la liberte, il nous a falla tout le courage que donne le auffrage d'une conscience pure pour ne pas succomber à noire douleur. » Il explona t ensuite comment des citoyens égares avaient eru devoir s'éloigner des Jacobina, les présenter comme des factients, et rappelait les tentatives infructueuses de conciliation faites supres des Femiliants pour les engager à reparer dans le seur de la société gière : « ils nous ontenvoyé leurs règienieus, a poursuivait-il, a rous les aurions acceptes avec joie, s'ils in avaient pas exclu tous lerux qui ne sont pas citovens actifs ou fils de citovens actifs. Penetres d'un patriotisme incependant d'aucune rue particulière, nous fravors pas voulu nous engager à nieter les plus fermes appuis de la constitution, la classe la pius honorable de l'homanné, pa ce qu'elle avait le malheur de ne pouvoir payer une certaine somme d'un pôt le Au reste, la majorité du club des Feuillants. display de l'entere a continue pas l'ostile; quelques individus seulement conspiraient contre la liberte et la consultation, mais la plupart des membres sonstounaires restaient aux Fouillants , fin de combattre l'influence fatheuse des véritables factieux. C'etait là, on le voit, une porte ouverte à tous ceux qui voudraient revenir aux Jacobins. La lecture de cette adresse avait ete, à diverses reprises, interrompue por de bruyants applaudissements (1).

Robespierre avait parié à épuration de la société. En effet, dès le 25 juil es, un comité compose de douze membres, parmi lesquels six des deputes restes fidèles aux Jacobins, Corober, Grégoire, Prieur, Petion, l'auto-Royer et Robespierre, avait été chargé, dans le but de reconstituer la sociéte, de présenter une liste d'où seraient exclues toutes les personnes dont l'hosphité aux principes de la Révolution était notoire. Leju, à cette époque, un grand nombre des sociétés affi-

<sup>(1)</sup> Voyez le texte de cet e ndresse dans le Journal des debuts de la Société des Amis de la Constitution, numero 37.



liées des départements s'étaient malgré les intrigues des Feuillants, ralliées entièrement aux Jacobins. Le mouvement se prononça de plus en plus dans ce sens. Là où se trouvaient Robespierre et Petion était l'Assemblée nationale, disaient, comme Camide Desmoulins (1), beaucoup de personnes. « Le vertueux Robespierre vous reste, » s'était écrié à son tour Bonneville, dans une adresse lue aux Jacob ns au nom du Cercle social; « laissez partir de votre sein tous ces intrigants que tant de fois nous avons dénoncés à l'opinion publique (2) » Quatre ou cinq sociétés au plus, dans les départements, correspondaient exclusivement avec les Feuillants, dont la plupart des membres se debandèrent bientôt et rentrèrent dans le giron de la société mère.

En même temps plusieurs des victimes de la réaction victorieuse s'adressaient à Robespierre, le priant d'intervenir pour elles auprès de l'Assemblée nationale. Parmi les fugitifs du 17 se trouvait un homme appele à une renommée bruyante, le boucher Legendre II écrivait alors : « Une reconnaissance immortelle s'épanche vers Robespierre, toutes les fois qu'on pense à un homme de bien (3) » Ce Legendre, dont nous aurons à raconter les violences, devait être un des plus acharnes proscripteurs de Thermidor.

Dantes dénonquient à Robespierre les arrestations arbitraires opérées à la suite des scènes du 17 avec une déplorable légèreté, comme s'il avait le pouvoir de remédier à tous les abus (4). Et telle paraissait déjà être son influence aux yeux des étrangers, qu'un vonkiste du nom de Van-Miest, chassé de Belgique dans les dermers événements dont ce pays avait éte le theàtre, lui écrivait de Londres, vers la fin de juin de cette année, pour lui offrir ses services, s'imaginant que les destinces de la Revolution dependaient entièrement de lui (5).

## XXXX

Robespierre était l'âme des résistances opposées à cet esprit de réac ion dont s'inspiraient les Constitutionnels, Barnave en tête; et c'était

(2) La Bouche de fer, unmero 191

(5) Voyez la lettre de van Most cans les Popers medits, t. H. p. 171.



<sup>1)</sup> Recolutione de France et des Royaumes, etc., numéro 66, p. 27.

<sup>(3)</sup> Voyez la lettre de Legendre dans le t. 1 des Papars inédits francés rées Robespierre, etc. (collection Bervalle), p. 160.

<sup>(4)</sup> Voyez uno lettro signee L, dans les Papiers (sedits, t. II, p. 167, avec cette eplegraphe. Facianus experiențiam în anima roi.

bien parce qu'il était le représentant le plus vrai, le défenseur le plus énergique des principes proclamés au debut par l'Assemblée nationale, que la France tournait les yeux vers lui comme vers une sorte d'ancré de salut des libertés publiques. D'après cela, il est aisé de comprendre quelles sourdes colères grondaient dans le cœur de ces Constitutionneis, qui fa saient cause commune pour ainsi dire, à cette heure, avec les Malouet, les Buquesnoi, les Regnault et autres, dont quelques mois auparavant ils étaient les plus acharnés adversaires.

Leur exasperation contre Robespierre se traduisant de toutes les facons; toutes armes leur étaient bonnes; livres, brochures, journai x répandaient sur son nom la calomnie à pleins bords, nans parverir à ébranler sa popularité. On tenta même de lui interdire la tribune. Dans la seance du 23 juillet, Salles, avant, au nom des countés réunis, reproduit une proposition tendante à l'organisation d'un tribunal apecual pour juger les er mes et delits commis au Champ de Nars, Lanjuinais signals le projet des comites comme destructif de la liberte; apres lui, Robespierre voulut défendre à son tour les principes de la constitution menaces. Mais quand on l'aperçut a la tribune, des cris perçants Aux voix/ aux coux/ se firent entendre. C'etait un parti pris de la part de quelques membres du club de 1789 de lai fermer la bouche. A quelque temps de là nous le verrons prendre une éclatante revanche. Toutefois la majorite pure de l'Assemblee ne se laissa pas entraîner; elle repoussa le projet des comites [1].

Entre ses détracteurs et luit. Robespierre résolut de prendre le pays. pour juge, et, dans les premiers jours du mois d'août, il publia une longue lettre adressée au peuple français, lettre dont nous avons dejàcité queliques extra tal « On me force à defendre à la fois mon honneur. et ma patrie, » disait-il en commençant, « je remplicai cette double tàche. Je remercie mes calominateurs de me l'avoir imposee. » Une faction puissante dans l'Etat, et qui se flattait de dominer l'Assemblee. nationale, s'acharmait contre lui; mais ce n'était pas sa personne qu'on attaquant, c'étalent ses principes et la couse du peuple « Nation souveraine, a s'écriait-il, « nation digne d'être heureuse et libre, c'est à vous qual appartient de juger vos représentans, c'est devant vous que je veux defendre ma cause et la vôtre , c'est à votre tribunal que l'appe le mes adversaires. » En réponse aux accusations de ses ennemis, il offrait aes actes, ses paroles, sa vio entiere. Les seuls principes qu'il ent jamais soutenus, c'étaient œux de la déclaration des droits proclamés par l'Assemblée nationale. Or cette declaration n'était pas, à ses yeux,



<sup>(1)</sup> Yoyas l'Adresse de Rebespierre que Français, p. 60 et le mandre 736 du Potresse prançais, où livi sect en linde toute son indignations.

une va ne Uréorie, mals l'ensemble des maximes de justice universelle applicables à tous les peuples. « J'a. vu que le moment de fonder sur elles le booheur de notre patrie etoit arrivé, et que, a'il nous echappost, la France et l'humanite entière retomboient pour la durée des sicules dans tous les maux et dans tous les vices qui avoient presque partout degrade l'espece humaine; et j'ai jure de mourir plutôt que de cosser un soul instant de les défendre, » La murale d'un peuple libre. ne pouvait être, selon lui celle des despotes; c'est pourquoi il avait repousse toules les transactions avec la raison et la veri é, n'appuya it que les lois puisees aux sources de la justice éternelle, conformes à l'interet general, 'et de nature à assurer la regeneration et la felicité ou penale. Il avait craint surtout, et combattu de toutes ses forces, ces ambilieur qui, par toutes sortes de manœuvres et d'intrigues, essayaient de diriger la Revolution vers un but particulier, et sous le masque du civistue, ne tenda enta rien moins qu'à ramener le despotisme ancien, et forcerment bientot le peuple à reprendre ses chaînes. a ou à acheter, au prix du sang, la liberté conquise par la seule force. de la raison, a

Il rappelait alors avec quelle persissance il s'etait efforcé, de mettre les decrets de l'Assemblee a accord avec l'egante des droits et la souverainete nationale, comment, attache surtout à la cause des malheureux, il avait reclame pour tous les Français domicilies, n'étant nu infames ni criminels, la jourssance de tous les droits du citoyen, Launissibilite à tous les emplois, le droit de petition, celui de faire partie de la garde nationale. Étaient-ce là des opiniosis cruminelles ou insensees? quel homme, ayant quelque druiture de carur ou d'esprit, oscract le protendre? Quant à l'accusation de les avoir soutenues pour soulever le peuple, il y répondait par le plus souverain mépris. Le peuble, a l'avait toujours vu modere, genereux, raisonnable et magnanine cans les grances circonstances. Ne ait-ce pas insensé de le rendre sondaire des actes de violence commis par quelques individus. dars les temps de troubles, aussi, en l'entendant calomnier sans cesse. par ces gens interesses à le dépourler et à l'enchaîner, croyan-il a bon creit la liberte en danger; car, disait-u, il men est point sans Legande des droits, « Partout ou l'égalité des droits n'existe pas entre tous les citoyens, e le n'existe plus en aucune mamère, et bientôt l'état. social ne presente plus qu'une diafne d'aristocraties qui pesent les mies sur les autres, où l'homme orgueil eux et vil se fait glu re de raiaper aux pieds d'un superieur pour dominer sur cuex qu'il éroit voiran-di ssous de lui, a On ne lui reprocherait pas, continuait-il, d'avoir sucratic ses principes au plaisir d'être applaudi dans l'Assemblee na-



tionale; mais si parfois il avait fait entendre de dures verstes à ses collègues, d'était parce que l'indépendance absolué des représentants de la nation à l'égard du peuple lui paraissait un monstre dans l'ordre moral et politique

Repondant au reproche dont il avait eté souvent l'objet, de chercher à renverser la royauté pour y substituer la republique, il declaranhautement n'avoir point partage, quait à lui, l'effroi inspire à toutes les nations bèces par le titre de roi. Il ne redoutait même pas i beredité des fonctions royales dans une familie, à la conduien toutefois que la majeste du peuple ne l'it jamais, abaissée devant son dérègue, et que le monarque n'eût entre les mains ni assez de forces il assez. de tre-ors pour apprimer la liberte. Telles étaient ses opinions sur cette matière, et il ajoutait, non sans quelque fierté : « Enes peuvent n'être que des erreurs, mais a coup sor ce ne sont point celles des esclaves to des tyrans > On per l'en poursuivait pas moins des nonis de republicain et de factieux. Si, au nom de la constitution, il s'opposait à que que motion ministèrie le ; s'il essayait d'empêcher les corps administratifs de devenir des instruments aveugles de la cour : a'il souter ait qu'il é ait impossible d'accorder à un ministre le droit d'ordonner l'acres anon arbitraire des citovens sons le vague pretexte de la sirete de l'Etat .. factieux. Si, dans la discussion du projet de loi sur la police correctionnelle, il trouvait éxorbitante la peine de deux ana de prison proposen par la comite de constitution contre tout engyes. convancu d'avoir mai parie du roi, de sa femme, de sa sœur ou de son fils; s'il defendant la liberté mdividuelle, la liberte illim tee de la presse, le droit de petition . . factieux et regublicain, Factieux encore n'it temorgnait quelque inquiet ide sur la resolution prise par l'Assemblee nationale de remettre entre les mains de la cour le tresor public. Factieux et republicain, s'il se refusait à croire aux vertus des creatures minister elles et à leur ardent amour pour la liberte (1). El par qui etait-il poursuivi de fant d'invectives? « Par les partisans les pipa comous du pouvoir ministeriel, par des hommes qui, anguere divises entre eux, s'accusoient réciproquement, à la face de l'univers, d'être des factieux et des ennemis de la liberté , qui dans ce temps-ta même, sachant tres-lisen que des factieux ne se covouent pas, pour la défei se



T. I

35

<sup>(1)</sup> In homes appale à tieper sur les banes de la Convention, et qui tour à tour, neuvant le temps, flutte les rora utes et les Jacobins, basse les Arbeins ), reprehe aussi, vers cette époque, à Robespierre, son et, et de républicanisme, tout en ron dant justice à une taionts et a se proteté. Cu Boundle une comprenent pas qu'us perrisquer, un menaumer un charron fussont electeurs. Pour une futur convocationnel, il te était guere partisan de l'exit é poi toque. (Vey, la unité écrite de sa main, dans les l'exit et modés, etc., collection Bervike), à lal, p. 278.

ces droits de l'aumanite, à la haute de tous les hommes puissans et aux fireurs de tius les parlis, avoient rendu hautement témoigra, c'à la purete de notre zèle et à l'ardeur sincère de notre amour pour la place » Il des gue t ariss les llamith, les fiar lave et les Duport, si bist les , au mois de fevrier procedent, au parti. La Fayette-Le Chaptie, et qui ne pouviient lui pardomair de le ir avoir feme l'a ces du nantière, de toutes les places à la disposition du pouvoir éxecutif, aussi bien que de les avoir prives de la faccité d'être reclus à la prochame a parature, buport n'avait-il pis evhaie à la tribune tout son fet, tout son reasentament contre le decret et ceux qui l'avaient provoque? et un voyant-on pas cès anniens membres du côté gauche de l'Assen biée s'a lier avec la minorité de la noblesse, sans doute dins le but d'alterer la constitution? On saura bientôt combien étaient fondées ces cramées de Robi spièrre.

Arrivant à la finte du roi, il montrait ses adversaires lui imputant a crime d'avoir, dans cette affaire, prefere à l'inviolabilite absolue des rois les grands principes de liberte en vertu desquela a absissent devant la loi toi les les têtes coupables, di mandé que le vœu de la nation. f'it consulté, et l'accusant presque de rebe hon. On lus faisait encore un crime de la faveur populaire, de ces stériles bénédictions ou peuple, auxquelles d'autres preferent des avantages plus certains, de ces benedictions achetees au prix des hames et des vengeances de tous les ennem s puissants de l'aumanité. Il n'avait pourtant, on le savait, ni próneurs galles, at intrigues, ni parti, ni tresors. Vollà ce que, trois ans autes, sans crainte d'être dementi, il put repeter, la veille au-9 Thermister. Als poursmout-il, and y a encore one mechancete profonde à diriger contre un homme un genre d'accusation qui le force à se justifier de choses qui las sont avantageuses, et à irriter ainsi la lisine et l'envie des ma veil ants ; mais pourquoi ne serois-je pas aussi hardià me justifier que mes ennomis à me calomn er ! le prends le civil a temona que les preuves de la sensibilité de mes concitoyens n'ont fait que rendre plus cruel pour moi le scritment des maux que je voyois près de foodre sur eux , mais sans me jaquer de cette fausse modestie. qui n'est souvent que l'orguen des esclaves, je durai encore que, si c'est. un crime d'être estime du prople, les citoyens des campagnes et le peuple des villes des quatre-vingt-trois départemens sont mes complices , j'opposerat aux absordes calomnies de mes accusateurs, non le suffrage le ce peuple qu'ils oscut me oriser, mais le suffrage très-imprevu pour mos de pausieurs assemblées électorales, composees, non de citoyens passifs, mais de citoyens actifs, él gibles même, et de plus favorises de la fortune , car le caracière de tous les vrais patriotes et de

tous les honnêtes gens de toutes les conditions, c'est d'aimer le per ple, et non de linir et d'outrager ses défenieurs. »

Il avait tou ours honoré le caractère des représentants de la nation, et parle avec respect de l'Assemblee en genéral; mais pour cela i ne s etait pas interdit le droit de demander, par exemple, le renouv 5k ment de ces com les devents elemels, et dont le système semblait être de tuer l'esprit public et d'aneantir la constitution. Il voidait obeir aix lois, mais sans cesser d'éclairer ses concitovens, selon ses la bles lumières, sur les grands intérêts de la société et de l'humanité. Des ambitieux seu s notivaient tentr à imposer silence à l'opirion ; mais, selonlui, le legislateur devast s'attacher avant fout au triomphe de la verité, de la raison et de la liberté « Je crois, » ajoittait-il, « qu'il ne peut ni hair, n. s.: veuger, qu'il ne peut pas même être offensé . » Le sout public ne reposait pas, à ses yeux, sur l'aneantissement de la l'ber é, sur le renversement des principes fondamentiux de la constitution, mais sur l'union des bons citovens contre tois les ennemis de la patrie. Je ne crois pas, a disait-il encore, « que ce soient la vérite, la justice, le courage qui perdent la liberté et les nations, ma s l'intrigue, la faiblesse, la sotte crédulité, la corruption, l'oubli des principes et le méons de l'humanité. »

Après avoir, en historien fidèle, tracé l'émouvant tableau des scènes. du Champ de Mars, des faits qui les avaient précédees et suivies, et conjuré ses concitoyens de consoler, par une paix à jamais di rable. l'humanité consternée de la perte de tant, de Français, de ces femmes et de ces er fants dont le sang versé avait rougi des heux où. Lannee prérédente, le speciacle du plus pur patriotisme, de l'union la plus touchante avait rejoui tous, es cœurs, il racontait par quelles manœuvres les recents partisans de la cour avaient tenté de termir la réputation des meilleurs patrioten; comment la société des Amis de la Conntriulium avait été converte d'une defaveur momentanée, comment les membres du club de 1789, après s'être réunts à elle, le jour même de la fuite du roi, s'en étaient séparés avec éclat pour se retirer aux Feuil ants, entrainant avec eux un certain nombre de deputes trompes par leurs artifices et leurs calomnies. Pour lui, qui cependant s'était défié de la pétuion de Laclos, il avait, ai isi que plusieurs de ses collègues, considéré comme un devoir de défendre contre ses ennemis une société animée de l'amour du bien public. « Yous avons cru, » disait-il noblement, « que le temps de la persécution étoit celui où pous devions lui rester plus fermement attachés. >

Il rappelait ensuite les démarches inutilement tentées dans un but de concdistion par les Jacobins auprès des Feuillants, les dédains affectés



de cens-ci, et l'abandon meraté dont ils étair at l'objet au moment où il ecrivant; il rappolat les acrestations achitraires et musiphies. Linar- ance avec laque le Barbave avait provoque les mesures les plus severes, contre les cou, abtes de ce qu'il traitait de secution : la proposition d'organiser un tribinist presolid à l'effet d'expédier en dernier ressort tou es les personnes unphruiers dans les derniers événements : la façon, indecente, brutale, avec laquelle on l'avait empéché de combattre det odieux, projet, de décret, heureusement repossse par la sagesse de l'assemblee, et les menaces de proces dirigées contre lu-• Eliquoi! » s'écriaiteil, « seroit-il vrai qu'il y eût catre le mois de modet 1789 et le moment ou recris un intervale su immense que les ennemis de la aution envient pu se livrer à l'espeir de traiter ses defersents en er minels? Ell' pour poir ces derivers mauroninists pis mercie de boire la cique? Nois manqueroit- lines Critias et des 4 nuis? Le p nosophe athemen available plus que nous oftense les granus, les bouldes, les soplastes, tous les chartatans politiques? Navons-noi s pas musicimai parle des faux dieux, et cherche à natroduire dans Amères le cu te ve la verte, de la Justice et de l'égolite? Le n'est poin de conspirer contre la patrie qui est un crime aujourd'hui, c'est de la chérir avec trop d'artieur ; et puisque ceux qui ont tramé sa rume... ceux qui ont porte les armes contre elle, poisqu'enha tous ceux qui ent constantment pare falch e à la tyrannie contre la nation et l'humanite sont traites favorablement, il faut bien que les vrais coupables so ent ceux qui ont defenda constamment l'autori e souveraine de la nation et les droits ma ienables de l'honsante. Avec de l'or, des 1 bilitis, des intrigues et des baiomiettes, que ne peut-on pas entre premire. Toutes ers armes sout entre les nants de nos ennemis, et nous, hommes simples, faibles, isoles, boas a avons pour nous que la pistice de no re causa, notre courage, et le vœu des l'ampêtes gens a Ces motifs de tous les mains présents, il les voyait, non dans les vaines menaces des aristocrites, non dans l'energie des bous citovens, na même dans la lougne de tel ou tel ecrivain patriote, non dans les coraplets de prefendas brigands, non dans les perfidies de la cour, les monvonients des puissances étrangéres, ou la grandeur des charges de l'Etat, quais dans la politique artificieuse des portisors de la cour, dans la ci pidite et l'increisme des fonction iures publics, dans les entraves misca a la liberte de la presse, dans les tracasseries suscitees à tous les ames de la Revolution, dans le plan preconçu de rendre la classe. iaboriguse appelee peuple suspecto aux autres citoyens, dans le concert existant entre l'ennean du dehors et celui du dedans, et dans la beerer effrei ée d'un aprotage impudent, qui, du sein nième des nou-



velles richesses nationales, faisait naître la détresse publique. Pour remedier à tant de maux, il comptait sur la prochame leg slature, si les cabales des factions et de la cour ne l'emportaient dans les élections sur l'intérêt public. Il formait le vœu que des ambitieux de reculassent pas encore la fire atten de l'Assemblée nouvelle, et terminait en ces termes : « Qu'elle arrive avec des sentimens et des principes dignes de sa mission qu'elle renferme dans son sein seulement dix hommes d'un grand caractère, qui sentent tout ce que leur destinée à d'heureux et de sublime, fermement détermines à sauver la liberté ou à périr avec elle, et la liberté est sauvée (1). »

Cette longue adresse aux Français, où la vie politique de Robespierre. Lisqu'à ce jour était si nettement et si franchement exoliquée, eut un succes prodigieux. « Bons Parisiens, et vou», Français des quatre-vingtdeux autres départements, » disait le journal le plus populaire du temps. lisez l'ej lire éloquente et vérace de M. Robespierre, I sez-la dans la chaire de vos églises, dans la tribune de vos assemblées, sur le seuil de la maison commune de vos municipalites ; et si vousêtes hors de la bonne voie, elle vous y fera rentrer (2). » Une autre feuille s'exprimait en ces termes : « Quand on voit tant de philosophie et de calme, dans celanguese trouve ainsi l'objet de la calomnie, on doit en conclure pour la bonté de la cause ou il defeng (3), » A Nantes, la société des Amia de la Constitution, transportée à la lecture de cette adresse, en vota l'impression à deux mille exemplaires (1) : l'importel défenseur des droits du peuple. » écrivait à Robespierre, le 26 soût, l'évêque de Bourges, a j'ai lu avec enthousiisme votre lettre adressée aux Francais (5). • Fishin madame Roland, retournant vers la mi-septembre dans les propriétés de son mars, à la Plattere, semant, dans les endroits où elle passait, des exemplaires de cette vigoureuse adresse, « comme un

<sup>(</sup>I) Idense de Maxandies Robespoerre aux François, Paris, Pa met, rue Jacob. 1º 29. In-10º de 49 pages, Cette adresse ne figure pas dans le reched des tEnvres da Robespoerre édates par Laponneraye d'une facon fort meson plête, comme on suit.

<sup>(2)</sup> Resolutions de Paris, numero 109. Ce minero cont entimas longua analyse et de sonomenaes estatuais de la lettra de Robero erra, p. 226 at son.

<sup>(3)</sup> Femilie de correspondance du Libraire, aumee 1791, p. 184.

<sup>(4)</sup> Vey dans le l'attroir français une lettre de l'une conjet. Unes comment, de son cote, nel st express. Bresset qui, auvent M. Mielaclet, dont l'imagination va ton jours trop vote, sympathonat de ja troir pour avoc l'adesporre (l'as, de la l'arie, t. H. p. 16°), a l'est luca se regret que mons nous rouvous el ligés de me domar qu'un extra t de l'adresse de M. Robespoure que presente ane apologue energique et visus de la conduit :; auresse luci proprie à faire rouger ses accuminents, que levre la leve aitriguer, mais ne savent pas cerure deux lighes, et ; il sans le secours que leur précent des plaques vousies, seroient deja dans l'oublé le prim profond, a Suit l'extras, Nimero 138.

<sup>(5)</sup> Lettre de Torne, everpie de Borirges, dans les Popiers médits, etc., t. I. p. 169.

excel ent texte aux miditations de quelques personnes (1). En butte aux calomn es les Constitu connels et de tous les ecrivains payes de la cour, Bollespierre venait de faire sa confession publique, et si intime était le ripport entre ses actes et ses paroles qu'il fut impossible de le mettre en contradiction avec lui-même. Cette adresse le grandit encore aux yeux de ses conciloyens, mais ene eut un autre avantage, elle contra da surgumérement à rabattre l'orgueil de ces Constitutionnels qui, depuis le fatai evenement du Champ de Mars, se croyment maîtres des destances de la France.

## XXX

Ce sendant l'Assemblée nationale toughan au terme de ses travaux.

Fiphasee par doux aus de luites incessaites, e le avait bien droit au repos, a ce repos force daquel une motion de Robespierre avuit condami e tous ses membres. R'en ne prouvait mieux sa lessitude que la dispersion des deputes, dont la motic à peure assistaent maintenant aux séances.

Tous les articles de la constitution avaient été disculés et votes , restait à les coordonner, et, des diverses parties eparses, à composer un tout il mogène : ce fut à quoi tendit le travail de la revision. Nous avons et end i Robespierre expanier la ciau te que les Classitutionnels ne portassent la moin sur eur propre ouverge et ne profit issent de cette revision pour altèrer la constitution, la modifier dans un sens tout favorable à la cour ; ses apprehensions se trouverent deu chent justifices. Y eut-il, comme cela paraît assez clairement resulter d'une lettre de Milde Gouvernet a Bouille, entente recite entre un certain nombre de membres du côte droit et Le Chapeller, Barnave et let re amis l'icha semble assez probable, à en juger par l'attatude de ces anciens membres de la gauche dans les cebats paxquels la revision donna heu. Barnave et ait non quange depuis le retour de Varenies !

Le 5 août, anniversaire du jour on, deux ans auparavant, l'Assemb se avait pose les bases de l'éluice lernine. Tha iret conna fecture du projet du coante; le 8, la discussion commença. Maionet et Daval d'Eure-mesud ayant violemment attaque, au point de vue royaliste, l'œuvre



<sup>(</sup>I) La tra de modame Roland, en dat side 27 septembre 1791 (Noy, cette lettre da is les Hemorres de Charlotte Robespierre, p. 86).

constituti amelle, Robespierre se leva pour leur repindre , mais l'Assemblée, dédauxi nt d'impuissantes attaques, décida qu'on survrait dans la discussion l'ordre indique par les comi es de constitution et de révision (1).

La constitution française est représentative, disa ent les comités, les representants du pruple sont le Corps legis auf et le roi. Cette reda tion fut, de la part de Reelerer et de Robespierre, l'obj t l'une lorgue et vive critique. On se rappelle que'le tempé e avut, un jour, soules e celui-ci en soulenant que le rou n'était pas le représentant, mais bien le commis, le prémier fonctionnure de la nution, tiette fois encore, sans plus de succes, il son int la même orimon. La souveragneté, survant lu , était inchembre de son essence, et il était in aspensable d'afarmer ce le cootinue. La nation à vestissa à le rei, les functions de la pressance du cive, et el el porfit i anima catau Corps. equalitif, mais et el tie diregualt pas sa so iveramete, comme de a sen blant resulter du projet ou comité, autrement on tombér at dons un despotesme odieux. Le mot *malrenable* en is dats l'article du pomele, fut goate sur la Jonarde de Robespierre : mais count à l'imendement presenté par let et par Bederer, et coests est dans la 8 appression du moi representant applique à la personne du roi, l'Assemblee acopta la question prealable (2).

El nes es deva entictre sel villeissot, les couscipiences de cette quelification accordee au ros (3); car il pouvait arriver que le cuef de Third, se soutant frome du merse pagy at que le corps, consulti, tentit de le supplacter tout à fait. Mais combien plus fat le était cette imque division du peuple français en citoveis aclés, et citovens passés! On n'a pas oublié avec quelte per≤ stance, avec que le teræcité, Robespierre n'avait re-sé d'affaquer les decrets le l'Assembler qui attachaient l'exercice des arolts du citosen à la cout douten du marci divergent, ou d'un nombre de termine de journées de travail, mais chapite fois quili mait essive de demontrer la processite de les revogrer, des clameters avaient eto iffe sa voix. Desesperant d'é re equité de ses colegues, il en avait appele à ses copeltovens, et des le ipers d'avril de cette aouee, il aviot, dans une longue brochore, developpe sos idees sic ce sojet. Involption coa me point de depart la declaration des il oits, d'après laquelle tous les hommes étaient égaux, et présentant la loi comme devant étec l'expression de la volonte generale, il se demandait où etait cette egante, quand une parue sculement des catoyers



<sup>(1)</sup> Point de jour, numéro 761, p. 179,

<sup>(2)</sup> Mondeur du 11 noût 1791, et Point du jour, namers 70?

<sup>(3)</sup> La Pairsote françois, numero 732

jourssaient de la faculté d'elire et d'être élua, et comment la loi pouvait être l'expression de la volonte génerale quand le plus grand nombre. de ceux pour qui elle était faite, ne concouraient en aucune manière à sa formation? It nous lest impossible, de donnée une analyse complete de ce magnifique discours, et nous le regrettons, tent il etincelle de beautes de premier ordre. En vain invoquait-on le bien accompli, les progrès realisés : on n'avait rien fait, prétendait Robespierre, tant qu'il. resta tique que chose à faire. Il ne voulait pas qu'on fût autorise à dice des membres de l'Assemblee, constituante : « lis pouvaient rendre les hommes heureux et libres, mais ils ne l'ont pas voulu, ils n'enétaient pas digues » C'étaient assurément de belles paroles, ce les par lesquel es di repondant aux gens qui, confondant l'intérêt particulier. avec l'interêt genéral, voulaient restreindre aux seuls proprietaires la qualité de citoyen « Mais, dites vous, le peuple! des gens qui n'ont men a perdre, pourront donc, comme nous, exercer tous les droits des citoyens? Des gens qui n'ont men à perdre! que ce langage de l'orgueil en delire est injuste et faux aux yeux de la vérité! Ces gens dont vous pariez sont apparemment des hommes qui vivent, qui subsisient au sein de la société, sans aucun moyen de vivre et de subsister. Car a'ils sont pourvus de ces moyens-là, ils ont, ce me semble, quelque chose è perdre on à conserver. Out, les grossiers habits qui me couvrent, l'hamble réduit ou j'achète le droit de me retirer et de vivre en paix ; le modique salaire avec lequel je nourcis ma femme, mes enfants; tout cela, je l'avoue, ce ne sont point des terres, des châteaux, des equipages ; tout cela s'appelle rien peut-être pour le luxe et pour l'opulence, mais c'est que que chose pour l'humanite; c'est une proprieté. sacree, aussi sacree sans doute que les brillants domaines de la richesse

Que dis-je! ma liberté, ma vie, el droit d'obtenir sûreté ou vengeance pour moi et pour ceux qui me sont chers, le droit de reponsser l'oppression, celui d'exercer labrement toutes les facultés de monesprit et de mon cœur ; tous ces biens ai doux, les premiers de ceux que la nature à departis à l'homme, ne sont-ils pas confiés, comme les voires, à la garde des lois? Et vous dites que je n'ai point d'interêt à ces lois , et vous voires me déponiller de la part que je dois avoir, comme vous, dans l'administration de la chose publique, et cela par la seule raison que vous êtes plus riches que moi! ... « Et quel paril n'y avait-it pas à créer un pareil artagonisme entre les pauvres et les riches! On objectait les dangers de la corruption; ne trouvait-on pas la vertu aissi bien dans les classes les moi is aisées que parait les plus of rien es? Prus venait un parallale entre les gens de rien, qui



étaient des hommes de merite, et les oeus comme il faut, qui etaient. souvent les plus vuls, les plus corrompus de tous les hommes. En prenant la richesse pour mesure des droits des citovens, ou réduisait à l'etat d'ilotes les neuf dixiemes de la nation, assimiles véritablement à ces individus notés d'infante par les tribunaux et à la petre de qui la los ajoutant celle de la privation des droits civiques. Que de grands horisses, faute de pouvoir payer un marc d'argent de contribution, n'auraient pas été é igibles ! Ainst le genie et la vertu étaient ravales en quelque sorte par le legislateur au-dessous de l'opulence et du crime. Le despotisme lui-même, en convoquant les étata généraux, avait imposé aux estoyens des conditions moins dures. Il était dooc urgent de revenir sur ces decrets monstrucus, de réparer une circuifuneste, sans s'arrêter à la pri-tendue irrevocabilite des décisions legislatives, maxime bonne pour les tyrans, et de décider que desormais tous les Français nés et doractiés en France jouiraient, sans aucune espèce de condition de cens, de la plénitude et de l'égalité des droits du citoven (1).

Ce discours est une theorie complete du sufrage universel; et sur ce veste projet at digne d'occuper les meditations du philosophe, on n'a jamais mieux dit. Que les libéraux qui, mecontenis de la façon dont fonctionne aujourd'hai ce suffrage umversel, en attaquent le principe mênie, reusent attei tivement ce maginfique traité, et ils seront convaincus, je le crois, qu'en matière de liberte, il n'y a point deux poids et deux mesures, qu'il n'y a point pour les nations deux manières d'être libres, et que là ou une partie du pruple jouit de droits refuses à l'autre la liberté n'est qu'une fiction et un leurre.

Il est aisé de se rendre compte de l'enthousissme avec lequel ce discours fut accueilli par tous les deshérites politiques, par cette masse de citoyens qui s'en a laient se demandant les uns aux autres : A quoi donc nous sert la Revolution? Lu dans la séance du 20 avril au club des Cordeliers, il y excita les plus vis transports. La société en vota l'impression à ses frais, afin de le répandre comme le meilleur manuel de citoyen; et, dans une sorte de manifeste, elle recommanda à toutes les autres sociétes patriotiques de faire lire dans leurs séances « cette production d'un esprit juste et d'une àme pure, » et à se bien penetier des principes qu'elle contenait, engageant en même temps les péries de famille à les inculquer à leurs enfants (2), « Pour Dieu ! Robespierre,

<sup>(2)</sup> Discours our les mécrosité de récognar les decrets qui attachent i exercée du droit de rangent le contribution de marc d'argent ou d'un nombre determine de journées d'un viers. Paris, de l'imp. de Cui um Volland, m-2º de 32 p.

<sup>(2)</sup> Dissentes por H. Rebespierre mer la necessie, etc., procede de l'urobit du chile des

fais revoquer cet allominable decret du marc d'argent, a lui criait d'autre part le societe des Indepents Amia de la Constitution, dans une a l'esse ou l'enthousasme pour lui al ait pisqu'à l'idolàtrie (1)

Total le reclamations ne furent pas sans impressionner les comités de coas it itan et de revision, mais la séance du 11 aout. Thouret proposa, en icur nomo à l'Assemblée, de revolpier le decret do marc d'arger ta mais en souscity intialla suppression de cytte condition d'engibrité, et con the size bus-eater and or trep accorder, les conctes demanda entitula-Paver in ceux la scol seus el Cia qualità it electeurs qui payeraic atune contrits to in Caste a la videor de ousrante is innées de travail. C'était foraber, de Charybdo en Sevila En effet, le pemple etait-il vraimert libre de choisin les representants quate na avant pas le droit de cheis rises untermediames? Vova de cue re morqua pas de fiare observer. Robespi rre. A une condition many ose, les comites substituaient une condition plus many ose et pers oberense er eure, keprenant un a un la bligbart les argui ents de son discours sur le marc d'argent, il fat tour à lour amer. The SP of concount, \* O is no is abporte, \* s econat- competueus cment, aux applair ssements de l'extrême gauche et des tribunes, « que nons naporte qual n y ait plus de nobiesse fronale, si vo is y substituez une distinction plus recle, à laquette vous attachez un droit pouts ne? It me armorre à mor quir aly ait plus d'armorres, s'u foit que je voir nattre une nouve le classe d'hommes, à laque le je serbi evelusivement obligé de il inner più confiance? » X y avait-il più li inne contrada tion de nature à entacher la bonne f à et la loyante de l'Assem-Leof Pu's mo trant dans find perdance et a proble particilleres. la garantie de la sincerité d'a votes, et sons se préoce que des marmures souleves par sa riide franchise, il se demandait ou clait la girantie, d'Ar stude lorsqu'il subjugita les si ffrages de la Grèce entiere 🐤 Ce gran l'Longue, » out-il, « q u, après avoir administré les demers pu-Elies de son pays, ne la essa pris de quoi se faire en errer, n'a ir it pas trouve entrée dans vos asserdées exet rées. D'après les principes de visicom test nous l'evitions rough d'avoir élève une statue à 1-1. Rousseau, parce qu'il ne pavant pas le nare l'argent. Ap, renez a reconmaître la dignite d'homme dans to it être qui n'est pas noté d'informe. Bin'est pas vrai qu'il failte être riche pour teur à son pays; la loi est fate pour protéger les plus faibles, n'est-ce pas inju-te qu'on irur ôte

t orde iers, signe Pevre, prescient, Monoro et Rutleage, secretares, et suivi d'un avortusement du preprieture du Joseph du Creusel, dans lequel pout aussi le descours, In-St de 32 p. de l'unp. du Creuset, rue Saint-Martin, m' 319





Idresse de la Societé des lindigens Amorde la Localitation a Bolespierre, depute de l'Assemblee nationale. Voy, cotte adresse d'uns les Charres de Robespierre, editers par Laponnerare, † I. p. 181 et suiv.

toute influence dans sa confection? » Sa conclusion, applaudie par un assez grand nombre de ses cohègnes, on la connaît in repetat et le marc d'arbent et les nouvelles conditions proposées par les comites : à tout citoyen né et domicibé en France, et non frappe d'une peute infamante appartenait, se on lui, le droit d'eure et d'être élu (1).

La discussion hat excessivement an mée. A Robespierre succederent Beaumetz et Barnave, cont les randunes s'exhiberent en paroles acerbes et plemes d'amertaine. Ils parièren fongtemps en fayeur du projes des comités, sons pouvoir entraîner l'assemblée de joursis; elle était do nine en suspens sous l'impression des paroles de Robespierre, mais, un peu pris tard, elle décreta que la qualité d'electeur dépendrait d'une de taine quantité de révenus, varient su vant les localités. L'Assemblée les sia tre après le 10 ao àt, effaça ces inégalités injurieuses, et la Convention inscrivit le suffrage universe, dans la constitution de 1753, mais, comme nous l'avons du ai leurs, il a failu arriver jusqu'à cos jours pour la consecration du grant principe de justice dont Robespierre tut le champion eloquent et infat gable.

## XXXI

Chaque jour c'était un combat à livrer contre les idées rétrogrades dont s'etaient rosques les membres du comité de revision. Ausi, ils proposaient à l'Assemblée de donnée entrée aux ministres au sean du Corps le, islant et de leur permettre de parier sur tous les objets en discussion. C'était là, suivant Robespierre une infraction grave au princape de la séparation des pouveirs, in empietement du pouvoir exemplifique de la séparation des pouveirs, in empietement du pouvoir exemplifique des numers de l'était la gastant. Et quels inconvenients n'en resulteroit de pist Les ministres n'avaient-ils pas entre les mains, en debors des resources de l'étaquence, mille moyens de corruption et d'intriques, des places à donnée, des faveurs à repandre, peur entraîner les deliberations et attenter à la liberte publique? Lopinait donc pour la quest ou préalable sur cette proposition. Ses paroles, vivement appuyées par Lanjumais et Pe ion avaient paru impressionnée l'Assemblée, et l'on croyait au rojet de l'article, quand, vers la fin de la seance, il passa





<sup>1)</sup> Le discours se trouve résume en quelques lignes seulement dans le Monitour du 13 noût 1791, et dans le Point du jour numero 763. Le Courrer de Provence (namero 329, en donne une analyse benucoup plus étandre.

subrepticement pour ainsi dire, légèrement amendé par Charles Lametti (1).

Attribuant à une surprise le vote de l'Assemblée, Robespierre engigea le soir, aux Jacobins, ses co legues de la gauche à se trouver presents le lendemair à la fecture du proces-verbal, afin de réclamer le rapport de cet article (2); mais il ne paralt pas que son appel a tiefe. entendu, le droit des ministres d'assister aux seances du Corps legislauf et d'y prendre la parole demeura consacré par la consultant. Ces resistances de Robespierre aux modifications contre-révolutionnaires proposées par les comités n'étaient pas, on le pense bien, sans amener de violentes recriminations de la part des Constitutionnels «Jevais vous depopulariser, a lui ona un jour Le Chapelier hors de lui i ?.. Mais sa popularité était trop enracinée dans le cœur de la nation pour être facilement ebranien; et, lui vivant, el e ne devait pas subir d'atteinte. Si parmi ses collegies sa voix était quelquefois impuissante, comme lorsque, dans la seauce du 19 août, il demandait compte aux ministres du mauvais etat des frontières de l'Est et du Nord, ou lorsqu'un peu plus tard il s'opposant en vain à ce qu'ape garde particulière. fot donnée au roi, dont la personne, auivant lui, devait re-ter confice. au patriotisme et à la vigilance des pardes nationales (4), elle franchissait l'enceinte de l'Assemblée et rencontrait au debors, d'un bout de la France à l'autre, de longs échos d'approbation.

Comment sa parole ein-elle laissé les espnis indifferents dans un pays a qui la liberté recente était d'autant plus chère qu'il avait connu, non par oui-dire, mais par experience, toutes les tristreses, toutes les amertumes du despotisme, quand par exemple il venait défendre la liberté de la presse contre les mesures restrictives proposées par les comitos? Dans la séance du 22 août, Thouret ayant souris à l'Assemblée nationale une loi de répression destinée surtout à protéger les fonctionnaires publics, Rebessierre ouvrit le premier la bouche pour attaquer le projet présenté, tout en convenant que l'heure n'était peut-être pas très-favorable pour exposer ses idées completes sur la liberté de la presse, à cause des abus qui, dans un moment de révolution, en étaient résultés. La liberté de la presse il avait, plus d'une fois deju, pris la prole en sa faveur à la tribune de l'Assemblée, et l'on coma sant de reste ses idées à cet égard, puisqu'il avait recennient publié sur ce sujet un discours dont le retentissement avait été imménse. Il la voit-



<sup>(1)</sup> Food do jeur, numero 200

<sup>(2)</sup> Journal des debets des times de la Constitution, emmero 44.

<sup>(3)</sup> Yoy, in Patriote françois, miniero 735.

<sup>(4)</sup> Yoy, ie Nondeur des 20 a. 25 août 1791.

lait illimitée ou à peu pres, la crovant capable d'amener beaucoup de bien sans pouvoir produire grand mai. On devait se garder, sous pretexte de reprimer les abus, d'anéantir la l'herté, disait-1.. Ne sufficant-il pas d'avoir prononcé des peines contre les fauteurs de sed tions? Ailalton maintenant opposer l'intérêt des fonctionnaires publics à celui de la pairie? « Caton, cité soixante fois en justice, » s'ecris-t-il encore, e ne fit jamais entendre la moindre plainte, mais les décemvirs firent des lois contre les libelles, parce qui ils granguaient qu'on ne devoi àtleurs comports, a il fallant donc se borner à poursuivre les ecrits provoguent forme liement à la de obe ssance à la lor, et l'aisser entièrement. Litres toutes les opin ons avant pour objet l'intérêt genéral, afin de népas empecher les ecrivains de denoncer les manœuvres de certains fonctiontaires par la crainte d'être traduits comme calominateurs devant les tribunaux. Ce discours fut fort applandi, il parait; et ce jour-la me a le fut decidé relativement aux fonctionnaires publics (1). Le soir, aux Jacobins, où nuerquefois il lan arrivait de rendre compte des senners de l'Assemblée (2), Robespierre discuta une seconde fois la question. Lans la matinee, songe in à lui sans donte, sur qui les journaux de la réaction avaient à l'envi épuise to tes les ca oinnies imaginables, il avant engagé ses collegues à oublier, avant de se pronuncer, les petites à essures que la presse pouvait leur avoir faites, de peur que la incrioire ne troubist feur impartialité de pag s (3). Aux Jacobins il disait encore : «L'homme vertueux qui s'est devoué pour la partie est cal namé, mais aussi la l'herié de la presse reste entière, et sans che point de liberté (4). »

La discussion fut reprise, le lendemain, à l'Assemblee nationale, et B bespierre tenta de nouveaux efforts pour sauver cette hierte de la presse qui lui était si chere. La redaction de l'article des comités était d'une classicité bien dangereuse : le simple soupçon contre la droiture des intertions des fonctionnaires publics y était érigé en crime. Un membre de la droite, Larochefoucauld, en proposa une autre, en vertu de laquelle tout citoyen avait le droit d'imprimer et de publier son op mon sur tous les actes des fonctionnaires publics, la calomnie sur leur vie privée pouvait seule être l'objet de poursuites. Robespierre se rallia à ce projet et le défendit avec sa vigueur ordinaire. A Régiault (de Sont-Jean d'Angely , le sommant d'indequer la corporation dont il

<sup>(</sup>I) Vey, le Point du jour, munéro 774, le Manteur il , 23 noût 1981 et surtout le Concret de l'actuer au care 192

<sup>(2)</sup> Ingrant des debats de la Societe des Jones de la Consorbation, grant ess 48 at 50.

<sup>(3)</sup> Voy le Patrote francoe, municio 744.

<sup>(1)</sup> Journal des debuts de la Societe des Dina de la Constitution, pariéeo 47

était le chef, parce qu'il s'était serve de cette expression nous, il répondat : « Quand je dis nous, je parle de ceux que la question intéresse, c'est-à-dire de la géneralité des citovers ; ce sont les droits de la nation que je reciame contre un article qui me paraît les attaquer » I continua, interrompu souvent, tartôt par des murmi res, tantôt par des applaudissements que les Constitutionnels tout-puissants alors ne youvoient cependant empêcher. Poursuivrait-on un citoyen, demandait-1. si surprenant un ministre en flagrant delit de pegligence dans l'execution des lois relatives à la defense du royaume, il l'accusait hautement. devant le pays? Celui-là côt sans doute passé pour un calomnate in qui, avant la fuite du roi, eût denonce Bouille commé nourrissant des projets perfides; et cependant y avait-il un doute acjourd'hui sur la traluson de ce géneral dont le fai x patriousme avait été, après l'affaire de Nancy, l'objet d'un tel engonement? Mais Larochefoncauld et Robespierre eurent beau dire, l'article du comité passa, légerement amen le par Salles, et la liberté de la presse fat, en partie, sacrifée à la diamité. des fonctionnaires publics (1).

# XXX I

Le suriendemain surgissait une autre question, celle de la condition des membres de la familie royale dans la constitution nouveile. Les comités proposaient à l'Assemblée nationale de leur interdire les droits de citoyens actifs, en maintenant pour eux le titre de prince, contrairement aux decrets qui avaient si pprimé tous titres de noblesse; c'était, en définitive, leur enlever des droits auxquels la plupart d'entre eux tenaient assez peu, pour leur laisser une distinction à laquelle ils attachaient beaucoup d'importance. Cependant le duc d'Orléans de clara que, pour sa part, si cette proposition était adoptée, it deposerait sur le bureau du président sa renonciation formelle à ses droits de membre de la dynastie régnante, afin de conserver ceux de citoyen français.

Pobespierre demanda, lui, quelle importance il y avait à chercher un titre pour les parents du ro ; à l'heriter presomptif de la couronne appartenait celui de prince royal, mais les au res membres de la fa mille étaient tout simplement... les parents du roi. Il ne comprenait pas

<sup>(1)</sup> Moniteur du 24 soût 1791, et Point du jour, imméro 775.

union pôt s'arrêter a de pareilles purcibles. Il y avait de le, d'aj res les conntes, un titre superieur a ce ui de citoyen? L'eclat du troue n'et it. pas, à ses yeux, dans ces distinctions frivoles, dans la conservation. des prejuges et les hochets de famille, il était dans le perivoir legal et constitutionnel in L. Europe, a disart al., a sera etennée d'apprendre quacette epoque, de sa carrière l'une des deliberations de l'Assemble à laquelle on ait attache, e plus d'importance a eu pour objet de donner. any parents du rot le ture de princes, a était-ce le moveu d'étouffir les germes de poblesse et de l'éclobbe non encore étonts, que de viller. l'egable des droits et de former dans l'état une caste particulière d'intune foole de partisans a occuperaient de caresser la vande? Commont! s'ecriait- il après avoir cherché des exemples en favoir de son opir un dans les pays les plus larisfocratiques et enumere longuement tous les dangers de cette restauration d'une noblesse en France, comment les comités ont-ils osé vous propiser une telle lei? Comme à ces mois quelques murmures éclataient, il temoigna aussitot son étoppement lo voir l'Assemblee ecouter to gours en silence ces membres des comités, dont les principes actuels étaient si différents de ceux quals avaient. professés autrefois, tandis quion se permettait d'intercompre sans cosseun membre dont l'attachement à la liberte et aux principes de la con-titution pi avait pas varie. Ce reproche était vrai, exprime d'adleurs avec une dignité parfarte, on ne put s'empécher d'applaudir (1).

Survent Langungos, il alagessait de savoir se l'on retablirait la roblesse ou non. Ceci se passait le 26 août. Ce jour- à l'Assendace decula que les membres de la familie royale ne seraient eligibles à aucime. des fonctions dont le peuple avait la nomination. Le lendemair, Desmenurers, au nom des comites, soumit à la denberation l'article par loquel les membres de la famille royale étaient autorisés à porjer le 1, rede prince. Quelques minutes se passèrent dans le silence : l'Assemb ce semblait indec sa au moment de violer elle-nième un des principes prociames par elle. No espierre se decida à reprendre la parole. De deux choses l'une, dit-il , ou les titres ethient une chose absolument indifferente, pourquoi alors ne pas les retablic tous? ou bien on viattachait quelque importance, comme cela résultait du decret portant suppression de toutes les distinctions honorifiques; et alors il fabilit respecter se principe, de crainte qu'une première violation n'amenatbeaucoup d'autres abus. Il termina par ce trait qui, parafi-il, excita dons l'Assemblee un rire général : « Si J'entends dire : M. le prince de Consé.



<sup>(1)</sup> Vayez le discours de Robespierre dans l'Botove partenenteux de la Resolution, par MM. Buchez et Roux, t. X<sub>11</sub> p. 331 et nuv. Yoyez numi le Fond du jour mimora 778

M. le prince de Conti, je consens volontiers à entendre dire; M. le duc de Montinore icy, M. le prince de Broglie, men ne me répugne plus, et je ne n'apposerat pas à ce qu'on dise; M. le comte de l'ameth(1) » On sait à que le resolution assiz bizarre s'arrêta l'Assemblée ; elle décida que le nom des membres de la famille royale, d'après l'enoncé de l'acte de noi saisce, servit tout s'implement suivi de la denomination de prince frai de si, sans qu'où put y joindre aucun nom de terre, croyant éloigner ainsi tout souvenir feodal.

De sa s loi gremps deja e aut brisce l'amitié qui unissa t Robespierre aux Lamet i (trois mois pe at-être, mais alors les mois étaient des annors. On était loin de l'epropie où Charles Lameth, souffrant des suites de sa blessure, recevant, deux fois par jour, la visite de son collègue. On n'ignore pas les causes de cette division. Lun, lutteur fatigné, s'arrectait en chema, sou geant deja à remonter vers le passé , l'autre, immuable, inflexible, pours uvait seul la route àpre et sevère de la justice et du droit, qu'ensemble ils avaient parcourue au début.

La risie le epigramme de B bespierre avait rempli d'amertume l'ame le Charles Lameth. Deux jours plus tard celui-ci, de concert avec son frè e, fit centre le premier une violente sortie à propos de quebales troubles qui avaient relaté dans le régiment de Beauce, en gori ison à Arras. Es ne craig arent pas de rejeter sur sur la responsab no des nesordres de l'armee. Aux yeux d'Alexantre Lameth, les trois cents soldats enfermes, comme, factioux dans la citadelle, d'Arras étarint trois ce its brigair si, et cela parchique, Mil de Richardona denri avant interdit de porter sur leurs habits les couleurs patriotiques, ils section at layers in certains motes d'uns thordonation. Robes, terre eut toutes les peines du monde à obtenir le silence, pour se disorber d'abord, puis pour combattre un projet de deiriét excess vement seyère, présen é par Chabroud à l'effet de reprimer toutes les infractions à la discipiine militaire. Les armes du raisonnement sont preferables. h ~ les de la calomnie, dit-i en commençant; line faut donc pes se. prononcer sur des bruits vagues, accrecites à de-sein pour repandre la terreur, mais sur des faits averés. Or les faits à légués étà ent faux, scion ko, on du moins entachés de beauçoup d'exagération. Aces mots, ui deputé nomme Roussillon l'accusa d'entretenir une correspondance avec l'armee . A cette inculpation, qui n'est qu'une assertion rid cule ou une calomule atroce, je ne reponds pas, » report dedargueusement Réliespierre. Était-il juste de s'en rapporter avenglement aux officiers, dent les frères Lameili étaient les interprétes, et de pe pas interroper



<sup>(</sup>l) Voyez le Patriote fronțote, 748 et le Point de jour, numero 170.

au moins les soldats? Ceux de la garnison d'Arras ava ent manqué de respect à leurs chefs? Mais quels ordres leur avait-on donnés? l'ordre de renoncer à se parer des conleurs nationales. Du reste, il n'y avait pas eu seduion de leur part, puisque eux-mêmes avaient dénoncé les ennemis de la constitution qui, profitant de leur mécontentement, s'étaient efforcés d'en faire les instruments de leur projet. Ce n'était donc pas, disait Robespierre en terminant, le cas de presenter une loi peu propre à concilier les choses; et il demanda, mais en vain, la question préalable sur le projet de décret de Chabroud, que l'Assemblée adopta après une courte discussion, et sans prendre la précaution de bien échaircir les faits (1).

### XXXIII

letournons pour un instant aux Jacobins, où là du moins Robespierre était écouté avec une religieuse attention. Deux fois, dans le cours de ce mois d'août, il avait eté appelé à présider la société, en l'absence de Petion, president en titre. Il occupait le fauteuil quand, le vendredi 12 août, les délégués de la societé des Amis de la Constitution de Strasbourg vincent jurer de rester éternellement attachés « à leur mère, a cette societé qui renfermait dans son sein les Robespierre, les Petion, les Buzot, les Grégoire. » Places à la porte du pays, les habitants de Strasbourg étaient mieux que d'autres à même de juger les intrigues auxquelles se livraient les émigrés et les royalistes restés à l'intérieur, et leur adresse aux Jacobins témoignait, de leur part, des craintes et des inquiétudes serieuses. Pressentant déjà les jours sombres, Robespierre, en complimentant, à titre de president, les delégués sur le patriotisme de leurs concitoyens, les encourages dans leur dessein de déjouer les complots de tous les ennemis de la liberté, leur promettant de préferer, comme eux, la mort au retour de la servitude et d'essayer au moins de sauver la patrie en mourant (2)

Quelques jours plus tard, le 21 août, honteux en quelque sorte des avances faites par les Jacobins à la société dissidente, aux Femiliants, il s'opposait vivement à ce qu'on leur envoyat une nouvelle lettre d'invitation à rentrer dan le sein de la société mère (3). Il ne fallait, di-

36

<sup>(1)</sup> Voyes le Moniteur du 29 noût 1791, et le Congress de Provence, mirnére 334

<sup>(2)</sup> Inwenal des débats de la marieté des Amus de la Constitution, unmero 42.

<sup>(3)</sup> Ibid., munero 46.

sait il, in avoir l'air de tenir à eux ni les presser; tous finiraient par re venir, comme besucoup Jeja étaient revenus. Tous, c'était peu probable, et Robespierre se comptait guere que les Lameth les Juport, les Barnare, rentieraient da is une aociete ou leur influence était à januais effacée par la sienne. Entre eux et lui, il savoit bien la scission irrévocable, trop cuisantes étaient les blussures de leur amour propre. Un certain nombre de membres de la gautre, subssaut leur ascendant, pers staient à demeurer avec eux aux Feindants; une nouveire desarche ayant été tentée auprès des dissidents, maigre l'avis de Moximbien, us s'obstancient dans le ir refus. Mais l'insucces de leurs avances pres ces societes afti res put leur conner la mesure de leur peu d'influerce caus le pays, les editer sur leur impuissance, et l'heure nietait pas c'al, nes où, en pleme Assen bier taite que, Robespierre à la l, d'apoètques mots, assonitair le Feuillantische.

Le 31 goût fut le dermer jour où l'on s'occupa de la reduction de l'acte constitutionnel. On y proponça un nom distincià acque ir nieterril le et pro ligieuse notoriete, cenu de Conventi in nationale. Ce tisur la proposit on de Frociot ett on agita la question de sayoir si, loisque la nation ten organistat le desir de voir la constitution remainer. dans queloues-upes de ses partes, or convoquerait uns convention nationale, hvers amendements se produis rent, modifiant pius qui moins e projet de l'ann de Mirabeau. Nous p'avons pas à neus er occupier. Robespierre était également d'avis de lai-ser au peuple le proven di changer sa constituti in, saus recourura l'insurrection, mais ne convención n'etait pas se a cinert, a ses veux, destince à reformir. la consultation, che devait avoir possi pour mission d'examiner si le Corps legis at few colliduction of exercipant solutional mandat, m'avait pasoutrepasse ses pouvoirs, car ce tipron ne voulait pas plus du despotisme des assemblees que du despotisme de l'Etat. Aussi aurait-il de « sire que la convocation des assemblées nationales ne fût pas subordonnée au bon vouloir du Corps e aislatif (1). Au reste, tout en adoptont le prin uie de la revision. I Assemblée nationale décida que la legislature ferait cile-même l'office de Convention, dont le nom ne fut meine pas inserti dans la constitution, et que la nation, à cet égard, suspendeart pendant, trente ans l'exercice de son droit. O fragilité des cecisions humaines!

Cepen lant l'acte constitutionnel était terminé. Bans la scance in 1<sup>st</sup> septembre, Busumetz, au nom des comités, proposa à l'Assemblée.



<sup>(1)</sup> Voscez le Mondeur du 2 septembre 1751, le Pout du jour, numero 784, et le Potembre françois, numero 753.

un projet de décret en trois articles, portant en substance qu'une deputation serait nommee pour présenter la constitution au roi, lequel serait prié de donner, suivant sa convenance, les ordres pour la garde et la sòreté de sa personne, et d'indiquer le jour où, devant l'Assemblice nationale, il accepterait la royaute constitutionnelle et s'engagerait à en remplir fis element les fonctions. Freteau voulait qu'on adât aux voix immediatement sur la proposition du com te, saus entrer dans aucune decussion, mais Lanjuinais reclama, au nom de la dignite nationale. Deliberons froidement, dit-it, et que celui qui a demande la parule la prenne (1).

ligh Robespierre ctait à la tribune. Quelle belle occasion, en se portant garant du pacte social, de fletcir unplicatement ce parti des Constitutionnels dont le patriousme avait si subitement change de masque, dont les opinions aberales s'étaient si etrangement monda es depuis quelques mois. Il ne la laissa point echapper. Impassible comme le druit, persussif comme la vende, il commenca en ces termes : « Nous sommes donc lenfin arrivés à la din de notre longue et pemble. carrière. Il ne nous reste pius qu'un devoir à remplir envers notre pars c'est de l'in garantir la stabili e de la constitution que nous luipresentions. Pour quielle existe, il ne faut quiune seule condition, c'est une la pasion le veuthe. Au, homme n'a le droit ai d'arrêter le cours de ses destraées in de contredire la volonté supréme. » Louis XVI accortera tilla constitution, dont le sort etait d'ailleurs in lependant de sa v donte ; il l'accepterant même avec transport, prinsait Bobespierre, car, en definitive, le pouvoit executif lui était assuré contrie un potrimoine, il pouvait suspeniere à son gre, au moyen du veto, les operations de piusieurs assémblées ; il avait la main haute sur tous les corps administratifs, l'armes etait à sa disposition, et le trésor public grosside tous les domaines nationaux, était pour ainsi dire entre ses maitis. Arrête : ci par de violents murmures : « Ce ne sont pas là des calonimes, c'est la constitution elle-même, » reprit-il. Et lorsque tant d'avantages avaient été accordes au roi pour lui rendre cette constitution. agréable, pouvait-on supposer qu'il hestierait un instant à l'acce, ter? Pourquot donc presenter comme un problème la manière dont el e serait soumise à son acceptation? Ve suffisait-il pas des plus aimples notions de la prudence et du bon sens! La nation offrait à Louis AVI le trône le plus puissant de l'univers; le titre, c'etait l'acte constitutionnel : la réponse du rol, immédiate, devait consister dans ces simples. mota : « Je veux ou je ne veux pas. » Lui ferant-on violence pour le

<sup>(</sup>I) Point de jour, numéro 787

forcer à être roi ou le punir de ne vouloir pas l'être? Ce n'était pas à supposer. Mais il fai ait enfir rassurer le pays sur le sort de la constitution, calmei les a armes dont témoignaient les adresses envoy éta de toutes parts; se premiunir contre tous les piéges, toutes les intrigues dont on ne cessait d'être obsede dans un moment de révolution; il fail it déconcerter tous les complots et ôter à tout jamais aux enremis de la constitution l'esperance de l'entanner encore une fois. Apres tant de changements obtenus, c'est bien le moins, dit-il, a qu'on nous assure, a possession des debris qui nous restent de nos premiers decrets. Si un part attaquer encore notre constitution apres qu'elle a ête arrêtee deux fois, que nous reste-t-il à faire? reprendre ou nos fers ou nos armes. « A ces paroles éclats une véritable tempête, et aux ens furieux des Constitutionnels repondirent les applaudissements de l'extrême gauche.

En ce moment on vit Duport se diriger vers in tribune, l'œil plein de colère, menacant du geste l'orateur, et s'ouldrant jusqu'à l'injurier, « Je vous prie de dire a M. Duport de ne pas mansulter s'il veut rester auprès de moi, » dit simplement Robe-pierre au president (1). De nouveai x applaudissements partirent des bancs de la gauche et des l'ibunes. Sans se deconcerter et d'un ton méprisant : « Je ne présune pas qu'ilexiste dans cette assemblée un homnie assez lâche pour transiger avec la cour sur ancun article de notre code constitutionnel, assez perfide pour faire proposer par elle des changements nouveaux que la pudeur. no lui permettrait pas de proposer lui-même, assez ennemi de la patrie. pour chercher à décréditer la constitution parce qu'elle mettrait quelque borne à son amb tion ou à sa cup dité, assez impident pour avouer. aux yeux de la nation qu'il n'a cherche dans la Révoluiton qu'un moyen. de s'agrandir et de s'elever; car je ne veux regarder certain écrit et certain discours qui pourraient présenter ce sens que comme l'explosion passagère du dépit déja expie par le repentir. » A cette foudro vante apostrophe, tous les regards se portèrent vers le côté des Duport, des Lameth, des Barnave, qu., mueta, semb aient anéantis sous ces paroles

<sup>(1)</sup> D'après la Mondeur, tout devous alors aux Constitutionnels, les voisses de Duport, Lavie, entre autres, prétendirent alavoir son entendin, mais un tension ours laire, mendre de l'Assemblee, un fervent royaliste, Montenari, que, dans la nome surce, denn du acts du silence le son parti, rend compte de la conduite membre-nante de Duport, et dans cette circunstance, amaqu'i, a pour garant la parsie de Robes perte, el peut être era (Vey, neu Nemoure, amaqu'i, a pour garant la parsie de Robes perte, el peut être era (Vey, neu Nemoure, amaqu'i, a conficient M. Mencect ses tient-il mir co point au témogrange du Mondeur, quand la coté il conche tout au 'ong dans son histoire la version presque luterale de M. de Mondoner, relative à 't ture se apos rophe de Robes erre é (Vey, non Moteure de la Rocalation, t. III, p. 182. B est sicole, de cette siton, de dire : « Il se trouvait justement que Duport n'avant riem dit... Probablement Robes porre avait d'avance airecte de le nommer... »

brûlantes. Cependant toute une partie de la gauche et les tribunes applaudissaient à outrance, tandis que la droite se pâmait de rire, ne pouvant cortenir sa joie de cette execution des Constitutionnels.

« Nous du moins, » reprit Robespierre, « nous ne serons ni assez stupides ni assez indifferents à la chose publique pour consentir à être les jouets éternels de l'intrigue, pour renverser successivement les differentes parties de notre ouvrage au gré de queiques ambitieux, jusqu'à ce qu'ils nous aient dit. Le voilà tel qu'il nous convient. Nous avois ete envoyés pour defendre les droits de la nation, non pour élever la forture de quelques individus; pour renverser la dermère dique qui reste encore à la corruption non pour favoriser la coa ition des intrigants avec la cour, et leur assurer nous-mêmes le prix de leur complaisance et de leur trainson. Je demande que chacun de nous jure qu'il ne consentira jamais à composer avec le pouvoir executif sur sur aneun article de la constitution, et que quiconque osera faire une semblable proposition soit déclaré traitée à la patrie (1). »

Ce discours fut sorvi de plusieurs saives d'applaudissements. Le soir, aux Jacobins, sur la proposit on d'un de ses membres, la société arrêtaqu'elle ferait imprimer à ses frais le discours prononcé dans la matince. par Bobespierre. C'etait la consecration de sa victoire sur les Constitutionnels. Il parla longiemps ensuite, et avec beaucoup de succes, paraît-il, sur le droit de grâce (2). L'exercice de ce droit avait ( é. enleré au roi par un decret et transporté aux jures, qui devaient l'exercer d'aures les formes prescrites. Le suriendemain, Robespierre et Lanjuma's demanderent a l'Assemblee mationale de vouloir bien faire. de ce decret un artic e de la constitution, afin qu'il ne pôt être arbitrairement revoque 3. Mais l'Assemblée passa à l'ordre du jour, ne voulant pas si solennellement priver la royaute d'une de ses plus nobles. prérogatives, et que sans inconvenients, il nous semble, on aurait palui laisser. On sait comment, portre au roi par une deputa ion de sorxante membres, dans la journée du 3 septembre, la constitution futacceptee par lui le 13, en quels termes il notifia son acceptation, et

<sup>(1)</sup> Voy, ce discours cité en extier dans le l'envirer de Province, mimera 336, où il est process de ces lignes a M. I obsequerre prononça un discours que nouveron de devoir misérer les dimes son entier, parce qu'il a etc généralement juge un des plus energaques et des plus exoquents que cet orateur et encore faits a la tribune (p. 450 et suiv 1 hou ansaise Mondeur un 3 reptendre 1791 et la Pous de pour, numero 787. Ce discours a eté imprime a part, sons ce titre . Procours de Mondeur de Robespierre à l'Assemblée nationale, sus la presidence de la constitution de mi, imprime par avare de la beseite des Assemblée nationale, de la Constitution (m.55 de la pages, de l'imprimerre du Patriote français

<sup>(2)</sup> Journal des Albeits de La sociate des Amis de la Constituison, primero 83.

<sup>(3)</sup> Point de jour, numero 787 jan supplément).

comment, le lendemain, il vint au sein même de l'Assemblée prêter serment de fidélité à la nation et à la loi. Ce jour-là, un peu avant son arrivée, le president rappela à l'Assemblée le décret qui interdisait à tous ses membres de prendre la parole en présence du roi, et lui recommanda de se tenir assise pendant que Louis XVI prêterait son sermint. Malouet reclama; c'etait, aelon lui, manquer de respect à la manue royale lest-il vrai qu'alors une voix railieuse demanda pour Malouet, et quiconque en aurait envie, la permission de recevoir le roi à genoux? C'est du moins ce que raconte un homme qui a fait commerce de prétendus souvenirs de la Terreur, à l'usage de tous les ennemis de la Révolution et de tous les gens créon, es (1). Venant de tel e source, les faits, quand ils ne se trouvent pas corrobores par des assertions plus veridiques, ne sauraient être acceptés legèrement; c'est pourquoi nous mentionnous ceun-ci sous toutes reserves.

On observa du reste à peu près le même cérémontal qu'à l'ouverture des états genéraux, quand, à l'exemple des deputes de la neb es-e, et au grand scandale de cet ordre, les membres des communes se couvrirent devant le roi. Louis XVI parut; toute l'assemblée se leva à son aspect, puis se rassit, couverte, lorsqu'il eut prononcé les premiers mots de son serment. Les rôles étaient bien changés; et, à ce spectacle, il était aisé de reconnaître que désormais le sem souverain c'était la nation.

# VIXXX

Les travaux de l'Assemblée constituante touchaient à leur fin; son mandat expirait, eile avait donné une constitution à la France. Les dermers jours furent employée en discussions d'importance relativement secondaire sur l'administration, les finances, les colonies. Là . encore Robespierre combattit heroiquement en faveur des principes, infaugable jusqu'au bout.

On n'a pas oublié la lutte animée à laquelle avait donné lieu, au mois de mai précédent, le décret rendu en faveur des hommes de couleur, avec quelle chaieur il avait parle pour eux et pour les esclaves, taidis que Barnave et les Lameth soutenment les pretendus droits des colons. Le comité colonial, nostile au décret, avait mis à son application toutes

(1) Sourceire de la Terreur, par Georges Duval, t. I, p. 345. Nous reparlerous autre part et plus longuement de ce livre, pless de manages et de calonimes.



les entraves possibles. La lutte se raviva, plus acharnée, dans le courant du mois de sentembre. À proposi l'une pét tion adressee par la ville le Brest à l'Assemblee nationale, et par laquelle on se plaignait du retard amorte à l'exécution de la los Cette petition étant restée. sans effet, les habitants de la ville de Brest, unis pur d'intimes liens aux coloures, s'etaient décilles à envoyer à Paris une deputation qui se presenta a la barre dell'Assemblee dans la seance du 5 septembre au soir. Aux paroles très-convenables de l'orateur réclamant un prompt. gapport sur la pétition des citovens de Brest, Alexandré Lameth répopulit par un discours d'une excessive violence. Après avoir cominencé per malmener les petitionnaires, il s'emporta d'une facon assez indécente contre ceux des membres de l'Assemblée qui avaient soutenule decret du 15 mai, auquel il lattribua les désordres dont les cillonies. ciamnt le theatre, quand, au contra re, il était certain que les troubles. venuient surtout de la non-execution de ce décret conciliateur et parfaitement juste.

Ainsi personnellement mis en cause, Ribespierre s'elania à la tribine, et, apres avoir fait sentir la haute inconvenance de la conduite de Lameth à l'egard des peritonnaires et de quelques-uns de ses collegues, if a ecrus, retournant l'accusation : « S'il est quelques milividus, s'il est quelque section de l'Assemblée qui puisse imposir sitence à quelques membres de l'assembles lorsqu'il est question des intérêts qui les touchent de près, je vous dirait moi, que les traitres à la patrie sont ceux qui cherchent à vous faire révoquer votre decret ; et si, pour ayour le droit de se faire entendre dans cette assemblée, il faut attaquer. les individus, je vous déclare, moi, que j'attaque personnellement M. Barnave et MV. Lameth (I). > A cea mote se produisit dans l'Assenibiée une violente agitation. D'une part retentirent des appliancissements prolonges, de l'autre on entendit des voix etouffers crient : « A l'Abbave, à l'Abbave, M. Robe-pierre, » Lui, calme au mineu de l'orage, reprit, quand le tumulte se fut apaud : « Je défends des catovens patriotes, et le fais quelques reflexions sur des membres de cette assemblee coupables, à mes yeux de n'avoir pas concourn de toutes leurs forces à l'exécution de vos décrets, » La décision de l'Assemblice, fondee sur les principes de la same politique, de l'énuite et de la justice, civit rationne la et sage, poursuivait-il; et si e le avait été executée la valement, tout aurait eté apaisé. Il fai ait donc examiner. d'un œu sevère la conduite de ceux qui avaient contribué à ratemer les



<sup>(</sup>I Brisist ser vit dopt for journal to Let appendissement plusieum for reveres de l'Assembles et des transies and prouve que tous es patriotes adherosent a sette denomination couragouse, a probable françois, numero.759.)

mesures d'execution du decret, et puisque les menbres du comité cotonnil se plaignaient d'avoir été inculpes par lui, il prait l'Assemblee de lui permettre, à un jour finé par elle, d'exposer les moufs de sou opinion à leur égard

Barnave, un des coryphies des partisans de l'esclavage dans l'Assemblee, repondit aigrement. Les desordres coloniaux, il les attrabunt à une cabale, et les auteurs de cette cabale étaient sans doute, à sès yeux, les Butot, les Grégoire, les Robespierre, tous ceux qui réclamaient au nom du droit et de la justice la participat on des hommes de couleur à tous les droits de citoyen et l'abolition immédiate de l'es lavage. Il ne faut pas, disait-il, que les honnètes gens soient dupes d'une cabale. « Il ne faut pas non plus qu'ils soient dupes des traîtres, » lui répondit midement Robespierre. Il n'y a souvent qu'un pas de la complaisance à la trabison, or nos lecteurs ne sont pas sans connaître les rapports qui existaient à cette époque entre Barnave et la cour. Cette fois l'Assemblée pussa à l'ordre du jour {1,, mois la question des colonies ne tarda pas à se représenter devant elle.

Dans la seance du 23 septembre, Barnave fit un long rapport insidieux où les faits étaient peints sous les couleurs les plus fausses. Riend'hypocrite comme de discours. L'orateur invoqua i bien, pour demander l'abrogation du Tecret liberal du 15 mai, des petitions adressees à l'Assemblee nationale, mais seulement celles des colons ; quant aux reclamations formulees au nom des nommes de couleur et des negres, il ne s'en occupait guere. Ce rapport, suivi d'un projet de decret tout à l'avantage des colons blancs, et on toutes res no ions du juste et de l'injuste ethient bouleversees, ne pouvait manquer d'ameper Robespierre à la tribune. Il venait defendre, dit-il, « un des decrets qui, au jugement de la nation, avaient le plus honore l'Assemblée à itranale » On l'artaquait, en foulant aux pie is tous les principes de l'aumanité d'agrès des faits recordles par des par les la cressees , il opposoit à ces attaques tous les achimients de justice et de parinsiquie. infconnus. Toutes les resons aliequees contre le decret n'avaientel es pas ete prevues et discutees? En accordant aux hommes de couleur les mêmes droits qu'aux blancs, on craignait que les nègres. ne s'aperquissent à leur tour qu'entre eux et les blancs n'existett pas critte distance énorme sur l'aquelle stait, disant-on, fondée leur obeissance. Quel pitoyable argum of! En present une sorte d'engagement. de menager les interéts des colons, s'était-on engage aussi à déposi îlerles hommes de couleur de leurs droits de citoyens actifs! Navait-on-



<sup>(1)</sup> Voy, nour les de man de cette anteressente sennee, le Monteux du 8 septembre 1791, et nortout le courzier de Propener, numero 340

pas formellement deciaré, au contraire, qu'ils étaient implie tement compris dans le decret du 28 mars, qui reglait la condition des hommes libres aux colonies, et qui avait été précisement présenté par l'auteur même du nouveau rapport dont il combattait aujourd'hui les conclusions. Barnave, ayant nie le fait, s'attira de la part de Gregoire un démenti energique, auquel il repondit en halbutiant une explication banale.

Comment, continuant Robespierre après det incident, pouveit-on, de boni e foi, altribuer au décret du 15 mai les desordres des colonies. puisqu'il n'était pas encore executé, pu squ'il n'avait même pas été envoye? Des latriques, dont étaient confplices plusieurs membres du comite colonial, avaient causé tout le mal, et il ne vennit pas d'une lot sage, reparatrice, necessaire. Navait-on pas, d'ailleurs, laisse pressentir à l'Assembleo qu'on provoquerait l'insurrection des blancs. contre l'autorité legislative? Abjurerait-on aujourd hui par légèrete oupar faiblesse les grands principes proclames dans le decret du 15 mai? · Oublierez vous, » dit il, « que c'est la faiblesse et la fâchete qui perdent les Etats et les gouvernements, et que c'est le courage et la construce qui les conservent? » Avait-on protivé un seul des faits denoncen! Et de quelle source venment-ris! Apres avour refuté un à un lous les argumes is présentes par Barbave, oppose aux pet tiutis, invoquees par luicel es des villes de Rennes, de Brest et de Bordeaux, I demandant su, pour satisfaire l'égoisme d'une certaine classe de colons, l'Assemblee reviendrait sur un de ses meilleurs décrets, et poursuivait en ces termes : « Ou il me soit permis de vous dire, quelque haine qui puisse exister contre moi, que le courage gratuit que j'ai montre à defendre la justice, l'human té et les fritérêts sacrés d'une par le de citorens que agus divons proleger en Amerique, puisque nous nous occupons de leur sort, ne m'abandonnera pas, qu'il me soit perins. de remettre sous vos yeux quel speciacle nous a presente l'affaire des colonies depuis qu'il en a été question parmi nous. Rippelez-vous les dispositions particulieres toujours presentées à l'improviste. Janiais aucun plan genera, qui vous permit d'embrasser d'un coup d'œi et le but on Fon youlast your conduire et les chemins par lesquels on yousait vous y faire parvenir. Rappelez-vous toutes ces debberations où, après avoir remporte l'avaitage auquel on semblait d'abord borner. tous ses vœux, on s'en faisait un titre pour en obienir de nouveaux. où, en vous condousant toujours de recits en récits, d'épisodes en épisodes, de terreurs en terreurs, on gignant toujours quelque chose sur vos principes et sur l'intérêt national, jusqu'à ce qu'enfia, échouant contre un écueil, on s'est bien promis de réparer son naufrage. »



Comment! on al.ait arracher à ces hommes des droits qu'on leur avait formeliement reconnus! On allait les replonger dans la misère et dans l'avilissement, les remettre aux pieds de maîtres, innerieux dont on les avait aides à secouer le joug! Étaient-ce donc des biens de peud'importance que ceux dopt on pretendait les priver ? Comment! les interêts les plus sacres, le droit de concourir à la nomination de magistrats at sque's on confie sa fort me et son honneur, celui de concounn à la formation de la loi en nommant le législateur, tout cela, ce n'eur it men! Alt! s'écriait il en termmant, « que l'on pense ainsi orscri un regarde la liberté o n'me le superflu dont le peuple français pet tise passer, pourvuiga on foi lasse la trancuni cé et du pain, que l'on misonne ainsi avec de tels principes, je ne m'en étonne pos. Mais mon, dont la liberte sera l'idoie, mon qui ne connais ni bonheur, ni prospérite, ni moralité pour les hommes ai pour les nations sins haberté, je declare que j'abhorre de pareils systèmes et que je reclame votre justire. l'humanité, la justice et l'interêt national en faveur des hommes abres de couleur .1), »

Fréquemment interrompie par de chaleureux appliculissements, ce discours véritablement superbe de Robespierre ne put cepéndant empêcher. l'Assemblée de se déjuger et de commettre un acte d'une inté revoltant. Quelle triste fin d'une si belie carrière! Barnave triomplia, le sort des hommes de couleur et des nègres fut abandonne aux assemblées coton ales; mais, loin d'apaiser les colonies, l'inique décret presenté par lui y excita de nouvelles fureurs, et pour longtemps el es devaient rester en proie à toutes les horreurs de la guerre civile. En Robespierre furent vaincus, ce jour-là, le droit, la justice, l'humanite Quand vint l'heure de la reparation, se rappela-t-on ses magnifiques efforts pour le triomphe de la bonne cause? Hélas! la reconnaissance n'est guère la vertu des hommes.

#### VXXX

Quelques jours auparavant on l'avant entendu défendre avec vivacité la dignité des assemblées électorales contre les theories des membres du comité de constitution, Le Chapelier et d'André entre autres. Your



<sup>(</sup>i) Voyez le Courrier de Procence, unmero 346, dans lequel es discours de Rabespierre ne tient pas moins de quatorie pages (193 a 206). Voya aussi le Mondeur du 26 soptembre 1781

à quelle occasion : un livissier nommé. Damiens, porteur d'un decrut. de prise de corps contre Darton, s'etait permis, afin de mettre à execution de de ret, de penetrer dans l'enceinte où les electeurs de l'arisprocedaient aux élections legismaires. Voyant dans ce fait une attente. a la liberté électorale, l'Assemblée avait ordonné l'arrestation de Di ussier, le roel avait été immediatement conduit à l'Abbave. Saisis de l'affaire, les membres de l'assembles constituante encent quelque peine à se mettre d'arcord (17 septembre). Les uns, comme Lettaineher et d'André, voulaient qu'on blàmàt hautement la conduite du corps. electoral; les autres, comme Renbell, Robespierre, et même, Malonet, invoquant le respect Jû à la liberte des elections, soutenaient de metait. impossible d'inculper l'assemblee e ectorale, dont l'encemte avoit et : violee par un huissier. On ne pouvait se dissimuler, disait Bobe-pierre, Pintention perfide d'insulter le corps electoral. En bient il fal ait preserver de toute attende les représentants du peuple, chargés d'ence en son nom, au moment où als étaient dans l'exercice de leur ministère. Volta, se on tus, de qu'il y avant a prendre en considération, si l'ontrouvait quel me pregulamié de forme dans la conduite de l'asserblace. circtorale, improuvant donc toute proposition de blâme à l'egard ites electeurs de Paris, il demandait, lui, une foi destinée à proteger desoimais contre tous hassiers et exécuteurs d'ordres le 1 en où les assentblees électorales tenaient leurs séances, ce\_devaitêtre une sorte de beusacre! Acqueillie, comme presque toujours, par les as plaudissements des tribunes et d'une partie de la gaudie, son opimon de prevalut pas cependant. l'Assemt lee adopta celle de son comité, légerement aniendee par Lunjuina.s (1).

ne douraine de jours après ( e 29 septembre), Robespierre livra tune dermère bataille aux membres du com te de constitution, à propos d'un projet de loi conçu en termes d'un vague rédoutable contre les sociétés populaires, auxquelles la Revolution avait dû rependant en partie sa force et son triomphe Du long rapport dont Le Chape ier donns lecture, et qui dévait être joint au décret comme instruction, il resultait que l'intention évidente du comite avait êté, non pas aculement d'empêcher les sociétés patriotiques d'usurper les pouvoirs constitués, et de procéder par voies de petitions collectives, —des décrets antérieurs le leur intérdisaient formellement, — mais de s'opposer à ce que ces sociétés populaires pussent s'afatier, se communiques librement leurs pensées. Cela ressort clairement du discours de Le Chape-her, et d'André commit un mensonge quand il osa soutenir le contraire.

<sup>(1)</sup> Meniteer du 16 usptembes 1761. Point du jour, numere 801

C était là, selon Robespierre, un attentat à la constitution, qui garantissait aux Français le droit de s'assembler paisiblement et sans armes et de se communiquer librement leurs pensees à la condition de no point faire de tort à autrui 11 combatut donc avec une vieueur. extrême le projet de decret et l'instruction du comité. Comment », ainsi qui on le prétendant, on restait fide le aux principes consutution pels. pouvait-on defendre aux rociétes patrioliques de correspondre entre elles et de s'affilier. L'affiniation était-elle autre chose que la relation. d'une société existant legitimement avec une autre société avant également une existence legitime? It avait-il là le moindre danger pour la securité publique? On n'avait pas, i est vrai, menagé l'eloge aux societes des Amus de la Constitution, mais c'et il sans doute pour avoir le droit d'en dire beaucoup de mat et d'alleguer contre e les des fuits calomnieux. On avait bien été obligé d'avouer les services. rendus par elles à la liberté et à la nation depuis le commencement de la Revolution; mais on a'en avait plus besois, on jugeait la Revolution. terminee, et l'on voulait briser l'instrument dont on s'était ai bien Beryl Ali! Dour moi, s'echia-til alors, avec un accent ir stement proplictique, « quand je vois, d'un côte, que la constitution naissante a encore des ennemis intérieurs et extérieurs; quand je vois que les discours et les signes exterieurs sont changes, mais que les actions sont foujours les mêmes, et que les cœnts ne peuvent avoir été changes. que par un miracle; quand je vois l'intrigue, la fausseté, donner en riicale temps l'alarme, semer les troubles et la discorde; lorsque je vois les chefs des factions opposées combattre moins pour la cause de la Révolution que pour envalur le pouvoir de dominer sous le nom du monarque; lorsque, d'un autre côté, je vots le zete evaignre avec lequel. ils prescrivent l'obe-sance aveugle, en nième temps qu'ils proscrivent. jusqu'au mot de liberté; que je vois les moyens extraordinaires qu'ils emploient pour tuer l'esprit public en resuscitant les prejuges, la legereté, l'idolàtrie, je ne crois pas que la Revolution so t finie. »

An reste, il ne se le dissimulait pas, le comité, à force de petits movens, de sophismes, de calomnes, avait pu rallier à son projet tous les méchants et tous les sots, tous les hommes corrompus intéresses à prevariquer impunément, et qui redoutaient la surveillance de leurs concitovens, comme les brigands la lumière. On voulait ôter à la corruption son frein le plus puissant. Les ambiteux, les conspirateurs, les intrigants savaient bien éluder la toi, s'assembler, correspondre entre eux, et, débarrassés de la surveillance génante des sociétés libres, ils pourraient peut-être élever leur ambition personnelle sur les ruints.

de la patrie Mais non, l'Assemblée ne voudraît pas s'associer à des projets pervers; il la conjuraît de se souvenir de ces hommes recommandatiles par leurs lumières et leurs talents qui, au sein de ces societes, se préparaient d'avance à combattre dans l'Assémblée nationale même la lique des ennemis de la Révolution, et surtout de ne pas perdre de vue que les auteurs du décret actue ne cherchaient à anéantir en quelque sorte les sociétes des Amis de le Constitution que parce qu'ils y avalent perdu i il fluence dont ils jousssaient jadis, alors qu'ils semblaient eux-mêmes animés des intentions les plus pures et d'un ardent amour de la liberté. Que si queiques sociétés s'étaient écartées des règles prescrites par la loi, eh bien! la loi etait là pour reprimer des écarts particuliers, mais, disait-il en terminant et en demandant la question préalable sur la proposition du comité, il failait bien se garder de sacrifier les principes de la constitution aux intérêts de quelques individus ambitieux et dévorés de passions.

Frappés ainsi en pleine poitrine, les membres du comité répondirent par la bouche de d'André, qui, dans un discours hameux et perfide, éssaya de tromper l'Assemblée nationale sur la portée du decret. Comme nous l'avons dit, ce projet était conçu en termes vagues, tout était dans l'instruction; les membres du comité avaient combine cela avec un machiavelisme étonnant. Mais l'Assemblée ne s'y trompa point Éclairee par l'ardente philippique de Robespierre, lequel, suivant l'expression d'un journai du temps, fit avorter le complot (1), elle adopta bien les trois premiers articles du projet, qui n'étaient que la réposition de lois antérieures sur les clubs, et rejeta l'article à, auquel tenaient essentiellement les membres du comité. Cet article, en effet, portait que le rapport de Le Chapelier serait imprimé et joint à la loi comme instruction (2).

Robespierre, on le voit, achevait glorieusement son mandat, car on était à la veille de la fermeture de l'Assemblée nationale, et il semblait qu'il eût tenu à ce que les dermères paroies prononcées par lui dans cette enceinte, où depuis plus de deux ans il avait si vait imment combattu en faveur de la Révolution, fussentencore un hommage rendu à la liberté.

<sup>(1)</sup> Courrier de Procesor, numéro 348.

<sup>(2)</sup> Monueur du 2 octobre 1791.

#### WW

Après vingt-huit mois de travaux incessants, de luttes, de faug tes, l'Assemblee constituante avait bien droit aux repos le lemenain, vendreit 30 septembre, etait le dermer jour de sa laborieuse existimes. Robespierre parla encore i qua sujet d'une modification capitale. que Le Chapcher s'etait pero is de faire na décret rendu la verbe. L'Assen bace avait voulu interdire aux societes patriobques toute action sur les autorites constituées, alais non pas leur enfever le droit de survisionee. Or au mot netion. Le Chapeaer avait subrepticement substitute le mot impretium. Gregoire denonca vivement, a superchisrie, et Ribespierze : « Sans doute les sociales pairiot ques repenyent contran en les actes des autonales constituers ; etles doivent y obein is 'y soumetive, l'Assemblee l'a entendu anist, mais i, n'a jamais etc dons son espai, a emi A l'er les soi etes de surveiller les actes du gouverneme it et de la daunistration. C'est le droit de tout c'toven dans un pays libre w.L. Assemblee en decada al si, et le Chipe ier fut condamne a resultier an decret son sens primial (1)

Ce pour-la, 30 septembre, le corps monocipal, Bailly en tête, et une de pot donnéel toure de la ville vincent à la borre complimenter la gloinuse Assemblée et lui adresser un suprême adieu. Ils furent invites aux homieurs de la seance. Vers trois acures, le roi parut. Ses paroles, doit, sanceres ou non, on ne saurant meconomitre la dignite furent, en que que sorte, des paro es de regret. Il sentant qu'en l'Assemblée constituinte al perdait un a pair, et d'avance il avant peur des nouveaux ver as. Des cris male fois repetes de Vince le rout l'accompagnerent lors qual se retira. C'était comme le Mondier le rollations. Peu d'instituits après qu'il fut parir, Thouret, qui presidant pour la quatrierne fois, se leva et dit, au milieu d'un silei ce religieux : « L'Assemblée nationale déclare qu'elle à rempli sa mission et que toutes ses seances sont terromées » Il é ait quatre heures (2)

l'es acclamations dont Louis XVI avait éte salue allaient avoir au déhors leur contre-partie saississante; le peuple devait aussi consacrer ses i us. Sur la terraisse des Turieries, une fonte ammense attenduit,

(2) Moniteur du 2 octobre 1791

<sup>(1)</sup> Voy de Point du jour, municip 815, le Nondore dont des me alors aux Constitutionnels, comme nous ravons det, se garde facti de revéter ce petit fait.

impatiente, la sortie des députes. Robespierre était bien connu et bien reconnaissable, car son portrait etait exposé aux vitrines de tous les marchands d'estampes 1). Quand 1. parut, donnant le bras à Petion. alors son fidèle amp, ou les entoura l'un et l'autre; on les pressa; et . au in lieu des cris de Vive la liberte' vive la nation! on leur posasur la tête des couronnes de chêne. Une mêre, avant un tout teune endant entre les bras, perça la foule, alla droit à Robespierro, et le remit dans ses bras comme si elle eût voulu que ce père de la riberté ber it en son enfant la generation nouvelle appelee à jour des bienfaits de la Revolution. Visiblea entérnus, Petion et Robespierre cherc jèrent a se decoper à ce triompae d'autant plus honorable pour eux qu'il était tout spontané, et the ièrent de s'esquiver par une rue detournée Avisant une voi ure de place, ils y montérent, mais la foule les avait survist en un clar d'art les chevaux furent deteles, et quelques entoyens s'attererent au hacre, ter aut a honneur de mener eux-mêmes le chardo triomphe Mais orià les deux deputes etait hors de la voiture : Robeson rice n'a mait pas ces mainfestations, trop sembal·les à cenes de l'adolatrie monarchique; il barangua le peuple, le rappela au respect. de sa propre dignite, let apprit a se defier de la reconbassance. Ses parates produsirent l'e let qu'il en attendait, car le people est rarement sourd aux consens de la sagesse et de la raison. Des portes de l'Assemble a la maison de D. play, il n'y avait que quelques pas; Robes aerre, touteurs accou pagne de Petion, put regagner paisiblement la der seure de son hote, au moien d'un prodig eux concours de n'onde, et en enteata it refertir sur son passage, comme des ens d'amour et de bir ed chons, ces par les incessimment repeters. Voild les téretables amos du peuple, les leg stateurs incorruptibles 22

 Au bas d'un portrait la temps, que nous avons sons les yeux, dessiné d'apir à nature, et grave par Verile, on let ces goutre vors.

> De auperte as pris ent empent redaucable frencescolote com do pemple qui acidecalite, Il sur hedlor qui acini des avies Sectiona Les vertas d'Ariande ad l'una des Catana.

Is y and the Sales on 1791 of in portraits de Robespoerre; l'un ovale, de Boze, sons l'her 215, l'autre peut pur un laure hi yard thee Labille, sous le mi de Ce defener no transact place non tota desportants de Labille, det un crétique de l'epique « les horis patrades applicadirent de tout leur caure, » (Recontions de Paris, manéro 119, p. 137.) Que s. a. incents ces partraits? On post voir su cabillet des estampes de la ublimilier que in periode un portrait de Robespoerre un crayon non, donné par Albertine Narat et attre me pare « » Bose Nous de nous fort on il soit de ce dermet artiste. I nous parent être le modele original du portrait gravé par Verdé.

A Béraintama de Ports, numero 116, p. 516. Voy. ausu la sucration de la Chron-que de Parte (naméro 975), que diffère pau de celle des Revolutions de Ports.



Ici finit la partie la plus lieureuse et la moins connue de la vie de Robespierre. Quel homme, avant le moindre sentiment des droits et des besoins de l'humanité, pourra trouver quelque chose à reprendre dans cette existence toute d'alinegation et de dévouement? Jusqu'à ce jour, dans l'instoire, le legislateur pac fique avait disparu en quelque sorte sous l'homme d'action, et, aux yeux de la posterité, l'héroique lutteur de la Cor vention avait un peu fait tort au philosophe de l'Assemblee constituinte, il était indispensable de remettre plemen ent en humere cette portion trop oubliée de sa vie politique, et non la mains bien rempliés.

On sait maintenant quelle part immense il prit aux travaux de l'Assemblée constituante Certes, cette immortel e Assemblée a accompli de grandes choses, et elle a droit à la reconnaissance des homites; mais elle eut le tort de s'écarter trop souvent des prémisses posees dans son admirable declara ion des droits, où se trouvent en aubstance ces grands principes de 1789 is souvent invoqués, si peu appliques, et dont la gioire revient, sans conteste, en grande partie à Robespierre.

On se perd en révolution par les demi-mesures, par les compromis. Pour ne l'avoir pas compris. l'Assemblée constituante laissa à l'avonir. de terribles problemes à résoudre. Elle manqua à la justice quand, violant le premier des principes affirmés par eile, celui de l'égal té, elle divisa, malgre les e forts désespérés de Robespierre, la nation en deux classes de citoyens ; elle manqua a la justice quand elle n osa pasabolir l'esclavage, quand, révenant sur un de ses plus équitables décreta, elle remit aux assemblées coloniales, composées de colons blancs, le som de statuer sur l'existence politique des hommes de couleurs elle manqua à la prudence quand, au heu de réorganiser completement. l'armée, comme le lui demandament Mirabeau et Robespierre, elle abandonna les soldats patriotes aux rancunes, aux vengeances des officiers pobles et confia à des ennemis jures la garde de la constitution. La prevoyance, l'infuition, l'activité révolutionnaire lus firent un peu trop defaut. Aussi le peuple la vit-il partir sons regret, elle tomba. comme une chose usée, la plupart des feuilles patriotiques lui lancérent pour adieux de véritab es anathèmes.

Elle n'eût pas déménté à coup sur si, moins docile aux avis interessés et mesquins de quelques menours de la haute bourgeoisie, dont les calculs être la l'entrainèrent dans de déplorables erreurs, elle eut plus souvent, et avec me ns de prévention, écoute la voix des Buzet, des Péuen et des Robespierre, comme lorsque, sur la motion de ce dernier, elle donna un si grand exemple d'abnégation en interdisant à ses membres d'être réélus à la prochame legislature et de recevoir de la cour, pendant quatre années, aucunes places, pensions et faveurs. Si elle se fût toujours montrée aussi attentive aux conseils de Robes-pierre, nui doute qu'elle n'eût d'un coup comommé l'œuvre revolutionnaire, et nous n'aurisms peut-être pas de sa douloureux recits à mêler aux grandes choses qu'il nous reste à racouter.

On s'explique maintenant cette immense popularité de Robespierre. dont le nom se repétait de ville en ville, de bourgade en bourgade, comme un symbole de liberté et de justice. Les sociétes populaires, les journaux retentiasment chaque jour de ses lounnges, les théâtres même le mettaient en scène, et livraient sa personne aux applaudissements frénétiques des citoyens ; c'était l'apôtre, le Messie (1). Il faut en vérité comaître bien peu le cœur humain pour s'imaginer que l'homme qui everçait sur tout un peuple une telle puissance de seduction fût un homme de valeur mediocre. D'autres domptent les nations, les sédusent même par le génie de la force brutale; il s'imposa liu, la l'amour des masses par la seule pu saance du caracière, de la vertaet du talent : jamais il n'eut un soldat à sa disposition : il a imposa parson incorruptibilité (2). Dans son âme tout un peuple senut se fondre et palpiter la sienne; comme lui, l'immerse majorité du pays voulait la liberté pour tous. Quand, de toutes les forces de sa conscience indignée, ils'élevait contre ces odieuses lois martiales qui mettaient la viede tant de milliers de citoyens à la discrétion de municipalités ombrageuses, quand il demandart l'abolition de la peine de mort, quand il tonnait, de sa grande voix, contre cette division insensée du pe iple en citoyens actifact en citoyens passifs; quand il réclamant importeusement

LN



2. I

<sup>(1)</sup> On jount à cette époque (reptembre 1791), un the être Moiere, une pièce ou Rohan et Condése trouvaisent num prises avec Roberpierre, qui un fondroyait, dèt un et tique du temps, par un logoque et en veria (Persistent et Paris, mancéa 113, m. 450.)

<sup>(2)</sup> Nontreases forest les mutatives de secucites faites sur florespierre. Lai-nome, dans son Adreise aux francais p. 37), mile de cet or qui lui tut effect par les disposes de non pass, et qui d'reposes avoc mépre. Un treuve dans les Vénores ser la petice, crave apoère pas faissement attribues à l'enchet ancien archiv ete de la prefix rare de police, un pretenda rapport de police qui, s'il est l'intere d'un faissaire, n'en rend pas moins marz banda facon dont hobespierre devast accuentr les agents de corruption.

Sur extrements et les habitules de famille la relactour donne des renseignements peuessets. It a soit de dire, il est vrai, qu'un n'en purloque à sandes out-et e « til argé de sondes l'incorreptible tribus, il reconte atrai sa réception : a du lant de relacouter et de me répondre, le point ercent m'n consideré et fixement, que je une suns tout d'alors sents deconcerte e il no faut loise pas songer à la correspond par l'argent, mans pout : tre pense t di pourre t en le gagner en le fistiant. Relamperre prouve, du reste, qu'il n'était pas plus accessible à la fintterie qu'h l'appèt de l'ar. (Vay. con Memores, t. I, p. 206 et surv.). Nons devous dire qu'aucune des pièces our lesquellés reposent ces Memoires ne se trouve aux archives de la préfecture de police.

l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des hommes de couleur; quand il luttait contre les entraves apportées à la liberté de la presse et à l'exercice du droit de réunion, la nation reconnaissante battait des mains (1).

Et ces principes immortels, dont il fut, au se n de l'Assemblée nationale, le plus courageux, le plus infatigable défenseur, est-ce qu'il crut devoir les modifier? jamais. Sans doute, une heure trop prochaine, helas! va vemr, où la Révolution, se trouvant placee dans l'alternative de valocre ou de périr, il lui paraîtra, à lui comme à tant d'autres, necessaire de recourir à des mesures sévères, terribles, pour sauver la pairre déchirée à l'intérieur par les factions, attaquée sur toutes ses frontières par les rois coalisés. Mais dans cet état de legitane defense, et au plus fort de la tourmente, nous le verrons rester toujours l'homme d'ordre par excelence, sachant que sans l'ordre la liberte n'est qu'une fiction, et s'efforcer de tenir la balance egale entre cos deux écueus également funcstes, la contre-révolution d'une part, l'exagération revolutionnaire de l'autre. Nous le verrons surtout, comme législateur, demeurer constamment fidèle aux vrais principes de 1789, combattre pour leur triomphe jusqu'au dermer jour de sa vie, il ne demandera men de plus, men de moins, et tout lecteur impartial, tout homme animé de véritables sentiments liberaux reconnaîtra, après avoir lu cette première partie de la vie de Robespierre, que tous les bienfaits de la Revolution qui nous sont acquis, nous les lui devons en partie, et qui ne cessa de reclamer. avec une énergie sans égale, tous les progres, tautes les libertes, toutes les garantles dont nous sommes privés encore, et qui sont l'ablet. de nos legumies esperances.

(1) C'est bien ce que reprochaient amérement les Constitutionnels à Robespierre : «Dans ces derioces les ps. votre nom ételt pronence part ait on il y avoi, des chopers reuns, etc., « Voy. « Messe de Robespierre ave l'empens, p. 19.

FIX DU TOME PREMIER



# TABLE DES MATIÈRES

### DU TOME PREMIER

| FRIPAGE to attractional annuary            | y = - 1                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| LIVRE P                                    | REMIER                                     |  |  |  |
| MAR 1758 =                                 | - MAI 1789                                 |  |  |  |
| Prolégomenes                               | L'Académie d'Arras                         |  |  |  |
| LIVRE DI                                   | EUNIÈME                                    |  |  |  |
| MAI 1789 - DÉCEMBRE 1790                   |                                            |  |  |  |
| La messe du Saint-Esprit à Ver-<br>sailles | Jugement de Robesporre sur quelques acomés |  |  |  |



| Declaration du 23 jais               | 111 | Robespierre combat la réponse du    |     |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Monvements dans Paris                | 112 | TOL                                 | 143 |
| Deouts de Robespierre à la tribune.  | 115 | Journées des 5 et 6 octobre         | 145 |
| Consternation & Verse lles           | 117 | L'Assemblée à Parts                 | 147 |
| Robespierre accompagne Louis XVI     |     | Discours contre la los martiale     | 153 |
| à Inria                              | 119 | Robespiorre reclama le suffrage     |     |
| Réception fu te un monarque          | 121 | universel                           | 157 |
| Visite a la Bastale                  | 123 | Les partements suspendus            | 139 |
| Robespierre consut une motore de     |     | Résistance des parlements           | 161 |
| Luly-Tolendals                       | 124 | Les étais du Carrbréses             | 163 |
| Lettres saisies sur Castainnu        | 127 | Nonvollo organisation du royeume,   | 165 |
| Nut du 4 août                        | 129 | Affaire de Toulon                   | 167 |
| Discours sur la liberte maivoluel e. | 132 | Non cathorques et comedieus         | 171 |
| Sur les contributions publiques      | 135 | Dermer mois de l'année 1769         | 173 |
| Motion sur la liberte de la trebune, | 136 | Demêlés avec Beaumetz               | 176 |
| Dira contre le vete reval            | 139 | Le club des Arms de la Constitution | 177 |
| Sur la durée de la lég slature       | 141 | Séjour rue de Samtonge,             | 180 |

### LIVRE TROISIÈME

### JANVIER 1789 - AOUT 1790

| Les etronnes de 1790                 | 184              | Potémique contre Benumets            | 233 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----|
| Les detentions arbitraires           | 182 <sup>1</sup> | Adresse au people artesien.          | 541 |
| Les acquits-à-ca ition               | 187              | Avis de Robespierre à ses conci-     |     |
| Philanthrojus de l'abbe Maury        | 188              | toyens                               | 242 |
| Discours à propos du mare d'ar-      |                  | Des districts de l'aris              | 245 |
| gent                                 | 191              | Du droit de decider la past ou la    |     |
| Louis XVI & l'Assemblée              | 195              | guerre                               | 247 |
| Nonveile for martiale                | 196              | Le ros promier cominis de la nation. | 25  |
| Les ordres rentes et les ordres men- | - 1              | Barnave et Mirabeau                  | 253 |
| dianta                               | 203              | Lettre à Camille Desmoulins          | 255 |
| Lo droit de triago                   | 205              | Apparition de Saint-Just             | 257 |
| Correspondance avec le controleur    |                  | La constitution civile du clerge     | 258 |
| géneral Lambert                      | 207              | Le célibat des prêtres               | 263 |
| Encore les lettres de cachet,        | 510              | De l'election des evêques            | 264 |
| La contribution patriotique          | 212              | Du traitement des occlesiastiques.   | 266 |
| Les commissaires royaux et les mu-   |                  | Motion on favour dos orclesias hones |     |
| morpalites                           | 214              | åges                                 | 271 |
| Les Actes des Apôtres et Robes-      | - 1              | Abolition de la noblesse             | 273 |
| pierre                               | 217              | Le cemte de Toutouse-Lautrec         | 274 |
| Il est élu président des Jacooms     | 219              | L'tle de Tabago                      | 274 |
| Reclame le jury en toutes matieres   | 223              | La fédération de 1790                | 278 |
| Le tribunal de cassation ,           | 225              | L'évêché du Pas-de-Casas             | 283 |
| Le Livre rouge                       | 226              | La municipalité et le landrage sers  |     |
| Du droit de chasse                   | 2-29             | EODG#25                              | 283 |
| Les conseus de guerre                | \$31             | Lutte contre Mirabeau                | 287 |
| _                                    |                  |                                      |     |

### LIVAR QUATRIÈME

#### AOUT 1790 - AVRIL 1791

| Les vamqueurs de la Bastille.,       | 291 | Affairs d'Hesdin                      | 313 |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Robespierre et la presse en 1790     | 293 | Des offices ministeriels et de la de- |     |
| Défense de Camilla Desmon ins        | 297 | femae                                 | 315 |
| Una lattre de Saint Just             | 200 | La marécheussée et les magastrats     |     |
| Du droh d'accuser                    | 301 | de police                             | 349 |
| Boane Savardin et l'abbé de Bar-     |     | Le mariage de Camulle Desmoulins.     | 331 |
| mond                                 | 303 | Discussion sur l'organisation de      |     |
| Matelots et officiers de marine      | 305 | jury                                  | 354 |
| L'adresse des députés béarnais       | 307 | Plan d'ensemble sur le jury crimi-    |     |
| Les tribaneux et les ecclésissiques. | 309 | mel,                                  | 320 |
| Larmée et 18 Révolution              | 311 | Labhé Maury et les jurés              | 365 |
| Les Suimes de Châteauvieux           | 313 | La iberté des theâtres                | 366 |
| Le costume ecclesiastique            | 217 | Discours sur la garde nationale,      | 368 |
| Arrêt seditieux du parlement de      |     | Encore le secret des lettres          | 371 |
| Toulouse                             | 319 | Discussion sur les émigrations        | 372 |
| Bobespierre est nommé président du   |     | Une senoce aux Jacobias               | 315 |
| tribunal de Versailles               | 321 | La tontine Lafarge                    | 317 |
| Le taux des trois journées de tra-   |     | Décret sur les corps administratifs   | 379 |
| VBS                                  | 323 | Lutte contre le comité diplomati-     |     |
| La hante cour nationale              | 324 | que                                   | 391 |
| Suppression du Châtelet              | 327 | Le trésor public et ses administra-   |     |
| Du tribunal de casestion             | 328 | tenrs                                 | 393 |
| La France et le communt Venamin.     | 330 | Le curé d'issy- Éveque                | 385 |
| Correspondance avec l'administra-    |     | Les troubles de Douai                 | 389 |
| tion d'Avignon                       | 335 | Robespierre s'oppose ann mesures      |     |
| Discussion aur la garde nationale.   | 337 | da rigueur                            | 393 |
| Robespierre et M.rabeau aux Jaco-    |     | Les commissures du res su crimi-      |     |
| bous                                 | 338 | nel                                   | 395 |
| Les brevets de reteume               | 340 | Mort de Mumbeau                       | 396 |
| Le serment des prêtres               | 212 | Mirabean su Pantheon                  | 399 |

### LIVRE CINQUIÈME

### AVRIL 1791 - SEPTEMBRE 1791

| Opinion sur le droit de tester    |     | Sortie contre les minustres et contre |     |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Les députés exclus de toute place |     | le comuté diplomatique                | 413 |
| venant de la cour                 | 407 | Nouvenux efforts on favour d'Avi-     |     |
| Des attributions minutérielles    | 409 | guota,                                | 417 |
| Du traitement et des pensions des |     | Fégetations au rol                    | 427 |
| ministres.                        | 411 | Sur l'organisation des gardes na-     |     |



| tionales                              | 421  | Demande de mise en accuration de     |     |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| Du droit de petition et d'affiche     | 431  | Monageur                             | 505 |
| Les hommes de couleur et les es-      | 1    | Dermer discours sur la faite da      |     |
| clayes                                | 43-1 | TP1                                  | 50  |
| Lutte avec Barnave                    | 437  | Current neident aux Jacobins         | 507 |
| De la reelection des mentires du      |      | La petition Laclos                   | 509 |
| l'Assembles                           | 461  | Consoils nux faciling                | 5.1 |
| Lutte avec Daport                     | 447  | Massacres au Champ de Mars           | 513 |
| haration du lieu des assemblées pri-  | -    | Macame de Charabre                   | 515 |
| maires.                               | 451  | Les erreurs de madame Roland         | 517 |
| Robespærre reclame l'abaltition de    |      | La matson Duplay                     | 519 |
| la perno do mort                      | 452  | Claugement dans la vie de Robes-     |     |
| L'abbe Baynal                         | 456  | Duerre, p                            | 521 |
| Discours sur la liberté de la presse. | 479  | Adresse 🌢 "Assemblee da connec       | 543 |
| Necessite de licencier les officiers. | 497  | Adresse aux societes affila es       | 525 |
| Robesplerre est ém accusateur pu-     |      | Colere des Conscitutionnels          | 521 |
| blic                                  | 475  | Adresse aux Français                 | 526 |
| Lottra à sea concitoyens de Ver-      |      | De la delegation des pouvoirs        | 535 |
| antiles                               | 477  | Necesate do révoquer la decret da    |     |
| Les chasseurs de Haimaut & Brie-      |      | mare d'argent                        | 530 |
| Comte-Robert                          | 479  | Les númstres ou sem du Corps le-     |     |
| Circulaire en vue des elections       | 481  | graintif                             | 539 |
| Fuite de la famulle rovale            | 483  | Encore la liberté de la presse       | 540 |
| Madame Roland et le Genevois Du-      |      | Les memeres de la fanalle royale.    | 542 |
| mont                                  | 187  | Los Jacobi is de Strasbourg          | 543 |
| La scance du 21 juin aux Jacobins,    | 491  | De l'inceptation de la Constitution. | 540 |
| Arrestation et remar du roi           | 494  | Dern are lutte contre Barnave        | 553 |
| Le gouverneur du Dauphin              | 496  | De l'inviolabilité des assemblees    |     |
| Les republicains en 1791              | 497  | c.ectora.es                          | 558 |
| Do l'inviolabilité royale             | 501  | Defense des sociétés populaires      | 550 |
| Point de complice où il n'y pas de    |      | Fin de l'Assemblée constituante      | 558 |
| corpublement                          | 503  | Triomphe de Robespierre              | 551 |

### FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER

PAR S. - DEP. POUPART-GATTLET C\*, BUE OU BAC, 30.



## ERRATUM

| Page | vant.       | bgne | 9, 90        | tion de | M see Mor than er,        | lie z | ne Vontausee    |
|------|-------------|------|--------------|---------|---------------------------|-------|-----------------|
|      | 20,         | _    | 13,          | _       | ner g. 18                 |       | vet genac       |
|      | $-16_{\pi}$ | _    | 15,          | _       | mudrigale.                | _     | nade gal        |
| _    | 117,        | _    | 9,           | _       | cocarde range et blanche. |       | et bleue        |
|      | 130,        | -    | 10,          | -       | driets following          |       | drouts feodada. |
| _    | 155,        | _    | 40 a la note |         | M de Most ausier,         | _     | de Montlosier   |
|      | 292,        |      | 2,           |         | h la Convent in           |       | nus Lumbius.    |
| _    | 3-d.        | _    | 24,          | _       | hi fin                    | _     | 45.1            |
| _    | 336,        | _    | 39.          |         | 321 101108,               | _     | Valuetts.       |

Google



### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 30 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

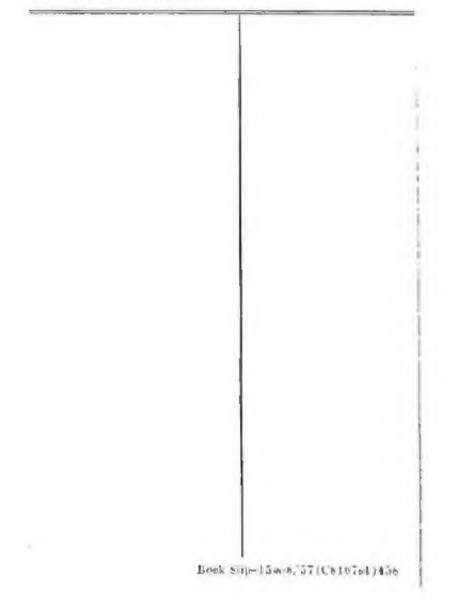



# 158615



